

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN

Or great from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Dig lized by UNIVERSITY OF MICHIGAN

Dugmal from UNIVERSITY OF MICHIGAN

D 102 .L42

Digitated by UNIVERSITY OF MICHIGAN

Origina Irshi UNIVERSITY OF MICHIGAN

Digit zed by UNIVERSITY OF MICHIGAN

Chighire Houn UNIVERSITY OF MICHIGAN

# HISTOIRE GENERALE

DU IVE SIÈCLE A NOS JOURS

.

### COULOMMIERS

Imprimeric Paul BRODARD.

# HISTOIRE GÉNÉRALE

## DU IVE SIÈCLE A NOS JOURS

Onvrage publié sons la direction de M.M.

#### Ernest LAVISSE

De "Accidémie française, Professeur à la Faculté des lettres de l'Coivereilé de Paris,

#### Alfred RAMBAUD

Professeur d'histoire moderne et contemporaine à la Faculté des lettres de l'Université de Paris.

TOME VIII

# La Révolution française

1789-1799



Armand Colin & Cie, Éditeurs

Paris, 5, rue de Mézières 1896 Tons droits réservés.

# LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

1789-1799

፣ ቁ፣ የሰ • √Έቦን ፣ Ο⊢ ፣ - 416 ሷን

 $\label{eq:continuous} q = \frac{q_{\rm cont}}{T} = \frac{1}{T} = \frac{1}{T} \left( \frac{1}{T} + \frac{1}{T} \frac{1}{T} \right) \left( \frac{1}{T} + \frac{1}{T} \frac{1}{T} \right)$ 

### CHAPITRE I

### LA FRANCE EN 1789 CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX LES CAHIERS

## 1. - La France en 1789.

Divisious politiques du royaume — Au mo neut où la Révolution allait commencer, la France n'etait encore, comme l'a dit Mirabeau, qu'une agregation inconstituée de peuples desums. Il y avait une « nation bretonne », une constitunon bretonne, en vertu-le laquelle la nollesse de Bretagne protestait contre le réglement roya du 16 mars 1789. Mirabeau a fressait des discours à la « nation provençale ». La noblesse de Rouen invoquait les droits imprescriptibles du ducné de Normandie La Lorga, le tenant a l'enéficier de sa condition de « province etrangère ». Le Béarn souveramete distincte, pla çait les prérogatives inviolables de la nation béarnaise sous la sa ivegarde des rois de France. Le Dauphi le rappelait qu'il n'avait été cedé quia la condition expresse qu'il ne serait pas incorpore au royaume - 1, etait « dans le royaume et non pas du royaume ». Le clerge et la noblesse de Dijon muntenuen, « le dreit des babitants de chaque province de conserver leurs lois, contumes, usages et tribunaux », et soutenaient que la Bourgogne ne pouvait sans son consentement être imposée « même

HISTOIRE CENÉRALS VI I

après resolution des États generaux » En Franche-Comté, la capitulation conclue au xvi " siècle servait à repousser l'édit de Louis XVI en faveur des protestants. Les Artésiens demandaient que mil ne se mélat de leurs affaires s'il n'était né en Actors, ne voulaient pour prêtres que des Artésiens. Le Bou-Ionnais protestait contre les États de la province d'Artois et insistait pour sauvegarder « la différence constitutionnelle entre les divers pays de la monarchie », soutenant que ba Majesté elle-même e a t « intéressee essentiellement à les conserver distincts et séparés, tels qu'ils avaient été transmis à ses prédécesseurs ». A Perpignan, on se fonduit aur le craite de Peroni e pour établir que les dignités et les bénéfices euclésiast pres, les charges militaires, les offices de justice, ne pouvaient être donnés dans le Roussalon qu'à des Roussillonnais. La Navarre « royaume indépendant », déclarait nul 1 écrt de 1620 qui l'unissait a la France, revendiquait le dro . de battre monissie, rappela... que le ror était senu de « ne distribuer les biens, grâces et dignités dudit royaume, qu'aux sujets d'icelui », et de ne pourvoir que cinq étrangers au plus d'aucha office on emploi-

Pour preserver la France de la ruine qui la menaçait la nol·lesse de Carcassonne faisait appel à l'énergie qui nattrait de l'union des provinces le jour où le royaume cesserait d'être « un assemblage de parties incohérentes » L. Tiers de Toul souhaita i que tous les sujets du roi, Français par l'amour de leur souverain, le devinssent « vraiment par le gouvernement ». Le liers de Saint-Pierre le Montier sollicitait des mesures contre le morcellement du royaumo « en petits États separés ». Mais pouvait-on parler série asemen, de fonder l'amité nationale. Mirabeau venait d'écrire que les Français n'auraient probablement jamais tous la même loi. Lu des futurs réducteurs du Code e vil, Portalis, repetait qu'il ne fallait pas y songer L'homme qui devait avoir l'honneur de faire inscrire dans la Constitution de 1791 - « Le royaume est un et indivisible », Babaut Sa of Etienne, se deman tait « si l'association de toules les provinces se confondant sous une seule lor, s'administrant par les mêmes. principes, n'était pas une chimere ». Il la jugeait extrêmement difficile à cause de « l'esprit partic iller des provinces ».

On pourrant supposer que, si la France manquait d'un..é, en revanche chacun des pays dont elle était composée, gardait la sience; on se tromperait. Il est douteux que certaines provinces ment jamais été autre chose que des expressions geographiques, qu'elles aient eu en aucun temps une personnalité veritable. En 4789, celles qui avaient ja lis eté les plus vivantes se trouvaient depuis longtemps énervees, disloquées, soit par l'achon du pouvoir, soit par des dissensions intestines.

Les rois de France n'ont que tropincrito un reproche souvent adresse a l'Assemblee constituante : les divisions qui servaient de bases à l'alminis ration contrile avaient éte étables sans ça il fût tenu compte des intérêts ni des vœux des peuples, au mé ris des Limites naturelles, des traditions, de l'esprit local Thouret put dire à la Constituante : « La division d'une province en plusieurs départements no la dosunit pas plus que les divisions en hocèses, en généralités, en baill ages, en élections. elle a depuis longtemps plusieurs Je citerus la Normandie a liministrations, elle est divisée en trois généralités formant trois ressorts d'intendance, che a trois districts d'assemblecs provinciales .. » Tantôt, la couronne s'esait, comme en Noimandre depuis l'année 1684, opposée à la réunion des États; taulôt, comme en Langue loc, elle les avast altéres jusqu'à les rendre impopulaires et odieux

I. ne restait plus de provinces relevant du département des affaires étrangeres, mais le roya une était partagé l'une façon bien bizarre entre le département de la Maison du roi et le département du secretaire d'État pour la guerre !.

I Le département de la Maison du roi avait deux paragraphes : I La vi, c et la genéralité de Paris. Languedot ha u ou cas of la généralité de Montaulian, Proverce, Dourgogne, Bresse Bugey, Vairt mey et Gex. Bretagne, Comté de Poix Navarre, Bearn, Bigorre et Nebbizan, Plearlie et Beilonnais, General te de Tours. Auvergne, qui compre ul la généralité de Ribin genéralité de Montains, qui comprend le Burnina et la Ribin genéralité de Montains, qui comprend l'Angonmois et la Basse Marche, Souscons, Orienns avec partie du Perche, le Poitou la Roche le, qui comprend la Saintonge, le pays d'Arnia, Bronage, les îles de Ribé eu héron. Il La Guyenne ha ite et l'asse, de qui comprend les no endances de Bordeaux. Anch et bayonne, la Normandie, qui comprend les pendances de Bordeaux. Anch et bayonne, la Normandie, qui depend de la généralités de Discus, qui noipa ité le Domies le Brie qui depend de la genéralité de Châ ons, qui noipa ité le Domies le lie m. Les provinces et généralités de Châ ons, qui noipa ité le Domies le lie m. Les provinces et généralités de ce secon l'interpagne le relevaten, pas des primes

Tandis que des pays d'États étatent, dans le département de la Maison du rot, rapproches de pays d'élections, plus d'une province se trouvait partagée entre d'fierents l'ureaux. Il semble qu'en établissant à itrefois cette répar ition, on avait seulement tenu compte de la date à laquelle chaque fragment du roy nume avait eté réuni à la couronne, des causes le la réunion ou de quelques circonstances pareillement fortuites. Ce desordre, qu'il eut elé facile de réparer, ne se maintenait que par la force de la routine, grâce à l'inertie d'un gouvernement incapable du moindre effort pour se réformer.

La division la moins sérieuse de toutes, car elle ne servait plus que le prétexte à « de vains bonneurs et à de gros traitements », celle en quariet gouvernements militaires, se rapproche de la division classique que l'on s'obstine à reproduire par out et dout elle paraît avoir eté l'origine. Elle en diffère pourtant par des traits essentiels. Paris ville, prevôte el vicomte, et l'He-de-France formalent non pas un gouvernement, mais deux « le premier appartenait en 4789 au luc de Brissac, le second au duc de Gèvres Le Havre, distinct de la Normandie, avait pour gouverneur le comte de Buzançais. Non seutement la Lorraine (comte de Contades) el la province des Trois-Evèchés ne dépendaient pas du même gouvernement, mais les Trois Évèchés étaient coupés en deux : le gouvernement le Metz à de Brogne, et celui de Toul au duc du Châtelet. Le Boulonnais, Sedan, Saumur formaient des gouvernements distincts

Les autres divisions administratives nétaient pas moins artificielles. Une notable partie les Languedociens votaient « dans des endroits dont le regime et les intérêts étaient contraires à ceux des votants ». L'Angoumois, morcelé et réparti entre trois généralités, regrettait son intégrité et demandait, si elle lui était refusée. L'être séparé du Lunous n'et raturbe à la Saintonge L'Anjou trouvait des inconvenier is fines es a son union avec la Fouraine sous une almin stration communé. Le Maine gémissait sur son démembrement. Le Ponthieu regrettait ses

Euroaux q è ces es de prom or Pons le lepartemine de secréta re d'Etat pour la pierre sa trouve en le ST un-Evecués, à Lorraine e le Barrois l'Artois, la Finnare, le Hai aux, l'Alsace, la France-Combe, e Hoi son on le Dauphine S. Jan et la Corer

Etais paraculiers, le cointe l'Eu, qui lui était a hoint, désirant revenir a la Normandie. La Brie voulait à Meaux des Éluts indépendants et de 11 e Je-Franco et de la Champagne.Le Perche 🕒 voulait à Belème les Etals jour une province à former par sa réal on avec le Thimerais. Le Forez relie à Lyon, le Perigord relió a Bordeaux, souns italient and existence à part. Le pays de Gex repugnait à être incorpore a la Bresse. La Marche remontrait qu'il convenut de supprimer le lien mis entre elle et le Bourboanais Le Bocage vendeen, a contrec unie par les morars, l'industrie, la nature du sol », s'etonnait d'être coupé en trois parties soumises a des regimes divers. On rencon re des reclamations du même genre la ou on sy attend le moins ; le Mâconnais songe à s'isoler; il consent à ce qu'on parle des États de Bourgogne, « s') y a he : \*, mais qu'anparavant « les droits et payilèges lu comté de Micon soient réservés dans le il er iec »; Marseille se pretenl « co-É.at », travaille à obtenir des États provinciaux separés de ce ix. Li la Provence. De jetita pays dont le nom eat presque oublié a your l'hor aspulaent a devenir autonomes. Les Marches communes de Portou et de Bretagne parlaient d'une consultation propre à leur province. Le Loudenois exposait qu'ayant une contume à lui, il ne voyait pas de raison pour qu'on lui refusat des États à lai. Les pays de Couzerans et de Comminges, qui avalent en les leurs, proposavelle de les retablir. La ville de Mauleon prétendait que des charges autres que celles da pays de Soule las domalem droit a un a sare gouvernement et les campagnes environnantes confirmaient le dire de la ville ; a Mauléon nous est aussi étranger que s'uclait en l'arque. »

Certaines localités étaient dans une situation etrange " la communa ité de Barecourt, située entre la Lorraine, le cointe de Bar et la Champagne, était exempte d'impôts moyennant que c' 17 is chef de famille payât annuellement deux sous six deniers : 4° au roi , 2° au prince de Conde , 3° a la maison d'Addiche

Avignon, le contat Venaissia Mulhouse, Monthenard, n'appartenaient pas à la France. Les dioceses de Saint Claude, Meiz, Toul, Verdan, Saint Die, Nancy, Perpignan, Orange, Avignon, Carpentras, Cavaillon, Vaison, Besançon, Belley,

Cambrai, Airas, Saint Omer, Strasbourg, n'étaient pass réputes du clergé de France », n'avaient aucune part au gouvernementemporel du clergé de France Les 129 dioceses des 18 métropoles sises en France ne comprenaient pas tout le royaume; 19 diocèses ou fragments de diocèse dépendment de métropoles etrargères.

La royanté. — Malgré tant et de si profondes divisions, les provinces de France n'étaient pas, ne voulaient pas être reellement étrangeres les unes aux autres. L'esprit local contranait chez elles l'esprit national, mais ne l'exclusit pas tout à fait. la cléas par des intérêts particuliers, elles se sentaient meaning à s des interêts commans et se reconnaissaient pour membres de la même famille. Le royaume avait un su long passe de glo re, tenait une telle place dans le monde, exerçait par son géme une action si puissante, qu'on était fier de le cappartenir, et comme le roi personnifia i l'État, commo il etait le nen principal entre les pays réunis sous ses auspices et que la Nation semblait n'exister que par lui, la France, même après les désastres et les hontes du xviue sicolo, était restée assez religiousement monarchique pour supporter le régime du bon plaisir presque intact. En toute occasion Louis XVI parlait, comme Louis XIV, en maître absolu, déclarant hautement que les pouvoirs qu'il tenait de ses aïe ex n'éprouveraient jamais la moindre altération, que « souverain sans dépendance et sans partage », il ne devait Pourquoi fautul, lui écrivait la de comptes qu'à Die ,, noblesse, que nous ayons à réclamer contre les atteintes sans nombre partees sous le nom de Votre Majesté à toutes les abertés? Jamais les exils, les emprisonnements arbitraires n'ont été aussi mult pliés. La réponse à la réclamation la plus juste. n'est souvent que la prison. Les lettres de cachet ont été plus nombreuses que jamais en ces derniers temps i nulle personne, de quelque état qu'elle fât, n'a pa se croire hors de leurs atteintes. »

La liste des censeurs royaux, publice dans l'Atmonach royal pour l'année 1789, caractérise le régime de la presse. ils étaient mente-trois pour la jurisprudence, vingt et un pour la médecine, cinq pour l'anatom'e, huit pour l'bistoire naturelle et la chimie.

neuf pour les mathématiques et la physique, quatre vingts, d'en virgt et un abbes pour les benes lettres et l'h sione. Bien que le gouvernement e'it invité les publicistes à s'explique? le rement sur les questions du jour, il y et le squ'en mai des condamnations surprenances. Le memoire présenté au cot le 6 fevrier par l'ordre des avocats de Reunes, « souscrit par des citoyens estimes, adopte pur un corps nomt reux et respectable », fut mûl par oi lie du l'arlement le l'airs. Le journit de Mina l'eau, les Étais generaux, fut supprime par arrêté du l'imai comme « injuré e x e portant tous les caracteres de la licence » il ne contient rien qui ressemble à une injure. Le Patriote français, de Brissot, eut le même sort

Les lettres de Nemours pour Fontamebleau, celles de Gien pour Orleaus, passaient par Paris, atmicietre inspectérs pur la commission autorisée à les ouvrir en conséquerce les preur ères étaient en roule deux ou trois jous avant d'arriver a quatre lieues de le ir point le cépart

Des drous que le gouvernement ne pouvait nier, puisqu'il en avait fait un objet de trafic, étalent violes par lui lussi n'ipu demment que les droits na crels. Des villes qui avaient achete plus eurs fels et a grand prix la permission d'elire leurs officiers municipaux, se trouvilent de nonveau privees de celte fa u le et la reciamaient en vain 1. Les efferers les plas haut places risqualent de se voir destitues sans ombre de jugement, comme venant de l'être le comte de Moreton-Unabrillant. L'u homme qui n'a jacrais passe pour un déliziteur de 😹 vieille menarchae, Malouet, disart . « Le jays so iffre des vices d'un gouvernement arbitraire dans lequel la moderation du prince n empécae pas l'influence tyrannique de l'autorite, l'ous les flea ix qu'en vain ent à leur suito l'ivix ssortu pouvoir et l'orgueil de l'Enorance, ont a calle la nation » Machieu de Montiroiency est p. is severe encore , « Les vie ix al is existalent lalis tome leur force, entomrés de mine presiges de paissanto de d opinion, essentialement attaches et pour airs, d're inheren s a la forme du gouvernement. 🤉

I Vorent ( 18 48, 1 VI., p. 354.

Pour éare absolue, la royauté r'était pas un te passante. Le defrat. l'organisation et d'anité na ionale i e tait d'incessints obstacles à son action « Les projets d'ut lité publique conçus par les hommes d'État les plus nalues étaient impraticables par la difficulte de concilier une foule d'esages locaux, de prétendons, de privilèges et d'inférêts, opposés les uns aux au res » (Cal noe Dans les six ministères ' « il n'y avait pas un bureau qui n'administrat comme sul rant une puissance en guerre uyer tout is less a acres, regarded remme le bonne arise tou es les parties de itorité ou le revenu qu'il pouvait attirez à sordepartement. Les partements disputaient enacun sa part de pouvoir avec les ministres, ne sachan, n' les uns miles autres l'e en luc de le irs droits » Necaer) Moanier à montre pourquot « la resistance des parlements é ait insurmontable quand ils voulaient empêcher une lei salutaire - en persistant lans k s arrêts que le rollava it d'elares nuls, ils étaient assurés d'être secondés par les vœux du public.. Les ministres usaient de l'autorité royale avec une le marqui lence, prio a s'empressais d'ado, ter le seul al i - possi dos ansiregat der ai x inconvenients a C'était and doctrine généralement professée que le roi ne tenait sa rouronne que de Diea, que de lui seul emanaient tous les pouvoirs; cependant s'il avait une a nomité sans bornes sur les troupes, s'il disposait a son gre des revenus de l'État, s'il était régislateur absolussais dépendance et sixis par age, i so trouvait souvent red in au sacrifice de son a itorné. Sans force pour epérer le bien, le gouvernea ent n'était pa sant que pour n'aire. et la lefiance qu'il inspira trendait impossil les changements les plus avantageux >

Lette opposition fimit par tirez un lostant Louis XVI de son apatine. L'echec de la « révolution » tentes par Lomenie de Brienne lui avait cause plus l'humeur qu'il n'avait eu de regret à congedier. Luiget. Revenant à la politique qui avait fait la ferce et la forture les Cuprimis, il semblair avoir adopte l'avis

i tes six ministères la entires afaires évalgeres Montino in, a Maison de Laureil le Vil deud la guerre Physoguri, la moman La 1 menos, les la pres Necker, qui e Baren y garde dis seeux le charle les Mais la lant en mis, non

le s'appayer sur le Tiers-Ltat pour maintenir son autorité neconnus. Le gouvernement contribuait à répandre « des cerus renfer nant les inculpations les plus outrees contre la soliesse », il ciuit accusé par Mallot du Pan de travailler a soulever le peuple pour le medre aux pluses avec elle. On dest le qu'elle peuple pour le medre aux pluses avec elle. On dest le qu'elle et 1788 I amorgnoù avait dit au doyen du chapure de la ca hédrale de Paris ella un adire al le : « Les parlements, la noblesse et le clerge ont résiste au roi; avant de ix ans il night au la parlements, au noblesse, in clergé. » Dans les promièrs mois de l'année 4789, men ne permettant de prévoir qu'en jain Louis XVI dût embrasser contre la nation la querelle des prévoiégies

Les trois ordres — Sieyes complait en Flance 80 000 ecclésiastiques et 11 ) 000 nobles. Target a logiait dos confices emq fosplus forts 100 000 pour le clerge 500 000 pour la noblesse. L'évaluation de Lavois er étail au contraire inférieure de pres d'un quart à celle de Sieyès : il no croyail pas qu'il y eût beau coup plus le 80 000 nobles. Rabait Sain-Fherne admettait 200 000 eccles ast, pes et Moumer 5 ou 600 000 privilègies des de la promiers ordres . A viui dure, ces hypothèses in étaient pas plus solides les unes que les autres. En donnant la sienne. Dieyes avert seait printignorus, « comme tout le nonde », le rapport des ordres entre eux, mais, « comme tout le monde », il se pet me tail de faire son calcul

On ne s'accordan guere maux sur la popula con totale du roya me, les uns parlajent de 23 millions les nutres de 25 de 28 de 28

De ces suppositions discordantes, une conclusion se dégage

I les outside par 478% à sient de lieu de cuelles par la grant de l'arrecte pros à l'empres et de transportes, quelle, per mottes et a et transport d'Arrecte par le contra les reforme d'Arrectes, par le gouverne d'annoisse de l'arrecte d'arrecte d'arrecte d'arrecte d'arrecte d'arrectes de l'arrecte d'arrecte d'arrectes d'arrecte d'arr

or relient 1 where is reformed that is partic governed in the second presentation at a second presentation of the second presentation and the second presentation and the second presentation of the second presentation of the second presentation of the second presentations.

toutefois avec netteté : les privilégies n'étalent certainement qu'une tres faible partie de la nation, a peri v2 p. 100 selon les estimations les plus accreditées

On avail heu de croire, a Versailles, qu' pars cette comparaison le Tiers serail moins dispose que jamais à s'entendro avoc les premiers ordres et que de pareils calculs aideraient à i succes des manœuvres employées pour le soulever contre oux. Une vieille contestation au sujet les foneges extraordinaires, impôt leve sur une partie des fonds rotur ers de Britagne, venait de degénérei en que elle ouvrerse entre la nomesse et la bourgeoiste de cette province. La constitution bretonne partit menacée par les revenheat ons du Tiers qu'avait applyées l'uncien intendant Bertrand de Moleville. Un conflit violent ensanglanta les rues de Rennes, le comte de Thiars eut grandipoine à en prevenir un autre plus grave entre les douze cents gentilshommes assièges trois jouis cans le couvent des Cordeliers, et la jeunesse de la ville souleure par la jeunesse d'Angers

Les hissensions entre les ordres se compliquaient de celles qui div saient chacim deux — Le has clerge était prêt à une sorte l'insurrection courre le haut clerge — Il y avait une noblesse d'extraction et une noblesse de création récente : les nobles d'extraction, fort pou nombreux , voyaient de miturais ce l'es anoblessements, surtous tena que mudipliant la vente de charges qui parfois ne coltaient que deux mille écos Il y avait la noblesse de com, à qui ses parche nuss assuraient toutes les fave irs, tandis que, la te de preuves entre les mains de Chérin, le genealogiste royal, « par un prójugé imque, quoique la naissante fût la même, la noblesse de province gemissait sous l'oppression de ses egaux, qui lui fermatent l'acces aux d'sunctions et a toute espèce de reocupenses ». Il y avait les nobles possedant fiefs, qui prete da cut former seuls l'ordre entier comme aux premiers âges de la monarchie, et

It venent de do l'ar sa l'emission pour n'être passi, pomar u son chi e l'ers contre la Nable se.

<sup>?</sup> Le marquis de Houle no lo jula, pas monecup y side mille familles apparterant à labrique, à la vraie soblesse

roleguer les nobles non possédant fiels, avec les bourge is, dans « les communes ». Parmi les anobles eux nêmes une distinction etalt à fin e : les uns avaient la noblesse irravocablement acquise et transmissible; les autres ne jouissaient que d'une noblesse personnelle, non héralitaire

La haute bourgrousse etait dans une sorte d'hosante avec les autres nabitants des villes et ceux des campagnes. Lors des troubles de Rennes les classes inferieures se prohoncerent contre elle et en vir replants avec les caldiants.

Mais à l'heire même ou ces hissensions empêchaient la tenue des États Je Bretagne, une entente imprévue se faisait presque , artout entre les trois ordres, l'in erêt comman, l'op mon publique, impossient silence à leurs imminés. Seule avec les hauts d'gnituires de l'Eglise et ce tains parleme maires, qui en acrivatent a redouter ces Étais generaux a exquels ils avaient eux-mêmes fais appel, la noblesse le cour, guilée par les princes du sang, you uit maintenir a lout prix le vi Alordre le choses. Encore remarquait on jusque lans ses rangs des personnes qui, « tout en profitant les faveurs du praice, venaient dans la son éle prendre leur part des louanges qu'on accordal, aux senuments. Lindependancé et au co trage de la Liberte ». Le mot misteerate conserval la signification qu'un con resens bien instructif e un nenga à lui emever vers la fin d'avril quand le l'ruit se ré, andit qu' les deputes du second ordre étaient verdas a la com " Aristocratic et monaceme absolue restaient deux termes opposes l'un à Lautre 🦜

Mounier à rappolé en 1792 aux privilégies qu'ils s'étaient, les premiers, déclarés a intre les volontés au roi, que, les premiers, ils avaient décidé la révolte qu'ils maudissaient et prétendaient d'avoir jamais voulue. Lous lés contemporains un peusincères et sérieux ont a teste le « concours de toutes les chasses de atovens, pour operer une revolution lans le gouvernement »

the ne faction for the second of the second

 <sup>2 •</sup> Larracocrace es ata s ce dresigne forcidad la ersonir e not pere judica cost, « cata comprehent.

Les finances. — A la fin d'avril 1789, les caisses du tresor public contenaient c'aquante huit millions. La moyenne des dépenses fixes était évaluee à 530 millions par au, celle des revenus à 475, et Necker prévoyait que le déficit, qui approchait de 60 millions acriverait à 90 pour l'année entière des chiffres ne diraient pas grand chose, même si on réassissait à comparer avec quelque exactitude la valeur que l'argent avait alors et celle qu'il à a pour l'uni, pour mettre en lamière la gravité de nal auquel à vieille monarchies succombail. Il faut, au lieu de s'évertuer à dresser un bilan, exposer la façon dont les demers put its éta ent parçus et celle dont ils étaient depenses.

Lorsque Calonne léconce de qui etait acriva deple sa remaite, la delle (qui était de trois milial de au commencement de l'année 1787) grossie en de ix ai si de 247 milions, les engagements publics violes depais le mois d'août 1788 ', le crédit aneanti jar des surseauces deshondrantes les vices droissants du système financier, Calonne est suspect d'exagération, mais des témoins irrédusables out constate « les deties accumulées sans hories, multipliées par des profusions indiscretes, les impôts onereux aradrairement répartis, exigés impérieusement sur simple irdonosance ministèrieile qui mandat d'un simple lélégué, la fiscalité accablante ou ces drois s'accumulaient en versu d'arrêts du conseil que le Conseil n'a jamais prononcés et que l'avance d'un commis vend à l'avilhé d'un tinancier ».

« Il est de la plus chaelle mus de la plus constante vérité, disait la noblesse d'Albret, que la dégradation du pays, la misere des cultivateurs, la ruir e des propud aires, sont le produit du règ me fiscal, que la reparation des impôts est faite par un commissaire qui una d'autre dépositaire de sa confiance que les suppôts de la plus vicieuse administration, luque tout est livre à l'injustice la plus crianto, à l'oppression la plus scan daleuse, « Mounier, dont on sait la moderation, a pu dire que la fiscalité é ait, seus l'anc en regime, « cent fois plus tyrannique que sous aucun gouvernement connu ».

<sup>4.</sup> Los remboursements exigibles etaten, suspendus depuis ceste da e

L'elendue des circonscriptions fi iau le es était si mal fixee que, pour celle de la genéralité de Limoges, le calcul de Necker. et celui de l'ingenieur géographe chargé officie lement de la carte du Limousia, différaient de 443 l.e. e. pres d'un septième. L'établissement des impels était œuvre de hon pla su, de faveur, de hasard. Les trois ordres le Limoges exposaient que les subsides, qui chez eux absorbaien, la moitié du revenu, n en premient guère que le quart va Saintonge. L'impôt du vingtieme passait pour être assis sur de meilleures bases que les autres contributions; Ar hur Yo ng trouvait ces bases absclument arbitraires - « autant vaudrait calculer d'après la position des étoiles ». Il n'accordait auture vale it aux documen a administratifs relatifs a la valeur des terres. De fansses déclarations, des évaluations inexactes, des baux simules, des faveurs aux grands proprietaires, entrainment des inégalités rafinies. En beaucoup d'endroits on signalat des vices dans l'arpentage, des rôles si mal faits que le « malheureax » chargé de lever les impôts ne cornaissal, pas tous les noms des contribuables.

Au travers des villes franches, des villes abonnées, des provinces en régle, des pays redimes, on ne faisait « pas un pas sans trouver une dissonance d'ane des àges de Larlarie » (Calonne). Dans une même générante les implits n'étaient pas partout les mêmes : celle a Aix était sujette aix petites gabeiles, sauf la sénéchaussée d'Arles, colle d'Alonçon, aux grandes, sauf l'élection de Domfront; celle d'Amiens éga lement, sauf le Calaisis, l'Ardresis et le Boulonnais. Pres d'Alxerre certaines paroisses appartenaient en partie à la généralité de Paris, pays d'éle tions, en partie à la Bourgogne, pays d'États; à droite du ruisseau ou de la gran le rue, en payait les droits d'aides; à gauche, on en était exempt; aussi les nabitants de la genéralité avaient leuis caves en frée de chez eux, « source de proces et d'immitées irreconciliables ».

Cortains règlements étonnaient les gens les moins libéraux. Un pere de famille, contraint à acheter plus de sel qu'il n'en consommait, n'avait pas la faculté t'employer en salusons ce sel incuite qu'on l'obligeait à payer. Dans une zone de cinq houes en Auvergne, dans une zone de deux houes en Bretagne, dans une zone de trois l'eues en Artois, une limitation « notoirement inferieure aux consommations » interdisait d'avoir thez so plus de quatorze livres de sel par tête

La percept on des impôts rencontrait to ites sortes de difficultés. Chaque année, sans parler des affaires qui se terminaient par des collusions ou des arrangements paraculiers, on comptait environ quatre mille procès relatifs aux gabelles, quatre ou cinq cents entramaient des condamnations aux galeres ou au baunissement. Au mauvais vouloir des contribuables, à leur impuissance, à leurs fraudes, s'ajoutaient parfois des obstacles plus extraordinaires—en Normandie, la Cour des aides entravait la collecte de la taille, par hostilité contre l'administration provinciale.

Quant aux dépenses, on n'avait que des renseignements « dérisoires s. — « La comptabilité exigible de tout administrateur, disart Malouel, consiste en deux points essentiels : 1º la comparaison authentique des fonds assignes à chaque nature de dépense, e. la justification de leur emploi; 2º l'indication des motifs de tout excès de dépense sur les lon la assignée et la preuve de leur pécessité. Or une pareille comptabilité n'existe pas en France, et c'est ainsi que la nation doit près de quatre milliards sans ponyoir mettre en jugement auc in administrateur, nucun comptable, quo que une telle masse de dettes n'ait pus'éloyer sans un gaspulage affreux ou sans deprédation. » La Cour des comptes rendait sans doute des comptes, mais quelle utilité pouvaient-ils avoir? Le président de la Cour des aides avait beau flétrir les « états au comptant » comme un des abus les plus funestes, on u en continual, pas moins d'en user « pour selles sommes que l'on jugeait à propos et d'y comprendre des dépenses de toute nature »; un cinquieme des revenus au moins en moyenne (plus du quart en 4783) paraît avoir été ainsi absorbé sans la moine re trace d'explication D'ailleurs l'emploi des autres fonds n'était point micax justifié par les écritures detaillées et volumineuses auxquelles il serva t le prétexie. Les tions ituanis, qui eurent entre les mains cet indigeste amas de pièces, durent renoncer à en tirer quelque chose de clair et de précis DuboisCrancé fut, en qualite de membre du comité des finances, appelé au dépouillement des depenses du département de la guerre : « J'ai cherche van chent, dit-il, a pénétrer dans ce de dale. »

« Le temps, les desorires, les anns, les lois mêmes par leur versatilité, avaient concourn à diss par la plus grante partie des Jomaines de la couronne, » Les forêts étaient pour la plupart dans un état de dignidation manifeste, dans plusieurs on ne trouvait presque plus de fulaies, dans d'autres, « pas un seul arme sur tailles » Des terrains un leuses qui avaient été recouvers de bois n'offraient plus que des terres « values et vagues » Ailleurs le soi même avait éte donne à cens par les officiers de maîtrese et léfriches par des possesseurs qui n'avaient d'autre titre que cette malversation

La justice. Les ressocis des freize parlements étaient extrêmement inégaux, les uns trop restreints comme celui de Meiz, celui de Pau, cenui de Dijon qui ne comprenait pas même les comtés de Mâcon et d'Auxerre, les autres d'unesurement étendus. Celui de Paris avait près l'un tiers au royaume, touchant par un bout l'Océan, par l'autre la Saòne la lant au nord jusqu'a Dankerque. Les gens de Trevoux se plaignaient d'être obligés d'aller cherche, la justice à quarante heues de chez eux

On discernait mal les limites de certaines circonscriptions. Celles des bailhages de la Bourgogne, n'étant pas neitement tixées, donnaie it lieu à des conflits de juridiction ouereux, celles du Beauvoisis, qui avaient des portions le mouvance très petites jusqu'a proximite à Amieus et de Gournay, présentaient des lacunes. d'où « necessaide pour la compéence, pour l'insimulation des actes, conflits, proces, impunité de grands crimes ». Ailleurs, au contraire, les limites n'étaient que trop connues et faisaient souhaiter « d'autres arrondissements tellement avair tageax qu'une même localité ne pût dépendre de deux ressorts différents » Dans le petit pays de Montaigut, en Combrailles, des paroisses étaient découpées entre trois sièges judiciaires « et la mauvaise foi se servait de ce pretexte pour des difficultes »

En certains cas, il fallait passer par cinq ou six degres de juri diction avant d'arriver au siège royal d'ou l'appel ation se por tait encore au présifial ou au parlement L'administration de la justice était à chaque instant troublée, paralysee, soi, par les arrêts de surséance, les évocations, les lettres de committenus et toutes sories de privilèges, soit par les conflits entre le pouvoir royal et la magistrature. « Que le cours ordinaire de la justice no puisse être interrompu dans aucune occasion et sous aucun prétexte », ce vœu, souvent expremé pendant tout le xvin° siècle, était plus vif que jamais depuis les evénements de l'ar née 1788.

La carle de la legislation, si quelque jour on parvient à la dresser exactement, sera peut être encore plus enchevêtrée, plus embroudée que celle des ressorts. Les pays le droit ecrit ne se distinguaient pas d'une façon parfaitement nette des pays de droit contumier. On peut bien dire que le Midi su vait les lois romaines et que les cent vingt hant contumes (il y en avait probablement davantage: etaient pour a plupart dans le Nord. Encore ne faudrait i pas prendre cela trop a la lettre : il y avait dans le ressort du parlement de Bordeaux des localités regies par des coutumes. Mais au centre du royaume la confasion était tres grande. La noblesse le Chalon sur Sabne cherchait avec ombarras la limite qui, dans son bailliage, devait séparer le droit eent de la couluine le Bourgogne. Le ressort du parlement de Paris, où l'on comptait une soixantaine de contumes principales, contenai, des fragments du Lyonnais, du Maconnais, du Forez, dans lesquels le droit roma a était resté en vigueur. Les deux législations coexistaient également dans le ressort du parlement de Besançon Dans le ressort de la cour souveraine de Nancy les fiels demouraient sous le regime des lois allemandes. Les divers pays de droit écrit ne sulvaient pas tout à fait les mêmes règles en Provence, less lois romaines se trouvaient modifiées par les statuts des anciens comtes et par des ordonnances speciales

Merlin s'est demande ce que devait penser la homino qui, nériter en deçà d'un rours q'enu, cessait de l'être au delà. Il n'était pas hesoin, pour voir changer les règles, de franchir un fleuve ou une montagne. Dans des provinces si petites que le nom en est a peine connu et que les érudits seuls en savent la place, les los n'étaient pas communes à tous les habiants,

a des hommes « unis par le gouvernement, par le langage, par les mœurs, non se dement, disaient les geus du pars de Soule, une communa ité diffère le l'autre, mais encore deux maisons vois nes de la même communaute ne se ressemblent pas pour l'ordre de succeder ».

Magré quelques améliorations datant de 1780 et de 1788, le droit pénal conservait une « rigueur sauvage et absurde ». La question preparatoire as ut ete supprimee, et la question préalable provisoirement suspendue é, quoique le gouvernement l'eût déclarée plus propre à égarer les juges qu'à les éclairer et « lan gereuse pour l'innocence » il n'avait pas renonce à la rétablir.

Restarent a abolir · les monitoires, dont le clergé réprouvait énergiquement l'emploi scandaleux, les supplices mutiles et atroces (roue, fouet, murque au fer chaud), l'application de la peine capitale à des délits (par exemple à de simples vols), la confiscation, l'infamie infligée aux familles des condamnés, l'inégalité des peines selon la qualité des délinquants, l'inhumanité du régime penitentiaire.

L'agriculture : la petite propriété et les droits féodaux. — l'un grande partie du royaume restait inculte, les landes et les bruyeres occupaient peut-ètre le tiers des terres labourables, on dit même la moitie dans les provinces de l'Ouest. Une seule culture, celle de la vigne, était bien faite. De peur de voir grossir les impôts, les gens des campagnes évitaient certaines améliorations, réduisaient le nombre de leurs bestique, cultivaient pauviement. Des agronomes distingués esta maient que la totalité des récoltes de la France etait à celle des récoltes de l'Angleterre comme 3 est a 8

Le gouvernement avant reconnu la nécessité le faire quelque chose pour les campagnes un Conseil de l'agriculture existant depuis quelque temps, mais aucune affaire relative a l'agriculture a avant e é ru portée : il n'avai, nême pas été nomme de rapporteur.

<sup>1</sup> Esta fuer certain quel e etas susperime? Les termes de la lectaradon du 33 septembre 1188 et coux de Lexacour de cahiers permedent au moins l'douce. Il semble que la suspension anno tere n'avant pas en met

Sans essayer une statistique impossible, il convient de dire quelques mois d'une question souvent agitée, mais mal posée : Les petits propriétaires étaient-ils nombreux? On aurait hesite a répondre ou bien on aurait régondu négativement, il y a cinquante ans. Aujourd'hui, on répond affirmativement. Les argiments sur lesquels on se fonde ne sont pas solides. Il est permis de ne pas s'arrêter au faible chiffre donné par Lavoisier . 450 000 petits propriétaires seulement. Des assertions comme celle de Target : « Les propriétés sen, amoncelees sur peu de têtes » manquent de précision et d'autorité. Mais celles des campagnes infirment les documents qui ne concordent pas avec elles . « Lors de la dernière répartition des charges publiques, les habitants, n'ayant pas su s'expliquer ou faire fixer leur véritable etat, forent imposés en qualité de propriétaires ou de lenanciers, quoique la moifié d'entre eux ne le fassent pas. La surcharge n'a jamaes eté corrigee, quoiqu on s'en soit plaint » Quelle valeur peut-on accorder à des rôles où « les erreurs étaient d'autint plus frequentes que trop souvent ils étaient faits par des commis qui ne connaissaient ni les personnes in les biens, ni même quelquefois les collectes sur lesquelles ils répart ssaient l'impôt 🦤

D'ailleurs, et c'est le point essentiel, si les petits propriétaires avaient été nombreux, de quoi auraient-ils été propriétaires? Dans bien des paroisses du bailliage de Douai, de celui d'Alençon, du Diliphule, de la Bourgogne, le seigneur a plus du tiers, près de la moitié du sol, sans compter les bois dont ou n'a pas une connaissance précise; les bounes terres sont pour lui, pour les gens d'Éghse, et les paysans n'en ont guère que de médiceres ou de mauvaises. Là où le chiffre des propriétaires est indiqué par les cahiers, la proportion varie en géneral entre celle que fournit une paroisse pres de Metz, 407 feux, 40 propriétaires, et celle qu'on trouve dans une paroisse du bailliage d'Auxerre, 472 habitants, 32 labourant, 3 seulement labourant chez eux Les textes ne sont pas rares où on lit : le seigneur est seul propriétaire '. Arthur Young lui même n'a vu de petites pro-

<sup>1.</sup> Les partisans de l'ancrer ordre de choses parla ent parfois de même que les mysans. Car cer de Bautat à remarque que dans les fisse serons sur la

prietés m en Beauce, m en P'cardie mi dans une partie de la Normai die, ni dans une partie de l'Artois, beaucoup de celles qu'il a rencontrées auleurs avaient les dimensions dérisoires quelques-unes ne comprenaient que 10 perches! On omet, en le cuart, d'ajouier qu'excepté en Flandre, en Alsace, le long de la Garonne et en Béarn, où les pet, s proprietaires lui ont paru a l'aise il les a trouves genéralement dans une pauvreté extrême, surtout dans les pays de vignes

En 1791, la Società royale d'agriculture in llement hostile à la grance propriété dont elle exposait franchement les avaitages, a écrit au Comié de l'Assemblée constituante : « Les obstacles opposes jusqu'à présent à la multiplication des petites propriétes sont connus. Cette calamite publique va cesser » La Société royale ajoutait. « L'idée adachée au mot peut propriétaire n'est pas parteut la même » Icu i s'agit non plus de la amension des parce les, mais de la nature du droit. A côté de la propriété optimo jure et optima conditione, on en connaissait d'autres : par exemple, dans le contrat appelé bail a ten e, le preneur devenait propriétaire pour la durée du bai Un fonds pouvait a parteur à deux propriétaires, dont l'un avait la « propriéte directe » et l'autre la « propriéte utile »

Du tem, s le Sam. Supon, un mait d'un paysan qui voyant demolir sa chaumière par ordre du seigneur a ique, il refusait de la vendre. Il n'en côt peutê re pas etc de même sous Louis XVI, mais la regle que toute expropriation doit être accompagnee d'une juste indemi ilé n'ela t pas encore étralic. Même ploine et entière, la propriété comportait en bien des cas des restrictions qui l'alteraient gravement. Les pays de frai calleur, en dopit de leur titre et de leur reputation, n'étaient pas exempts de servitules feodales. Un de ces pays, la Soulé, se trouvait assujetu par sa cout îme à des froits designes sous le nom significatif de nouvemux fiefs. En Albret, on voit des propriétaires soumis à des redevances « fletrissances ». En Poitou, on en trouve qui son reluis à ahéner leurs luis par sinte

filation cos représentants des trois ordres aux Etats géneraux, un avait se tienu que la Noblesse et le l'erge devaient avoir plus le deputes que le Tiers, attendu qu'il s posséquient à l'imolos les trois qualits du logatine.

des manœuvres do commissaire se gue irial. En Champagne, la bananté des pressoirs empêchait les propriétaires le donner a leur via les soins nécessaires. A Douai, à Provins, dans le pays de Rivière Verdun, les droits feedaax les découragement « Qu'estice que la propriété quand les terres son serves? » demandait le Tiers de Rennes. La Sociéte royale d'agric iltire. déplorait que tous propriets re ne fût pas libre d'enclore et de cultiver son champ comme il lai convenzit. « Nous so nmes esclaves des seigneurs. . La nécessité d'apolir la féodanté est pressante. C'est le cr. universel de toutes les paroisses, . Les agents des seigneurs continuent a exercer impitoyablement l'ancienne tyrannie », exigent » des droits au moins douteux. avec que dureté incroyable ». Ces plaintes ont un écho un peu affaibli dans les rangs du clergé. Il sait que « la barbarie féodale. maintient les populations et l'agric dture dans un engourdissement mortel ». En Franche Comté, il s'associe aux protestations des philosophes contre le servage, principale cause de la misere qui regne Jans le Jura '. Parint les autres causes il the les justices seigneuriales. En queiques endroits, comme Dourgan, la Nollesso elle-même dit que la première mesure à prenure en fave ir des camp ignes est do foire disparaître autant. que pess ble les droits feodaux

Pour apprécier sainement ces droits, il faut chercher non le profit qu'ils donnaient, mais le mal qu'ils occasionnaient. Ceux que le clergé de Touraine appelait « indécents et ridicules » n'avaient en eux mêmes aucune valeur. Les bœufs que certains seignours onvoyaient du 23 avr l'an 25 ju'n dans les prairies de Caeu, dans celles de Toui, causaient assurement un dommage bien plus grand que le bénéfice de leurs propriétaires. Le droi conni sous le nom de champart était en plus eurs pays nominalement inférieur à la dime, mais en fait la manière de le per cevoir le rendait plus penible ul se prélevait en nature sous les yeux du champarieur qui pouvait so faire altendre vingt quatre

I Le verrage a destata don soulement dans le sura, mais en lourgogne, en Combrames, p ès de Done abbaye de Marchiennes, en Nivernais, en la restant « des serfs de la pure espece », en rurs encorre, presion to gours au profit de l'Eglise

beutes, il fallait porter la redevance à la grange seigneuriale, cu pendant ce temps, la récolte exposee aux intempéries, risquait de se pendre. Si bien qu'a Dourdan, pour affranchir de cette servitude les terres sur lesquelles elle se percevait au douzième, la Noblesse réclama I soit le tiers de leur valeur, soit l'abandon au tiers de la propriété.

Ce qui rendait les banalités si odicises, ce n'est pas tant le tarifa payer. I merdiction d'écraser les grains avec une men e à bras ou avec une pierre et de les faire cuire chez soi, que l'obligation de les porter à grande Listance, par des chemins affreux, celle de les laisser pendant deux et même trois jours à la porte du moulin, celle d'accepter le la mauvaise farine, du para Irûle ou pas cuit, de subir les malversations et les exactions des meuniers. Les paysans étaient « réduits à se tai e par crainte d'avoir mauvaise issue de leur cause devant les officiers du seigneur » Consulté par Necutor sur ce qui se passait en Béarn, l'intendant Boucheporn répondait 🕟 Les moyens de fraule pour les incuniers sont en genéral si multipliés et si faciles, et la difficulté de constater et de reprimer les abus de ce genre est si grande, que ce n'est guere qu'en rei dant aux purucaliers la liberte de faire montre la où ils veulent qu'on pour rait esperer de faire cosser les plaintes qu'excitent trop souvent es trop justement les fermiers des moul ns banaux ... Dat siles campagnes, ils sont en quelque façon assurés de l'impunite. Aussi le prix le leur ferme s'eleve t'il souvent à un taux qui s a pose un essairement des hénérices ibn læs. »

Le droit de chasse était une « ventable des ruc on de la propriéte ». I mid's que le seigneur et ses gens brisaient les clétures, detruisaient les récottes pour le plaisir de poursurvie le gibier, le cultivateur était tonu de le respecter. In devait so is peine d'amende, de prison, de galères en cas de récidive, laisser l'vaster son champ, y entretenir et y planter au besoin des bissons d'épine destinés à servir de remises. Il ne pouvait ni arracher les maivaises herbes, ni moissonner, n'i labouret en ten psuible, a laisser sortir son chien a moins de le muti er ou le lui suspendre au cou un bonot de bois. Il no lui était pas permis le tuer un corpeau, mais il voyait tuer par les gardes le

chat qui pretégeait sa grange contre les souris et les mulots. Les dégâts faits par le gibier et par les pige vs du château étaient si grands qu'ils occupent presque toujours la place principale dans les deléances des rampagnes et parfiis les remplissent d'un lout à l'autre

Loin de s'attenuer, plusieurs de ces droits prenaient une extension et une lourdeur nouvelles. Dans les Trois Évêchés, à Rennes, en Provence, les bana tés se multipliaient, gagnaient des localités qui auparavant en étaient exemptes. A Bernay, à Alençon, en Beatn, les droits de four s'elevaient rapidement, on voit des endroits où ils s'étaient grossis d'un tiers en quatorse ou qui axe ans 4, « Une girouette sur un te ! c ait le titre en verlu duquel le seigneur exigeait de ses vassaux des redevances as rues I infervalle on intervalle par leurs agents et principalement par les foudistes. Les feucistes étaient entierement devoues a ée or qui les en ployait, on leur abandonnai. les arrérages de ce qu'on appelait découverte, et ils découvraient leaucoup parce qu'ils ayment intérêt à beaucoup déconyour Lie. resultat de leurs recherches etait toujours qu'il était dû au seigno er plus qu'on ne lui payant, de là les surcharges qui abondent dans une foule de reconnaissances.. On ne se bornait pas a accroitie les redevances, on agrandissait en que ques ondr ats les mesures qui servaient a percevoir les droits. Il y avait aussi dans la plupart des châteaux un crible dont l'objet était d'épurer les grains d'une manière si avantageuse pour celui qui les percevail, que le ble de rente avait un prix supériour de trente sols a pou près par mesure à celui qui se vendan au marché. Il serait trop long d'entrer dans le detail des fraudes que les agents des seigneurs exerçaient, à l'insu de ceux-ci, contre les paysans Not a nous hornerons à dire que presque partout il y avait dans les redevances feodales des surcharges im nenses. - Mallet du Pan n'a pu s'empêcher d'écrire en 1796 « Les jaysans ont gagné, et gagné se als, des avantages un menses a la Révolution 🤊 .

<sup>4</sup> In 6° bureau or lassemblee des Novables availul semi la portême et oranion emise par 1, en 4788 à propos des « gra de abus » qu'il constatair? — « Dos extensions de la meisont par les extensions de la droin de la meison par les ceux premiers on la dans lairs bornes, pour qu'il suc posent plus sur le troision que d'une mann re mass. Le «

et M<sup>re</sup> de Stael eut raison de dire un peu plus tard « Les jeunes gens et les etrangers, qui voient aujourd'hui le peuple enrichi par la division de la propriété et la suppression du régime feodal, ne peuvent avoir l'idee de la situation de ce pays lorsque la nation partait le poi le de tous les privileges. »

L'industrie et le commerce — On a vu plus haut \* les progrès de l'industrie et du commerce; il ne reste à rappeier aci que les obstacles qui en relardaient le développement.

La Noblesse dérogeait en commerçant, ce vieux préjugé avait perdu de sa force, mais où altendant la loi necessaire pour l'extirper définitivement. La liberté du travail n'existant pas les jurandes et maîtrises, supprimées un instant par Turgot, avaient été retablics. Lu prêt de l'argent à terme, avec intérêt, admis on quelques provinces, en Alsace, en Lorraine, était interdit lans la plus gran le partie du royaume; certains centres incustriels qui ne pouvaient s'en passer, le pratiquaient, mais les tribunaux ne le sanctionnaient pas.

L'ordonnance de 1673 sur le commerce avait le double inconvénient d'être surannée et de prêler à des interpretations contradictoires. La multiplicité des règlements entraînait des difficultés insolubles, qu'avaient à gnalées les administrateurs les plus compé en s. Une lo raisonnable sur les main factures avait eté rendue par Necker en 1779, dix ans après, les provinces ne la connaissaient pas encoro.

Le royaume stail cospé en tous sens par des lignes de barrières, qui pouvaient avoir 2800 lieues de long. Une marchandise expédiée de Bretague, d'Artois ou de Guyenne en Provence, clast assujettie à l'int léclarations et au aut le visites, acquittait sept broits, changeant deux fois de voituriers. De Paris en Auvergne ou en Dauphine on trouvait presque autant de formalités et le taxes. Des « droits odieux » frappaient les vins du Quercy allant en Périgord, les fers du Périgord allant en Quercy. Sur la route de Normandie par Pontoise, dans l'espace de quatre lieues, il y avait droit de barrage a Saint-Denis, droit de passage à Épinay, droit de travers à

V : ci-dessus, t. VII. p. 621 5 1.

Franconville ce dernier au profit d'un seigneur qui l'exigeait au double à certaines époques et quoiqu'il eut éte déchargé par l'État de l'entretien de la route.

La carte de la Lorraine et des Trois Évèches offrait un melange nusible au commerce et à l'agriculture, contraire à la confection des routes et des canaix. Les entraves environnant chaque ville, chaque village, ne permettaient pas aux habitants de Toul de sortir de chez eux sans rencontrer à chaque pas des gardes et des bureaux, de manière que les Lorrains, les Evèchois, les Champenois, les Barrisiens, les Alsaciens, ne pouvaient se communiquer et que le commerce languissait par la crainte des pièges, des acquits et des confiscations ». La Franche-Comté, province « reputée étrangère », se voyait complétement isolée de tout ce qui l'entourait, même de l'Alsace, « province à i instar de l'étranger effectif ».

Une énumération tres incomplète des poids et mesures exigerait une liste interminable. Ils variaient à chaque relai de poste. On sélomait de la « bigarrure singulière qui existait entre des cantons d'un même naillage ». La Sociéle royale d'agriculture à signalé en 1790 « des différences considérables dans la même ville, dans le même hourg, dans le même village » Dans les paroisses relevant de Montdicier le journal variail de 758 à 1287 toises carrées, la verge, de 20 à 25 pieds, le pied, de 10 pouces 4 hgr es à 12 pouces.

La peur de la famine paralysait le commerce des bles; ni les villes ni les campagnes ne souffraient qu'ils circulassent librement, et leur résistance contribuait à entretenir la disette qu'elle avait pour bit d'écarter

Le récent mute avec l'Angleterre : porteit il un sezioux préjudice à l'industrie française? Arthur Young s'est appliqué à démontrer que la balance des comptes était moins favorable à son pays que ne le soutenait la Chambre de commerce de Normandie, mais peu de personnes pensalent comme lui, et l'opinion générale exigeait une prompte revision de ce traite

<sup>1.</sup> Von er lesses, f. Vil p. 678.

Travaux publics - La magnificence les travaux publics frappa Arthur Young quandil parcounit le royaume en 4788 et 1789 C'est, avec l'art cramatique et la l'eauté des paysages, à peu près lout ce qu'il a franchement admiré en France. A la vac de lœ ivre qui s'achevait devant (Lerbourg, il rendit hommage au grand people qui avait su trouver des génies assez audacle ix pour concevoir une telle entreprise et des ingénie irs capables de l'exécuter. La plupart des routes sur lesquelles il a voyagé étaient tracées avec un art surprenant et entrelences avec un fuxe souvent excessif; dans le Midi, en Languedoc surtout, elles l'ont emerveillé. Il en a toutofois rencontré quelquesunes qui laissaient beaucoup à desirer - celle d'Aix à Marseille. etait dans un abandon deplorable. Sil avuit passe partout et par des saisons moins favorables, il aurait rencontré bien d'autres occasions de se « scandaliser ». Les cahiers de l'aris extramuros signalent les places où, en hiver, des ornières rendaient complètement in prat cal le la grande ro ils de Troyes, une des plus importantes du royaume, puisqu'elle servait au transport des blés de la Brie dans la capitale; le pout de Corbeil tombait en ruines. Les chemins d'utilité plus restreinte étaient en géneral très mal on point du tout entretenus, le clorgé lo Charolais s'en plaignait comme le clergé de Coutances, la noblesse d'Agen comme le Tiers de Domfiort A quoi nous sert une grande route magnifique ou nous ne pouvons arriver que par des voies mextricables? Ceite question n'est pas faite seulement par de petitos communautos isolões un fond de la Bourgogne; des viiles comme Vezelay parlent de même

**Armée, marine, colonies** — L'armée comprenait environ 160 000 hommes de troupes régulières † e. 60 000 milieiens. Les procedés par lesquels elle était leve in avaient el ange en men 2.

Les recentes ordonnances concernant les grades supérieurs arrachaient à la Nollesse des gemissements (le mot est d'elle) « Depuis le ministère de M de Saint-Germain, l'état militaire devient, par les dispositions des ordonnances cinanées du Con-

<sup>Un peu huš c 120 000 hommes pour l'infanterre, un peu plus de 30 000 peur la cavalerre
Voir ca dessite, l. VII, p. 224, 347</sup> 

seil de la guerre, presque num.hant pour la coblesse des provinces, que le Conseil confine dans les emplois subalternes en annonçant que la noblesse de cour est plus particulierement appelee au commai demen, des armees.

Le tranc des grades, cette « gangrene », continuait à « ronger le militaire comme toutes les parties de l'État »; la carrière des armes etait « financière », et la Noblesse, « les larmes aux yeux, la douleur dans l'âme, suppliait Sa Majesté de laisser les grades supérieurs ouverts au mérite ». On devenait, à prix d'argent, prévôt, four ier, trompette, chirurgien, apothicaire, aumônier des états-majors de la cavalerie et du régiment des gardes françaises.

C'est encore la Noblesse qui disait au roi : « Votre relicion, Sire, a éte surprise sur un grand nombre d'objets, ma sul a en est aucun sur lequel on en ait abusé plus etrangement qu'en ce qui concerne la discipline mulitaire, et s'il est un Français issez téméraire pour soutenir que celle d'aujourd'hui n'est pas antinationale. Il trabira la verité .. On voit un mécontentement genéral dans l'armée, on voit l'honneur français rendre les derniers soupirs so is le sabre et le bâton, une compagnie er tière de grenadiers ouvrant de force les portes d'ane ville de guerre et passant à l'ennemi pour se soustraire à des châtiments indignes .. Beautoup de coloné le sont des bourreaux, des marchands d'emplois, n'ont d'autres mérites que d'exceller dans l'art de degrader leurs semblables »

La disproportion entre la pare du soldat et le prix des decrées écait « crian e » et cette pare infime ne se faisait pas exactement. La misère, jointe aux mauvais traitements, multipliait les désertions. L'armée coûtait au moins 100 millions par an .— Un peu plus de 20 00 sonats apparlenaient à diverses rations, la Suisse en fourmissuit à peu près la moitié.

En 1777, cans une visite à Drest et à Toulon, Joseph II, trou

I Le Com é de la Constituante de louine de chiffre qu'avec grandes reserves, comme dont un rour le tetair ou en a jui paraissent plus sors un fantass naous les armes commit par an 351 livres, un disalier non mint 285, le cheval 341 Mais in l'faut pas croire qu'en montiplians ets chiffres pur 4, par 5 ou per un activitant en monte un sont en mesure de la mijoren et depense de ceute époque avec cent du tourd'hat

vant les navires mal armes, les magasins vides, avait jugé que la marine française ne méritait aucune confiance. Elle faisait ne lleure figure et 4789. So vante vaisseaux passaient pour être en clat de tenir la mer. La dépense annuelle pour la marine semble avoir étre en moyenne de soivante et quelques millions, dont seize ou vangt pour les colonies.

Le système des classes, qui donnait environ 70 000 hommes et que certains cultiers de la Noblesse critiquent vivement, fut approuve par la Constituante. Mass, à la Législative, Kersaint a dit · « Les classes étaient devendes insensit tement une institution à l'aide de laguelle le desponsme disposait de la fortune et de la liberté de presqua tous les riverains de la mer et des rivieres . La marine royale e ait l'effroi des marins natio-La plus gran le partie de ces abus a été consacrée par les lois nouvelles, erreur que l'Assemblée constituante n'aurait pas commise si, après avoir reconnu l'egalité des droits, elle ayant examine les instrutions on ce principe était violé. Moi qui ai commandé vingt-quaire ans des vaisseaux de l'Etat, moi quo ce systeme revolte aujourd hui, j étais loin d'en sentir la barbar.e. » Ce qui ne puraît pas douteux, c'est que les ministres qui venaient de relever momeutanément les forces navales avaient a neglige d'en assurer les fondements, qui sont la marine marchanile, la pôche ile cabolare »

Quant aux colonies, « la Révolution trouva les administrations, les colons, les commerçants, les tribunaux et les gens de couleur li mes, dans une situation telle que la dissolution du la gine colonial etait inevital le » (Malcuet

La religion et l'Église — La religion ne tenait plus la place qu'elle avait eue jadis. Dans les caluers elle n'est muse en permère ligit que par le C'erge. L'immens majorité des Françuis n'en garde pas mons pour elle un attachement tres sincère, tres vif, très profond.

La France demoure si foncièrement (alholique qu'elle a gi i il peu e a se defaire de sa vieille intolérance. Ce n'est pas seulement la tres grande majorne du clergé qui, plus de dia ans i, les la mort de Voltaire, se resigne diffichement à l'edit en faveur des protestants et veut que la « religion nationale »

conserve tous les privilèges d'une « religion d'Élat » : c'est aussi une grande partie du Tiers. En genéral, quand il admet l'élat civil des non catholiques et leur participation à certains emplois, il leur refuse toute place dans l'administration pudi culle, dans la police, dans l'enseignement: ils n'aurout mi temples au cérémon es publiques; ils seront tenus de garder le silence sur les questions religieuses. A Auxerre, à Orleans, le Tiers supplie le roi de défendre la foi contre la philosophie. A Paris, il sait que tout a toyen loit jouir d'ela liberté particulière de sa conscience, « mais l'ordre public ne souffic qu'une coligion dominante ». Certaines provinces pro estent vivement coutre l'édit. La Franche-Comte demande au roi de ne pas l'éten his jusqu'à elle Quelquefois on ose proposer la remise en viguour des lois coutre le blasphème.

L'ideo d'écoapper à la tutelle de l'Église ne pouvait se propager que très lentement dans un pays où la confusion du spirmel avec le temporel, de l'ordre laïque avec l'ordre religieux, persistait presque aussi complete à certains égards qu'au moyen age. Malgré la note qui est à la fin du Contrat social, les classes les plus éclairées ne savaient pas reconnaître dans le mariage un contint distinct du sacrement ". On ne songeait guere encore a disputer au clergé les registres de l'état civil, bien que, de son propre aveu, il ne les tint pas partent avec le soin et la régularité convenables. La direction et la surveillance de l'insu ic on publique ne lui claient pas contestées davantage.

Mais les biens ecclés astiques scandalisaient les salons comme les chaumières. Qu'ille pouvint en être la voleur? C'est le sujet de discussions qui ne sont pas pres de finit. Le Clergé n'avant jamais foirni les déclarations que la couronne fui demar lait Le revenu des évêches et des altrayer et immendataires figurait chaque année dans l'Almanach royat, mais il est plus que probable que les chiffres donnés étaient, presque tous, trois ou quatre fois trop failles. L'abbé Expilly paraît aveir en raison de dire, dans un rapport au nom du commé écclésiasique de

<sup>..</sup> Du and Mallane, sevent légiste, qui convint la a foire ad nettre in it, distinction for la Constituente, leva : lui alleme trouve l'organipa tres difficue

la Consultainte : « Les liens du clergé suivant l'eviluation moyenne rapportent 170 millions » D'aitleurs ce n'est pas le revenu des biens d'Eglise qu'il importe de considérer, c'est leur valeur en capital , pour plusieurs raisons, dont la princ pale est la règle qu'i résmait les baux au décès du bailleur, les biens fonts dont le clerge jouissait ne rapportaient pas ce qu'ils auraient rapporté entre d'autres mains

La repartition de ces in mases reclesses était faite d'une façon déplorable. La cour en livrait une tres grande partie a des creatures in lignes. Beaucoup de bonofices e tres étaient à la disposition de patrons ou collecte irs larques. In non-ca he lique acquerant certaines seigneuries deverait l'arnitre de la religion et le l'état moral d'un grant nombre de paroisses. Les appointements du bas clergé ctaien, densoires : la portion congrue des rures ne montait qua 700 sivres, cette des vicaires a 350, cepuis peu. C'était la misere, à peine la motife du strict nécessaire, tancis que certains prelats avaient 100 000 livres de revenu et quelques-uns, les encores.

Les dimes, « sangsues a cal·lintes ' », engendraient d'éternolles et tristes contestations · par exemple, en Béarn, le paysan qui nourrissait des poulets avec le grain dont il avait payé la dime, devait-il un de ces poulets au curé et un au gros decimateur?

Le bas clergé et même une part e du ha u clergé parlent de l'éformer les institutions et la pulice ecclésiastiques, d'abolar le Concordat, admettent que ces matieres n'ont jamus éte « un objet étranger aux bitats genéraux », qu'il v a trop de fètes et que l'interdiction de travailler ces jours-là est trop regoureuse, que la multiplicité des benefices accumules sur la tête d'un point nombre de tatulaires, « dont l'inatilité est pout-être le moindre défaut, constitue un amis cr'un », que la commende ne peut se concilier avec le res iect lû à la volonté des fondateurs s; que les droits payes à Rome so is prétexte d'annales,

2. Les deux tiers, peut évre es trois juires, des abbayes la repaire étaient donnes en commande

i Les évaluations des contemporares ifférent beaucoup : on trouve pour c revenu net des chiffres qui varient entre 80 et 400 m. nons, il faut compter au moins un ners en sus pour les frais de perception

de dispenses, de provisions sont excessifs, qu'il y a lieu d'étabur l'unité de bréviaire, de catéchisme, de liurgie.

Les circonscriptions erclesiasliques présentaient les mêmes anomalies que les autres divisions du royaume ; le clergé de Saint Quentin souhaitait qu'elles fussent réglées « de manière que la même habitation ne fût pas partagée et soumise à deux ordinaires ». Le clerge l'Autun disait « « Il existe dans le diocèse un grand nombre de paroisses où il y a des nameaux alternatifs, c'est-à-dire qui sont une année d'une paroisse ét une année d'une autre, et même de différents diocèses; cette distinction est si jette aux plus grands inconvénicules.

Les ordres religieux, « frappés de mort », tombaient en pleine décadence. Les montes et les religieuses diminuaient depuis trente ans lans une progression si accelérée que Sieyès no pensait pas qu'il en res at plus de 47000

L'instruction publique. • Que l'ancien plan d'études, qui a formé les plus granes ecrivains et les meilleurs citoyens, soit conservé et confirmé » En émettant ce vœu, le clerge de Reims ne se flattait sans doute pas de le voir exaucé. Il était presque seul a ne pas voir que l'incontental le décadence des etudes allait grandissant. « Les établissements d'education manquent absolument dans plusieurs parties du reyaume, disait la Nellesse; ce ix qui exis ent sont pres que partout imparfaits, ces foi dations, la plupart très arciennes, ont conservé la routine des mecles qui les on, vues naître » Le Tiers disait de même : « L'instruction est mal derigée, grandement négligee; tout le monde sait condition elle est vicieuse »

Les Universités, trop peu nombreuses et surtout mat réparties, gardaient quelque chose des méthodes barbares usitées au moyen âge, mais rien de la discipline et de la splendeur qu'elles avaient connues à cette époque, Il y en avait, comme celle d'Angers, où l'enseignement continuait à se faire en latin. Celle d'Ocleans déclarait que ni les professeurs ni les éteves ne travaillaient assez. Les études se réduisaient presque partout à de vaines formalites. Les examens etaient cerisoires Les étudiants, facilement dispenses de l'assistance aux classes, quelquefois même du temps prescrit pour les étules, n'étaient

a soumis qu'a des réglements pécuniaires ». Les grades s'achetaient couramment dans les facultes de droi et de medecine

Le declin des collèges devint de plus en plus sensible dans le concant du xvinº sicole. L'abolition des Jésuites créa dans le corps enseignant un vide qui ne fut pas comblé. En Jehers de Paris, la plupart des collèges, jades florissants unanqualent de mastres dignes de confiance. Peu de mais as passaientour échapper au dépérissement genéral : on citait parmi elles les colèges de Linoges, de Saintes et la Phy Les nobles se plaignaient, les vos des collèges où ils envoyaient leurs enfants, les autres de la avoir pas de collèges assez ragprochés deux. Beauco ip de ceux qui existaient etaient insuf fisamment dotés. Celui de Troyes, le seul important du diocese, tombait en ruines; celui d'Angouleme, celui de Barcolonnette egalement; celui d'Arles n'était pas en beaucoup. meilleur état. Les professeurs étaient generalement nal rétri-Lés, manquaient du bien être suffisant pour vivre « et pour être respectés » Certaines maisons étaient réservées exclusivement soit à la noblesse, soit aux catholiques, 42 enfants appartenant à des familles protestantes de la Rochelle étaient élovés loin de leurs parents parce que teur religion leur fermait le collège de cette ville

Des ordonnances royales avaient à prisseurs reprises, en 1695, en 1724, present l'établissement d'écoles dans toutes les paroisses Elles avaient été si mal appliquees qu'en 1789 l'ensei gnement primaire faisait defaut à une très grandé partie du royaume Même dans les grandes villes, bien des enfants p'y participaient pas : à Paris, sur les 800 filles de la Salpêtrère, 24 se ilement appronaient à écrire, un plus grand nombre apprenaient à lire mais très imparfaitement. Sur les 1300 enfants de la Piùe, 42 apprenaient à lire et à écriré « Les campagnes sont dépours les de tout secours pour l'instruct on de la jeu nesse », lisait le clergé de Dax. « 1 n , a d'écoles presque nulle part », disait celui de Gex. Nous manquons d'écoles, « nos enfants croupissent dans la lernière ignorance », disaient les pay sans de l'Artois, de la Champagne, de la prévôte le Paris, du

bailliage d'Alençon. Quand on entend la noblesse le Saintes proposer la propagation « jusque dans les campagnes d'une instruction suffisante à ceux qui les habitent»; quand on entend presque partout le clergé demander « qu'il y ait dans chaque paroisse une école pablique, qu'il soit établi des écoles même pour la classe des cultivateurs, qu'il soit fondé partout un maître d'école et un bâtiment pour l'école », n'est-il pas évident que les écoles « si desirées » n'ex saient pas?

La ou il v en avait, les maîtres étaient frequemment incapables, peu xe ca. La noblesse du Beauvaisis en donnait la raison. Ils sont manyais parce qu'on ne les paie pas 4. » « Pour vivre. ils etaient reduits à des expédients incompatibles avec leur mission, à aller de porte en porte diminuer par une quêle la portion trop modique des paysans, » Tres peu enseignaient à compter. L'Université d'Orléans ne croyait pas qu'on phi leur demander men de plus que de montrer les éloments de la lecture et de l'écritare. Encore moins exigeants, le clergé de Mantes, le Tiers de Châtelierault, se contentent des éléments de la lecture. Le clerge l'Aix semble ne réclamer des ecoles qu'atin que les enfants y apprennent le catéchisme « La plupart des paysans ne savent ni lire ni écrire » ; le clergé de Montargis l'affirme comme la noblesse d'Albret. Les proces-ver baux et les cahiers rédigés lors de la convocation des Étals géneraux ne farent, en l'ien des cas, signés que par la modié, le quart ou une moindre fraction des comparants, « les autres n'ont pas sa » Savoir signer, est-ce savoir écrire? Les signatures portent à croire que beaucoup de ceux qui les ont formées si péniblement n'esasont giarre capables que de tracer les lettres de leur nom. En 4790, plusieurs Constituants parlèrent de communautés rurales ou deux personnes tout au plus savaient lire. On pouvait en Dauphoné faire huit lieues sans rencontrer de consuls en état de donner une signature

Miseres de l'ancien régime. Adoucie par l'édit de novembre 1787, la condition des protestants laissait néanmoins heaucoup a désirer Les autres opprimés avaient profité moins

i Ou pout juger le le le sestuation par ce fait que, fans les plans de réforme, ou le researence à pours la moitie du traitement propose pour les cures.

encore du progres des lumières et de l'adoucissement des mœurs. Le nombre des serfs avait dimmué, mais le servage no s'allégeait guère. Les Juifs continualent à être victimes d'une immitié entretenue par le fanatisme; la vie leur était devenue plus douce dans les provinces lu Sud-Ouest, mais dans celles de l'Est, elle leur était toujours aussi difficile : ils payment chèrement l'autorisation précaire de résiler dans les villes sans pouvoir devenir propriétures, in exercer la plupart des métiers. La persécution contre les jansénistes était ralentie, non tout a fait éteinte. En verlu du droit l'aubaine, incapables soit de recovoir soit de disposer par testament, les étrangers e vivalent libres et mouraient esclaves ».

La misère générale, profonde, in lignait Arthur Young « Quel terrible fardeau pour la conscience des grands que ces millions d'êtres industrieux livrés à la faim par les exécrables maximes du despotisme et de la feodalité! » Les privilegiés sont convenus du mai qui résultait en très grande part e d'abus dont ils profitaient. Le marquis de Bouillé a vu la majeure partie des Français « accablés et prêts à succomber ». Mais ce sont les campagnes qu'il faut interroger. Elles révélèrent en 89 aux économistes les plus distingués, a des philanthropes qui pensaient connaître luen les questions sociales, des détails navrants négligés par les statistiques et par les rapports administratifs. A Suresnes, il n'y avait pas la singueme partie des habitants dont la vieillesse ne fût condamnée aux le rreurs de la misère la plus profonde : dans le courant de l'année, 450 chefs de famille, sur 320 feux, avaient été assistés par le curé, et tous les besoins n'avaient certainement pas été connus. A Rocquencourt, les habitants appelés à exposer leurs vœux répondent qu'ils meurent de farm - c Je ne sais quoi demander, dit l'un d'eux; la misère est si grande qu'on ne pout pas avoir de pain 🥦 Arthur Young écrivait : « Un Anglais qui n'a pas quitté son pays ne peut se figurer l'aspect de la plupart des paysannes françaises; il révèle, cutre une vie dure et pécuble, la fatigue plus douloureuse encore d'enfanter une nouvelle génération d esclaves. \*

La famine paraissait d'autant plus crue, le qu'en persistait à

Limputer en partie au gouvernement . Un écrivain cé èbre a attribué aux « bas fonds de la société » cette accusation qu'il traite de roman immonde, il ignorait apparemment que, selon Saint-Simon, en 1703, quand le pain manquait partout, les l'és avaient été accaparés au profit du roi. Le marquis de Boudle ne doutait pas que le ministère ne fût complice des moyens artificiels qui er tretena ent la lisette. Elle sévissait à Metz au printemps de 89; Bouillé proposait d'y remedier, on lui repor dit par un refus

Les gens de Montaignt en Combrailles, après avoir fan au roi la peinture de leur detresse, s'excusaient de lui avoirr que c'était seulement en se livrant à la contrebande qu'ils parvenaient à vivre « C'est, ajoutaient-ils, en nous exposant à la honte, à la flétrissure, que nous acquittons les impôts qui se lèvent en votre nom »

On estimait que les indigents completement denués de ressources étaient à peu près un million, dont moitié invalides. Cinquante mille malades coûtaient à l'assistance publique de do ize à quinze sous par jour. À l'Hôtel-Dieu, les grands lies en recevaient quatre, parfois six et même huit, sans aucun égard pour les affections contagneuses, qui en tuaient ordinairement un sur quatre ou cinq. Quant aux fommes en couche il en mourait une sur treize

Des hordes de vagal onds mendiants, a lepre honteuse du royaume », erraient dans les campagnes cu Boulonnais, de la Normand e, de la Guscogne, du pays de Bigorre, de Ille-de-France, menaçant de pillage et d'incendie s, on ne les hebergeant et ne les nourrissait. La crainte qu'ils inspiraient empéchait de les dénoncer, et l'expérience confirmait les cultivate ms dans cette prudence : celui qui les bravait voyait hientôt son toit et ses granges en cendres. Chaque année dix mille de ces malfaiteurs étaient arrêtés en moyenne, autant échappaient; là où pour la protection du gibier on entretenait 200 gardes-chasse, il y en avait seulement 13 pour la securité des populations.

A Paris même, pas de sécurite publique. Une insurrection,

f. Voir cl-dessue a. VII, p. 563

qui ne sera peut être jamais parfaitement expliquee, eclata au faubourg Saint-Antoine dans la dernière semaine d'avril il semble qu'elle pouvait être facilement réprimée le premier jour Pourquoi ne le fut-elle pas? On ne le voit pas plus nettement qu'on ne connaît les origines de ce trouble. Le lendemain, 28 avril, la maison d'un fabricant de papiers peints, Révellon, après avoir éte defend le pendant cinq he ires par une force insuffisante, fut pillee et saccagée les troupes, envoyées trop tard massacrèrent plusieurs centaines d'insurgés et éprouvèrent elles-mêmes des pertes sérieuses

# II. — Convocation des États géneraux; les Cahiers.

Règlements royaux et opérations électorales — Trop longtemps négligee par les historiens, la convocation des États generaux mérite d'être étudice non sculement à cause de ses résultats, mais aussi parce qu'elle acheve de faire counaî re l'angien regime. Elle fut conduite avec une imprevoyance, un désorare dignes du gouvernement qui y présida : la vicille monarchie étala ses infirmités comme a plaisir, ses agents rivalisé rent d'incapacité et d'étourderie présomptue ise.

Le Resultat du Conseil du <u>27 décembre 1788</u>, avait annoncé que les builliages royaux seraient représentés en raison de leur population et de leur contribution promesse vaine et imposs ble à tenir d'abord parce que ni la population ni les contributions n'étaient connues parce que ni la population ni les contributions n'étaient connues pensuite parce que, faite sur cette double base, la convocation aurait amené aux États non pas le millier le députés dont il était question, mais plusieurs milliers. Une députation directe eant autobnée à chaque baillage, et dans cette deputation le fiers devant avoir autant de représentants que les deux autres ordres réunis, les plus petites circouscriptions, comme celle des Marches communes de Portou et de Bretagne

<sup>4.</sup> Le de xacrio à realt de l'assem lée des Notables verme de le déclarer quelques jours at paravant

ou celle de Dourdan, qui passait pour n'avoir pas 8000 âmes, se trouvaient appelées à élire quatre deputés; il eût fallu en donner au Poitou deux ou trois cents, et plus encore au Vermandois pour maintenir la proportion in liquée par le Résultat du Conseil.

Le règlement du 24 janvier, qui tixait l'ouverture des États au lundi 27 avril, décida au contraire que les petits bailnages a maient un nombre de députés supérieur à celui qui leur cût appartenu dans une division exactement proportionnée à la population, et les autres une députation « relative à leur population et à leur importance » Mais en même temps, bien que depuis la dernière convocation les États généraux le royaume se fût agrandi d'un septième, le gouvernement tenail à respecter les anciens usages : ce qui lui rendait « l'organisation des États et toutes les dispositions préalables très difficiles ». Le reglement prévoyait des solutions » souvent imparfaites », des inégalités

Conformément à ce qui s'était passé en 1614, on répartissait en deux classes les bailliages et senochaussées auxquels appartenant « la connaissance des cas royaux » et qui se trouvaient dans les dix-neuf généralités des pays d'élections. Paris, Amiens, Soissons, Orléans, Bourges, Moulins, Lyon, Riom, Poitiers, la Rochelle, Limoges, Bordeaux, Tours, Auch, Châlons, Montauban, Roien, Caen, Alençon. Les bailliages de la première classe devaient, comme en 1014, avoir une deputation directe; ceux de la seconde classe étaien, distribués en groupes a ixquels on appliqua abisivement le nom de bailliage parce que chacun d'eux out, comme les bailliages de promière classe, à nommer ses représentants aux États généraux.

Dans les bailliages de la première rlasse et dans les circon scriptions formées par ceux de la seconde, une grande partie des coclesiastiques et to is les nobles ayant la noblesse acquise et transmissible et qui possédaient tiefs, ou qui étaient Français, âges de vingt cinq ans et domicilies dans la localité, devaient concourir aux opérations de la convocation, avec faculté pour certains d'entre eux de se faire suppléer par des mandataires, avec obligation pour les autres de comparaître en personne. Les

chapitres séculiers, les communautés des deux sexes, les ecclésiastiques des villes non pourvus de bénéfices, étaient, suivant leur nombre, appelés a envoyer aux assemblées de bailhage un ou plusieurs représentants.

L'élection des députés du Lers était plus compliquee Tous les Français agés de vingt-cinq ans, ayant un domicile et compris au rôle des impositions, y coor éraient. Dans les villes auxquelles. le reglement attribuait plus de quatre députés aux assemblées de bailliage, les électeurs désignaient des representants, soit en assemblée de corporation, soit à raison de deux représentants poi r cent élocleurs, et ces représentants reunis choisissaient les députes de la ville. Dans les autres villes et dans chaque bourg, paroisse ou communauté rurale on nommait deux deputés pour doux cepts feux. Tous ces deputés composaient l'assemblée. chargée d'élire les membres des Étais généraux dans les circonscriptions qui ne comprensient qu'un bailliage; dans celles qui en avaient plusieurs, les députés de chaque balliage choisissalent un quart d'entre eux pour former cette assemblée !. Toutes les élections se faisalent à haute voix, sauf celle des députés aux États géneraux

Le gouvernement crut pouvoir élendre à certains pays les formes presentes par le règlement du 24 janvier. Mais le règlement n'était pas applicable à l'Alsace, aux Trois-Évêchés, à la Lorraine, à la Provence, a la Bretagne, au Dauphiné et à la lorse, soit à cause de l'organisation de que ques-unes de ces provinces, soit parce que les autres, renfermant un grand nombre de bailliages tous de première classe, auraient en

I La critique de Sieyèn aide a con preserre ce mécanisme el a ce saisir les elles « L'arl son elle enclusive que la moit elle l'Ebabitant sais étal on de son ce roog for de l'avail parce que ces cormers out siège dans l'assemblée de la ville on la récucion a clé de cent à deux, au les que dans l'assemblée de la ville on la récucion à clé de cent à deux, au les que dans l'assemblée de la ville on le a ete de cent à un. Les premiers commentants lu Tiers p'influent qu'à travers deux ou trois degrés la ndis que le nor elle la purpart des ecclesiastiques sont appe és à influer immédialement, un l'arsonnellement en réc dans le r Chainière et pervent exercer in le vi nel event soussit de arois politiques que plusieurs centaines de membres du troisième ordre.

<sup>2</sup> An Languedoc, à la Bourgogne, à la Franche comte a la principaure d'image, à la Finndre, au lamate, àu deare, à la Navarre aux pays de S ule Foix, Bigorre et Usianitz, et même au Roussitien, a Artors au Cambrer s et aux Marches communes de Poitou et de Breta, it b en que ces quatre dern eres provinces n'eussent pas de unit manx presentant les caracteres requis pour former une circonscription e ectors e

aux États généraux un nombre excessif de députés. On improvisa pour elles des modes de convocation arbitraires, disparates En Lorraine aurun bailliage, a cune sénechaussée n'eut de députation directe. Les élections farent à deux degrés pour les premiers ordres. Cette infraction au reglement du 24 janvier eut lieu également pour la plupart des sénéchaussées de Provence

Presque toutes ces décisions, à commencer par le réglement du 24 janvier, furent l'objet de critiques fondées, peremptoires, de justes protestations, auxquelles il fall it faire droit au moins en partie. Le roi, « informé » que son réglement n'était pas, comme il l'avait « supposé », applicable à la Navarre et au Béarn, fut réduit à déclarer nuls et non avenus les actes par lesquels il l'avait imposé à ces deux pays. Au règlement pour la Bretagne on finit par en substituer un hien singulier : le haut clergé et la noblesse l'irent convoques à Saint-Brieuc, le bas clergé dans les neuf diocèses de la province, et le Tiers dans les sénéchaussées, dont six eurent une deputation directe aux États genéraux, tandis que les autres furent representées par des électeurs qui, répartie en sept conoscriptions, eta ent charges du choix des députes

En dressant les tableaux annexés au réglement, on avait commis toutes sortes de méprises : on avait méconnu la quanté, la population, les ilmites de neauco ip de bailliages; on en avait oublié plusieurs, on en avait convoqué qui n'existaient plus

<sup>1.</sup> Des erreurs considérables selaient glissées dans letal des paroisses de Champeglie trèsse par ordre de Sa Majente « un grant i om re de cel es qui ressort sestent à Ladri et à Bainte-Mediemotina avaitant été router été à Baints, « beaucoup » de celles pa dépe aine i de Trives, de V ry, avaient été our « les fait tes analigues » talent promitées dans e ressort d'Angoulème Le Name prouva qu'on s'emit tromps sur se population et sur ses contributions. Château tenf en l'un erris, M. risque avaient été designes comé on langes accondaires, le ême nom ne principal » le fait d'enemger le « et a Un avait oublié la seue chaussée de Tarias et compte comme secondaire cène de Nerac, qui avait troit à être principale; le gouvernement n'en fut institut qu'apres le commodement des épe auons électorales, le sorte que l'Aloret, designe d'abord pour former une d'reonsemption, finit par avoir trois listes de députés, tont l'auc avait été nommes par deux circonscriptions. « La provête de Montmédy n'e pas été portée comme bai lage secondaire, parce qu'on a lignoré qu'elle suit le connaissance des ces royanx », errivait le 4 mars le garde les secaux » on assure qu'elle jouit de cette prérogative, le peu de temps qui reste ne permet pas que j'exige sa preuve de celte assertion ».

Pour le comté de Comminges, on était si mal renseigne que la lettre royale qui le convoquait et qui avait été expédies par la chancellerie, visee par l'intendant général des postes, était adressée au lieutenant general d'i bailliage de Comminges à Comminges, alors qu'il n'existait ni lieutenant général, ni bail liage, ni ville de Comminges.

Paris était, en principe, la seule ville admise à envoyer directement des députes aux États généraux; la même faveur fut accordée successivement a Metz, à Strasbourg, à Valenciennes, à Arles, à Lyon

Toutes rectifications fai es, les pays d'elections se trouvèrent appelés à nommer 700 deputes et les autres circonscriptions 496, ce qui aurait fait en tout 4496 députés. Mais d'une part toutes les circonscriptions convoquées ne fricint pas représentées aux États généraux le haut clergé et la noblesse de Brelague refuserent de comparaître à Saint-Brieuc; les députés de Navarre n'ont jamais siègé d'autre part, quelques pays auxquels on n'avait pas pensé, le Bassigny barrois, la principauté de Charleville, les colonies, nommèrent des députations qui furent admises par l'Assemblée constituante

La convocation ne fut pas moins difficile a accomplir qu'elle ne l'avait été à régler definitivement. Des questions de competence resul ant les unes de l'inc irle du gouvernement, les autres de l'étourderie ou de la vanite des fonctionnaires, amenòrent d'innombrables conflits, dont le plus grave fut celui du prévôt de Pans avec le prévôt des marchands. Dans les enfroits où les curés se sentirent assez forts, ils timent tête aux prélats qui voulaient les réduire au silence. Les nobles possèdant fiefs luttèrent, surtout en Proyence, contre les nobles non possedant fiefs. Ces causes et d'autres compliquèrent les operations et les prolongèrent au dela de l'époque ou elles auraient lû être ter minées. A Paris, les élections du Clerge eurent lieu du 27 avril au 11 mai, celles de la Noblesse du 10 mai au 13; le Tiers com mença les siennes le 12 et les acheva soulement le 19, en nommant au troisieme tour de sécutio, pour vinguème député,

<sup>1.</sup> Le capier du clergé ne fut signe que le 18 à 1 80 %

l'abbé Sieyès En quelques circonscriptions elles furent plus tardives encore. Celles du Dauph'ne, au contraire, étaient faites depuis le commencement de année.

La convocation, acte du pouvoir judiciaire, rentrait dans les attributions du vieux Maupeou, chanceller mamovible. Mais les secaux lui avaient éte ôtés, ils étaient aux mains de Barentin, qui en conséquence présida à la convocation.

Les brochures. « Il ne faut point juger des demandes da Tiers par les observations de quelques auteurs plus on moins. instruits des droits de l'homme. » Cette remarque de Sievès est plemement justifiée par l'étude des écrits auxquels la convocation donna lieu. On peut eiter des pamphlets violents : La passion, la mort et la résurrection du peuple, l'Aris aux deputes des villes et communes aux États de Bretagne, l'Avis aux Parisiens. Sylvana Maréchal, Babœuf avaient parié de bouleverser la société. Néanmoins Bertrand de Moloville a pu dire qu'aucun plan serieux de révolution n'existait avant la réunion des Élats. généraux. Jugeant la république aristocratique impossible ailleurs que dans un pelit pays, Rousseau avait énergiquement réprouvé la folie de vouloir porter la moindre atteinte à la vieille. monarchie. Un écrivain dont l'autorité était très grande, Mably, avait enseigne dans les Entretiens de Phoeion que toute réforme deman le à être conduite avec une extrême circonspection, que le gouvernement mixte est le moilleur de tous. Célébrant les réput liquesantiques, il expliquait dependant que l'Exypte, malgré le despotisme, était heureuse et regardée par les philosophes comme le herceau de la sagesse. Dans son Traité des droits et des des ours du catoyen, il disait que la raison consulte les temps, les circonstances et ne se permet jamale de courir apres une chamère, qu'il convenant de chercher dans l'histoire de France les fautes des auciens Elats géneraux et, « à l'exemple des maring qui dressent des cartes pour la navigation, de faire des cartes politiques pour marquer les écueils », que l'histoire ctrangere devai, êire également consultee et fournirait aussi des lumières utiles. Il graignait les réformes brusques, domandait de l'indulgence pour les vieux abus, montrait que le Tiers ne gagnerait rien à une soudaine abolition des privileges, voulait

q i au lieu d'enlever aux grands leurs prerogatives on leur en fit espérer de plus flatteuses encore.

En écrivant la Vie de Turgot Condorcet venait d'établir que lorsqu'on change les lois il faut éviter : 4° tout ce qui peut troubler la tranquillité publique; 2° tout ce qui produirait des secousses trop vives dans l'état d'un grand nombre de citoyens, 3° tout ce qui heurterait de front des préjuges ou des usages généralement reç is. Le nême bon sens se reir vive dans la plupart des ouvrages politiques put liés à la fin de l'année 1788 et au commencement de l'année 1789. Dans les États generaux convoques par Louis XVI, Target disait : « Changez avec la précau ion le la crainte, avec la circonspection de la prudence. Il y a dans le mal même, lorsqu'il est l'ouvrage du temps, une sorte d'harmonie qui ne se retrouve pas toujours dans le bien lorsqu'il est substement l'ouvrage des hommes. Les dis inctions sont bonnes dans les monarchies. Les rangs sont indispensables. Ce n'est que l'égalité d'influence que la nation l'ut deman ler. »

 A Dieu ne plaise, s'ecriait Gaultier de Biauzat dans ses Doléances, que je provoque jamais l'anéantissement arintraire dos privilegos su indispensables dans les gouvernements où il y a nécessairement des distinctions dans les personnes. Je professe que, dans l'état actuel des choses, il est convenable, il est même nécessaire à certains égards, de maintenir dans toute le ir intégrité les prérogatives du clergé, de la noblesse, \* Dans la Petition des citojens domicilies à Paris, qui fut adoptée en décembre 1788 par les Six-Corps de la vulle el couveine de signatures, Guillotin approavait les citoyens qui n'élevaient pas de pretencions injustes ou ridicales contre leucs concitoyens des ordres du ciergé et de la noblesse, mais au contraire leur donnaient le semple de la modération et des égards ». Une parole violente qui ent un grand retentissement fut prononcée contre la noblesse héréditaire; elle sortait de la bouche d'un noble, le comte d'Antraignes.

Le vote par tête n'était pas al solument exigé par tous les écuvains libéraux. La Suite de l'ans aux bons Normands, la Consultation épistolaire le préconisaient, mais admettaient des concessions à l'opinion adverse. Servan et d'autres publicistes

proposaient même le vote par ordre en certains cas. Redoutant des dissensions, l'Orateur aux États generaux (Carrat) conjurant tous les citoyens de ne faire qu'un corps et qu'une âme, « car le despotisme ne règne que par la division ».

Presque tous les difenseurs du Tiels prétendaient ne demander rien de contraire a A vicilles traditions. Les Doleances de Bia izat, les Nouvelles observations de Mounier sont en majeure partie des dissertations historiques. Biauzat dit que tout système nouveau serait dangereux, qu « il ne s'agit pas de changer, mais de rétablir ». Mounier démontre que le vote par tête, loin d'être une unevation sans précèdent, se conciliait parfaitement avec les anciens usages D'autres, pour trouver des arguments, remontaient aux petits fils de Charlemagne, citaient les Capitulaires Le Memoire pour le peuple français s'appuie sur le vieux texto: Lew fit consensu populi et constitutione regis. L'écrit eloqueat q n Ct regar les d'Antraigues comme « le plus ardent zélate in de la cause populaire » et qui, après avoir ex. ité pendant plusieurs mois une admiration universelle 1, a étebeaucoup trop oublie, le Mémoire sur les Etats generaux, est une histoire de la monarchie depuis les temps les plus reculés. D'Antraigues p'hésiterait pas à invoquer le droit naturel à défaut d'autres arguments, mais il découvre dans le passé des titres suffisants pour fonder la bherlé.

Sieyes, a peu près sent, neglige l'histoire. Sa fameuse brothure Qu'est ce que le Tiers-Etat? est, il le cit lui même, le raisonnement d'un philosophe, non d'un homme d'État. Il y soutient que peu importe le nombre de deputés accordés au Tiers, que le debat sur la façon de voter est oise ix, qu'il ne doit pas y avoir d'ordres distincts dans une assemblée nationale; mais en même temps il prévoit que sa bonne logique ne sera adoptee par personne, et que le Tiers, qui « devrait être tout », se contentera d' « être quelque el ose ». A issi, bientôt après, renonçant à sa metaphysique audacieuse, parlant cette fois, non plus en théoricien épris de principes rigoureux, mais en poli-

i D'Éurèn espit qui n'eta « pas encoro recone » avec le despotismo, érrivit à d'Antra gues : « J'al. , évore youre bes mémoire, rien ne ma fait a lant de pla sir dep us le Contrat sociat. »

tique, il donna un projet de Délibérations à prendre par les Assemblees de bailtrages, qui eut une fortune singulière . p. bl.e au moment on beaucoup de monde qui ait Paris pour aller dans les provinces prendre part aux opérations de la couvication, réimprimé a la vute des Instructions données par le ducd'Orleans à ses agents, tres largement repandu et lu de tous côtés, il paraît avoir exercé une influence considérable; mais plus tard il fut confondu tantôt avec les Instructions qu'il accompagnait, tantôt avec le précédent écrit de Sieves. De la vient, sans doute, qu'il est très mal connu . on ignore généralement que le plan de l'homme le plus enclin aux abstractions est combine avec beauco ip de moderation, et même, en quel jues-unes de ses parties, avec une sorte de timidité : « Il ne faut pas trop réclamer les meilleurs principes »; les États, dans lour première session, doivent se l'orner aux soins véritablement pressants, a x opérations qui intéressent également les trois ordres Si le Tiers commençait par aliaquer les privilégiés, i. « risquerait de plonger la France dans une situation affreuse » Il songera donc d'abord aux besons d'intérêt genéral, il combattra, d'accord avec la Noblesse et le Clergé, l'ennemi commim, c'est-à-dire l'illimitation du pouvoir absolu-L'unpôt et les peines seront immediatement égalisés, mais on fera bien d'ajourner, pour les mieux étudier, la question des privilèges personnels, celle des privilèges provinciaux, et même celle des droits f odaux. Beugnot a prétendu que, dans beaucoup de bailliages, les paysans, excités par ces Délibérations, les copièrent religieusement, il ne les avait sans doute jamais regardées, elles ne pouvaient au servir de modèle pour la rédaction des cahiers, ni échauffer les esprits.

La rédaction des Cahiers — Les assemblées provoquees par les réglements royaux ne devaient pas se borner à lesigner des deputes — elles avalent a fournir des Cahiers contenant leurs doléances et le irs vœ ix.

i En in petit nombre de cas, les ches les baillinges ne deva ent se reunir que pour choisir entre eux les deputés à x Etals generaux, comme en Lorraine et dans es directes impulous formées en Bretagne et en Provence par la recuir n de plus eurs senechaussees quesques-a es de ces circonscrigtions firem repontant un Cahier.

On en demanda,t ur a chaque paroisse, a is plus petites corporations: le nombre en fut tres considérable, il a peut-être depassé cinquante mille. « Ces Cahiers, déda gnés, oubliés peut-être par la genération présente, seront interrogés dans l'avenir et respectes comme le monument historique le plus instructif, le plus honorable pour les Français » Ce de pred chon faite sous l'Empire par un conventionnel obscur est en train de s'accomplir. Pourtant, les Cahiers publiés n'ont pas encore été convenablement étudiés; on en parle beaucoup, on ne les connaît guère, et malheureusement on ne n'et pas assez de sele a rechercher les autres, à les placer en lumière et en sûreté.

Assurément, tous n'ont pas la même importance ni la même valeur, à côté de Catuers de builhage qui n'ont que quelques lignes, il en est, comme celui du Tiers de Nemours, qui remphraient un gros volume Parfois, surtout dans les paroisses rurales, le Cahler est l'œuvre de quelque electeur lettré qui l'a fait adopter plus ou moins aveuglement. Il arrive encore que la rédaction finale exprime seulement les vœux de la minorité des comparants : beaucoup de Cahiers du clergé se ressentent dos manœuvres par lesquelles l'évêque a sóduit ou intimidé los curés. Le Lers des villes ne fact pas toujours aux campagnes. une place suffisante, en de rares endro.is, an contraire, ce sont res campagnes qui paraissent ne pas avoir laissé assez de place à la ville. On peut ajouter que tous les Cahiers ne sont pas des ceuvres entierement originales, que ça et la les rédacteurs ont copié les modeles qu'us avaient sous la main 1, Mais à côte de ces lignes banales, que de pages sinceres, émues, vivantes, dans lesquelles nous entendons vraiment la voix le la vieille France! Il se trouve des communautes où aucun effort de rédactica n'a éte fait : le dire de chaque comparant est reproduit mot à mot, avec toute sa naivelé.

En général, dans les Cahters des bailliages et des sénéchaussees, la constitution passe avant tout; le Dauphiné ne demande pas autre chose à ses deputés. La Noblesse lors même qu'elle fait profession de detester les novateurs, la réclame

i il n'est pas rare qu'il tab er de ball age reproduse èn grande partie cel il de la ville où le balllage avait son s'age, en n'avait souvent rien de mieux à faire

avec insistance et énergie; très souvent, le Clergé la déclare indispensable. On défend aux États généraux d'accorder aucun subside ou impôt avant qu'elle soit voice, sanchonnée, promalguée, « avec toutes les précautions qui peuvent en garantir l'exécution et la durée », ajoute la noblesse du Quercy. La rédaction du « Contrat national », commé l'appelle la noblesse de Caen, est le seul acte rigoureusement imposé aux députés de plusieurs circonscriptions, le seul pour lequel la noblesse du Ponthieu n'admet pas de concession ni de condescendance. La noblesse de Mantes et Meulan sorge à une « déclaration des droits de l'imme » Les Cahiers des communautés ne s'élèvent pas tous à ces hauteurs beaucoup sont rédiges par des hommes qui ne regardent guère au delà de leur village et du point houzon dans lequel ils végetent.

Esprit des Cahiers. — Dissemblables par l'origine, par la forme, par l'importance, par les sujets traités, les Caliers de 89 n'en ont pas moins, à quelques exceptions prés, qui sont principalement le fait du haut clergé, un inspiration commune, ces pays si peu ums, ces peuples si divers, si divisés, ces hommes de tou es confidions, nobles ou roturiers, riches ou pauvres, aspirent au même but, poussent un même eri : la liberté.

Pas un d'entre eux ne l'oubliera. Coux qui, par la suite, prendront parti contre la Révolution, pourront bien dire que l'année 1789 n'avait pas été l'an I de la liberté, mais ils ne nieront jamais, ils rappelleront au contraire avec ironie ou amertume qu'a l'ouverture des États géneraix en pouvait croire qu'elle mér terait ce nom Mounier reprochera aux constituants de n'avoir pas fondé cette liberté que le pays attendait d'eux « Par art ou par sagesse » le parti popula re se présenta d'abord en lisant , « Nous voulons la liberté » Des millions de voix répétérent : « Nous la voulons la liberté » Des Malouet, toute la force, toute la magie de la Révolution. »

Depuis, on a imagine autre chose, les Français n'étant pas faits pour la aberté, ne se sont pas souciés l'elle, de n'ont en aucun temps eu de passion que pour l'égalité L'étude des Cahiers dissipera cette erreur. Quand le Tiers, dans les assemblées de bailliage s'explique sur la fiture constitution, it ne

parle pas autrement que la Noblesse; dans les Camers de ces doux ordres et dans une grande partie de ceux du Clergé, le plan et les moyens proposes sont identiques : les articles fondamentaix à inscrire en têle de la constitution ont pour but d'assurer d'abord le retour périodique des États généraux et leur droit de voter l'impôt garantie essentielle, primordiale, contre le despotisme; ensuite, la participation des États au pouvoir législatif, la liberté individuelle, l'abolition de la censure<sup>4</sup>, relle des commissions judiciaires et des tribunaux d'exception

Ces demandes se retrouvent dans des milliers de Cahiers primitifs. Le comte Beugnot s'est moqué de ceux de la Champagne parca qu'elles y sont amalgamees à des vœux plus humbles 1. Ailleurs, elles sont absentes : les habitants des campagnes ne sentent pas tous le prix d'une constitution; ils ne s'occupent pas des lettres de cachet, ils n'en suivent pas moins la voic où les devancent les classes, lus aisees et plus éclairées, ils obcissent a la même inspiration. Les privilèges, les exactions dont ils se claignent, les tiennent dans une véritable servitude, et en les maud ssant, ils songent bien moins à abaisser autrui qu'à s'affranchir eux mêmes. Échapper à des charges arbitraires, iniques, aux vexations qui aggravent celles qui sont justifiees, pouvoir enclore, sarcler, défendre son champ, récolter en temps utile; avoir un chat que les gardes du seigneur ne tuoront pas, un chien auquel ils ne couperont pas les jarrets, allumer du fea, sans payer comme à Draguignan ou à Ploërmel, écraser son grain et cuire son pain chez soi; vendre son vin sans attendre que le seigneur ait vendu le sien, ... tout cela n'a rien de commun avec la jalousie, tout cela se resuuie en cos mots . être moins esclave

C'est plus tard, quand l'aristocratie fit alliance avec la monarchie absolue, quand l'entiere abolition des privilèges

<sup>1</sup> Les Cabiers parient souvent le 14 liberté « indéfinie » de la presse, mais « à charge par l'imprimeur ou l'auteur de répondre personnellement le out ce qui scrait contraire à la rengion dominante, à l'honnetet publique, à l'honnetet ces cuoyens . • En reinité il ne s'agit que le supprimer à cens ire ... Le contraste que livert sso ... Bougnot de se voit pas semement dans des

Z. Le contraste que avert sso Brognot de se voit pas semement dans des Calhers du Tière, dons ce n un e ergé du Porez, par exen ple un article sur la liberté induviduelle vient aux a de dun article sur le curage des étangs.

sembla necessaire pour fonder la liberté, que l'ère de l'égali e commença. Il n'est pas viai qu'en 89 les Français n'aspirassent qu'à voir toutes les têtes courbées sous un niveau commun. La Noblesse et le Tiers parlent quelquefois d'abolir l'ordre du Clergé, l'idée d'affecter une partie des l'ens ecclésissiques aux services publics, comme l'avait fait le chancelier de l'Hôpital en 1863, est adoptée presque partout, depuis les mon agnes de la Provence jusqu'à la pointe de la Bretagne; mais le Tiers ne s'attaque pas à la Noblesse : il n'y a pas chez lui ombre d'esprit égalitaire.

Il n'y a pas non plus grande audace ni impatience vive. Ses « plaintes et doleances » sont d'ordinaire « très humbles, tres respectueuses > Il recommanle, se permet de proposer, supplie plus qu'il n'exige. Un entend ça et la quelques mots hardis ou pressants , une cominane du bailhage d'Auxerre demande « un coap d'autorité pour anéantir » les usurpations des privilégiés. Mais les paroles le ce genre sont extrêmement cares 🖈 Tous les mandats sans exception laissaier tau gouvernement monarchique sa stabilite, au roi un pouvoir suffisant. La propriété, la religion et toute la partie essentielle des anciennes institutions etaient respectées. On en signalant les abus, on en vollait la réformation, mais non le renversement. » L'opinion générale était que les na ions ne doivent rien faire par secousse. Tout acte, même utile, dont l'exécution est trop rapide renferme des dangers. \* Il van mienx retarder pour queique temps l'avantage que pourrait produire une veri é qu'or n'o ibhera pas, que de s'exposer aux inconvenients d'une illusion. »

Le roi et les privilégiés venaient de prendre des engagements qui encouragea ent a suivre le conseil dicté par la moleration et la prudence. Le règlement du 24 janvier et la lettre royale qui l'accompagnut excitaient partout une emotion extraordir ure Des leur publication, la formonarchique avant repris une ferveur

<sup>1</sup> Certains articles has aso entend premier out caracter qu'ils nond pas en réalite, ser exemple, il y a ues électrons qui parlent d'élite les magistrats est ce à aire qu'ils soient indus a un système demogratique? Il sen fait le beautoup Voyez de qui sur leus le Cahren le Bonnhou-Lancy le montre ser lement es des magistrats sons prise lans le Tiers État, un tiers les sueges sons pour la Noblesse et un six ème pour le Clergé.

qui touchait au delire. La convocation était celébrée comme un aute de magnammité inouie, de générosité incomparable. Les peuples infortanés, qui « n'osaient plus compter sur ou soulagement à leurs maux », qui perdaient « jusqu'à l'esperance », accueill nt l'acte imposé par le déficit du Trésor avec des effu sions d'enthousiasme et d'amour presque aussi absurdes que touchantes. « Le roi nous donne la liberté de nous plaindre! Précieux bienfait! Que de grâces nous devons rendre au monarque dont la tendre solucitude vient interroger ses sujets! Il nous tire du neant ou i ous ensevelissait notre pauvreté pour nous élever jusqu'au degré de nous faire entendre de son auguste personne. Etant notre roi, il élabaisse au point de nous servir de père! » D'un bout à l'autre du royaume, prêtres, nobles, roturiers sont emis jusqu'aux larmes. Tant de bonte les jette dans « l'extase ».

De a rapprochés les uns des autres avant la convocation par le malheur commun, les enfants d'un prince si adorable sont a present unis par les liens de la reconnaissance. Plus que jamais « la roi est le ralliement des Français » S'il restait entre eux quelque inimitié, elle s'évanourrait des l'instant où les privilègres declarent qu'ils son, prêts a renoncer à leurs immunités en matière d'impôt. Que de plus ils ne repoussent pas absolument le vote par tête, qu'ils l'admettent en certains cas, comme le fait une grande partie de la Noblesse , le Tiers ne lour en demandait pas davantage. Il n'enviera plus au premier ordre que le privilège d'offrir à l'Éternel des vœux pour la conservation le l'auguste monarque, au second qui celui de veiller sans cesse à la défense du pays. Il se fait « un devoir de respecter, honorer, cherir » ses supérieurs. Le comte de Lally-Telle idad Jisait le 47 mars à la noblesse de Dourdan : « Ils vous

<sup>4.</sup> I examen de comments d'ad a plapart sont encore inclus, permetra seul de l'éc dans que e mosure la Niblesse admettait le vote par télé, autre les proces-ver aux des essemblées où les Camers furent rédigés, il laidra interroger ceul des assemblées auxquelles, après la réamon des ordres, les éputés qui se lissient obliges par leur mandat à ne voter que par ordres, demantérent de nouveaux pouvoirs Mais lès à présent on peut affirmer que la grande majorité de la Niblesse n'avait pas prosent le vote par telle culture foct fait errure les artes de ses représentants en mai et en juin. Elle avait voit u seu committement en principe une forme de vote qu'elle qui adéra l'emme la garante de son existence, et non pas l'imposer toujours un en toute maudre

trompent ceux qui vous disent que les privileges pécuniaires détraits, le Tiers youdra abour vos honneurs, envalue vos proprictes... Lasez ses declarations; voyez comme il proteste de sa vénération pour les prerogatives, pour le rang de la Noblesse... Font nous rapproche, tout nous unit, » Ainsi s'etablissuit l'entente cordiale I alliance civique dont le comte d'Antra, gues avait salué l' « aurore enchanteresse » dans le Vivarais en décembre 1788, et font le Dauphiné avait donné un modèle adm é par toute la France A Vesoul, a Montfor, l'Amaury, a Bourg en Bresse à Bayonne, dans les Marches communes de Portou et Bretagne en quelques autres en froits encore les rois ordres firent un Cahier commun S'ils n'en eurent pas un a Samt-Pierre-le-Mouder, co fut par la faute du clerge. A Riom, les différences d'opinion entre la Noblesse et le Tiers « n étaient pas embarrassantes », mais on regrettail l'isolement du Clergé, « entête » de sa théologie ' A Péronne, l'accord fat complet entre la Noblesse et le Tiers, il l'aurait éte à Châteauneuf-en-Thimerais sans le gibier et les pigeons. A Château-Thierry, les petites difficultés qui empécherent de consignir tous les vœux dans un même écrit, étateur « sur les formes, en men siu les choses ». En Berry, la Noblesse pensait que les Cahlers pour vaient être regardés comme n'en formant qu'un seul dicté par le même esprit. A Dragaignan, les treis ordres etaient at imes sur lous les pour,s esser fiels.

Malgré l'attachement de certaines provinces à leurs anciennes constitutions, elles « reconnattront sans doute avec plaisir I empire le la raison universelle, disait la noblesse de Bar sur Scine Que ne doit ou pas autondre les ordres qui ont renonce a des priv lèges dont ils etaient en possession depuis si longtemps? Que ne doit on pas especier de la sagesse et de la nodération de l'ordre qui a si noblement rendu hommage à la génerosité des deux autres? » Les noms de freres et d'amis, « prononces avec l'attendrissement de la joie et du patriotisme », retentissaient à Château-Phierry. « L'enthousiasme de la liberté échau Cant les cœues » rendait factios les plus grands sacrifices, les Agencis,

if Ce he soult passes seeds e unats of the engreight mount to all que les nobles. Le Tiers du Chaisle la remotion on tentro de nement introcemble.

les paroisses d'Auxerre, y consentaient d'avance. Les provinces qui à l'encontre du despotisme faisaient valoir avec le plus d'énergie leurs anciennes franchises, celles-là mêmes qui tenaient à s'isoler de la France asservie, ne demandaient qu'à se fondre dans une patrie libre. Dans l'article où, protestant contre l'od t de Louis XIII, la Navarre rappelait a ses rois leur serment de ne jamais l'annexer ou incorporer à un pays étenger, elle léclarait que le jour où la France a ireit une bonne constitution, les deux roya mes seraient unis à jamais

Les peuples échappent au decouragement, semblent « onliber tous leurs maux. . Ces maux ne paraissent plus rien... On ne sera plus reduit à dire : « Si le roi savait? » Le roi saura. . L'industrie, la probité, l'économie, la pitié, l'honneur, la concorde régneront ... Nous arrivons dans une terre qui présente l'image du paradis... Les Français auront une patrie commune. Qu'il est beau, ce moment auguste! Voici l'instant fortuné où la raison et l'humanité reprenant leurs broits, amenent la liberté, le siècle d or désiré depuis si longtemps. » La chimère de l'abbé de Saint-Pierre cesse d'être une chimère, la regeneration du monde s'opéreia sans coûter aux âmes sensil les d'ai tres larmes que des larmes de joie et de tendresse. L'heureuse paix annoncée depuis dix-huit siècles par le vieux cantique de Noël va commoncer enfin, puisque lous les hommes sont de nonne volonté.

#### BIBLIOGRAPHIE

La plapari des ouvrages a consulter pour l'état de la France sont infiqués sont aux chapitres VII, XII et XIII du tome VII, soit aux chapitres qui suivent celui-ci. Nous hous bornerous à recommander une source qui, après les Cahiers, est peu être la plus précieuse de toutes. les papiers les Comiés de la Consultance, sux Archives nationales, il semble que reux du Comme eccié sias, que permettent de repondre à de grosses que sions qui sans cux resteraient probablement resolubles. — Le Recust des actes relatifs à la convocation, par A. Brette, fait partie de la Coltection de documents meants publies par le Ministère de l'instruct en publique. Les toines let II ont paru. Les nomductions et les notes sont. L'un secours décieux non semement pour l'étude de la convocation, mais aussi pour celle de la France en 60. Le Proces verbal de l'assemblée de notables tenue à Versaures en l'année 1788. Paris, Imprimerie royale, 1789, n. 4. jette beaucoup de jour sur certains détails de la Convocation. — Les principales brochures sont indiquées et analysées dans

la section VII de l'Introduction au Monteur mais quelques unes de ces analyses sont peu fideles. Des omissions graves ont ele commises les Délibérations de Sieyès sont passées sous silence, unus que la Péturon des domaliés, qui on tranvera dans les Elections de Paris, de Chassin. La Soclete de l'histoire de la Revolution a réimprimé en 1789. Qu'est ce que le Tiers. Rtat 9 avec . Essai sur les printèges Pour les Cahiers la co lection la plus importante est lans 🛴 🗺 série des Archives più lementav es 🖫 a fin 📖 tome I et les cinq suivants reproduisent envirou les trois quarts des cabiers de banhages et an certain nombre de cahiers de paroisses. Maheuremsement celle ; ablication, falte sans som såns ombre de crit que, peut souvent indoire en etreur. La table des mauères, qui forme le toine VII, est tres fautive. Outre ies Archines et les textes indiques aux pages 51 40 d. tome VI d., Catalogue te l'astoire de France de la Abhotheque Nationaie, on a 1º Camers de banhages Nivernais Labot, Nevers, 1866, Quercy Combariou Cahors, 1889 , Vivarois 'Vaschalde, Paris, 1889 - Le Cahier des griefs de la Navar e est dans le Lubleau de la constitution du royaume de Navarre imprime par ordre des Élats de Navarre avec un fiscours du syadio Polyerel (in & Paris 1789. Le British Moseum a plus curs Cathers qui nons font défant, celu, du clergé de Rennes, celui du tiers de Rouen à la place d qu'il les Arch, para donneut par madvertance la cahier de la ville , 2º Cahiers de paro saes - Alencon (publica par Duval, Alençon, 1867), Alaul. (De Charmasse, Autun, 1895, controlt, outre les camers de paroisses d'importants cabiers de baillages omis dans les Arch par em , Aixerre (Demay Auxerre, 1888), Agenois Mondenard, Valeneuve-sur Los, 1889) Anois Loriques, Arras, 1831). Bearli, Pays le Scule. Bulletin de la Societé des Sciences lettres et arts de Pau, 2º serie, "XVI, XVII, XXI Pau, 1887-88, 1892 Casares La Jonquière Panis, 1867 , Dragu gnan Mireur Bragingasa, 1803 Limousia, Archives révolutionnaires de la Creuse Gueret, 1873, 1889-93 , Archives litstorajues da Limousin Liploges, 1889-93 de la Société des Lettres de la Corrèze, Tulle 1888 , Maine (Bellez et Duchemin, Paris, 4881 93, Somme (Typographic Jennea, Amaens, 1888) Versalles Thonard, Versalles 4880. Les analyses le Cohiers essayées, sort in siècle dermer, sort de nos jours, ne dolvent etre cinsulides qu'avec la plus grande defiance, 📙

### CHAPITRE II

### L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE

(1789 1791)

# I. - Chute de l'ancien régime.

Réunion et ouverture des États généraux. — Les ministres n'étaient pas d'accord sur le choix de la ville où se réin ra ent les États generaux. Ceux qui avaient peur de ces États parlaient de Soissons de Tours le Blois, l'Orléans ou de Cambrai, tar dis qui Necker et ses partisans proposaient Versailles, Saint-Germain-en Laye, ou même Paris II ne fallait pas etre fort perspicace pour prevoir que l'attitude de l'Assembleunationale (c'est aussi qu'on désignait déja les futurs États, differerait selon que le neu de ses séances serait éloigné ou rapproche du foyer de l'opinion et du centre des agitainens populaires. Le roi tranchu la question en lisant « Ce ne peut être qu'à Versailles, à cluse des chasses. « C'est donc à Versailles que se reunirent les léputés les trois ordres, convoqués d'abord pour le 27 avril 1789, puis pour le 4 mai.

En resu nant les vœux des Cabiers, on a déjà dit avec quelles instructions et dans quel état d'esprit des députés se rendirent à le ir poste Ni le Clergé, ni la Noblesse, ni le Tiers Etat n'apportaient un programme net, qui pôt servir à rounir dans

chacun des ordres une majorité pour un plan d'action politique. D'ailleurs persoi le a ce moment la n'avait connaissance de l'ensemble des cahiers (que même aujourd'hin nois ne cornaisons pas tous). Le seul programme qui s'imposat à l'opinion et qui fût cé chre dans to it le royaume, c'était le Resultat du Conseil d'État du Roi, tenu à Versailles le 27 décembre 1788. où Louis XVI avait approuvé les principes et les vues contenus dans le rapport de Necker en date du même jour, et qui formaient l'esquisse d'une constituțion lont les principaux articles peuven. se résumer alos: : 1º droit restitué à la nation de consentir. l'impôt, 2º periodicité iles Étals généraux fixée par les États e aximémes, 3º établissement d'un bucget de dépenses et fin de l'arbitraire ministeriel en matière de dépenses, 4° fixité de la listecivile, 5º question des lettres de cachet et question de la liberté de la presse soumises aux Etats, 6º Etats provinciaux à établir dans tout le royaume, 7° sur dification des rousges administratifs, 8° égalité de tous covant l'impôt, 9° doublement du nombre les députes du Tiers. C'est sur ce programme que la France avait voié, et un voyait bien sans avoir lu les cabiers, qu'il avait eté accepte avec reconnaissance par l'unanimite du Tiers Etat et par la nès gran le majorite du Clerge. La Noblesse. ne l'avait point repousse, mais on sentait que la majorité de cet ordre se defiait d'une revolution qui menagait ses privilèges, non seulement pecuniaires, mais politiques et honorifiques, et qu'elle redoutait par-dessus tout que le « doublement » du Tiers n'amenat le voie par tête dans les Étais géneraux. Copendant il semblait à ce inoment-la qu'il y eût une volonté gené rale de remplacer l'arbitraire par des lois, et si les uns parlaient de faire une constitution, si les autres prelendaient qu'il en existait déjà une et qu'il suff sait de la retrouver, de la restaurer, presque tous admettalent que c'était lien de constitation qu'il s'agissait, et non pas de consacrer le régime du bonplaisir royal par de nouvea ix subsules. En ce sens tous, presque to is, etaient patriotes (c'était le mot à la mone, non seulement dans le liers-kint, mais dans le Cierge, dans la Noblesse et même a la cour Il ny avait guere de députés, ni même de Français quelconques, qui voulussent alors, en avri. 1789, maintenir

tel quel l'ordre de choses à la fois anarchique et despotique que l'opinion avait condamné Personne n'eût consenti à sayouer, pe ne dis pas rétrograde, mais conservateur obstine de ce qui était, pas plus que personne ne se fû. Jéclaré ennemi de la monarchie et partisan de la République. Les plus avances parmiles deputés du Tiera État croyaient que la Révolution ne pouvail se faire que par en haut, c'est-4-dire par le roi, sous les auspices du chef hereditaire, qui, apres avoir formé le royaume de France, voulait en réunir les provinces en une patrie et sous une loi, et qui avait si genéreusement convoqué les États généraux en faisant la promesse formelle d'une renovation constituti mi elle Il s'agissait, aux youx du Tiers, de concilier les droits de la nation et les droits du roi, et si les députes de cet ordre differaient entre cux sur l'évaluation relative de ces droits, nul ne confestant que le roune dût rester roi, pas inême. coux qui voulaient établir une démocratie, et tous éprouvaient pour la personne de Louis XVI une gratif : le qui, chez plusieurs et dans la majorite du peuple, allait jusqu'à l'amour.

L'idée que le roi songeât a violer ses promesses n'entrait que dans quelques esprits avisés et informés, comme l'était Mirabeau. L'ensemble des deputés arriva à Versailles persuadé que les engagements du 27 décembre 1788 seraient tenus. Quelques détaits d'etiquette, le costume uniforme et humiliant imposé au Tiers, la préférence dont le Clergé et la Noblesse furent l'objet dans la reception royale du 2 mai, les brints de cour sur les ten tatives de réaction méditées par la reine et par le comte d'Artois, attristèrent les représentants de la nation sans ébranler leur confiance, qui était entière quand le roi ouvrit en personne les États généraux, a l'nôtel des Menus, le 5 mai 1789 i

Le discours royal ne répondit pas à ceste confiance. Louis XVI, qui parla le chapeau sur la tête pendant que tous les assistants l'écoulaien, tête nue, ne confirma pas les pro nesses du Résultat du Conseil Des la première parase, il rappela qu'il commandait à la nation. Il déclars n'avoir pas balance à rétablir l'asage des Lists generaux, mais sans annoncer de periodicité fixe. Il se

il A cette date, les elections n'étaie it pas encore achevées. Aiusi la députation du Tierz-État de Paris de vint prendre seance que n° 25 mai 1789

plaignit de l'esprit d'innovation, parla de la dette, et dit que l'occupation essentielle des États sérait d'etablir un ordre perma nens dans les finances et d'affermir le crédit public. Des projets de constitution, de la révolution annoncée et promise, pas un mot. Le roi déclare qu'il maintiendra intacts son autorité et les principes de la monarch e : il yout le bien de ses sujets, mais ceux i i ne peavent l'esperer que de ses sentiments

Le garde des sceans Barentin tint un langage plus conforme au style du temps. Il parla de la patric et annonça que « tous les utres allaient se confondre dans le titre de citoyen » Mais il s'eleva avec véhemence contre les « chimères pernicieuses ». S'il indiqua les avantages du vote par tête, il laissa aux trois ordres le soin de l'établir, et de sa phraseologie tour à tour sentimentale et menagante, il ne se dégages qu'une promesse précise, celle de l'égalité des trois ordres devant l'impôt.

Le rapport de Necker par it très long, très diffus, et surto it très contradictoire. On y retrouva les formules libérales du 27 décembre, ma suon pas le programme dont no is avons relaté les principaux àrticles. On eût dit qu'au dernier moment on avait supprimé du manuscrit ces articles constitutionnels, l'esseutiel des promesses royales. Et c'était la vérité : forcé à des ratures, à des suppressions, Necker s'etait résigné, pour garder sa place, dirent les malveillants, mals peut-être aussi par l'a nbitiou noble d'empêcher en restant que la scission devint tout ce suite irrémédiable et violente entre la nation et le roi.

L'acoustique défectueuse de la salie empêcha les trois quarts des députes d'er temme des discours, et c'est un peu au hasard qu'ils les applaudirent. Ce n'est qu'à la lecture et à la réflexion que le Tiers-État vit clair dans la situation. Louis XVI avait donc deux politiques, l'une ostensible, libérale, nationale, celle de Necker; l'autre à demi cachée, politique de resistance, politique de despotisme, qui se dégageait de son propre discours et de celui di son garde des sceaux. Celle la était une politique de circonstance, une d'aperie royale. Celle ci était la politique de sor cœur. Ou plutôt n'm il était impossible qu'un si bon prince mentit : c'était la politique de la cour, de la reine, du comte d'Artois. Le roi n'est-il pas l'homme le pius vertueux de son

royaume. Les députes d. T'ers, deconcertés et attristés, perdaient un peu de leur confiance en Louis XVI, mais presque men de leur amour. C'est en sujets fideles que, tout de suite, ils s'organisèment pour résister, non au roi, mais a la cour.

La question du vote par tête; débats entre les trois ordres. — Le garde des secaux, dans son discours, avait loué le vois par lête, sans l'accorder. Il parut que c'était jeter une pomme de discorde, qui permettrait peut-étro de dissoudre les États Ceux qui voulaient une transaction emirent vaguement l'idée de s'en term à une solution nonge, d'arres laquelle chaque ordre délibérerait dans sa chambre sur ses interêts progres tand s qu'on voterait par tête et en assemblée générale des trois ordres sur les intérêts généraux ou communs aux trois ordres, et c'était la semble t-il, le plan de Necker lui mêmo. Quoi qu'il on soit, le vote par tête semblait l'imique. moyen de faire la Révolution, et c'est aussitôt sur cette question que la lutte commença. Le soir même de la seance royale, les deputes du Tiers, rassemblés par provinces, convincent, dit Rabaut Saint Étienne, qu'ils se réuniraient dans la salle des États genéraux, qu'ils la regarderaient comme la salle nationale, et qu'i s y attendra ont les autres ordres pour y déhlerer en commun. Ils convincent aussi de rejeter dans l'usage ce titre de députés du Tiers-État et de prendre le noin de deputés des Communes, ce qui parut aux ordres privilegiés une audace menacante

Le lendemain de la séance royale, les trois or l'es se réunirent séparément, mais le Tiers État ent l'avantage de se réunir dans la salle ou avait en lieu cette séante de qui lui donnait l'air d'être l'Assemblée nationale. Il évita de se constituer en chambre ou en ordre, et chargée seulement un de ses membres, revêtu du titre de doyen, de mainter ir l'ordre dans ses del hérations. Le même jour (6 mai), la Noblesse décida, par 188 voix contre 47, de procéder séparement et par ellemême a la vérification des pouvoirs de ses membres. Le Clergé put une décision analogue, mais seulement à une majorité de 133 voix contre 114, et il la prit à titre provisoire. Il negociait, il louvoyait, il attendait, disait la malignité, de savoir qui

serait vannqueur pour prendre couleur ou parti En réalité, il contenait dans son sem une majorité de curés démocrates que la pression exercée par les évêques empêchait seule de se déclarer, mais qui se declarera bientôt. Ce sont ces curés qui rendirent la Révolution possible à cette date là et comme elle se fit Le lendemain, le Tiers, tout en s'abstenant de faire une deputation officielle, autorisa douze de ses membres à aller inviter la Noblesso et le C ergé « à se rendre dans la salle commune pour former l'assemblée générale et procèder d'abord à la vérification les pouvoirs en commun ». On n'eut pas de réponse de la Noblesse, parce qu'elle venait d'ajourner sa séance au 14 mai. Mais le Clergé répondit en proposant que les trois ordres nommassent des commissa res conciliateurs. La Noblesse accepta plus tand celle proposition, après avoir préjuge la question en se déclarant « suffisamment et légalement constituee », tandis que le Clergé affecta, d.t l'abbé Jallet, de n'être « qu'une assemblée formée et non organisée ». Le Iters accepta. Mais quel mandat donnerait il à ses commissaires? Rahaut Saint Étienne proposa d'abord de leur donner pour mandat « de s occuper ensemble des moyens propres à réunir l'universalité des députes de la nation dans la salle des Elats, sans se départir jamais du principe de l'opinion par tête et de l'incryisibilité des États géneraux ». On craignit que cette attitude radicale n'effarouchât le Clergé et la Noblesse, on résolut de ne reclamer d'abord le vote par tête que pour la vérification des pouvoirs en commun, et Rabautamenda mi-même sa motion dans ce sons, elle fut admise, et les conférences eurent lieu les 23 et 25 mai

Les commissaires du l'iers-État à ces conférences ne devaient donc parler que de la vérification des pouvoirs en commun; mais il parut probable que le l'iers ne deman la l'a vérification des pouvoirs en commun que par tactique et pour créer un précédent en fave ir du vote par tête. Aussi les commissaires de la Noblesse etaient ils unanimement nostiles à la vérification en commun. Ceux du Clerge, en majorité favorables aux vues du l'iers, n'avaient mandat que d'entendre et de rapporter. Dans ces conditions, les conférences ne pouvaient aboutir à rien;

elles ne farent qu'un dialogue entre le Tiers et la Noblesse, où, tantôt au nom de l'histoire, tantôt au nom de la raison, l'ancierne France et la nouvelle échangèrent leurs arguments devant l'opinion et devant la posterité avant le commencer leur duel Cependant, c'est dans ces conférences que les deux ordres privilégiés firent savoir qu'ils renonçaient a leurs privilèges pécuniaires; mais la Noblesse parut le faire avec plus de franchise et d'olan que le Clergé, lequel n'avait voté ce sacrifice qu'à une assez faible majorite

Formation de l'Assemblée nationale. Voulant donner « l'exemple de la fermete », comme elle avait donné la preuve de son désinteressement », la Noblesse declara, le 28 mar, « que la délibération par ordre et la faculté d'empê cher, qui appartient divisement à chacun deux, sont constitutives de la monarchie ». C'était couper court à loute tentative de conciliation. Cependant le roi fit reprendre, mais sans succes, les conférences en présence de son garde des secaux et le commissaires royaux, parmi lesquels était Necker (30 mai 9 juin). Celui ci proposa de faire vérifier les pouvoirs par des commissaires des treis ordres, qui au besoin en référeraient au roi. Cette proposition fut portée devant les ordres. La Noblesse ne l'ayant adoptée qu'avec des resoriet ons, le Tiers-Etai resolut de « couper le câble », et, le 10 juin, sur la motion de Siévès, il décida d'adresser une dernière invitation aux deux autres ordres et de leur déclarer « que l'appel genéral de tous les hailliages convoqués se ferait dans le jour, et que, faute de se présenter, il serait procédé a celle verification, tant en l'absence qu'en présence des députes des classes privilégiées »

Commencé le surlendema n, cet « appel général » fut acheve le 18, ainsi que la verification des pouvoirs. Aucun deputé de la Noblesse ne se preserta, mais trois cures du Poitou répondirent les premiers à l'appel de leur nom et prirent séance; une douzaine d'autres curés suivirent le ir exemple.

Le 17 juin, après avoir hésité entre diverses formules, l'Assemblee choisit celle que l'opinion avait deja consacrée et dont le roi lui-même n'avait pas hésite à se servir : elle se declara Assemblee nationate, et, faisant aussitôt acto de souve-

raineté au nom de la nation, elle consentit provisoirement « que les impôts et contributions, quoique illégalement établis el perçus, continuassent l'être leves de la même manière qu'ils l'avaient été préce lemment », et cela seulement jusqu'au jour où l'Assemblée se séparerait « Passé lequel jour, l'Assemblee nationale entend et décrete que toute levee d'impôts et contribations de toute nature, qui n'auralent pas été nommément. formellement et librement accordés par l'Assemblée, cessera e illerement dans toutes les provinces du royaume, quelle que soit la forme de leur administration. L'Assemblée s'empresse de déclarer qu'aussitôt qu'elle aura, de concert avec Sa Majeste, fixé les principes de la regénération nationale, elle s'occupera de l'examen et de la consolidation de la dette publique, mettant des à présent les créangiers de l'Etat sous la garde de l'honneur et de la loyanté de la nation française. » Et, se mettant au travail, elle nomma, le 19, quatre Com les : subsistances, vérification, rédaction, règlement. La Revolution parut commencée.

Le serment du Jeu de paume, la séance royale du 23 Juin. — La Noblesse protesta, par une adresse au roi. Le Clergé discuta longuement, e., voyant qu'une majorné favorable au Tiers allait se former dans cet ordre, ceux qui s'obstinaien, a y soute iir la vérification par ordre sortirent de la salle, et ceux qui y étaient deme ires voterent pour la vérification des pouvoirs en assemblée générale des trois ord es, les juels resteraient distincts (19 juin) Le soir même, les évêques « anstocrates » redigerent une protestation contre ce vote et envoyèrent une deputation au roi, lequel, depuis la mort recente du daupain, s'était retiré à Mariy où l'influence de la reme et au comte d'Artois s'exerçait sur lui sans obsticle. On dit que l'archevêque de Paris se jeta aux pieds du roi et le conjura de sauver l'État et la religior. Le projet l'une séance royale, dejà arrête à la nouvelle des événements du 17 plies aurait été réalisé aussitôt, si la déciaration royale eût éte prête On voulait avant tout interrompre les séances de l'Assemblée On prit pour prétexte qu'il fallait préparer la salie, et, le 20 juin au matin, quand les deputés se présenterent a l'hôtel des Menus,

ils en trouverent la porte gardée par des soldats, et ne purent entrer

Alors ils se réunment dans la salle d'un jeu de paume, sous la présidence de Bailly, doctait en quo rien ne pouvait empêcher l'Assemblée nationale de confinuer ses néliberations, et prétéront le serment solennel « de ne jamais se sépacer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeraient, jusqu'à ce que la constituien du royaume fût établie et affermie sur des fondements solides ».

Le 22, l'Assemblée unt séance dans l'église Saint-Louis, et la majorité du Clergé vint s'y rouin à elle. Ce fut un grave echec pour les partisans de la resistance : ils n'en réussirent pas moins à obtenir de Louis XVI que la séance royale, qui eut lieu le 23, fût une sorte de lit de justice

Necker avait proposé un projet de declaration où les promesses du 27 decembre eta ent consacrées et ou, quant à la question du vote par tête, la Noblesse et le Clagé recevalent l'ordre de se reunir aux Communes pour traiter des interêts géneraux de la nation. On y substitua une léclaration, tour a tour impérieuse et équivoque, où cette réunion n'était permise que d'une façon illusoire. En effet, le 101 exceptail des affaires qui pourraient être traitées en commun « cellos qui regardaien, les droits antiques et constitutionnels des trois orares, la forme de constitution à donner aux prochains États generaux, les proprietes feodales et seigneuriales, les croits itiles et les preregatives honorifiques des deux premises ordres » On en exceptait aussi les reformes mêmes qu'établissait la déclaration royale. On maintenait quelques-unes des promesses du 27 décembre, mais says nellete. Si on concédait aux Etats le droit de consentir l'impôt, on lour refusait implicitemen le pouvoir legislatif, et un n'accordait pas ce que l'opinion desirait tant, à savoir l'admissibilité de tous les citoyens aux emplois. On rangeait au nombre des propriétes mmuables « les dimes, cens, rentes, droits et devoirs feo laux et sergneuriaux, et generale neut tous les droits et prempatives utiles o i honorifiques attachés aux terres et aux fiefs, ou appar tenant aux personnes » Ce qui maigna surtout, dans cette

declaration, c'est que le roi y annulait, d'un ton violent, la deliberation du 47 juin, qu'il parlait en mattre, dans le sayle de Louis XIV. Il termina en ordonnant aux deputés de se séparer tout de suite et de se rendre le lendemain maun chacun dans la chambre de son ordre

Reunion du Clergé et de la Noblesse à l'Assemblée nationale - La royauté allast elle être obéso? Le Tiers-État allait il renier son œuvre et le serment du Jeu de paume? Soncourage civique avait été cyalté et fortifié par les nouvelles venues des provinces, qui lui faisaient prevoir l'assentiment de la France, par l'adhésion de la majorité du Clergé, par les encouragements secrets d'une partie de la Noblesse, à la tête de laquelle il voyait le duc d'Orléans, par l'absence de Necker à la seante royale, absence qui signalait un désaccord lans les conseils du roi. Le Tiers-État osa donc desobéir, et, laissant se reurer toute la Noblesse et une grande partie du Clerge, il resiaummeb.le sur ses bancs. Le grand maître des ceremonies, M de Dreux-Brezé, ayant voulu faire executor les ordres du roi, Bailly l n repondu qu'il ne pouvent séparer l'Assemblée qu'elle n'ent del béré librement sur ce sujet, et Mirabea i apostropha hardi ment l'officier du roi, lui déclara que les deputes ne quitteraient leurs places que par la puissance de la batonnette. Droux Breze se retira. S'éyès encouragea ses collègues à ne pas céder, et, sur la motion de Camus, l'Assemblée e déclara manimement persister dans ses précédents arrêtes ». Entin, Mirabeau fit décréter « que la personne de chacun des deputes est inviolable ». C'est qu'en effet il y avant alors, autour de l'hôtel des Monas, des mo ivements de troupes. Mais la cour était partagee entre la peur e. la celere. Le premier de ces sentiments l'emporta, on renorga au projet de violenter les Élats generaux, d'arrêter les chefs du Tiers État, et même ou demanda à Necker et on obtint de lu qu'il retirât la démission qu'il avait apponde l'intention de donner.

Le 24 juin, la majorite du Clergé se reun t le nouveau à l'As semblée nationale, et la minorité de la Noblesse, au nombre de quarante-sept membres, fit de même le len lemain. Le roi se decida, soit par tactique, soit qu'en effet il ne voulût pas, selon

le mot qu'on lui attribue, qu'un seul homme périt pour sa que relle, à ordonner aux trois ordres de se réunir, et l'Assemblée nationale se trouva ainsi complètement formée (27 juin) Con'était ni la paix ni la concorde ceta tha constatation officielle de la victoire du Tiers-État. L'opinion publique voyait avec un étonnement douloureux l'alliance inattendne qui s'était formée entre le roi et la Noblesse, et elle acqueillait avec inquiétude et colère les bruits de coap d'État qui circulèrent, surtout après que le roi eut ordonné la réunion les ordres

L'Assemblée nadonale aborda avec décision la tâche immenso dont elle était chargée. Elle nomma un Comité de constitution qui, des le 8 juillet, lui présenta un « ordre de travail », une sorte de table des matières de la constitution future. Elle nomma aussi un Comité de finances. Elle avait organisé son bureau. Elle organisait déja la Revolution à peine decrètee.

Renvoi de Necker; prise de la Bastille. Paris, qui vivait surtout du luxe de l'ancien régaine et qui n'avait pas d'intérêt matériel à détruire les privilèges dont il profitait indirectement, s'était ardemment prononcé pour la Révolution, d'abord par l'élection de ses députés, puis par diverses manifestations de la rue et de la place publique, principalement au Palais-Royal, ou il so forma en plein air une sorte de club revolutionnaire permanent. Le 30 juin, la foule délivra des gardes françaises incarcérés à l'Abbaye pour avoir refusé en principe de marcher contre le peuple, et le gouvernement dut traiter avec cette émeute. D'autre part, l'assemblée des électours, au lieu de se séparer, obtint de sièger à l'Hôtel de Ville, et parut s'y préparer à remplacer l'ancien pouvoir municipal. La grande ville, qu'inquieta i aussi l'éternelle question des subsistances, plus menagante que jamais, somblait entièrement gagnée à la cause des idées nouvelles, et déjà on apprenait que d'autres villes du royaume prenaient une attitude analogue. La contagion gagnait l'armée. Le danger parut pressant aux partisons de la résistance, mais non pas encore manimontable. Le parti de la reine et des frères du roi décida le faible Louis XVI à tenter un coup d'État. Des régiments de mercenaires étrangers furent appelés. Les uns parurant former, selon le mot d'un

ron emporain, le blocus de la representation nationale. Les autres menaçaient Paris Cette ville prise, on liendrait à morci les États généraux

Le 11 juillet, Necker fut renvoyé, avec coux de ses collègues qui passaient pour favorables à ses idées. On commença à former un nouveau ministère, dont M. de Breteuil devait être le principal membre, avec le titre de « chef et président du Conseil coyal des finances », le maréchal le Broglie avait la guerre; le duc de la Vang 1900, les affaires e rangères

De l'attitude de l'aris allait dépendre le sort de la Révolution Juaqu'ici tout s'était passe en discours héroïques, en nobles attitudes. Il y avait eu des paroles, des décrets, et non des faits. Roduits à eux mêmes, il va sans dire que les Constituants é eussent été impuissants à faire prévaloir la volonte de la nation; mais, même appuyés sur toute la nation, si l'aris leur avait manqué ou s'était laissé soumettre, ils eussen, été momentané ment les plus faibles, et la France aurait subi pour un temps encore l'état de choses contre lequel elle venait de voter

Quand Paras apprit la nouvelle du renvou de Necker, le 12 juillet dans l'apres-madi, il y est une profonde et générale émotion. Personne ne douta de l'imminence du coup d'Etat-Ou s'agita, on promena le buste de Necker et celui lu duc d'Orléans, que l'on croyait exilé. An Palais-Royal, un jeune avocat, Camille Desmoulins, fit entendre un appet aux armes. Le prince le Lambesc, à la tête de Royal Allemand cavalerie, ayant bousculé et blessé des promeneurs moffensifs, le bruit courut qu'un yieillard avait été tié, et l'indignation provoqua un som lèvement universel. Dans la nuit on pilla des boutiques d'armuriers, on prula les barrieres, et il y eut des rixes de bourgeois et de gardes françaises avec la troupe de ligne. Le lendemain 43, on pilla la maison de Saint-Lazare, on enleva des armes et des canons aux Invalides et au Garde-Meuble : les Parisi uns se trouvèrent armés et formerent des milices bourgeoises, pour maintenir l'ordre et pour soutenir le combat suprême.

A Versailles, l'Assemblée nationale prit aussitôt l'attitude la plus énergique. Elle se mit en permanence. Elle applaudit à l'audace de Mounier s'écriant . « N'oubl ons jamais que nous aimons la monarchie pour la France, et non la France pour la monarchie! » Elle déclara que Necker et les ministres renvoyes « emportaient avec eux son estime et ses regrets »; elle maintint formellement tous ses précédents arrêtés, e. à deux reprises elle reclama du roi, qui fit une répoi se peu satisfaisante, i eloignoment des troupes et la formation d'ano garde bourgeoise.

Loin de faiblir, les Parisiens resolurent de s'emparer de la Bastille, non pas seulement parce que cette forteresse apparaissail. comme le symbole d'un régime abborré, mais parce que, s'ils no s'en emparateul, de resquatent d'être pos entre deux feux, dêtre fondroyés d'un côte par les canons de la Basulle, de l'autre par les canons du maréchal de Broglie. Ce fut donc une habile opération militaire. Les limites de ce livre ne nous permettent pas d'entreprendre un récit détaillé et critique de cet événement, dont la légende s'empara aussi ot pour le défigurer. on le transfigurer. Disons sculement que c'est après une bataille sangiante, où beaucoup de citoyens périrent héroique ment, que le gouverneur, M. de Launey, dut haisser le pontloyis et ouvrir la porte. Il avait fait tirer sur des parlementaires les contemporains et jusqu'à des étrangers ennemis de la Révolution, comme le duc de Dorset et le comte de Mercy Argenteau, crurent que de Launey l'avait fait par trab son, et Louis XVI, apprenant que le peuple l'avait tué, dit à Bailly : « Ah! il a mérité son sort! » il est plus probable que de Launey agit ainsi par erreur, par méprise. Mais le peuple le mit à mort, amsi que le prevôt des marchands, Flesselles, qu'on accusait aussi de trahison. Quelques jours plus fard, la foule massacraégalement le conseiller d'État Foullon, qui avait été chargé de l'approvisionnement de l'armée du maréchal de Broglie, et son gendre Berker, intendant de la géneralité de Par s. . La prise de la Bastille n'en fut pas moins considérée comme le triomphe des idees d'hamanité et de aberté, et jusqu'à des aristocrates endurcis, comme l'ambassadeur de Venise, admirèrent le tr.omphe du peuple et no purent s'empêcher de dire que c'était la une « nonte révolte ».

Le succès du coup d'État tenté par la cour nétait pas sculoment compromis. La contagion révolutionnaire avait dejà gagné l'armée e, jusqu'aux troupes étrangères sur lesquelles la cour comptant davantage. Louis XVI lut capit d'e. Il se rendit le 48 dans l'Assemblée nationale, pour lui annoncer le renvoi des troupes, pen lant que le peuple dén olissant la Bastille. Le 46, il promit le rappel de Necker Cependant Banly était nomine maire de Paris et La Fayette commandant de la garde nationale parisienne. Lo 17, Louis XVI se ren il à Paris, plutôt comme un vaincu que comme un roi, entra dans l'Hôtel de Ville, y accepta la cocarde tricolore, et consacra ainsi la Révolution que l'Assemblée nationale avait proclamée et que l'au lace des l'arisiens avait fait entrer dans le domaine des faits accomplis. La Révolution était maintenant une realité.

La révolution municipale de juillet 1789. Cette revolution fut à proprement parler une révolution municipale, sur le caractère le la puelle il convient d'insister. Les électeurs, ré uns a l'Hôtel de Villa et renforces il in grand nombre de citoyens « de tous les ordres et de tous les quartiers », declarerent qu'ils confirmaient dans leurs fonctions le prevôt des narchands, le productur du roi, tous les officiers formant le bureau de la ville, et les mandèrent dans leur seur à l'effet de concourir avec eux « au choix des mes ires les plus sages et les plus promptes pour pourvoir a la sûreté des citoyens, à leur sul asiance et au maintien au bon ordre et de la tranq illité publique . Sous la presidence du prevêt des marchands, on forma, « o n le ministère gablie », « ) Comité permanent, composé du bureau de la ville, de plusie ira électe ira et d'un catoyen. non électeur. Ce Comité correspondrait avec les districts, organiseratt une milice parisienne, se procurerait les armes. Il se mit aussitôt a l'œuvre, posa les bases de l'organisation de la future garde nationale et tâcha de regulariser l'insurrection pour la rendre plus forte. Le duc d'Aumont fut désigné pour commander. en chef la milice, et le lieutenant colonel de la Saile pour la commai der en second. Après la victoire du peuple, Bailly, comme on l'a vu, fut nomme maire de Paris, et La Fayette commandant de la garde nationale. Le ro, confirma ces choix. Et c'est ainsi que naquit et s'organisa la commune de Paris, assue de la isurrection, mais en quelque sorte par une vote à demi legale, c'est

à-dire par l'association des autorités municipales de l'ancien régime avec les electeurs, avec le nouveau pouvoir révolution-naire. Dans cette revolution municipale parisieune de juil-let 1789, on est préorcupé d'éviter toute rupture violente avec le regime existant et de faire sortir le nouvel ordre de l'ancien, dont on affecte de garder les formes et le cadre Cette révolution n'est pas dirigée contre le roi, mais contre les conseillers du roi, contre la cour, contre les privilégiés

Municipale aussi fut la Révolution dans les provinces Apprenant à la fois le renvoi de Nocker et l'insurrection de Paris, les villes s'émeuvent, s'agitent, forment comme à Paris des Comites permanents ou Conseile, qui s'adjoignent à l'ancienne municipalife royale ou aristocratique, soit pour la renforcer, soit pour l'anoib ler, et s'occupent, ici de la formation d'une milice, la des subsistances, allieurs un tout le gouvernement municipal Presque partout cette révolutu a s'efforce de n'être point radicale, et on essaie d'adapter pacifiquement les choses et mêmeles hommes de l'ancien régime aux circonstances nouvelles. Et, bier que les municipalités existantes, qu'elles soient à la nomination du roi ou qu'un simulaire d'election les ait formées, ne représentent rien où presque rien, et ne soient animées l'aucuno vie reelle, on en conserve les formes et autant que possible le persennel, et comme ces formes différent à l'infini selon les heux, il n'est pas possible de tracer un tableau d'ensemble de la révolution com nunale en province. Voici dependant quelqui s exemples de ce qui se passa en plusie irs villes. A Lyon, il y a une municipalité élue, mais aristocratique, et qui ne représente même pas le commerce. On ne la supprime pas, mais un Comité. permanent des électeurs des trois ordres la surveille et s'associe a cilo. C'est ve groupe beierogène qui gouverno la cite jusqu'à l'organisation legale. A Nimes, un Conse I permanent s'adjoint à l'ancienne municipalite, qui se laisse conduire docilen ent. A Montpellier, Cambon pere provoque une assemblée génerale de la commane, qui, sous les auspices du maire et des consuls, laissés en fonction, décide de faire éare par un suffrage populaire une commission qui veillera aux intérêts de la ville et regenorera la municipalité. Souvent c'est l'ancienne municipalité qui, soit habileté, soit patriotisme, provoque elle même la nom nation d'un Comité et fait a.nsi la Révolution, par exemple a Prades, a Bourg-en-Bresse, à Tours. En beaucoup de villes ce n'est pas seulement pour souteur et imiter la révolution parisiente que l'ou se met en mouvement, c'est a issi et surtout a l'occasion des subsistances, pour prévenir la famine ou vaincre ane émeute suscitée par la misère. Ainsi, a Amiens, l'ancienne municipalité avait administré jusqu'au 5 août 1789, înfacte et sans encombre. Le 5 août, une émoute a hou à l'occasion des subsistances. Le 6, la municipalité s'adjouit les 36 électeurs du Tiers État, 18 députés ou membres du Clergé, 18 membres de la Noblesse, et cette assemblée se forme en Conseil permanent, qu. administre et gouverne A Rouen, c'est encore une emeute ai sujes des subsistances qui amene la révolution municipale Ici, point de Comité n. de Conseil. La révolution consiste en ce que l'ancienne municipalité profi e de l'occasion pour reprendre au parlement le commandement des armes bour geoises et l'exercice de la grande police, c'est a dire la police des halles et de l'approvisionnement de la ville, qu'il avait usurpes depuis plusieurs siècles. De même, à Valence, en Dauphine, la municipanté (mais après s'être adjoint un Comite) arrête « qu'elle reprend la police intérieure de la ville, qui lua été mjustement usurpée et qu'elle n'a cessé de réclamer dans tous les temps, et que si, par évenement, M I évêque ou ses afficiers veulent former opposition à la presente delibération, la ville n'y aura aucin egard » Dans toutes ces villes, sans presque aucune exception, on s'arme, et de la sont sorties les Gardes nationales, dont l'argine est municipale

Nous avons vu que Rouen et Valence avaient fait leur révolation pour se so istraire au joug du parlement ou de l'evêque C'est la l'exception. L'intendant etait presque partoul le maître, et c'est contre l'intendant que l'on se fève. Le caractère commun à toutes ces revolutions municipales, c'est que les villes en viennent, soit dès le premier jour, soit peu à peu, à se gouverner elles mêmes, à annihiler le representant du pouvoir central, avec quelque violence, s'il semble vouloir resister par faforce, avec une sorte de courtois e souriante, comme à Montpel-

lier, où on vota des remerciements à l'intendant pour la bonne grace avec laquelle il avait assisté a sa propre défaite. Cette résurrection des com nunes n'a certes pas de caracière antimonarchique. On croit sincorement faire acte de bon sujet en devenant citoyen et servir le roi contre les privilègiés et même. contre l'intendant, comme si l'intendant n'elait pas l'homme furoi. Il semblait que ces ja endants fussent autant de rois, et c'est en criant : « Nous n'aurons plus qu'un roi! » que les habitants de la Bresse serouent le joug de leur intendant. Quand la petite ville de Meulan créa d'elle-même un Comite de subsistances et une milice bourgeoise, elle savait bien qu'elle outrepassait ses droits, qu'elle se medait en état de révolution mais le roi, disait-elle, ne pouvait s'en froisser, car « il est du devoir de fous les hons citoyens de seconder les intentions la roi et de lui donner des preuves de leur attachement et de leur fidelite en suppléant sur le champ aux precautions que les circonstances. exigent et que la sagesso de Sa Majesté ne manquerait pas de leur donner, su elle commaissant la situation générale des choses » La nouvelle que le rei avait accep é et consacré la révolution parisienne confirma les villes dans l'idée qu'elles ava ent gagement et fidèlement agi en s'émancipant

Extension de la Révolution aux campagnes. — Mais pour que la Revolution fût complete en France, il fallait que les campagnes en vinssent à se « municipaliser » a leur tour Le roi avait, en 1787, ordonne l'établissement de municipalités dans les communautés d'habitants où il n'y en avait pas. Mais ces municipalités, présidecs par le se gnoir, n'avaient point rétabli la vie municipale dans les campagnes, et, en 1789, il n'y en avait pas encore partout. Le principal effet de celte institution nouvelle avait été de consacrer la suppression de l'usage des assemblées d'habitants. C'est en retablissait des assemblées que les paysans firent leur revolution, en juntet 1789.

Cette municipalisation révolutionnaire de la France curale, de la masse encore inconsciente, cette brusque et simultanée entrée en scène du peuple des campagnes, si difficule à ébranler, ce fut l'effet de la commotion électrique (solon le mot d'alors) qui vint de Paris et fut transmise aux campagnes par les

vil.es. Cette commotion passa sur toute la France presque le même jour, presque au même instant, du 27 juillet au 1er août. C'est l'etrarge, la mystericuse panique connue sous le nom de *la grande peur*, l'un des rares événements de la Révolution dont le souvenir ait subsisté dans les campagnes, le plus important de leus pout Mre. Paraul, ou presque partout, on crost, on annonce que des « brigands » viennent. Pendant qu'or sarme et qu'on se fortifie lans les villes les campagnards émigrent dans des retraites, cavernes ou forêts. La panique passée, quand on constate qu'il n y a pas le brigands, on nun reste pas moins debout et mairgé. Cet ennemi dont or a en peur nétait pas, après tout, maginaire : d'est l'ancien régime, c'est la feodalite. Les assemblees d'habitants, sur la place du village ou dans l'eglise, décident de ne plus payor de droits feedaux. Clément aux personnes, le paysan s'attaque aux droits, brûle les châteaux pour brûler les titres, et se persuade souvent qu'il obest air si aux ordres du rei. En fait, la feodalité est par terre, le peuple victorieux, quand l'Assemblée se décide à rabher cette victoire par les décrets rendus dans la nuit du 4 apul

On voit combien les faits justifient peu la théorie qui veut que les Constituants aient violemment et en un momer l'el angé la France à coup de decrets. A coup sûr, sans les speculations les philosophes, sans les discours des oraleurs à Versailles, sans l'intervention de l'élite pensante, le peuple serail resté inconscient, divisé et merte. Mais c'est lui qui reveillé par l'élite, prenant conscience de ses maux, mit la main a la pâte, descendit dans la rue et sur la route, jeta pas l'ancien régime et en imposa à l'Assemblée nationair la destruction sous la forme de révolution municipale. Cette révolution était faite, quant l'Assemblée rendit les decrets où nous la voyons formulee, et qui ne firent que la consacter.

Cette période, entre le 14 juillet 1789 e. la fin de janvier 1790, date de l'élection legale des municipalités nouvelles, c'est celle où l'ancienne administration royale n'existait plus en fait, et où l'i nouvelle n'existait pas c icore en droit. On l'a appelée période d'anarchie spontance, et il a semblé que celte révolution

manicipale, qui arrêta le jeu de l'ancienne et monstraeuse machine est divisé la France en des milliors de cepub..ques independantes. Au contraire de fut plutôt un mouvement d'agglomération; c'est la substitution de la patrie aux patries, c est la fas.on des peuples de France en an peuple français. Les auteurs ou partisans de cette révolution s'appellent alors les patriotes. Dès la nouvelle de la prise de la Bastille, le premier acte de chacun de ces polivoirs municipaux improvisés, c'est d'écrire aux communes voisines, de leur envoyer des émissaires, pour se concerter. La grande peur généralise ce mouvement d'association. V'lles, hourgs et communautés d habitants se demandent et se prêtent assistance contre les c brigands >, contre l'ennemi à la fois imaginaire et réel Puis on se visite en armes, on fraternise. C'est l'origine des fedéranons, qui bientôt n'anissent pas seulement des villages ou des villes, mais des provinces. On plutôt, on ne nent nul comptedes ancientes divisions on se fédère entre Français, avec une affectation d'oublier, d'abolir l'esprit provincial, mouvement que l'Assemblée nationale consacrera par l'établissement des départements, monvement que un s'amplifiant d'une façon grandiose, fédération des bords du Rhône, fedération bretorneangevine, etc., pour aboutir au Champ de Mars, à la grai de federation nationale du 44 jui let 1790, ou la patrie fui visible et réalisée. La révolution municipale, amenée par la prise de la Bastille, eut donc comme résultat final, après une période de provisoire ou apparente anarchie, de réunir et d'agglomérir en un tout vivant et un les élements discordants et hétérogenes qui formaient le royanme de France.

La nuit du 4 août 1789. La cour ne pouvait songer à résister ouvertement et de front à une révolution aussi unu nime, et il n'est pas sûr que Louis XVI lui-même, si jaloux qu'il fût de son autorité, n'ait point partagé à cette époque l'allegresse d'une nation qui, plus que jamais, acclaimat et aimait son roi. L'Assemblée nationale se sentit toute-puissante, et elle réalisa le serment du Jeu de paume en s'occupant de faire une Constitution avant de réorganiser les finances Quoique pénetrés des idées abstraites de raison et de justice, élevés a

l'école de Descartes et à celle du xvm<sup>e</sup> siècle, les Constituants répugnaient a faire table rase du passe, quand ils se trouvèrent, ainsi que nous l'avons dit, en présence d'un fait accompli. le renversemen, de l'ancien regime par le peuple i isurgé. Les prem eres pouvelles de cotte insurrection et de l'incendre des châ teaux les avaient effrayés, ils s'apprétaient à prendre des mesures, pour empêcher la continuation de ces actes illega ix, quand ils virent enfin que ce mouvement était unanime et lejà victoneux. Lette fievre qui avait agité toute la France les gage a à leur tour, et, dans la nuit du 4 août 1789, ils consacrèrent « destruction le la féodalite. Le vicomte de Noailles, puis le duc d'A guillon, donnerent avec enthousiasme l'exemple d'un généroux et spontané sacrifice, exemple qui fut suivi, pendant cette nuit fameuse, par cus les privilègies, aussi bien par les villes e, les provinces, que par les nobles et le cierge. De la sortit le célèbre décret ces 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, qui ne fut accepté par le roi que le 24 septembre suivant et promuigué le 3 novembre. Par ce décret, l'Assemblée déclarait « detroire entierement le régime féodal », et abolissait sans indemnité, parmi les droits, tant feodaux que censuels, ceax qui tenaient a la mair morte réelle ou personnelle et à la servitade person nelle Les autres droits étaient déclares rachétables, mais devaient continuer d'être perçus jusqu'au remboursement. Ces restes le la féndalite ne furent completement detruits que par l'Assemblée législative et par la Convention nationale Mais il est men vrai de dire que la feodal a fut als he des lors en ses élements essentiels. On supprima la venalité des offices; on déclara tous les Français admissibles à tous les emplois, on proclama Louis XVI « restaurateur de la liberté française »

C'est du 20 août au 1<sup>ee</sup> octobre 1789 que l'Assemblée vota la Déclaration des droits de l'homme et lu citoyen, puis la Constitution, dans ses articles essentiels, après des décats qui passionnèrent l'opinion, surtout ceux qui eurent pour objet la question de savoir si le futur Corps legislatif serait ou non divisé en deux chambres, et d'autre part, si le roi aurait un reto absolu ou suspensif. En se prononçant pour l'unité de chambre et en rejetant le veto absolu, l'Assemblée obéit à la

voix de l'opinion publique, dont les autroupements du Palais-Boyal se firent à plusieurs reprises les interprétes d'autant plus menaçants que Louis XVI, par ses hésitations à promulguer les decrets du 4 août, avant inquiéte les « patriotes ».

Journées des 5 et 6 octobre 1789 Le roi hesita de même à accepter la Déclaration des droits et les articles céjadécrétes de la Cons. lution. Le retour de Necker au pouvoir, la constitution d'un ministère d'apparence l'bécale, avaient ramené la confiance. Mais il sembla pientôt que les partisans de la résistance, quoique leurs chefs eussent émigré, avaient reprisleur influence sur l'esprit hésitant de Louis XVI. Le bruit cournt qu'il se préparait un nouveau coup d'État, analogue à celui que la prise de la Basalle avait dejou. La Cour appela des troupes à Versailles, des dragons et le régiment de Flandre, et on doubla le nombre des gardes du corps de service. Il semble que l'on cât déjà le projet de décider Louis XVI à four pour rejoindre à Metz les troupes, en partie étrangères, que commandait M de Bouillé. Un banquet donné le 1º octobre, à Versailles, dans le palais même du roi, par les gardes du corps. au régiment de Flandre, fai l'occasion de scènes contre-révolutionnaires, anxquelles assista la famille royale A ces nouvelles, le peuple de Paris s'indigna d'autant plus qu'il avant peur de la disette et que la farine manquait absolument Le 5 octobre, plusieurs muliers de femmes se rengent à Versulles, accompagnées d'une quantité d'hommes armes, et La Fayette est obligé de sinvre, aver la garde nut or ale, cette multitude qui a pour mot d'ordre d'aller demander du pain au roi C'est au milieu de cette émotion populaire que le roi se décida à accepter la Déclaration des Irons décrétée par l'Assemblée. Les scònes confuses qui ourent lieu à Versailles aboutirent à l'invasion da châcau, an massacre de quelques gardes du corps. La vie de la reme parut un instant en danger. Louis XVI dut consentir à se rendre a Paris ayer la reme et la famille royale et à y fixer son séjour Les nultitude l'y ramena, joyeuse et terrible, et il habita désormais les Tuileries. L'Assemblée nationale suivit le roi : elle siégea quelque temps à l'évêche, puls dans un bâtiment, dit du Manege, situe pres des Tuileri s. Cesevenements donnément l'eu à une information judiciaire, qui n'aboutit pas. Le duc d'Orléans, soupçonne d'avoir favorise ces troubles pour arriver un même au trône, dut accepter une mission à Londres, qui était un exil déguisé.

Le resultat des journées d'octobre fut l'ajournement des projets de resistance armée et ouverie a la Revolution. Paris a repris son roi et le garde comme un captif, autant par amour que par menance. La pontique du pouple, ce sera de soustraire, par la force, le roi aux influences nefastes de la Cour. La politique de la Cour sera de s'entendre secrètement avec l'egranger pour vamere la Révolution. La pol tique de Louis XVI, s'il en eut une, ne se fixera qu'à l'époque on la Révolution repuétera sa conscience de catholique par la constitution civile du clergé. En attendant, il semble se resigner aux faits accomplis, il se pare de son titre nouveau de ro. Jes Français, et, le 4 fevrier 1790, on le voit se rendre dans l'Assemblée nationale pour faire une adhesion solennelle à la Constitution, aux principes de la Revolution, tant en son nom qu'en celm de la reing, il promet de « preparer de bonne houre l'esprit et le cœur de son fils au nouvel ordre de enoses que les elreonstances ont amene ». Cette declaración, qui éut un grand retentissement en Europe, qui fut saluée en France par d'unanimes cris de joie et d'amour, donna un instant aux Français l'Alusion de croire que la Révolation était terminée, il parus que le pacce qui avait été formé entre la nation et le roi fût définitif, que la France n'eût plus qu'a etre heureuse dans la paix et la concorde.

C'est le moment de dire ce qu'é ait ce parte, et par quelles lois constitutionnelles ou autres, l'Assemblée nationale organisa le regime neuveau.

## II. — Lois constitutionnelles et organiques.

La Constitution de 1789 1791. — On a vu que la Declaration des droits avait été volce, ainsi que les articles ossenuels de la constitution, d'août à oc obre 1789. L'Assemblée organisa ensuite le nouveau système communal, admi-

nistratif, judiciaire, financier, militaire, ecclesiastique, par un ensemble de lois, les unes constitutionnelles, les autres non constitutionnelles, mais dont la réunion forme ce qu'on appelle dans l'histoire la constitution de 1791, parce que c'est en 1791 que la Coust tuante revisa et codifia les plus importantes de ces lois

Prise dans l'ensemble, cel e Constitution à été considérée comme la realisation d'une doctrine a priori, comme une œuvre métaphysique et tout abstraile, et on a dit aussi que c'était une improvisation de ctroonstance, une arme contre la royaute. Elle est en cifet tout cela à la fois, elle à été dictée tour à tour par la raison, par l'histoire, par les principes philosophiques du xvin° siecle, par les l'esous qu'ilidiens de la luite contre la cour; c'est tout ensemble un système et une machine de gue tou c'est surtout une œuvre de transaction entre le passé et le présent, entre l'ancien et le nouveau principe d'autorité.

L'idée philosophique qui fut populaire en 1789, c'est que la souveraineté n'était plus dans le roi, mais dans la nation, et c'est un principe rationnel qu'on substitua au plincipe théologique. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyer, donon fit, à la mode américaine, le preambule de la constitution, proclama le principe nouveau, avec les idées de justice, de liberté, d'egalité, do solidante qui en decoulent, comme si on allait faire une démocratie en forme de république. Mas il n'y avail alors presque personne qui ne considérât la république comme une chimère. On croyait, en 1789, que l'etablissement de la forme republicaine, empêcherait la fusion des patries provinciales en une seule patrie et la formation de la nation française sous une loi, ce qui semblait être le premier but ou le principal moyen de la Révolution. On ne pensait pas pouvoir se passer du chef heréditaire, et après avoir proclamé que la nu ion est souveraine, que fout pouvoir do témaner d'olle, on constata que le gouvernement français est monarchique, juxtaposant ainsi un fait et un principe, qu'on voulut faire vivre ensemble, non par système, mais parce qu'on ne pouvait pas faire autre ment et parce que la France était presque ut acime à vouloir que la souverameté nouvelle et rauonnelle qu'elle s'attribuait comme

nation coexistàt avec l'ancienne souverameté divine du roi. Il fallut que ses mandataires s'arrangeassent, coûte que coûte, pour concilier en fait de qui était logiquement inconciliable, les droits de la nation et ceux du ro. Ne pouvant masquer cette contradiction par des artifices de raisonnement, ils l'exprimèrent avec franchise dans les deux premiers articles constitutionels (votés les 22 et 23 septembre 1789) : 1° Tous les polivoirs émanent essentiellement de la nation, et ne pouvent émaner que d'elle, 2° Le gouvernement français est monarchique. Mais la nut on choisit-elle son roi? Est ce a el e qu'il bent son pouvoir? Non, il est roi par la grace de Dieu. Il l'est aussi par la constitution, en tant que la constitution organise l'exercice de son pouvoir, et change son titre de roi le France et de Navarre en celui de coi des Français. La formule des lettres patentes consacre en ces termes cette coexistence, dans le droit nou veau, des deux principes contradictoires. Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français

Ge roi souverain, cette nation souveraine enfermes ensemble dans la constitution comme dans un champ clos, on ne peut esperer qu'ils ne seront pas adversaires, mais on fait en sorte que dans ce duel le roi soit le plus faible, et on le desarme savamment, juste assez pour qu'il ne puisse vaincre et qu'il ne soit cependant pas vaincu tout a fait. La nation, au contraire, reçoit des armes formidables, et c'est à elle qu'est reservé, non pas toute la real te, mais tout le prestige le la souverainere. Dans la biérarchie des pouvoirs elle vient la première. La vaion, la loi, le roi.

Organisation du pouvoir royal. L'Assemblee nationale reconnut et déclara, comme points fondamentaux de la monarchie, que la personne du roi est inviolable et sacrée, que le trône est indivisible, « que la couronne est héré luaire dans la race régnante, ce mâle en mâle, par ordre de progéniture, à l'exclusion perpétuelle et absolue des femmes et le leurs descendances, sans entendre men prejuger sur l'effet les renon ciations ». Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, et, pen lant sa minorité, la regence apparitent a son plus proche parent, âgé de vingt-cinq ans accomplis et ayant

prôté le serment civique, à l'exclusion des femines, et, si aucun des parents du roi ne remplit ces conditions, le régent est élu par la nation. L'héritair présomptif ne s'appellera plus Dauphin, mais Prince royal. Les autres membres de la famille du roi, appeles à la succession éventuelle au trône, auront le titre de Princes français. Ils sont citoyens actifs, mais inhables à remplir les places auxquelles le peuple él t. Le roi a une garde Il jouit d'une liste civile, dont le Corps législatif fixera le chiffre a chaque changement de regne (che fut de 25 millions pour Louis XVI). Voilà pour la dignité royale

Quant au pouvoir effectif, la nation délègue au roi le pouvoir exécutif suprême II est le « chef suprême » de l'adm.n.stration génorale du royaume, de l'armée de terre et de l'armée navale, il veille à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Il nomme les ambassadeurs, les commandants des armées et des flottes, les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau, et colonels de la gendarmene nationale, le ders des colonels et des heutenants colonels, le sixieme des heutenants de vansseau, les principaux agents de l'administration civile de la marine, les commissaires pres les tribinaux, les préposés on chef aux régies des contributions indirectes et a l'administration des domaines il surveille la fabrication des monnaies, et sur toutes les monnaies son effigie sera empreinte. Le roi seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, faire des preparatés proportionnes a evex des États volsins, distribuer les forces de lerre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre. L' lui appartient d'arrêter et de signer les tranés de paix, d'alliance et de commerce, sauf la ratificate a du Corps législauf

Bien que la separation des pouvoirs legislatif, exécutif et judiciaire soit proclamée comme un dogme par les Constituants, non seulement le roi scelle et promulgue les lois, mais il participe inducetement au pouvoir législatif, en ce qu'il a le droit de refuser son consenten ent aux décrets. C'est le veto suspensif, qui s'étend à trois législatures consecutives. Après ces trois législatures, les decrets prennent force et nom de lois.

Le roi exerce le pouvoir exécutif par le noyen d'un Conseil formé de six ministres (intérieur, guerre, contributions publiques, justice, marine, affaires étrangères), dont le choix et la révocation lui appartienment, et qui ne peuvent être pris parmi les membres du Corps législat f. Auc in ordre lu roi ne peut être exécuté, sul n'est signé par lui et contresigne par le ministre compétent. Les ministres sont responsables

Organisation de la souveraineté nationale - Lu nation est souveraine. La loi, c'est l'expression de sa volonte, e, « il n'y a point en France d'autorité superieure à la loi 📧 D'autre part, on pose en axiome que « la nation, de qui ima i int tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par Jelégation ». Mais qu'est-ce que la nation? C'est I ensomble des Français. Lu Constituante va-t elle appeler à l'exercice des droits politiques tous les Français en âge de voter? Le scrait établir un système enhèrement démocratique. El en ose e ne veut s'y décider Sans refuser le litre de citoyen à personne, et après avoir supprimé les distinctions d'ordres, elle établit leux classes de citoyens, l'une privilégies quant aux droits politiques, l'autre privée de ces Iroils. E le appela celix-là cilogens acufs, coux c. ritogens passifs. En dro't la nation comprend tous les citoyens; en fait elle ne comprend qu'une partie des choyens. C'est la richesse qui estue signe de la capacite électorale. Les pauvres sont misen dehors de la souverameté

La loi du 22 decembre 1789 etablit (rois sortes de citoyens actifs: 1º Pour être élecieur du premier degré, ayant droit de voter dans les assemblées primaires, il fallait avoir vingt cinq ans d'âge, un an de domicile, n'être pas serviteur a gages, payer une contribution de la valeur de trois journées de travail. Le nombre des citoyens actifs de tout le reyaume fut, d'après le lècret des 27 et 28 mai 1791, de 4298 360 2º Pour être éligible à l'assemblée électorale, aux fonctions municipales, d'administrateur de district et de département, il fallait payer une contribution égale à la valeur locale d'au moins lix jour nées de travail. 3º Pour être éligible à l'Assemblée nationale, il fallait payer « une contribution directe équivalence à la valeur d'un maie d'argen, environ 50 livres), et en outre avoir

une propriété foncière quelconque ». Il y ou une telle clameur contre ce décret du marc d'argent, que l'Assemblée constituante se décida à le retirer lors de la revision des lois constitution nelles en 1794. Elle décida alors que, pour être député à la future Assemblée nationale, il suffirait d'être géloyen actif Mais, aggravant en fait le système censitaire, elle decréta que, pour faire partie de l'assemblée électorale que les assemblées primaires élisaient dans chaque département et qui nommait députés, il faudract être proprietaire ou asufruitier d'un hien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valour. locale de deux cents journées de travail dans les villes au dessus do 6000 ames, de ceut conquante journées de travail dans les villes au-dessons de 6000 âmes et dans les campagnes, ou encore être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur, soit de cent cinquante, soit de cent journées de travail, selon la population des villes; ou enfin être métayer ou fermier de biens évalués à la valeur de 400 journées de travail. Déjà se forme cette classe de privilegies, qu'on appela plus tard la bourgeoiste par oppos don au peuple, et dont l'existence parut des lors en contradiction avec l'article de la Declaration des drocts qui portait « que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

Organisation du pouvoir législatif — D'après la Constitution nouvelle, il devait y avoir un Corps législatif ou Assemblée nationale unique, chargé de proposer et decréter les dépenses publiques, élablir et régler les liverses contributions, décider la guerre, ratifier les traites. Non seulement les deputés étaient inviolables, mais le pouvoir executif ne pouvait faire passer ou sejourner aucun corps de troupes de ligne dans la distance de tronte mule toises du Corps législatif, si ce n'est sur sa réquisition et avec son autorisation.

Les membres du Lorps legislatif étaient nommés, comme on l'a vu, par un système d'election à deux degrés. Tous les citoyens actifs se réunissaient en une ou plusieurs Assemblees primaires dans chaque canton, et ils nommaient un électeur par 450 citoyens actifs. Ces électeurs, réunis en une seule assemblée par département, nommaient les députes à l'Assime-

blée nationale, dont le nombre total serai d'environ 750 C'est aunsi que fut élue, en septembre 1791, l'Assemblée nationale legislative, qui succèda à l'Assemblée nationale consutuante

Organisation municipale — Consacrant la révolution m inicipale opérée spontanément en jimet 1789, l'Assemblée nationale decreta, le 12 novembre, « q i'l y aurait ané municipalité dans chique ville, bourg, paroisse o i communauté de campagne : ». Et elle organisa le système municipa par décret du 14 décembre su vant. Les membres des nouvelles alminis trations municipales, y compris le maire, étaient élus directe ment par les citoyens actifs, et le nombre de ces membres varieit selon la population. Ces membres étaient, les membres du Corps municipal; les Notables, en noml re do ible; le maire, le promireur de la commune, et, si le chiffre de la population le demandait, le substitut du procure ir de la commune. Quand les notables se réumssaient au corps municipal, ils formaient le Conseil général de la commune Dans les villes, bourgs, paroisses ou communautés de campagne au-dessus de 500 âmes, le corps m inicipal se divisait en *Bureau*, composé da tiers les officiers municipaux, y compus le maire, et en Conseil, firme des deux autres tiers. Les officiers manicipaux et les notables étaient élus pour deax ans, et renouvelés par mostié chaque année. Le ma re etait elu pour deux ans, mais n'était pas immédiatement reéligible. Le procureur, élu pour le ix ans, etait rééligible

Parm, les pouvoirs que le législate ir accorda aux administrations uninicipales il disting la crux qui élaient d'essence purement municipale de ceux qui, propres à l'administration générale, pouvaient être délegués aux corps municipaux. Les premiers é aient de régir les liiens et revenus communs, de réglei et d'acquitter les dépenses locales qui doivent être payors des deniers communs, de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communaute, d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police. Les seconds étaient la répartition la perception et le versement des contri-

i A cos lé command is diverses, la Convention la tres la lenomination unique le Commune, par la decres la 10 limite de en II (91 on a bre 1793)

but ons directes dans les caisses du district ou du département, la direction des travaux publics, la régie des établissements publics, la conservacion des propriétés publiques dans le ressort de la municipal té, l'inspection directe des travaux de reparation ou de reconstruction des églises, prosbytères et autres objets relatifs au service des caltes religioux. Pour l'exercice des premiers de ces pouvoirs, les corps municipaux étaient placés « sous la surveillance et inspection » des administrat ons de district et de departement Pour l'exercice des seconds, ils ctaient « entièrement subordonnés » à cos administrations. C'est le corps municipal qui exerçait lous des pouvoirs, il ne se réunissait aux notables en Conseil général que dans certaines circonstances, quand il a agissait d'impositions extraordinaires, d'emprir la de procès, d'acquisitions ou d'abénations, etc. Ajoutons que les corps municipaux avaient le d'oit de requérir en certains cas les gardes nationales et nutres ferces publiques

Cette los municipale n'abolissait pas goulement tous les anciens et si divers systèmes municipaux de l'ancien régime, elle mediat aussi fin à l'omnipotence de fait que la révolution de ju.Het 1789 avait placée entre les mains des communes, qui alors usurpèrent parfois, on la vu, tout le gouvernement, mais celle révolution se trouvait des lors légalisee, et les pouvoirs qui restaient aux communes étaient assez considérables pour qu'une vie municipale interse se développé dans tout le royaume, D'autre part, cette subordination des commanes aux districts et aux départements, que le législateur voulut établir, ou ne fut qu'illusoire, ou am ma des contestat ons et des l'it es dont l'histoire est en partie celle de la Révolution. On a vu que l'espert m inicipal fut un esprit, non d'égoisme et de separatisme, mais au contratre le I sion des patries locales en une seule patrie, tandis que les administrations de departement manifesterent bientôt des tendances au feléralisme. Les communes furent les agents de l'inification révolutionnaire de la France.

La manicipalité de l'aris fut établie définitivement par une loi speciale, le 21 mai 1790, mais après deux essais de municipalité provisoire fondés sur l'organisation en districts et dont il serait trop long de rapouter ici l'histoire. Disons seulement

que la loi du 21 ma 1790, identique quant aux principes à la loi municipale qui régissait la province, supprima les 60 districes et divisa Paris en 48 sections, qui nommèrent les divers membres le la municipalite parisienne et plus tard en viocent, comme l'avaient fait les il strus, a s'u gotor lais beaucaup d'autres questions. L'instoire de la commune de Paris va se confon les avec l'instoire générale de la Révolution.

Division de la France en départements — L opinion s'était fortement prononcée, soit dans les caliers, soit de toute autre manière, contre la multiplicité, l'enchevêtrement et la contradict on des divisions préexistantes. L'Assemblée constituante, après que les provinces, pays et villes curent renoncé à leurs privileges, résolut le ne conserver a le me di lees divisions. et d'adopter une division inique, qui servit de cadre pour louies les formes de l'activité , obitique et sociale. Elle décreta (11 et 12 novembre 1789, que le royaume serait divisé en départements, au nombre de 75 a 85, et que ces dej arte re its seraient hvisés en districts. De longs debuts entent heu sur la façon. l'operer ce le division. La méthode purement geométrique et rationnelle parut d'atora pouvoir meitre seule de l'ordre dans le chaos de l'ancien regime, mais, peu à peu, r'est une methode experimentale et en quelque sorte historique qui prévalit. On convint de respecter autant, que possible les limites des anciennes provinces let l'on confia le som de prej arer un projet de division aux députés qui, par la situation de le « sur conscriptions électorales, se trouvaient le mieux counaître ces provinces et comme les represender. Le sont donc les provinces ellesmêmes qui, par leurs representants, se subdivisèrent en départements. Quand il parut nécessaire qu'une province « s'arrangeat » avec une province voisine, soit pour en recevoir, soit pour la céder du territaire, cet arrangement so fit a l'amodile entre les députes de ces provinces. En général, on respectales limites des provinces dont la vie propre avait eu une réa-Até historique, la Bretagne, l'Alsace, la Franche Comté, la Provence, le Dauphine, etc. Les depar ements formés de morceaux do phisieurs provinces farent assez rares. On discutabeaucoup, mars on s'entendit assez vice. Lo 45 janvier 1790, l'Assemblée put décréter la division de la France en 83 départements, et le 26 février suivant elle vota les dénominations de ces départements, qu'elle emprunts suitout aux rivières et aux montagnes de leur territoire, sauf pour un repartement, celui de Paris, qui reçut le nom de la capitale Ceste division fut, non pas subie, mais acceptée avec reconnaissance. Il n'y eut de querelles qu'an sujet des villes où serait place le siège de l'administration de département ou de district, du tribunal, de l'évêché. La Constituante dut à cet égard adopter d'abord, pour quelques departements, un système provisoire d'alternais qu'elle supprima le 14 septembre 1791, époque où les chefs-lieux furent définitivement fixés

Administrations de département et de district - - La loi du 22 décembre 4789 établit lans chaque département une assemblée administrative supérieure, sous le litre d'Adminis tration de departement, et dans chaque district une assemblée administrative inférieure, sous le titre d'Administration de districi La pre mère, composee de 36 membres, était élue par l'assemblée électorale qui nommait les représentants à l'Assemblée nationale; la seconde, composée do 12 membres, était élue par les mêmes electeurs, mais, pour cette opération, ces électeurs, au heu de former une assemblee électorale un ique, se divisalent en autant d'assemblées qu'.. y avant de districts. Ces assemblees administratives étaient renouvelables par moulé tous les deux ans It y avait en outre, en chaque administration de departement, un Procureur géneral syndiq, et, en chaque administratic u de distruit, un *Procureur syndic*, élus de la même manière. Une fois élues, ces assemblées de département nommaient leur prosident, et se divisaient en deux sections, l'une exécu ive. Deretorre de departement, Directoire de district, l'autre délibécalive, Conseil de departement, Conseil de district. Le directoire était permanent; les conseils ne devaient sieger, celui de departement qu'un mois par un, celui de district que quinze jours. Le district était entièrement subordonné au agpartement.

Les administrations de département avaient deux sortes de fonctions : 4° sous : inspection du Corps legislatif et en verta de ses decrets, elles étaient chargées de repartir les contributions

directes entre les districts, qui les répartiraient entre les muni cipalités, de faire les rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables de chaque municipalité, de régler et de surveiller la perception et le versement des contributions, d'ordonner le paiement des dépenses : 2° sous l'autorité et l'inspection du roi, elles étaient chargées de toutes les parties de l'administration.

Les administrations de district le partic paient à ces fonctions que sous l'autorité des aliministrations de département.

Les pouvoirs des procureurs généraux syndics et des procureurs syndics étaient mal définis. Tout rapport devait leur être com numqué préalablement et nulle déliberation ne pouvait être prise sans qu'ils eassent été entendus. Elus par les citoyens actifs, il semble que leur rôle fût d'être les avicats de la nation. Ce rôle fut en réalité tantôt insignifiant, tantôt considerable, selon l'homme et selon le milieu

Entre ces assemblées administratives et le gouvernement central il n'y eut pas d'intermétiaire, et nut fonctionnaire ne tint la place des commissaires départis, des intendants et de leurs subdelegues, que la Constituante supprima formellement. L'autorité et l'inspection du roi, dont la loi proclama le principe, fut illusoire, le roi n'ayant aucun agent près les administra ions départementales, et les ministres étant trop éloignés des départements pour voir en detail ce qui s'y passait, de même que les départements n'avaient d'anord a icun moyer légal de maintenir les municipalités dans la subordination. Il est vraique la loi du 15 mars 1791 donna au roi le droit de révoquer, dans des cas graves, les membres des directoires, soil de departement, soit de district, et les directoires de département eurent le même droit à l'égard des directoires de district Mais, en dehors des cas de véritable rébellion, la loi n'indiquait au une voie pour prévenir ou punir les fautes de négligence et pour maintenir la Inérarchie entre les pouvoirs. Tout semblait devoir concourir à une sorte d'anarchie administrative, qui ne fut pas le résultat d'une vue théorique des Constituants. Ils avaient voulu réagir contre l'exces de la centralisation gouvernementale, qui etait un des grands griefs de l'opinion contre l'ancieu regime. En ôtant au roi les moyens de rétablir son despotisme, dont la centralisation avait part être la forme, ils paralysèrent l'action du pouvoir executif. C'est surtout à ce point de vue que la constitution dite de 1791 peut être considérée plutôt comme une machine de guerre contre la cour que comme la réalisation d'un système politique.

Organisation judiciaire — Après avoir aboli toutes les institut or syndiculires de l'ancien régime, la Constituante décrèta que tous les juges serment el la a temps par les justiciables. et que la justice serait rendue au nom du roi, et elle chablit le nouvea i système selon les principes de la Déclaration des droits. La justice civile fut organisée par le décret du 16 août 1790. Au premier degré, la Constituante plaça l'arbitrage, com ne le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les catoyens, mais c'était le une juri liction facultative Dans chaque canton, il y eut un juge de paix, élu, ainsi que ses assesscurs, par les citoyens actifs parmi les citoyens éligibles, pour une durée de deux ans, et non réeligible. Sa compétence s'étenlait sans appel maqu'à la valeur de cinquante livres, avec appel aux juges de district, jusqu'à la valeur de cent livres. En chaque district, il y sut un tribunai civil, composé de cinquiges élus pour six ans et reebg bles. Les tab maux de district étaient tribunaux d'appel les une à l'egard des autres. Quant à la justice panale, on établit trois degres : 4° justice de simple police, qui connaissuit des contraventions, elle était confice à la municipale e 2º justice correctionnelle, qui compassant des delita, eile était confiée au juge de paix et à ses assesseurs, 3° justice eriminelle. qui connaissait des crimes, elle était confiée à un Tribunal criminel; il y en avait un dans chaque département, il était séden taire, il se composait de trois juges élus par l'assemblée électorale, d'un président élu de même. Il y gyant un Jury d'accusation et un Jury de jugement. (La Constituante se refusa à étendre le système du jury à la justice civile.) Le ministère public était composé d'Accusateurs publics, élus à temps, et de Commusaires du rot nomines par le ro, et mamovibles - Il y eut un Fribunal de cassation, séden aire auprès du Corps législatif Les membres en étalent élus par les departements.

Enfin la Constituante décréta l'institution d'une Haute Cour

nationale, sorte de tribunal politique suprème, qui connaîtrait de tous les crimes et delits dont le Corps legislatif se porterait accusateur. Les membres de ce tribunal, appeles hauts jurés, étaient elus par les assemblées électorales, au nombre de deux par département. Il devait si ger à une listance d'au moins 45 neues du Corps legislatif, et c'est à Orléans qu'it sieges.

L'armée; la garde du roi; la gendarmerie. — On peut dire que l'Assemblée constituante avait fait table rase des institutions ad ninistratives et judiciaires de l'ancien régime. L' n'en fut pas de mêmo des institutions mintaires. Si elle sur prima les milices (12 juin 1790, et les troupes provinciales (4 mars 1791), elle laissa subsister dans son ei semble l'armée royale, et se refusa a réaliser l'idée d'une armée nationale, qui lui élait proposée par Dub as Grance. Ce qui caractérisait essentiellement l'armée royale, c'est que c'était une armée de morcenaires, recrusé par voie d'enrôlements volontaires à prix d'argent. On proposa de la recruter par voie de conscription : l'Assemblee s'y refusa et maintint solennellement le statu quo (46 décembre 4789). Mais elle reglementa, par le decret du 9 mars 1791, le mode de recrutement de manière à en ôver les abus les plus criants. Tout engagement contracte dans l'ivresse, par surprise ou par violence, serait annule par les municipalités Il était défendu d'engager les deserteurs, les vagabonds, les mendiants, les gens saspects, ni a cun etranger, sauf dans les régiments « ci-devant Allemana, Irlandais et Liegeois ». On ne pouvait s'engager au dessous de l'age de seixe ans ni audessus de l'àge de quarante ans en temps de paix et de quarantecinq ans en temps de guerro. La durée de l'engagement était portee a huit ans. On pouvait se rengager pour de x ou quatre ans au plus. L'armee devait être composée, à dater du 1º janvier 1791, de 110 590 hommes d'infanterie, et 3040 de troupes à cheval, non compris l'artillerie et le génie. La crainte d'une intervention de l'Europe dans nos affaires interieures décida plus tard la Constituente a augmenter ces forces, elle décréta, le 28 juniet 1791, une leves de 100 000 sondats auxinaires. engages pour trois ans

Le nombre des officiers généraux employés ne put pas

exceder 94. Il ne dut plus y avoir a l'avenir que 6 maréchaux et 30 lieutenants généraux en activité de service. Les noms des plus hauts grades furent conservés (c'est la Convention qui les changea), mais les régiments perdirent leurs anclons noms, quon remplaça par des numéros d'ordre. Les régiments étrangers au service du roi furent déclarés regiments français, et en en indemnisa les proprietaires. La sol le de tous les soidats fut augmentée de 32 deniers par jour. À la denomination de bas officiers, on substitua celle de sous-officiers. Il fut décrété que tous les drapeaux seraient tricolores et porteraient celle inscription : Discipline et obsissance a la loi

Mais c'est au point de vue de la nomination aux grades que la Constituante modifia le plus gravement l'organisation milifaire le l'ancien régime. Les sous-officiers furent nommés, dans chaque regiment, par le colonel sur une liste de candidats. preparée par les sous officers en feuction et les capitaines Quant aux emplois d'officiers, sur quatre places de sous-lieu tenant vacantes par régiment, il en fut Jouné une aux sous-officiers, alternativement a l'anciennete et au choix il dut être pourvu aux trois a itres places par le concours, d'après des examens publics. Les emplois de lieutenant et de capitaine ne furent donnés qu'à l'anciennete. On parvint du grade de caritaine à celui de heutenant-colonel par l'ancienneté, pour les ueux tiers des places vacantes, et par le choix du roi pour landre ders. Il en fut de même pour les emplois le colonel. Ceux de maréchal de camp et de neutenant genéral furent réservés mortie à l'ancienneté, mortié au choix du roi. Le grade de marechal de France fut laissé uniquement au choix du roi. D'autre part, le roi était déclare le chef suprême de l'armée. Mais cette armee n ctait plus dans sa main, il n'en nommait pas tous les chefs, elle n'était plus l'armee du roi. Essentiellement desunec à défendre la patrie contre les ennemis exterieurs, c'est sur la requisition des autorités civiles, et en géneral des municipalites, qu'elle devait intervenir à l'intérieur pour le maintion de l'ordre e. l'exécution des lois. Enfin, pour eviler que l'armée prit parti dans les discordes politiques, il fut déclaré, par un article de la Constitution, « que la force publique est essen iellement obcissante et que nul corps arme ne pout délibérer ». Un serment civique fut imposé aux soldats et aux officiers. Divers décrets établirent une discipline precise, et l'un des derniers actes de l'Assemblée constituante fut de voter un tres mignarena « code des délits et peines militaires.

Les anciennes Maisons militaires du roi et dus princes furent désorganisées par le licenciement des corps privilégiés, tels que gardes françaises, gardes au corps, par l'incorporation des gardes de la plevôté de l'hôtel du roi dans la gendarment. Il ne resta que le régiment des gardes susses, que l'on dut maintenir jusqu'au terme des capitulations. La maison du roi ful rem placée par une Garde constitutionnelle, indépendamment de la trarde d'honneur qui devait lui être fourme par les gardes nationales du lieu de sa residence. Cette garde constitutionnelle, payée sur les fonds de la liste civile, devait con just au plus 1200 hommes à pied et 600 hommes à cheval, choisis par le roi dans l'arinée ou dans la garde nationale, et soumis aux mêmes règles d'avancement que les troupes de ligne.

La marechaussée reçut le nom de Gendarmerie nationale et fit organisée en 28 livisions. Pour devenn gendarme, il failait être âgé d'au moins vingt e nq ans, savoir lire et cerire, et avoir fait « au moins un engagement sans reproche dans les troupes de I gne ». Le directoire de chaque département dressait une liste de candidats aux fonctions de gendarme, dans laquelle le colonel commandant la division en usissant cinq sujets; il les présentait au directoire, que en nommant un, lequel était pour un par le roi. Les directoires intervena ent égaloment cans la nomination aux grades

La garde nationale; les volontaires - La garde nationale fut une de ces institutions spontanées (comme disacent les contemporains) que provoqua la révolution municipale de juillet 4789. L'organisation en varia d'abord selon les regions, et l'Assemblée constituante hésita longtemps à la règlementer par une loi d'ensemble. Ce n'est que le 29 septembre 4791, la veille de sa séparation, qu'elle rend tinn grand décret organique fous les citoyens actifs durent s'inscrire pour le service de la gardenationale, sous peine de privation de leurs droits politiques.

Les citoyens passifs qui avaient dejà servi dans la garde natio nale furent maintenus dans leur droit d'y servir. La garde nationale fut organisée par d'strict et pur canton « Sous aucun pretexte, disait le décret, elle ne pourra l'être par commune, si de n'es, dans les villes considérables, ni par département. » Chaque bataillon était à quatre compagnies, et la reunion des bataillons du mêmo district jusqu'au nombre de hait à dix formast une lérion, commandée par un chef de legion. Dans les grandes villes, il y avait un commandant genéral des légions nommé par les citoyers acufs. Les au res grades étaient également à l'élection. L'uniforme devait être partout l'habit bleude roi, veste et culotie blanche. Les drapeaux étaient aux trois couleurs, avec cette inscription · Le peuple français. La liberté ou la mort. Les fonctions des gardes nationales étalent de « rétablir l'or lie et de maintenir l'obéassance aux lois », sur la réquisition des autorites constituées. Foute deliberation sur les affaires. de l'État, du departement, du district, de la commune et même de la garde nationale leur était interdite. Il y avait un Conseil de discipline dans chaque batall in La garde nationale de Paris fut formée, selon cette loi, de six légions à dix Lataillons charune (avec deux pieces de canon par bataillon), au total 32 600 hommes. Deux divisions de gendarmerie nationale, l'une à pied, l'autre a cheval, trois régiments de ligne et deux bataillons d'infanterie légère formerent le complement de la force arinée de Paris.

C'est de la garde nationale que sortirent les volontaires, qui furent comme une seconde armée active à côté de l'armée de ligne. Au lendemain de la fonce du roi (21 juin 1791), l'Assemblée nationale invita les gardes nationaux à s'enrôler pour former une garde nationale active, les enrôlés volontaires furent organises en bataillons de 568 hommes chacun à neuf compagnies, dont une de grenadiers et hui, de fusiliers, et its elurent leurs officiers par la voie du scrutin. D'autres bataillons de volon taires furent créés en 1792 et en 1793.

i Nous ne parions pas 1/1 des instrutions religieuses et financieres de la Construs te. On en trouvers le tableau faus les chaptères consacrés a l'histoire rengieuse et à l'histoire scor mique de la Revolution

## III. - La Révolution et le roi.

L'année 1790 — En esquissant le tableau des principales institutions décrétées par l'Assemblee constituante, nous avons d'avance raconto les événements de l'année 1790, qui fut marquee tout entière par le passage de l'ancien regime au nouveau, par la construction La nouvel élifice au milieu des rubes qui encombratent le sol, raines à demi vivantes encore et menaçantes. Après l'adhesion solennelle de Louis XVI a la Constaution 4 fevrier 1790), toute espérance fut êtee aux privilégiés ot à leurs partisans de réduire la Révolution tout d'un coup et par la force Du moins, ils essayèrent d'en entraver la marche, soit en tournant contre elle les quelques institutions de l'alleien régime qui subsistment encore, comme les parlements, Constituante se decida enfin à abolir (7 septembre 1790), so... en abusant des institutions nouveiles, par exemple du régime de la liberté de la presse, qui lour perm a d'entreprendre contre les patriotes une guerre d'épigrammes et d'injures. C'est surtout dans l'armée qu'éclata l'antagonisme entre la Révolution et l'ancien régime, c'est-à-dire entre les officiers et les soldats. L'insurrection du régiment ausse de Châteauvieux a Nancy fut un les épisodes ses plus célebres de la révolution qui s'opéra aiors dans l'armée. Quoique les Constituants, ainsi qu'on l'ava, essayassent de la fortifier en la modifiant, elle se trouva desorganisée en fait, et par l'émigration des officiers, et par l'insuborde nation des seldats, e. cette lesorganisation fut aussi funeste aux « aristocrates », dont elle brisait l'arme suprème, que favorable à la formation de la France nouvelle. Cette formation eut etc. ajournée ou violemment contrariée par la guerre civile que les partisans de la résistance n'eussent pas manqué d'allumer des lors, s'ils avaient en en main l'ancienne armée infacte et forte La propagande d'indiscipline qui se fit dans les casernes et dans les camps ne contribua pas peu à assurer le succes de la Révolution. C'est a ns' qu'en 4790 il y eut des troubles locaux, et point de guerre civue générale; et le nouveau régune put s établir dans des condinons relativement pacifiques, au mineu d'une allégresse générale, que presque tous les témoins étrangers s'accordent à signaler

La fédération du 14 juillet 1790 Le signe éclatant et célèbre de cette concor le joyeuse, ce fut la grande fête du 14 juillet 1790. Il y faut voir autre chose qu'une réunion de patrioles exaltés dans Paris amusé et enthousiaste. On a déjà indiqué comment la révolution municipale, provoquée en France par l'insurrection parisienne de juillet 1789, avait eu aussitôt le caractere d'une fedération entre les villes, pais de federations diverses entre les provinces. Loin d'être une révolution qui séparat et isolat, quivait éle une tendance a s'agglomérer, à fondre les patries locales en une patrie L'Assemblée nationale ne fit que consacrer et régulariser ce mo vement spontané, quand elle décida, le 9 juin 1790, qu'il y aurait une federation patriotique a Parla le 44 juillet s'invant. Ce furent comme des élections nouvelles, où la France rabf a la Bévolulion, et, par l'authenticité éclatante de son adhésion, détruisit l'objection des malveillants, qui, ne trouvant pas dans les Calners de 89 le programme net de cette Révolution, affectaient de dire que la France, régulièrement consul ée, ne l'avait pas voulue. Ce fut cette fois une consultation régulière, et qui amena. une réponse non equivoque. Chaque « ressort » de garde nationale élut 6 hommes sur 100, qui, réunis au chef-lieu du district, dépu èrent à Paris 1 homms sur 200, si le district av trouvait à moins de cent lieues de Paris, et 1 homme sur 400, si le district était plus éloigné. Il se forma une assemblee de plusieurs milliers de députés de toute la France, dont les noms ont été publiés. Les armées do terre et de mer furent associées à cette fédération : chaque régiment députa le plus ancien officier, le plus ancien bas-officier et les quatre plus anciens soldats, et, dans chaque port militaire, la marine députa de même. Et, soit dit en passant, cette mesure eut les effets les plus révolutionnaires, chacun de ces députés militaires ou marins rapportadans son corps la contagion des idées nouvelles, et, dans ses Memoires, le marquis de Bouillé constate en gémissant qu'à partir de la fédéra ion il lui fut difficile de se faire obéir même

des soldats étrangers qui ne savaient pas le français. Il n'y cut plus moyen de tourner l'armée contre la nauon.

A peine arrivés à Paris, les fédérés se constituèrent en une sorte d'Assemblée delibérante, avec un president (La Fayette, et des secretaires. Ils exprimerent, selon leur mandat, l'adhésion unanime de leurs électeurs a la Révolution au moyen d adresses, de deputation au roi et à l'Assemblée, et, comme la masse des Français, ils se montrérent aussi monarchistes que patriotes. Loin de faire paraître aurune défiance ou jalousie à l'egard de Paris, qui avait pris l'initiative de l'action, ils voul irent remercier la capitale en partageant le service avec la garde nationale parisienne, en forman les postes de l'Assemblee nationale, des Tuderies, de la Maison commune. Un trouvers dans beaucoup d'ecrits contemporains Jes recits defaillés de la cérémonie du Champ de Mars, où Talleyrand, évêque d'Autun, dit la messe sur « l'appel de la patrie ». Mais le caractère et la portee de cette cerémonie ne sont marques avec nettete que dans le procès-verbal officiel, que nous regrettons de ne pouvoir citer en entier. Par l'organe de leur président La Fayette, les federés jurèrent d'être a jamans fidèles a la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décretée par l'Assemblée nationale. Le president de l'Assemblée nationale prêta le même serment. Puis ce fai le tour du roi, qui s'exprima ainsi : « Moi, roi les Français je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi constitutionnelle de l'État, à maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi, et à faire executer la loi. » Ce serment fut acqueilli par des acclamations. Tous les fedérés s embrasserent. Ils offrirent le spectacle, dit le procès-verbal, « d'une famille de frères qui viennent de se jurer une union indissolable, une amitié éternelle ». La patrie fut visible et on eut encore une fois l'illusion de croire que la Révolution était terminée.

L'émigration — Gependant, une partie des Français sotaient refuses à ce pacte de la federat in, et, n'acceptant pas la pacte créee par la Révolution, avaient quitte le royaume pour constituer une sorte de France extérieure, armée confre

la France nouvelle : c'est l'emigration, dont le comte d'Artois, frère cadet du roi, avait donné le signal aussitôt après la priso de la Bastille. Le prince de Condé, le duc de Bourbon, le duc d'Enghien suivirent son exemple, et on vit alors commencer dans la noblesse un mouvement d'émigration qui fut précipité par les évenements ultérieurs, le succès de la révolution municipale, les incendles de châleaux, la destruction de la féodatité, et surtout par le décret du 49 julii 4790, qui al olit la noblesse héréditaire, interdit de prendre ou de donner les titres de prince, dac, romte, marquis, vicomte, baron, el evalier, messire. ecuyer, noble, et tous autres titres semblables Aucun citoyen ne pourrail désormais prendre que le vrai nom do sa famille. Personne ne pourrait porter ni faire porter de livrées, ni avoir d'armorries de decret blessa cruellement l'amour propre des nobles, et dest surtout alors qu'ils se décidères t à sort r'en foule du royaume. La suspension du roi en jain 4794 amena de nouvelles émigrations, sans compter celle de Monseur, frère du roi, et, vers la fin de la carrière de l'Assemblee constituante, beaucoup de membres du côté droit quitterent aussi la France. Cette émigration eut un caractère presque fee lal, bien que l'homme d'État des émigres, Calonne, se défendit de vouloir rétablir tout l'ancien régime. Il ne faut pas la confondre, cette emigration princiere et turbalente, et elle ne se confondit pas avec le départ de quelques hommes politiques liberaux et timides, comme Mounier et Lally Tollendal, que les journées d'octobre du iderent a saxpatrier, mais qui no se mêlèrent pas aux partisans des princes

Tandis que le prince de Condé formait une armée d'émigrés sur le Rhin, le comte l'Ariois (avec son conseiller Calonne) résida d'abord à Turin, chez son beau-pere le roi de Sardaigne II observait et encourageait les troubles suscités à l'intérieur de la France par les royalistes, troubles soit religieux, comme presque partout, et en particulier à Nîmes et dans la Lozere (ou ils aboutirent à un rassemblement redoutable connu sous le nom de camp de Jales), soit politiques ou sociaux, comme à Perpignan, en Alsace, à Brest, à Montauban, et dans le Quercy (où la feodanté tenta de survivre à la nuit du 4 août).

Il meditait une invasion de la France, de concert avec les puissances etringères, qui lui donnaient de bonnes paroles Mais la cour de France redoutait les émigrés, ni Louis XVI ni Varie Antoinette ne voulaient leur devoir la restauration du peuvoir royal, et leur diplomatie secrete, contranant les plans du comte d'Artois, décidait l'Empereur à lui refuser tout secours militaire. C'est directement et sans l'intermédiaire ou le concours des princes que Louis XVI voulait obtenir l'assistance armée en vue des proje s de contre-revolution qui aboutirent à la foite à Varennes 'juin 1791).

En France, les patriotes étaient exaspérés par les menaces et l'insolence des émigrés dont l'acutide arrogante et malafroite ne contribua pas peu à unifier l'opinion et à assurer le succès de la Révolution à l'intérieur Dautre part, la Consatuar le essaya, par les declarations les plus pacifiques, de rassurer l'Europe que les émigrés essayment d'armer conue nous Le 22 mai 1790, elle decreta a que la nation française renonçait à entreprendre auc me guerre dans la vue de faire des conquêtes », et, si elle annexa néanmoins Avignon et le Comtat-Venaissin 14 septembre 1791), e est parce que les habitants de ces pays avaient voté leur réunion à la France Quant à l'émigration, I Assemblie n'esa proedre d'al ord des mesures dictatoriales et d'ensemble contre le droit de voyager nors des frontières. Le 13 juin 1791, ell, somma le prince de Condé de rentrer en France, sous peine d'être déclare dechu do ses droits éventuels à la couronne et de voir sos biens séquestres, et ne spécifia men sur les autres émigrés. C'est à la nouvelle de la fuite du roi qu'elle interdit provisoirement à quiconque de sertir da royaume, 24 juin), et, le 28, elle ne permit cette sortie qu'aux étrangers et aux négociants français munis de passeports. Ellese decidant a empêcher de sortir, mais non a forcer de rentrer. Le 9 juillet, elle soumit à « une triple imposition » les emigrés qui ne seraient pas rentrés dans le délai d'un mois, mais, apres l'acceptation de la Constitution par le ro. (14 sep embre 1791), elle rapporta ce décret. La première loi contre les émigres nu fut rendue que par l'Assemblée legislative, le 9 février 1792

Les emigrés continuaient leurs preparatifs de guerre avec

une jactance et des illusions que les succes de la Revolution ne découragement pas Le comte d'Artois avait fransporté sa résidence à Cobleniz Le frere ainé du roi, Monsieur, vint l'y rejoindre, après la fuite à Varennes II se déclara régent, vu la captivité du roi et du dauphin, et fut le roi d'une sorte de royaume de France extérieure, avec une cour, des ministres, une diplomatie, et aussi une armée, que commandait le prince de Condé. Le roi de Suède, Gustave III, encourageait les prorets d'invasion de la France au profit des émigrés. Ceux-ci comptaient sur la Russie, se croyaient sûrs du roi de Prusse, et insistaient avec une sorte de pression sur l'Empereur qui se derobait. Admis à l'entrevue de Pillnitz entre Fréderic-Guillaume et Léopold, lo comte d'Artois demanda que la regence de Monsieur fût reconnuc, que les émigrés fussent autorisés à lever des troupes dans l'Empire, qu'un manifeste fût lance contre les Français séditieux, et il proposa un plan de campagne réd gé par les maréchaux de Broglie et de Castries. Le rêve des émigres était de rentrer en France a la tête de l'armee prussieune et autrichienno. Ils n'obtinrent du roi de Prusse et de l'Empereur qu'une declaration insignifiar le (27 août 1791), où l'intervention armée de ces deux souverains dans les affaires de France était subordonnée à l'accord plus qu'éventuel) des antres puissances = Alors et dans ce cas, disait la diclaration de Pillnitz, l'Empereur et la roi de Prusse sont resolus d'agir... » C'était un échec pour les émigrés. Ils le présentèrent comme une victoire, comme une premesse de coalition imnédiate contre la France, et me se montrerent plus insolents et plus confiants que jamais. On verra plus loin comment ils prirent part à l'invasion de la France en 1792

La question religiouse. Les Français ne rendaient pas Louis XVI responsable, en 1791 des incartades des émigrés, et, d'aune part, ils ignorment les appels secrets qu' l'adressait dé a aux puissances etrangères. Les sentiments de respect et même d'amour que ses sujets, devenus citoyens, n'avaient cessé de lui exprimer, amaient paut-être console peu à peu Louis XVI de la perte de son pouvoir absolu. C'est la question rengieuse qui le brouilla décidement avec la Révolution. Les « aristo-

crates », grands seigneurs et quelques évêques, affectaient un scepticisme voltairien. La religion ne fut pour eux qu'un prétexte, et le haut clergé regre tait surfout ses bénétices. Presque se il dans son entourage, Louis XVI était fort sincèremen. crovant et pie ix, un des races Français de marque à qui la philosopnie lu siècle avait laissé toute sa foi Quand il prôta le serment civique à la fête de la fédération, il ne partageait pas la joie et la confiance les federes. La Lonstitution civile du clerge, dont il seta questior dans un autre chapitre. l'épouvanta et le scandal.sa, non par elle-même (il ne se demandait guère si elle touchait au dogme ou à la disupline), mais parce que des évêques et le pape lui-même lui déclarerent qu'il perdrait son âme, s'il la sanctionnai. Quand Boine eut parle, il eut peur Que faire? Opposer son veto? Il l'il semblait que ce fût son dovoir de chretien, et, libre d'agar, il l'eût sans doute rempli avec la fermeté qu'il montrera au moment de mourir Mais son entourage rejeta cette politique franche. La sanction royale refusee à la Constitution civile, c'était l'insurrection de tout un peuple, c'etai. l'avenement du duc d'Orlcans ou peut être de la République. Or la reme voulait rester reine. Louis XVI conna donc sa sanction, après blen des retards et au moment même ou il négociait avec le pape, et, pusque son entourage l empèchait de resister ouvertement, il se réduisit à combattre la Révolution par la ruse. Il sollicità secrétement le secours de l'étranger, il feignet de amer la Cousatution, et il la pratiqua de manière à provoquer la guerre civile.

On trouvera dans un autre chapitre une analyse de la Constitution tution civile. Mais pour expliquer comment cette constitution influa sur la politique générale, disons les maintenant qu'en faisant elire les évêques et les curés par les citoyens actifs, elle rompait le lien avec Rome, elle « nationalisant » la religion, elle semblait réaliser au profit de la nation un des rèves de la royauté et couconner la politique de nos rois en ren lant l'État français indépendant le Rome C'était, si l'on veut, une chimere, mais qui parut realisable. Le pape hésitait à lancer ses foudres, il craignant de provoquer un schisme. Aux évêques français qui lui demandaient conseil, il répondait qu'il réglerait

sa conduite sur la leur. Si la majori é les evê jues eût accepté la Constitution civile du clerge, le pape n'eût sans doute pas renoncé formellement à ses drois, mais peut-être se fût-îl résigné à suir le fait accompli. Les évêques étaient avant tout gent lishomines : ils ne pardonnaient pas à la Révolution de les avoir frappés dans leurs biens, privilèges et honneurs : ils se prononcèrent presque tous contre elle. Le pape les suivit, non sans hésitation, et en deux brefs il condamna la Constitution civile avec une remarquable modération de forme.

Une grande partie du bas clergé obeit au pape et refusa le serment que la Constituante eut l'imprudence d'exiger. L'année 1791 fut troublée sout entière par les querelles entre prêtres parents on constituionnels et prècies non pur irs ou réfractaires. Voila la guerre civile preparee, guerre religieuse, guerre inexpiable. La haine et la peur sont dans toutes les âmes, et dans les deux partis il y a des vertas, de la sincerité. La discorde n'en est que plus profonde. Et quand la nation, dans ce déchirement, lève les yeux vers son roi, elle ne peut comprendre qu'ayant sanctionné la Constitution civile, il n'use pas des prêtres constitutionnels pour les besoins de sa propre conscience. Sur le bruit qu'il se rend à Saint-Cloud pour y receyour la communion pascale des muns d'un prêtre insermenté, les Parisiens arrêtent sa volture et le forcent a renoncer à son voyage (28 avr.l 1791) Cependant la masse du peuple, dans les départements, ne veut pas ero re encore que le roi soit le cœur avec les paristes ; I semble que ce soit si , en son interêt! Et les communes luttent avec rèle en favour des prêtres constitutionnels, si bien que cetto révolution religiouse avortée offre, elle aussi, un caractère municipal.

La fuite à Varennes - Quant Louis XVI eut sanctionné, la mort dans hâme, cette Constitution civile du clergé, il ne songen plus qu'à s'enfair. Des le mois d'octobre 4790, le projet était arrêté de partir secrétement pour Montmédy. L'Empereur ferait, sur nos fronderes, une demonstration militaire qui effraierait les patriotes. Louis XVI rentrerait dans Paris avec l'armée de Bouille, et comprimerait la Revolution. Ces projets furent masqués avec une duplicité trisiement ingenieuse. Que ques

jours après que le peuple l'eut empèché d'aller a Saint Cloud, Louis XVI imagina de faire noufier à toutes les cours, par son ministre des affaires étrangères, qu'il était parfaitement libre, parfaitement sincère. Cette circulaire (23 avril 1791), aussitôt communiquée à l'Assemblée nationale, y excita un prodigieux enthousiasme. Une députation chargée de féliciter le roi reçut de lui cette réponse . « Si l'Assemblée pouvait lire au fond de mon cœur, elle n'y verrait que des sentiments propres à justifier la confiance de la nation. » A ce moment la Louis XVI concertait avec Bouillé et avec les cours etrangères les préparatifs de sa fuite et de son coup d'État.

C'est dans la nuit du 20 au 21 juin 1791 que le roi s'enfuit sous un déguisement, avec sa famille, laissant un manifeste où il expliquait sa fuite par des raisons que l'opinion fut presque unamme à trouver mesquines et od euses, mais ou il y avait aussi une critique ingénieuse et forte du système administratif en vigueur. Lette tentative d'évasion echola, beaucoup moins par suite de l'imprudence des fagitifs, que parce que l'indiscipline des troupes de Bouillé rendit vaines les habiles précautions que ce général avant prises. Ses ordres ne furent pas exécutés. Reconnu et arrêté à Varennes, tar dis que son frère aîné le comte le Provence gagnait la frontière par une autre route, Louis XVI fut ramene à Paris comme un prisonnier, sous la surveillance de trois commissaires de l'Assemblée nationale, Petion, Barnave et Latour Maulourg, et avec une escorte innombrable de c'toyens en armes que les municipantes environnantes envoyérent de toutes parts sur son passage. Il rentra à Paris le 23 juin, au milleu d'un peuple menagant et irrespectieux.

Cet événement, l'un des plus considérables de la Bévolution, troubla profondément la conscience de la nation. A la première nouvelle de la fuite à Varennes, ce fit un cri de colère, mais aussi et surtout un cri le peur. La France se sentit orphéline, abandonnée. On est dit que le rei avait emporte avec lui un talisman préservateur, et que de terribles dangers allaient fondre sur la nation. Toutefois on affecta presque partout, à l'image de l'Assembée nationale, une ferme et sière contenance, et les mun en alités donnérent l'oxemple de la force calme, du

rallicment a la loi. Presque aussilôt parvint la nouvelle du retour du roi La France respira, se crut sauvee. Sa douleur d'avoir perdu son roi et sa joie de l'avoir retrouvé prouvent combien elle était encore royaliste

Mais l'attitude de Paris ne fut pas en cette circonstance la même que celle de la France, et, pour la premiere fois depins le début de la Révolution, on voit une divergence d'opinion entre la capitale et les départements. La nouvelle de la fuite de Louis XVI amena à Paris un mouvement républicain, non pas général, mais tres net et très vif, dont l'initiative fut prise par le club des Cordehers, qui demanda la suppression de la royauté. Le peuple insulta impunement les emblemes royaux, et le plus illustre des penseurs d'alors, Condorcet, se fit publiquement le théorieien de la République L'a.t.tale monarchique de la France fit avorter bientôt ce mouvement Robespierre, Danton, les Jacobins le crurent prematuré, le désayouèrent, et, renonçant à tirer la conséquence logique de la défaillance de la royauté, ils se borneren, blentôt à réclamer la decheance et le jugement de Louis XVI. Voulaient-ils changer la dynastie ou établir une régence. On ne le sait pas : ils ne le savaient peut être pas euxmêmes. L'idée de mettre sur le trône un prince étranger, le duc de Brunswick ou le duc d'York, ne semble pas avoir été formulée dès lors. Mais la régence eut de nombreux ou l'ruyants. partisans, et, vu l'emigration des deux frères du roi, la régence revenad construction collement and due d'Orleans, qui se vit alors tout près du trône. Le 23 juin, il se fit recevoir membre du club des Jacobins, et aussitôt un de ses plus dévoués partisans, le romano er Choderlos de Laclos, secrétaire de ses commandements, fit mettre à l'ordre la jour la question de savoir comment on pourvoiruit à la vacance du trône. Il y eut entre les Jacobins. un débat vif et assez confus. L'Idée de la régence fut soutenue avec chaleur. Le club, sans se pronor cer, parut préférer ludée d'un conseil de régence élu, et ses orateurs les plus écoulés. demandèrent aussi, dès lors, la convocation d'une Convention nationale. Le duc d'Orléans, quoique populaire et serviteur dévoué de la Revolution, avait une si déplorable réputation quant à ses mœurs; il passait pour si indolent et si incapable

que les chefs de l'opimon jacobine durent renoncer à l'expédient classique de l'intronisation de la branche cadette. Le Journal de Perlet du 25 juin avait publié une sorte de manifeste orléa niste pour provoquer un pétitionneme it en faveur de la regence. Le due l'Orleans désavoua ce man leste par une lettre, qui parut dans les journaux au 28, où il déclarait renoncer pour toujours à ses droits éventuels à la regence. Ses partisans n'encontinuerent pas moins a réclainer le procès et la dechéarme de Louis XVI, espérant que leur prince pourrait, dans l'ordre de choses à établir, jouer un rôle prépondérant sous un titre nouvean, membre d'un conseil executif, ou « garde à la royanié », ou commandant de la garde nationale, ou maire de Paris. La Lonstituante ôtera plus tard toute voie légale aux ambitions or éanistes en décrétant (24 août 1791) que les membres de la famille royale appelés a la succession àventuelle au trône seraient mhabiles a exercer aucune des fonctions auxquelles le prople nommad, même cedes de ministres lu roi.

Voilà quelle fut, a la nouvelle de la fuite de Louis XVI, l'attitude de la population parisienne, des Jacobins, des Gordeliers, des orléanistes. Quant a l'Assemblée constituante, elle se déclara aussi ôt permanente, et décreta que proviso rement ses propres lé rets seralent mis a exécution sans qu'il fût besoin de la sanction ou de l'acceptation du roil 290 députés de la Broite protesterent contre de décret et les suivants. So substituant au roil, elle plaça les ministres sous ses ordres, les admit à ses séances, notifia le nouvel état de chises aux puissances étrangères, envoya des commissaires dans les départements, fit prêter par l'almee un nouveau sorment, où un étail plus question du roil Au retour de Louis XVI, elle maintint formellement cette suspension du roil, qu'elle consigna aux fluieries sous la garde de La Fayette Ce fui une république provisoire, qui dura du 21 juin 1791 au 14 septembre suivant.

Les sentiments personnels des Constituants e. l'a titude de la France tirent écarier l'idee d'une republique définitive. D'autre part l'indignité du due d'Orléans, l'évidente impossibilité d'un changement de dynasse, la crainte de compromedre l'édince politique et social qu'el e avait construis, rainguérent bientôt

l'Assemblee nationale à l'idée de remet re Louis XVI sur le trône. La théorie de l'irresponsabilité royale, indiquée dans la Constitution, fit admettre que le roi avait été la virlime de ses conseillers, seuls responsables. On ne parla plus de la faite, mais de l'enleuement du roi. C'est ainsi que fut rendu le décret des 18 et 16 juillet 1791, par lequel le roi eta i innocente indirecte ment. On y specifia les can dans lesquels, à l'avenir, il serait censé avoir abdiqué, et on décreta que Bouillé et ses complices seraient poursuivis devant la Haute Cour nationale. Vais le roi resta encore pendant prèsi de deux mois suspendu de ses pouvoirs. C'est seulement quand il eut accepté, par un serment, la Constitution revisée. 14 septembre 1791), que cette suspension fut levée et qu'il reprit l'exercice de son pouvoir.

L'affaire du Champ de Mars - Cette restauration de Louis XVI fut assez bien accue.like dans les departements Il n en fut pas de même à Paris, ou l'on n y vit qu'un expedient honteux et funeste. Dès le 45 juillet, un rassemblement tumul tueux de plusicurs milliers de citoyens, reunis au club des Jacobins, deu la d'envoyer à l'Assemblée nationale une pétition pour demander que Louis XVI fût considéré comme ayant abdiqué, et remplaco « par tous les moyens constitutionnels ». Le lendemain 16, cette petition, red.gee par Brissot fut portee au Champ de Mars, où Danton ful un de coux qui en donnerent lecture, debout sur l'autel le la patrie. Alors on apprit que le lecret etait rendu. Le ciub des Jacobins, consulte, conseilla de se soumotire et de retirer la pétition. Mais les Cordeliers, plus hardis, prirent l'industre d'ane seconde pótition, où on demandait en outre la réunion d'une nouvelle Constituante, et qui, portée au Champ de Mars le 17 juillet, réunit plus de 6000 signatures.

Malheureusement, le matin du même jour, deux hommes suspects que l'on avait trouvés caches sous l'autel de la patrie, furent mis a mort, non par les petitionnaires, mais par les habituits du Gros-Caillou L'Assembler nationale et le maire de Paris crurent ou feignirent de croire que de meurtre était lœuvre des pétitionnaires, des republicains, et le président de la Constituante fit officiellement appel à la vigilance et à la severité de Bailly. Le corps municipal envoya des commissaires

s'enquérir au Champ le Mars. Ils virent qu'il y avait beaucoup d'effervescence, et il est probable que la foule contenait des ouvriers irritos par la récente suppression des ateners de travail. Mais les auteurs le la petition protestèrent le leurs intentions pacifiques, s'engagèrent à se séparer dès qu'ils auraient signé. Les commissaires le ir promirent qu'is ne seraient pas inquietés, et, la peli ion signoe, ramenere it avec eux une déjutation des signataires qui voulaient aller se justifier à l'Hôtel de Ville Le corps municipal n'avait pas eu la patience d'attendre le résultat le cette enquête, il s'émit decidé, sur de simples romeurs d'alarme, à proclamer la loi martiale. C est en vain que ses commissaires essayerent de le faire changer d'avis Il se mit en marche, précédé d'un détachement de cavalerie, de trois pièces de canon, du drapeau rouge, et suivi d'un détachement nombreux de gardes nationales. Les pétitionnaires et la militade qui s'était mêlée à eux se frouvèrent cernés de lous les côtes On cria : A bas les baionnettes! Des pierres furent lancées. Les troupes regondirent, d'abord en tirant en l'air, puis en arant sur le peuple. Le Champ de Mars l'it jonché de cada vies l'hommes, de femmes et d'enfants. L'il sorte de petite Terreur suivit cette scène sanglante. Les patriotes so ipçonnes de républicanisme, comme Danton et Camille Desmoulins, dirent se cacher pendant quelque temps. De la fuite à Varennis et du massacre du Champ de Mars datent la formation en France d'un part, républicain et la grande se ssion des auteurs de la Revolution on moderés et en democrates.

Le club des Jacobins. — C est le moment de la grande influence des clubs ou societes polimpres. Le club des Jacobins n'était à l'origine qu'une reunion parlementaire, comme nous dimons aujourd hui, exclusivement composée de deputés. Ceux de Bretagne avaient pris l'habitude, à Versailles, de se réunir pour se concerter avant les séances. Bientôt d'autres députés se joignirent à eux, et cette réunion, qui avant lieu à huis clos, s'appela le Club breton. Quelque temps après la translation de l'Assemblée na ionale à Paris, les anciens membres du club breton louèrent un local dans le couvent des Jacobins Saint-Honoré (non loin du Manege, ou siégealt l'Assemblée), y timent

des réunions périodiques et prirent le titre de Societe des Amis de la Constitution, séante aux Jacobins à Paris. Les aristocrates le ir donnérent par dérision le nom de Jacobins, dont plus tard ils se firent gloire. D'abord se ret es presque clancestin, ce club fit bientôt acte de publicité, et i, admit parmi ses membres, outre les deputés notables de la majorite, l'el te de la bourgeoisie parisienne, sur out des hommes de lettres et des avocats. L'élément populaire fut d'abord exclu, et les seances no devinrent publiques qu'à partir du 12 octo re 1794. Les noms de juelques-uns des présidents des Jacobins d'alors marquent leurs tendances monarchiques ; en février 1790, c'est le duc d'Aiguillon, en janvier 1791, c'est le prince de Broglie

Peu à peu toutes les societés analogues qui s'établirent ou s étaient autoriourement établies dans les départements s'affilierent au club des Jacobins de Paris, qu'on appela la societe mère. Par un échange de communications avec ses aombre ses succursales, auxquelles il finit par donner le mot l'ordre, le club central aspira à former un esprit public dans un pays si longtemps comprimé par le despotisme et neuf à la vie pol aque Empecher que la na ion ne se divise, lui donner une conscience, faire que les patriotes opposent parson, les mètres gestes et les mêmes paroles à l'ancien régime, voils le but des Jacobins. Leur moyen fut l'enseignement; ils voulurent être, disaient-ils, les a stituteurs de la nation. Ils précherent la fo, nouvelle, non sans pédantisme ni sans déclamation, mais avec un succès auquel leurs pires ennemis out rendu hommage. Le marq iis de Bouillé déclare, dans ses Memoires, que c'est à la propagan le jacobine qu'est due la victoire de Valmy, et il est certain que, dans la première motté le leur carrière, les Jacobins contribaèren, à sauvegarder l'independance de la pation en camentant son unité. Leur programme fut, jus ju'à l'établissement de la Republique, monarchique, et c'est la constitution inonaichique qu'ils defendiren con re les « aristocrates » Très formalistes, ils aimen, à pérorer gravement, et, dans leurs discours et lours adresses, on me Louve guere de trace de l'esprit léger et gan de la socie, é polie, que cependant ils representent en partie Mais cette gravité platt au peuple, et deja Robespierre

est in de leurs orateurs les plus écoutes. D'autre part, ils forment un des éléments les plus actifs de la révolution municipale; dans chaque commune, c'est la société populaire qui éveille les initiatives, décide les inlécis à accepter la loi, réalise par la persuasion le passage de l'ancieu régime au nouveau. Dans l'état d'anarchie legale que la Constituante avait rendu possible par l'abolition complète et subite de l'ancienne centralisation administrative, les Jacobins représertent l'unité, et, en donnant un ceutre unique à l'opinion, ils ont véritablement gouveiné, à co moment critique, la France nouvelle. Nous parlons ici de la période monarchique de l'histoire de ce club, qui se transforma après la chute de la royauté, et, le 21 septembre 4792, prit le nom de Societé des Jacobins, amis de la twerté et de l'égatité.

Le club des Feuillants. — La fuite à Yarennes et les discussions sur le pouvoir exécutif qui en li rent la conséquence amenèrent une scission dans le club des Jacobins, comme dans la majorité constitutionnelle le l'Assemblee nationale Bien que la petition du 16 juillet, qui demandant la dechéance, ne fût pas à proprement parler l'œuvre officielle de la société des Jacobins, presque tous les députés qui en faisaient partie crurent devoir se transporter dans la maison des Femiliants, rue Saint Honoré, et prétendirent y transporter avec eux la société elle-môme des Amis de la Constitution, dont ils garderent le titre. Il ne restaplus au club des Jacobius que six deputes. Robespierre, Perion, Corroller, Ræderer, l'évêque Royer et Buzot. Mais le club subsista, adressa à l'Assemblée constituante une justification tres habne et très moderee, que Robespierre avait rédigee, et adjura les deputes seissionnaires de rentrer dans la société mère. Beaucoup y rentrèrent. Les sociétés affiliées, quoique solhoitées par les Feuillants, restèrent presque tontes fideles au chib des Jacobins, qui sortit de cette épreuve plus fort et plus uni. Il y cut dès lors deux sociétés des Amis de la Constitution, l'une séante aux Jacobins, l'autre seante aux Feuillants, toutes deux monarchiques, mais celle-là plus démocratique, plus defiante envers le roi, celle-ci plus modérée et travaillant a fortifier le pouvoir roya. Tandis que les Jacobins furent amenés par la force des

choses à se rapprocher de plus en plus du parti républicain, les Feuillants, dirigés par Barnave, les Lameth et Adrien du Port, suivirent la marche inverse et parurent parfois fuire cause commune avec le royalisme pur. Le club des Feuillants disparut avec la monarch e

Le club des Cordeliers. — Les Jacobins et les Feuillants acceptaient et défendaient, avoc des tendances diverses, la constitution monarchique et censitaire. Il y eut a Paris , et, semble-, il, sans succursales en province) un club qui soutint une poltique plus démocratique, qui exprima constamment les aspirations. vers le suffrage universel et, par moments, les aspirations vers la République. Il combastit l'expédient par lequel la Constituante avant accommodé la Déclaration des droits de l'homme avec la royanté de droit divin, et surtout le privilege polinque qu'elle avait établi ca favour des Français les plus riches. Le Club des Cordeliers, societé des droits de l'homme et du citoyen, interpréta surtout les rever dications des citoyens passifs et attaquale privilège de la classe des citoyens actifs ou, comme on dira plus tard, de la bourgeoisie. Les fondateurs de ce club avaient d'abord exprimé leurs idées avec une grande véhémence au district des Cordeliers, dont les avaient fait une société populaire C'est en partie pour renverser leur tribune que la Constituante (21 mai 1790) supprima les 60 districts et divisa Paris en 48 sections. Alors s'é ablit au couvent des Cordeliers le club dont nous parlons, et ce club, chassé du couvent en mai 1791, par un arrê é de la municipalité, se transporta dans la salle dite du Musée, rue Dauphine, où il resta jusqu'à sa disparition en 1794 C'est du club des Cordeliers, on l'a vu, que partit le mouvement républicain et democratique de juin et de juillet 1794. On a vu auss que la seconce pétition du Champ de Mara (17 juillet) fut l'œuvre des Cordeliers. Ardemment démocrates, ils no sont copendant, à cette époque, nettement républicains qu'au lendemain de la fuita a Varennes, et, après avoir affiché une sorte d'antagonisme avec les Jacobins, ils en viennent à borner leurs vœux à la déchéance de Louis XVI et à ajourner, du meins en apparence, la réalisation de l'idée republicaine. D'ailleurs les plus notables de leurs membres font en même

temps partie du club des Jacobins II faut citer, parmi les Cordeliers influents, Danton, Camille Desmo il.ns. Fabre d'Églantine, Marat, Hébert, Anachars.s Cloots, Momoro, Fournier l'Américain, Vincest, Fréron, etc. On voit les Cordeliers en querelle ouverte et constante avec la majorité de l'Assomblée constituante et avec la municipalite parisienne. Leur opposition, fletrie du nom de démagogie, est alors plus bruyante qu'efficace, parce qu'elle n'interpréte qu'une fraction de l'opinion de Paris et que la France presque entière la Jisavo ie ca la redoute

La presse périodique - La révolution municipale, dont les el ibs furent les ardents défenseurs, tro iva un moyen efficace et formidable dans la liberté de la presse, liberte conquise des le debut de la Révolution par des écrivains hardis, Bussot, Mirabeau, Barère, mais conquise en fait, subie plutôt qu'acceptée par le pouvoir royal, consacrée entin par un article de la Déclaration des droits (27 août 1789), sans toutelois que l'Assemblee constituante l'ai, jamais cigacisee. Q'ioque le peuple de Paris ait parfois brisé des presses et insulté des journalistes, cette Liberté put s'exercer assez largement jusqu'à la chute du trône. Il fut loisible aux partisans de l'ancieu régime de lancer. l'insulte et le sarcasme sur les patriotes dans des feuilles violentes, comme l' $Ami\ du\ Roi$ , ou moque uses et orduneres, comme les Actes des Apôtres et le Petit Gauthier. Les journaux d'extrême gauche ou cordeliers furent l'Orateur du peuple de Fréron et Martel, l'Ami du peuple de Marat. La polit que constitutionnelle, soit modérée, soit avancée était représentée par une quantite de femilles, dont les plus célèbres son, le Courrier de Provence de Mirabcau, le Point du Jour de Barère le Patriote français de Brissot l'Assemblée nationale de Perlei, les Révolutions de France et de Brabant le Camille Desmoulies, les Revolutions de Paris de Prudhomme (redigees par Lousiallot jusqu'en septembre 1790; Le plus important des journaux d'alers semble avoir été la Gazette nationale ou le Moniteur uni versel, qui commença à paraître le 24 novembre 1789, dans le grand format des journaux anglais, et qui s'attacha surtout, quand les autres feuilles n étaient pour la plupart que des pamphlets quotidiens, à donner un ensemble complet de renseignements politiques. Cette feuille n'eat aucun caractère officiel pen lant la Révolution. Ce n'est que sous le Consulat qu'elle devint (7 mivôse an VIII) l'organe du gouvernement. Ajoutons que certains journaux se bornèrent ou à peu près à rendre compte des séances de l'Assemblée nationale, par exemple le Point du Jour, le Journal des debats et des tecrets, le Journal des États généraux, devenu plus tard Journal logographique ou Logographe En même temps que ces feuilles periodiques paraissaient une foule de pamphlets et de libelles politiques, aussi bien contre que pour la Révolution. Cette liberté de tout imprimer data jusqu'au 40 août 4792.

#### Organisation intérieure de l'Assemblée constituante

On a vu que les trois ordres s étaient réunis en une assemblée unique, qui ne s'appela plus les États généraux, mas l'Assemblée nationale. C'est seulement a la fin de sa carrière, dans le texte rev sé de la Constitution, que cette Assemblée se désigna ellemême sous le tire d'Assemblée nationale constituante qu'elle garde dans l'histoire. Après la réunion des ordres, les députés furent officiellement placés sur un pied d'égalité parfaite, quoique l'Assemblée, dans les premiers temps, s'arrangeât pour composer ses bareaux et ses comités d'à peu près autant de députes des ordres privilègies que du Tiers-État Quant aux protestations ou à l'absence de léputés de la Noblesse et du Clergé, qui alléguaient leurs mandats impératifs sur la question du vote par ordre, l'Assemblée décreta (8 juillet 1789) que ni ces protestations ni ces absences ne pouvaient suspendre son activité.

Comment cette activité fut-elle réglementée?

L'Assemblée mit à sa tête un président, élu pour quinze jours seulement, et lui adjoignit six secrétaires. La liste de ces présidents comprend presque tous les noms des Constituants célèbres : Bailly, duc de Liancourt, Le Chapelier, Clermont-Tonnerre, Mounier, Camus, Theoret, Talleyrand, Rabaut Saint-Etienne, Sieyes, Dupont (de Nemours), Merlin (de Douai), Barnave, Alexandre de Laire h. Petion, Grégoire, Mirabeau, Adrien du Port, etc. Des commissaires de la salle remplissaient des fonctions analogues à celles de nos questeurs actuels

Tout membre avait le droit de proposer une motion, mais elle 1° pouvait être discutee que sa deux autres membres l'appuyaient. L'Assemblee décidait sul y avait lieu ou non a del serer Dans le cas de l'affirmative, si la motion concernait la legislation, la constitution on les finances, on l'imprimait, on la distribuait, et l'Assemblée jugeait si elle devait être portée dans les Bureaux, ou s'alle devait être discutes sans examen prealable des bureaux. Enfin, le debat public avait lieu, des amendements et sous-amendements pouvaient être proposés, de levé, ou, en cas de confestation, par appel nominal. En declarant l'ingene, elle pouvait simplifier et abréger cette procédure.

Les Bureaux étaient des sections de l'Assemblée, au nombre de tren e, formées par un roulement régulier et selon une liste alphabétique

Les Comités, nommés par les l'ureaux au scrutin de liste, etaier t des commissions permanentes chargees de préparer le travail de l'Assemblee. Le plus célèbre et le plus important de ces Comités fut celui de constitution. Parmi les autres il faut signaler surtout le Comité des finances, le Comité ecclésiastique, le Comité féodal ou des droits feoda ix, le Comité mi itaire, celui des colonies, celui de l'extinction de la mendicité, le Comité des recherches (sorte de Comité de sûreié générale), le Comité diplomatique. C'est par ces Comités que l'Assemblée constituante surveilla le provoir execut foi en pieta souvent sur ses fonctions, au point que matgré le principe de la séparation des pouvoirs, elle participa de fait au gouvernement de la France.

L'Assemblée admet ait à sa barre des petitionnaires et des députations : c'est ainsi que plus d'un prateur populaire put se faire entendre dans la salle de ses seauces

Les séances ctalent publiques, et, bien qu'on al exageré la pression des tribunes, il n'en est pas molas vrai que le public exerça plus d'une fois, par son attitude, une vérnable influence sur les debats et même sur les votes de l'Assemblee

L'Assomblée avait des archives, surveillees par Camus. Elle tenait et imprimait un procès verbal le ses séances, fort court et fort sec, mais que son caractère officiel rend précieux. Elle imprimait également beaucoup le monons, d'opinions et do discours. Ce sont là les seules expressions officielles de son activité, et il en sera de même de la Législauve et de la Convention. Il n'y avait pas de compte rendu in extenso, la stenographic étant encore dans l'enfance. Les journaux racontaient les debats, chacun à sa façon, avec plus ou moins de details, plus ou moins d'exactitude, et aucun de ces récits ne dispense de lire les nutres. Capen lant, en rapprochant les comptes rendus du Moniteur, du Point du Jour, du Journal des debats et des decrets et du Journal logographique, et en les contrôlant au moyen du pricès verbal, on peul se faire une idée vraisemblable et probablement suffisante des séances de l'Assemblée constituante.

#### Les partis politiques dans l'Assemblée constituante

Il n'y avnit pas alors de partis organises ou même qui s'avouassent. Au contraire, c'était un lieu commun de dire qu'on n'etait d'aucune faction, d'aucun parti, qu'on ne dependad que le sa conscience, qu'on n'appartenait qu'à la patrie. C'est de bonne foi qu'on parlait a.ns., et cependant la diversité des sentiments et des intérêts amena des querelles auxquelles. il serait faux le dire que chaque député ne prit part que comme individu. On se concerta et on se groupa pour l'attaque et la defense. Il y eut des noms pour désigner ces groupements Noirs, Aristocrates, Pairiotes, Jacobins, Femiliants, etc., nome imaginés par la hame ou le mépris des adversaires, plus acceptés et populaires. Il y eut donc des sortes de partis dans l'Assemblee constituente, comme dans le pays. Le peuple ramenant tous ces partis à deux, les aristocrates et les patriotes, les revolutionnaires et les contre révolutionnaires, mais il eût été bien embarrassé de marquer la limite entre l'aristocrate et le patriote, d'autant plus qu'il classa bientôt dans le camp des aristocrates bon nombre de patriotes, non transfuges, mais retardataires, ou hesitants, ou demodes. An debut, il y est le parti de coux qui voulaient le vote par tête, de ceux qui n'en voulaient pas, et de ceux qui n'en voulaient que dans certains cas La question une fois tranchee, l'Assemblee parut divisée entre ceux qui adhéraient à l'insurrection populaire et municipale de juillet 1789, et ceux qui la désavouaient. Et c'est a ce momentlà peut-être qu'il se forma une droite « aristocrate », et une gauche « patriote ». Ce sont les débais sur la Constitution qui amenerent des subdivisions. Après la fuite à Varennes, le tableau changea Une soussion irrémédiable se produisit chez les patriotes de l'Assemblee comme chez ceux du club des Jacobins. Il y eut co ex qui avaier i innocenté Louis XVI, que le perple appela Femiliants, il y eut cenx qui avaient voult la décheance et le jugement du roi, que leurs adversaires appelèrent, non seulement jacobins, mais aussi enrages ou républirama Au fond, cans ces derniers mois de la carrêre le la Constituanto, la luite est entre les partisans du régime constitutionnel censitaire et les partisans de la démocratie et du suffrage universel. Il serait difficile, pour cette époque, d'appliquer aux Constituants la denomination des partis de maintenant Mais pour la période anterieure à la finite a Varennes, pout être n'est il pas inconvenant de distinguer dans l'Assemblée constituante une extrême frode, une droite, un centre, une gauche et une extrême gauche, et ces dénominations, qu. d'ailleurs n'étaient pas inusitées alors, sont utiles à la clarté du recl, à confinon le se rappeler qu'il ne s'agit pas de partis tranchés, organisés ou ayant toujours conscience d'eux-mêmes 1.

Les aristocrates : extrême droite et droite. Les plus violents des caristocrates : fivent Duval d'Epremesn'il et le vicomte de Mirabeau. Celui di, surrommé Mirabeau l'onneau a cause de sa corpulence, harcelait les patriotes de ses lazzis spirituels et cyniques, et on se demandait s'il n'accentuait pas son opposition en haino de son frère, le celèbre cointe de Mirabeau. Quant a d'Epremesnii, il avait etc populaire en 4788, quand il defendit les droits du Pariement dont il était membre, demanda la convocation des États généraux et fut emprisonne Sesactes et ses ecrits avaient prepare la Révolution : brusquement il fit volte face, et fui l'apôtre de l'amande de la noulesse avec le roi contre le peuple, et l'adversaire resolu de la Révolution. Moins extrême en son intransigeance était l'abbé Maury, l'orateur le

I Les nombre a et vils deba sique privoqua a l'Assorb de co satuante in question les gent de content auns terent aussi des groupements nome tanes a quant autres par ceux dont on vont de par er

plus remarquable de la droite, un des antagonistes les plus forts et les plus habiles des patriotes, éloquent et spirituel, esprit orné et pénétrant, caractère peu recommandable. A côté de lui siegeaient le genereux l'azalès, dont l'eloquence partail du cœur, l'abbé de Montesquiou, le comte de Montlosier. Les uns et les autres n'étaient unis entre eux qu'en ce qu'ils combattaient les mêmes adversaires : ils différaient de principes, ne voulaient pas tous consciver les mêmes parties de l'ancien régime, et ne s'enfendaient pas sur un plan de réforme de cet ancien régime. On peut dire seulement que la Révolution, telle qu'elle se faisait, choquait leurs sentiments ou leur intérêt. Leur opposition fut trop souvent de l'obstruction par leur violence, ils précipierent la marche de la Revolution et furent de mala droits serviteurs de Louis XVI. La plupart finirent par émigrer

Les monarchiens : centre droit — Entre les aristoclates et les patriotes, il y cut un groupe de députés moderés, appelés Monorchiens on Impurtance, qui voulaient une réforme, et non une revolution. Le chapitre de Montesquieu sur la constitution. d'Angleterre semblait avoir beaucoup influé sur leurs vues politiques. Plus que les patriotes, ils insistaient sur le princ pe de la séparación des trois polivous. En outre, ils etalent d'avis d'accorder au roi le vete absolu Ensin et syrtout, ils se montraient partisans du système des deux chambres. Ce bicamérisme, comme on disait alors, était leur marque distinctive. Ils semblasent nombreick, pland ils voluent avec la gauche i mass, quand ils opinaient avec le côté dreit, on voyait qu'ils n'étaient guère plus d'une vinglaine Quand Monnier, Lally Tollendal et Bergasse eurent quité l'Asse, illée à la suite des journées d'octobie, les orateurs et les chefs de ce peut groupe parurent être Malouet e. Clermont-Tonnerre. Ils fondèrent un Club des Impartuaux, qui devint bientôt le ( inb des Amis de la constitution monarchique, en oppos hon formelle et essentielle avec le club des Jacobins. Une emeute populaire amena la fermetare de ce club en mars 1791

Les patriotes; les constitutionnels : le centre. — La majorité des patriotes, qui fut aussi la majorité de l'Assemblée constituante, et qui forma le Centre, ressembleencore moins que

les autres groupes à un parti, et les limites de cette majorité se déplacèrent avec les circonstances. Cependant il est nature, de désigner ces députés par le nom de Constitutionnets, pusque ce sont eux qui rédigèrent et votèrent la Constitut on de 1789. 1791 En decrivant celle Constitution, nois avens per avance caractérisé la politique du centre de la Constituante. Ce groupe avait un club, la Somete de 1789, d'int Siéyès fut un des , residents, e. qui represente une politique plus moderée ou plus timide que celle des Jacobins, mais non pas en antager sme avec les Jacobins, plusque beaucoup de deputes étaient à la for inscrits aux deux ciubs. En ces Construtionnels reside l'esprit de l'Assemblee, ce le raison ferme, moyenne, prudente, el cependant courageuse, qui animait et retenait tour a tour la bourgecisie de 1789. Ils ne devincent impopulaires qu'apres la fuite à Varennes : c'est de la que late leur rupture avec l'opi mon publique. Signalons parmi leurs orateurs et leurs hommes d Etat les légistes Thouret, Target, Trenche, Treilhard, Le Chapelier, un panseur profond, l'ablie Sieyes, un philanthrope chrétien, l'abbé Grégoire, l'eloquent ministre protestant Rabaut Saint Étienne, le jansémiste Camas, le canoniste Durand de Mailiane, les grands seigneurs patriotes Liancourt, Montmorency, La Fayodo, les savants comme Bailly.

La gauche; le triumvirat Lade gauche de la majo rité constitutionnelle comprend un pelit groupe, plus compact que les autres, et dont les chefs sont Adrien lu Port, Alexandre de Lameth et Barnave : c'est le trume crat. Une trentaine de deputés semblent les sauvre, et parmi ces trente, Charles de Lamoth, le due d'Aigaillon, Menou, Beacher inis. Il est tres difficile de distaguer la politique de ce groupe d'avet colle des Constitutionnels proprement fits. On remai plo scalement un degre de plus dans la vivacité des propos, un lesir plus marqué de flatter l'op nion par sienne, plus d'animosité contre les personnes. C'est l'éloquent Barnave qui dejouera les plans de M rabell Le tri myrrat somble d'abord mener le club des Jacobins Après la fuite à Varennes, ces hommes se decou e. tent, se rapprochent de la cour, deviennent les consellers secrets de Louis XVI, et to nhent dans l'impopularite.

L'extrême gauche - A l'extrême gauche siègeaient des hommes qui, sans faire profession de republicanisme, sans êtreencora rápublicams, parlaient et agissaient comme a'ils you laient détruire la monarchie, ou plutôt étaient partisans de cette « monarchie républicaine » rêvée par Mably. Les plus connus étaient Buzot, Petion, Robespierre, Dubois-Crancé, Prieur, Ræderer. Avant la fu le à Varennes, ils ne se distinguent guere de la majorité qu'en ce qu'us expriment des aspirat ons démocratiques peu compatibles avec le régime censitaire. C'est après la fuite à Varenues que leur politique se lessine et quils passent au premier plan. Ils ont voulu la déchéance de Louis XVI N'ayant pu l'obtenir, ils harceleront désormais le pouvoir exécutif de leurs mélitaces, ils dénoncerent la majorité de l'Assemblee comme complice de la cour, ils fletriront la politique de compromis et d'expédients, ils voudront , mais en vain) que la Constitution soit revisée conformement aux principes de 1789, ils se placero it au pius haut degré de la popularité. Déjà Robespierre se fait une reputation d'eloquence et de fermele

Mirabeau, - Il est difficile de ranger Mirabeau dans aucun des groupes dont on vient de parler Mirabeau est a part, je ne dis pas à cause de son genie oratoire, qui après tois rencontra des rivalix, mais par sa siluation personnelle, par ses vues et par sa methode. Alors que la plupart de ses collegues étaient noufs en politique, il s'y etait pré, are de longue main par l'e ude et par l'action. C'etait déjà en 1789 le publiciste le mieux informé de l'Europe. Les aventures inême de sa vie, soit qu'il voyageat, sois qu'il médi at en prison, avaient singulierement e werk et muni son esprit Histoire, économie politique, statistique, administration, diplomatre, il avait des lumières sur tout ce qui peut fermer l'homme d'Etas et l'orateur. Ce qu'il faut surtous dire, c'est que nui politique asors ne fat plus posstif que lui S'il subit l'influence de la philosophie da xviu' siecle, s'il accepte les principes du droit nouveau, ces principes ne sont pas l'un primobile de sa politique. C'est sur des raisons d'opportunité qu'il regle sa conduite, et il ne se fait pas faute de mider au besom les tendances « métaphysiques » qu'n attribue à ses

collègues. Au début de la Révolution, c'est en tribun qu'il combat pour la nation contre l'ancien régime et contre la cour. Son eloquence, à la fois noble et hardie, inspire et encourage l'opinion. Ses paroles sont répédées par toute la France, et il est l'homme le plus populaire de ce temps-ia. Mais après avoir soutenu les droits de la nation contre ceux du roi, lant que le despotisme a paru le plus fort, il se fait ensuite le défense ir du pouvou royal contre ce qu'il appelle le despousme de l'Assemblée nationale, et il s'attache à fortifier ce pouvoir de manière « à homes les fonctions du Corps législatif a la confection de la loi » C'est sur une politique d'hal lleté et de ruse qu'il compte pour conclier l'au oraté du rei par la grâce de Dieu avec la nation souveraine. Pour cette conciliation, qui est alors tout le problème pobt que, il faut un homme d'un genie supérieur, et cet homme, ce ne peut être que Mirabeau lu, même

Mais Mirabeau est déconsidére, décrié par les vices et les fautes de sa jeunesse. Ses collegues ne l'estiment pas, et, au debut, s'écartent de lui avec répilsion. A force de genie oratoire il oliuent audience, il s'impose, il est populaire. La considération lui manque, et sa vie se consume a s'acharner à la poursuite de cette considération, qui est indispensable à sa for tune d'homino d'Éta. Ses collègues, qui l'applautissent avec enthousiasme, lui ôtent toute possibilité d'arriver au ministère par le decart du 7 novembre 4789, qui declare les fours ons de dopulé incompatibles avec celles de ministre. Il s'offre à la cour, qui le paie secrétement (mars 1790). Il est donc payé, pinsqu'il touche 6000 livres par mois, mais non vendu, car c'est sa propre politique que ces sabsi les secrets le mettent a même de défendre. Il se resigne à demander au roi de former une sorte de ministere secret et permanent dont il sera le chef. Mais la cour ne vent que l'annibher, et non l'employer. Le voila réduit au rôle de consciller clangestin, et il rédige des notes qui sont des chefsd'œuvre de bon sens et de perspicacite. La cour ne suit pas ses conseils, ne les comprend même pas. Cependant il s'ingen c'à conserver sa popularité par la vehemence de sa parole, dont le peuple ne démèle pas l'équivoque voulue. Percé à jour par Barnavo et les Lameth, il reste debout, et la France s'obsune a voir toujours en lui l'athlète de la Révolution. Quanti il meurt (avril 1791), la nation entière prend le deuil. — Sa polit que, dans cet âge de foi, nous apparaît aujourd hui toute florentine, toute d'intrigue, mais c'est parce que la fausse situation où l'avaient jete ses enteurs de jeunesse l'avait reduit, en lui ôtant l'autorité personnelle, à dérober son action dans la courisse. Il y a dans ses discours et dans ses notes secrètes des vues positives, soit sur le gouvernement et l'administration, soit sur les affaires étrangeres et l'all ance anglaise, qui annoncent déja la politique de Danton et même celle de Gambetta.

#### Dernières séances de l'Assemblée constituante

Pen lant les quelques semaines qui separèrent la sanglante journée du Champ de Mars (17 juillet 1791) de la dissolution de l'Assemblée constituante (30 septembre 1791), cette Assemblée montra une prodigieuso activité legislative. Elle acheval'ébauche de la réorganisation politique et sociale préparée dans ses Comités. Très préoccupée de l'instruction publique, elle n'eut le temps que d'honorer quelques principes et d'applaudir aux vues de Talleyrand (11 septembre 1791). Lile dut léguer aux futures assemblées le som d'établir un système d'éduca Lon du souverain nouveau, la nation, et, par un decret du 26 septembre, elle maintint provisoiromont to is les établissementa d'instruction publique qui subsistaient alors. C'est à cette époque qu'elle acheva de reviser et codifier la Constitution (3 septembre). Voulant que le roi fût et parût, aux youx de la France et de l'Europe, entierement libre de l'accepter ou de la rejeter, elle décréta qu'il aurait la faculté de se rendre, à cette occasion, dans la ville du royaume qu'il voudrait. Louis XVI ne profita pas de cette faculté; il accepta cette constitution le 13 septembre 1791, et, le 14, il se rendit dans l'Assomblée nationale, pour la contresigner et la jurer.

Le jour même où le roi accepta la Constitution, l'Assemblée voulut faire un grand acte de clémence et de concorde ; elle abolit toute procédure relative à la Révolution et au depart du roi, et le 30 septembre, elle amnistia les individus enfermés, bannis ou condamnés aux galères depuis le 1<sup>er</sup> mai 1788, pour fait d'émeutes ou de révoltes. Pais elle se separa en déclarant

que sa mission était finie et ses séances terminées. Dans un sentiment plus genereux que politique, elle avait décrété (16 mai 1791) qu'aucun de ses membres ne pourrait être élu a la prochame legislature.

#### BIBLIOGRAPHIE

On trouvers une bibliographie detaillée des sources manuscrites de l'histoire de la Revoluto perdant l'Assem de consumante dans A. Tuntay, Reperteure général des sources de l'aist de Paris pendant la Rev. fr., 1890-1834, 3 vo. gr. in 8, et des sources imprimées, da « le Catalogue de l'aisteure de France » la Bibli nationa e dep des imprimées, 1855-1874, 11 volui-4 avec une table alphabetique des auteurs et plusieurs supplements autographées, et dans M. Tourneum, Bibliographie le l'hist, de Paris pendant le Rév fr., 1890-1893, 2 vol. gr. in-8 (en cours de publ.) Vu l'aboi dance dex sources, a faut renvoyer le lectour à ces excellents repertoires et se nomer in à indiquer les sources imprimées qu'il est indispensable de con na lie (Les sources manuscrites importantes ont ele pour la phipari publiées. Signalons dependant les papiers des différents Com tes de la Constituente, et ceux des diverses haministrations de departement de district et menicipales.

Proces perbal de l'Ass. nat., 75 vol 16-8 à Nouvees officialles compléter avec le proces-verba, de l'ordre de la Noblesse et les récits des seances des Communes et du Hergé - Tables de ce proces-verbal 5 voi in 8 o. 4 vo in follo Rapports, opinions et ancours divers, impressar ordre de l'Ass mat, et signales dans et. VI du Cat. de chist. de Fr. -l'ottechen des décrets, imprimée par Bandonia, in 8 et Collection des de retsimpr royale, in 4 - Bailly et Duvoyrier, Proces-verbal des séauces de l'Ass. des électeurs de Paris, 3 vol. m-8 Proces-verbaux de l'Ass. gen. des repr. de la Commune de Paris, du 25 juillet 1789 au 8 oct 4790, 8 vol. 18 8 reimpr par M Sigismond Lacroix, dans les Actes de la Commune de Paris, en cours de pub. - Procès verbal de la confederation des Franceis à Paris, Proces-verbaux des assemblées administratives des le 44 juillet 4790, in 4 departements (Nous neu avons que quoques uns, entre a dres ceux de l'Arodoho, de l'Aube du Morbihan, du Puy de Dome. le la Seme Inférieure, umprimes pendant la Revolution; d'autres ont été publiés de nos jours, in extense on a . res ms, a say ... Rouchet du Rhône, par M L Blancard. dans l'Inventure des arch. départ , seus L., t. 1 Marsoille, 1889-1890. in 4) Herault, Montpoliter, 1889-1890, 2 vol in 8 Lozere, dans le Bult de la Soc. d'agr., se et arts de la Lozere, annees 1892 et 1883., Yonne, par M F Molard, Auxerre, 1889-1895 2 vol. id-8 Procès verbana des assemblees de district (Fort pe : de ces procès verbaux out ele imprimés, citons le Procis verbal du consul général d'administration du district du Puy pour Cannée 4791, 1792, 10-4. — Proces verbaux des municipalités (On en imprime actuellement queiques una Citona le Registre aux déhbérations de l'administration municipale d'Aniens, année 1789, 1894, m-8 - La plupar, te ces procès-verbaux de departement, de destrict et de municipalité se trouvent, à l'état manuscrit, dans les diverses archives departe s et manicipales où on trouvera egulement quelques registres des aiverses bochtes des Amis de la censtimation (celui les rocchins de Palin

- F-A Aniard. La Société des Jacobins, rec en de locuments 1889-1891, 5 vol m'h n cours de publ - Et. Charavay L'Assemblée éle - torale de Paris en 1790-1794 proce-verbaux 1890, m 8 Des Bernes speciales peuvent aussi éire considérées comme des requells de cocuments la Beine de la Révolution dirigée par Ch d'Herica It et Gus ave Bord, 1883 1887, in 8. (4 cessé de paraître — La Révolution française dirigée pasqu'en 1886 par Auguste Dide, et ensuite par F. A. Aulard 1882 1896, 30 vol. in 8.

En cours de publication II, existe 2 voi de Tables

American et pretaitiques. Le Moniteur se Journal de Paris, le Pant du Jour, le Courrier de Provence, se Journal des débats et des dévets, le Journal logographique, l'Assentuee nationale, par Perist, le Private franceis, le Journal des Jarobins, es Revolutions de Prance et de de itant, l'Ami du peuple l'Orateur du peuple, l'Ami du roi, les Acces des Aprères, le Petit traithier, le Journal muitaire de Gournay, les Petites Affiches Voir plus hant p 165 le paragraphe sur la presse perioque et completer avec Tourneum, D.bl., a. Il les libit speciales de Deschions et de Matin, les monegraphes de Ch Brunet sur le Puchesne, de M. Periot sur Élusée Loustal et et sur les Actes des Apôt. de Fr. Mège, sur les fondateurs du Journal des Débats.

Mémoires, correspondances, journaux et histoires emonés de Prançais contemporains de l'Assemblée canati-Lally-Tolondal, Lettre à ses er minestants, octobre i . . . COMMON CO. - Calonne Rtal to la Franco, Londres, 1790, in 8 Hist de la Rév., par Montjoye, Hist de la doux amis de la literie, 4791 i803, 20 vol la 8 Rev. de Fr. et de l'Ass. nat. 4791 (1797), n 4 30 éd., 1797, 2 vol. in B Babant Seint Étienne Atmanach hist de la Rév fr. 4791, in 18 reimf so is le titre de Precis hist - Mounier, Recharches sur les causes qui ont empéche les Fr. de deveny libres, 1792, 2 vol. m s. 11 land, Appet a l'impartiale posterite, 1794, 4 vol. in 8 re.inpr. sous le titre de Mémoires). - Mémoires de Bouille (79"; le Necker, 179", de Bortennd de Moleville, 1797; de Ferrières, 1 e9 . Benulieu, Ess is hist sur les couses of les effets de m Rév de 8r., 1801-1803, 6 vcl. 18 - Toulongeon, Hist de Fr. depuis to Rev. de 1789, 1891 1896, 4 vol. in 4. Sallier Essuis pour server d'introd, à l'ust, de la Rev. fr., 18 2, m. 8 . Duilly, M moi es, 1804, 3 vol in-8 Paganel, Essen has et crit sur la Méo fr , 1810, 3 voi n 8 2\* edit. 1815 Mes do Biobl, Considérations sur la Rév. fr., 1818, 4 vol. 14 8 - Dulaure, Esquisses hist, des princ et de la Rév fr., 2º Adit., S. Girardin, 1873-1825 5 vol. 14 8 Mrs Campan, Journal, 1824 ... 8 Discours of opinions, journal et souvenirs, 1828, 4 vo., in-8 - Al de Lameth, Hist, de l'Ass constituante 1828-1829, 2 vn. in 8. Brissot, Mémoires, 1838, 4 vol. in 8. - Monthonier, Mémoures 1810, 2 vo. in 8. Milenie Dumont, Sounezers sur Merabeon, 1832 44-8. — Tisset. Hest de la Red., 1835-1836, 6 vol. 188 - Mr Reland ', Lettres & Baned, 1833 in 8 Mirabeau. Mirabeau, Mirabeau, Mirabeau, Mirabeau, Mirabeau, Mirabeau, 1837-1838 & vol. 1886 & William R. de Bauère, 1837-1838 & vol. 1886 & William R. de Bauère, 1832-1844 & vol. 1886, Souvenirs et jeurnus d'un bourgeoir d'Eureur 1850, 1888 — Mirabeau, Correspondance uses La March 1851, 3 vol. 1886 — Mailet du Pau, Mirabeau, Correspondance, 1851, 2 vol. 1886 — Lorrespondance secrete (anonyme), publ. par de Locoure 1886, 2 vol. 1886

Mes de Chastenny, Memor es t I, 1896, n M

Térmoignages d'étrangers contemporains. — Lettres et notes des voyageurs al emands. Campe, 1790, in 8, Malem, 1791, in 8 ir en 5 par A. Chuquet, 1895, in 8), Œlimer, 1794, in 8. Beichardt, 17.4, in 8 (lind en fr. par Laquiante, 18.2, in-8). — Gouvernour Morris, Memorius, 1832, 2 s.d. i. 8. rad e. fr., 1842, 2 vol. in 8). Le même: Diary and letters, 1888, 2 vol. ii. 8. Lord Gower, Desputches 1885, in-8. — Baron de Santi-Holstein, al baron Brinkman (ministres de Saede, Corresp diplom., p. 10. par Leolicu de Duc, Paris, 1881, in 8. — I dispace deglis ambastistors sensis, jubi par M. Kovalevsky t. I, 1890, in 8.

Histotres générales composées par des auteurs non contemporalms de l'Assemblée constituante. — Thiers, Rat de la Rés., 1823-1827, 10 vo. 11.8 — Mignet, d. 1824, 2 vo. 11.8 — Buches et Roux, Hel, paramentaire de la Rév., 1834-1838, 60 vol. 11.8 — A Marrast e. Dupont, Les Fastes de la Revonation, 1836, 16-8 a 2 col. — J. Michelet, Het de a Rét., 1827-1853, 7 vo. 11.8 — Louis Blanc, Het, he la Rev., 1847-1862, 12 vol. 18 — L. Combes, Hist. p. 1 and 1.54 Revolutions, 1846, in 6. A. Hambard, Hist. de la Rev. 1.24 — 1.25

Philosophie de Phintolee de la Revolution. Edgar Quaet, Lo Berchition 1865, 2 vol n -8 -- H. Tame, Les orignes de la Fenace con temporaine la Revolution, t. I. 1878. 12-8 -- Paul Janet, Philosophie de la Revolution, 18.5 10-8 -- Edgar Champion, Esprit, l'a Revolution fi ançaise, 1987, in 12. Voir susse, Espaut Saint-Etienne, Aimanach, Mar de Etabl, Considerations, e.c.

Histoires spéciales. Metiannaires et monographics diverses Dationnaire de la consument et du governement français anonyme, 1794, in 8 A.-L. Milia Histoire métrique le la Rév., 1896, m.4 Manna, Histoire num smai que de la Ret., 1826, 2 vol. di-4 E et J. do Goncourt, Hist de la Société française pendant la Rév., 1854, 178 Giradot, Les Aim nistrat ons departementaire ciectres et la medical, 1857 au 8 — C. Poisson, L'Armée et la Garde nationale, 1858-1862, 4 vol.

i ha correspondance user Rosald de 17 au 180 sont detro par de 1836, sons de ture Le manage de Man Rosand, par A Jonna Lambert, avec use untrata com

in 8 - A. Storn, Das Leben Morabeaus, 1884, 2 vol in 8 trad fr , 1895 2 vol. in 8 . Champfloury, Hist des falences patrioliques sous la hév., 1866, Bougeart Maret, 1865 2 vos. m 8 E. Hamel Hist de Robes pierre, 1865-1867 3 vo. in-8 De Bourgoing Hist depiomatique de l'Europe pendant is lies fr., 1865 1885, 6 vol. in 8 De Sybel, Hist, de l'Europe pengant a Rév fr., trad de l'alleman'i par Marie Dosquet, 1869-1888, o vol-L. Combes, Episodes et curionies revoluir-R 4 ° ed allemande, 1853) termawer 1872, in 12 G. Avonal, Lundis recolupranames, 1875, ir 8 F.-A Aulard, Les Ornteurs de l'Ass constituente 1882, an-8 - A. Chérest, La chute de l'Ancien regime, 3 vol. in 8, 1884-1886. - H. Forneron, Hist. gen des émigres, 1884 2 vol in 8 - Albert Sorel. L'Europe et la Rév fr., 1885, 1892, 4 vol. in 8 - A. Rambaud, Hist, de to civituation contemporatie, iº edit., 1895, in 12 - A Brette, le serment du Jeu de Paume 1893 in-8 I. Planimerment, La Journée du 14 juillet 1789, recit de l'itra avec una

longue introd 1, 1892, in 8 . F -A. Anlard Educes et legons sur la Rév. fr. 1893, m-42

Histoires régionales. - F. Bouvier Les Voiges pendant la Rev., 1885, n 8 G. Bussière Éudes hist sur la Rév en Perigord, 1877 1885 2 vol. if 8 - P Vidal, Hist, de la Rev dans is dep des Pyrénees Orientales 1885-1889, 3 v.l. m 8 - F. Rouvière, Hist de la Rev dans le dep du Gard 1887 1889, 4 vo m 12. R. Rosières, Hist de in Rev dans mie printe vide M Lambert, Les Fédérations en Franche Comité, Meulan , 1888, 16 12 1890, in 8. E. Rossignol, Hist. de l'arrondessement de Gat tat pendant la Rev., 18:0, .n.S. - A. Donis, Toul gendant in Rév., 1890, : -8 - Maurice Wahi, Les premières années de la Révolution à Lyon, 1894, i i B. - J. Viguise Les débuts de la Rés en Prosence, 1835, in 8 (Nous n'avoirs signaie, parm. les tres nombremes histoires de departement ou le ville, que cel es qu nous ont peru les plus importantes pour ils stoire generale

Recueils iconographiques. Prieur, Berthault et autres ftexte par Chamfort et divers , Collection was tableaux hist, de la lier. But a bib., tres compaquee de cet in ponant recuell, cf. Tourneux, a 1 p = 3 e. s.av - Janinet, Gravas es hist des prote, évenements de la hév. 1789 Honnoville et Quenard, Portroite des personnages 1790. in é co in 8 Helman et Monnet, Cole de célebres de la Rép., 1796-1802, 5 vol. in \$ 15 estampes pur les principales journées de la Rev , 1798 (80)! Duplessi-Bertaux Tableaux hist. de la Rev., 1817. - B. Lientaud, Liste des portrads dessines, graves on lithographies des deputés à l'Ass pat de 1789, 1854, Your aussi les estampes hors texte du journa, de Prudhomme, Jos Rénotations de Pires, es ce cel a de Camille Desi outros, Les Revolutions de

France et de Brabant

#### CHAPITRE III

### L'ASSEMBLEE LÉGISLATIVE

1er octobre 1791. 20 septembre 1792.

## 1. - Débats politiques.

Formation et réunion de l'Assemblée législative.

La nouvelle Assemblée se reunit à Paris, dans la salle du Manège, le 1<sup>er</sup> octobre 1791. Les opérations électorales dont elle était sortie avaient commencé plusieurs mois avant sa remuon. C'est en effet par decret des 27 et 28 ma. 4794 que la Constituante appela les citoyens acufs a se reunir en assemblées primaires du 42 au 45 juin, pour nommer les électeurs qui eux-mêmes nommeraient les dépulés. Ces élections du promier degré eurent donc heu avant la fuite de Louis XVI a Varennes Après cette fui e, les circonstances parurent aux Constituents trop graves pour qu'ils cédasseul lout de suite la place à leurs successeurs, et, le 24 juin, il fut décrété que les électeurs nommés par les assemblées primaires sursoiraient a leurs operations. Clest seulement du 25 août au 5 septembre que les assemblées électorales de tous les départements durent nommer les députés. Voilà pourquoi la majorité de l'Assemblée législative fut si modérée, si monarchiste ; non seulement elle emanait d'un suffrage restreint, censilaire, mais ses électe irs



avaient été eux-mêmes désignés avant la fuite à Varennes, c'est-à-dire à une époque ou en croyait encore à la parfaite bonne foi de Louis XVI. C'est ainsi que Paris, déjà arcemment démocrate, n'élut comme députés que des constitutionnels, pour la plupart feuillants ou suspects de feuillantisme (sur 24 députés parisiens, il n'y eut que 3 ou 4 Jacobins).

Les Constituants s'étant déclares non rééligibles les Législateurs étaient tous, en tant que députés, des hommes nouveaux, mais non pas sans expérience la plupart s'étaient formes à la vie politique dans les auxes fonctions à la nomination du peuple, et il y avait parmi eux beaucoup de membres des directoires de département et plusie irs procureurs généraux syndics, qui, ayant eu à appliquer la constitution nouvelle, connaissaient le maniement des affaires publiques

Organisation intérieure de l'Assemblée législative L'Assemblée constituante avait pris soin de réglementer par avanco (43 juin 1794) l'activité du nouveau Corps legislatif, dont le règlement fu. à peu pres le même que cel n de la Constituante La Législative se divisa en bureaux. Elle out des Comités, dont le rôle fut considérable, surtout celui du Comité de surveillance et du Comité diplomatique. Comme la Constituante, tout en protestant de son respect pour le principe de la séparation des pouveirs, elle en viet à empleter en fait sur les attributions di pouvoir executif C'est ainsi qu'elle nomma (7 mars 1792) une Commission extraordinaire, chargee « de proposer les moyens les plus propres à retablir le calme dans l'Empire », et qui, un instant suspendue pendant le ministère girondin, préluda dans une certaine mesure au rôle que jouera le Comité de salut public sous la Convention. De plus elle envoya à plusieurs reprises, dans les départements et aux armees, des commissaires pris parmi ses membres. - La France l'avait élue pour qu'elle fit fonctionner, dans des conditions normales et pacifiques, la constitution de 1791, et elle dut fausse : de ses propres mains cette constitution pour défendre la Révolution contre le roi.

Les partis : la Droite et le Centre. — Le côté droit de l'Assemblée législative offrait une certaine cohésion et les

apparences d'un perh organisé. Ces royalistes constitutionnels, comme ils aumaient a s'appeler cux-mêmes, s'étaient groupés des la première séance. « Nous nous comptames, dit un de leurs oraleurs. Math en Dumas : no a étions 160, et nous n'eumes pas à craindre une scale défection, » Bientôt beau coup de membres du Centre se joignirent à ce groupe imposant, et dont les chefs semblaient être Vanblanc, Machieu Dumas, Ramond, Théodore de Lameth, Stanislas de Girardin, Lemontey, Jaucourt, Quatremère de Quincy, Beugnot, En fevrier 1792, la Droite compte 250 membres, et a la fin, dans les occasions importantes, par exemple dans l'affaire de La Fayette, elle enlève la majorité, alse rhant le Centre lout ention. Personne n'y est partisan de l'ancien regime ou hostile aux principes de 1789. Mais tous y veulent que, quoi que fasse ou ait fait Louis XVI, il conserve tout le pouvoir que lui denne la constitution. C'est la politique des Feuillants.

Les 250 ou 300 députés qui formaient ce qu'on appelait déjà le Centre aimaient à s'appeler les Independants. Les plus connus d'entre eux étaient l'astoret, Bigot de Préameneu, Lacuée, Quoi qu'ils profestassent n'être infoodés a ancum part, c'est la pontique des royalistes constitutionnels qui eut leurs sympathies. Leur rôle se borna à décider de la majorité.

La Gauche: les Girondins; les Montagnards. — Ces appellations de Girondins et de Miniagnards ne farent pas d'un usige courant avant la Couvention. Au dél ut de la Législative, alors qu'il ne semblait y avoir dans cette Assemblée que deux partis, la Droite et la Gauche, les Feuillants et les Jacobins, toute la Gauche et en peut appeler ainsi les 130 députés qui, dès le debut de la session, se firent inscrire aux Jacobins) ne paraissait avoir qu'une même politique, à savoir de surveiller, contenir, subordonner le pouvoir royal. La scission se produisit à l'occasion du grand debat sur la guerre, au club des Jacobins, à la fin de 1791 et au commencement de 1792. Brissot et ses amis les députés de la Gironde exaltères t alors le système de propagande armée et voulurent soulever les peuples contre les rois, autant pour déjouer les projets de la coalition que pour repandre dans le morde les principes de 1789. Robespierre

trouva cette propagande maladroite, dargereuse, vu, dit il, « qu'on n'aime pas les missionnaires armés », et d'autre part il ne crut pas qu'il fût prudent, dans l'état de nos forres, de prendre l'offensive contre la coalition. Il se prononça presque seul contre la guerra, mais si résolument, avec taut d'insistance, qu'il rallia à ses vues beaucoup d'ardents pairrotes, même belliqueux el propagandistes, mais qui croyaient qu'avant de faire la guerre aux rois de l'Europe, il fallait avoir achevé de vaincre le roi de France et consolidé la Révolution à l'intérieur. Ce n'est pas seulement sur cette question de guerre que les Girondins, ou plutôt les Brissotins (comme on disait alors), et les Ribespierristes se divisent, mais aussi sur la ques ion religious. Robespierre est chrétien à la façon du Vicaire savoyard . il parle à la tribune de Dieu, de la Providence, avec un air sérieux, qui platt aux tribanes du club, aux femmes, aux gens du peuple. Il n'est pas encore le pontife du cuite de l'Étré suprême, mais dėjā il prėche. An contraire, beauco ip le Girondias ont un langage voltairien, et ils comptent dans leurs rangs le plus illustre des survivants de l'Encyclopédie et des ndversaires du christianisme . Condorect Le 26 mars 1"92, aux Jacobins, Guadet, député de la Gironde, reprocha à Robespierre d'avoir parle, dans un projet d'adresse, « de la Providence, qui veille toujours sur nous beaucoup plus que notre propre sagesse », et Robespierre réplique avec amertume. Cetie querelle accentua la scission qu'avait commencée la question de la guerre, et des lors on voit se préparer la formation des groupes qu'on appel lera plus tard les Girondins et les Montagnards

C'est par Brissot qu'a l'origine les deputes de la Gironde, Guadet, Vergmaud, Gensonné, furent rapproches de Londorcet, de Mar Roland, du maire de l'aris l'e ion. De ce rapprochement il ne sortit pas un parti organisé. Cependant, dès la Législative, si charun des « Girondins » garde son indépendance, il y a parmi eux des tendances politiques communes. La fuite a Varennes a éveillé en eux des aspirations républicaines, et on peut dire que plusieurs, en 1791 et en 1792, sont republicains au fond du cœur; mais ils savent que la France n'est pas républicaine, et ils acceptent avec elle le maintien de

la constitution monarchique. Seulement, ils veulent reduire le roi a n'être qu'un président de république. Si le roi marche dans le sens de la Révolution, il gardera sa fonction et sa juste part d'honneur; mais, s'il viole ou tourne la consultation, s'il devient celui que l'éloquent Vergulaul a pellera le tyrum Lysandre, on le déposera. De la les grandes philippiques contre Louis XVI prononcées en 1792, non seulement par Vergulaud, mais par Isnard par Gradet.

L'extrême gauche de la Législauve n'est pas formée de rol espierristes Robespierre, alors accusateur public au tribunal criminel de Paris, n'est plus deputé, et c'est au club des Jacobins que s'exerce son influence. Marat commue à entievrer l'opinion par ses libelles, mais il ne siège pas à la Législative, non plus que Danton, en qui les Girondins ne voieit encere, a la fin de 1791, qu'un demagogue. Cependant les idees democratiques du club des Cordeliers sont représentées dans l'Assemblée par un trio, souvent chansonné alors, Merlin (de Taionville), Chabot et Basire, orateurs plus enthousiastes qu'il fuents.

Premières séances de l'Assemblée législative. — Au début, la nouvelle Assemblee parut lies incertaine, frès hésitante. Une feis constituée, elle eut à nommer son président de quinzaine, et il lai fallut trois tours de scruan pour y parveur Le candidat des l'e ullants, Pastoret, ful et i par 211 voix contre 158 données a Garran-Coulon candidat des Jacobins (3 octobre 1791 Le surlen lemain, la majorité changea et adopta par assis et leve une motion le Coutnon démocratisant le cérémonial à observer quand le roi viendrait dans l'Assemblée (in li Trefuserait le ture de Sure et de Majeste, et il s'assierait s'ir un faiteud pare l'à celui du president et au même rang. Vingt quatres heures agrès, nouveau changement de majorité. le décret sor le cérémomal est rapporte par assis et leve. Le lendemain, Louis XVI so renalt dans l'Assemblee, et alors il n'y em plus ni Jacobius, ni Feuillants, ni côté droit, ni côte ga iche , on ne vit que des monarchistes. Quand le roi declara « qu'il fal.a.t qu'entre le corps législatif et le roi il régné, une constante narmonie et une confiance maltérable », to ite la saile applaudit et les eris de Vive le Roi' retentirent de toutes parts.

Unan me pour acclamer le roi des Français, le roi coust tu tionnel, l'Assemblée hésitait entre les tendances des royal eles constitutionnels et colles des Jacobins ou Girondins. C Mait au roi à se former une majorité en s'appuyant sur l'un de ces deux partis. Mais la cour haissaitautant les Feuiliants que leurs rivaux, et elle ne songoalt qu'à les liviser, a les aguir les uns contre les autres. Elle ne se rapprocha d'eux et n'accepta leur concours que quand ils n'eurent plus de crédit sur l'opin on En attendant, les Girondins ne tardèrent pas à devenir les plus forts et à supplanter lears rivaux plus moderés. La Fayette, qui lepuis l'affaire du Champ de Mars semblait être l'homme du rol, donna sa démissi m de communiant général de la garde nationale; Bailly n'osa pas rester à la mairie, et demissionna également; La Fayette fut candilat à sa succession, la teine combattit, dit-on, cette candidature; les moderés de Paris s'absuncent; et c'est Pehon qui fut éla maire, avec Manuel comme procureur de la commune, avec Danton comme un des deux substituts de ce procureur. Le parti avancé l'emporte ains dans Paris, à la fin de 1791, et semble avoir conquis definitivement la majorité dans l'Assemblee nationale. Ce parti, que nous appelons improprement Girondin, et qu'il vaudrait mieux, à cetio date, a jeler Jacoben, semble un contre la politique équivo que de la cour, qui reunit dans le même ministère, à cette epoque, les hommes les plus discordants, un retrograde comme Bertrand de Moleville, un patriote comme Cahier de Gervale, un indécis comme Delessart, un intrigant comme de Narbonne sans programmo, sans vues communes. « Ils étalent broudles entre eux, dit Dumouriez, comme dans les temps les plus tranquilles. > C'est à tort qu'on appelant ce min stere le ministère feuillant, et que Barrave et les Lameth, cachés dans la coulisse, croyalent le diriger : il ne servait qu'a masquer sous des àpparences constitutionnelles la politique de la cour, politique d'attente et d mirig ie au dedans et au dehors.

Les massacres d'Avignon. — Les illusions de concorde et de paix que le discours royal avait fait naître fureul de courte durée Une nouvelle terrible et imprévue vint troubler les esprits, celle des massacres d'Avignon. Le laidif décret

l'annexion rendu par l'Assembles constituante n'avait pas calme les esprits à Avignon. Deux partis s'y trouvaient en présence celui des officiers manicipaux et celui de la petite armes qui avait éle levée naguere con re Carpentras Dans l'état d'anarchie où se trouvait le pays dep i s le départ du vicelegal, ces deux partis se disputaient le pouvoir. Un cortain Lescuyer, du parti de l'armée, fut martyrisé dans une église par la populace, et mourut des suites de son supplice. Ses amis le vengerent avec barhame. Sous la conduite d'un certain Jourdan, ex-muletier, ils arrétèrent pêle-mêle des hommes, des femmes et des enfants, qu'on precipita, a demi vivants encore, dans la cavité d'une tour appelée la Glacière. Des troupes françaises furent envoyées pour réta, br l'ordre. On arrêta les principaux coupables, qu'une amnistie (49 mars 1792) sa iva la châtiment Cos horribles événements eurent un grand retentissement et parurent d'un sinistre présag :.

Troubles religioux et autres. — C est la question religrease qui avait déjà l'rounté Louis XVI avec la Révolution. C'est la question religieuse qui amona le conflit le plus grave entre l'Assemblee legislative et Louis XVI. On verra dans un autre chapitre i quels troubles avaient exciles dans plesque onle la France les conséquences de la constitution civile du clergé. Les querelles des prêtres constitutionnels et des prêtres réfractaires annonçaient la guerre civile. Le 9 octobre 4794, l'Assem blée reçut le rapport de Gallois et de Gensonné, commissaires envoyes dans la Vendée et les Deux Scyres par la Constituante, et ede vit que l'ancien clergé fo nentait la contre-révolu ion dat s l'Ouest. Le 29 novembre, elle décréta que les ecciésiastiques qui avaient refusé d'accepter la Constitution civile scraient tenus de prêter, dans la hui aine, le serment de fidélité. à la nation, a la loi et au roi, ou serment divique, sous peine d'être privés de leur pension et considerés comme « suspects » Le roi, encouragé par le directoire du département de Paris, refusa sa sanction et maintint obstinégo ent ce refus. Et quand le mal empira et que la Législauve eut porté le rigoureux

i Veir, ci dessons, le chapitre Église cathorque.

décret du 27 mai 1792 sur la déportation des prêtres insermentes, elle se beurta également à un veto inflexible — Le danger intérieur parut aussi grave que le danger extérieur. Ce n'est pas sculement la question religieuse qui amena dans plusieurs départements, pendant la durée de la Législative, des troubles dont l'histoire obscure et compliquée excéderait les hornes de ce récit. Ces troubles furent aussi provoqués par les passions politiques, les manœuvres de la contre-revolution, le discrédit ou la contrefaçon des assignats, la fail lesse ou les défauts des institutions nei velles, l'impuissance, l'inertie ou la malveillance des divers fonctionnaires, et surtout la question de subsistance, qui se trouve à l'origine de presque toutes les agritations qui contrarierent ou précipièrent le cours de la Revolut on.

Décrets contre les émigrés - Ma.s., au début, c'est le péril extérieur qui parut le plus pressant. Le rassemblement des émigrés sur la froncière du Rhin inquiéta surtout l'Assemblee législauve. Le 31 octobre 1791, che somma le comte de Provence de rentror en France dans le délas de deux mois, faute de quoi il serait censé avoir abdiqué son droit eventuel à la regence. Le 9 novembre, elle declara « les Français rassemblés au dela des frontières du royaume suspects de conjuration contre la patrie ». Si au 4º janvier 1792 ils se trouva ent encore en état de rassemblement, ils seraient poursuivis comme coupables de conjuration. Quant aux princes français et aux divers fonctionnaires émigrés, ils seraient traités de même, sils ne rentraient pas avant le fer janvier. Louis XVI opposa son veto à ce décret, mais il ordonna à ses deux freres de revenir en France. Ils refusèrent d'obert, par « tendresse » pour le roi, dirent-ils insolemment, et Monsieur répondit à la sommation de l'Assemblée par une lettre tromque el impertmente.

# II. - La Révolution et l'Europe

Causes du conflit avec l'Europe. — La question des émigrés n'était qu'une des faces de la grande question des rapports de la Révolution française avec l'Europe monarchique.

Les évenements de 1789 avaient éveillé à 1 dehors une curiosité presque partout sympathique et en quelques endroits enthousiaste. D'autre part, les puissances etrangères n'étaient pas fâchees de voir la France s'embarrasser dans des troubles iniérieurs qui paralysaient son activité au debors. Les rois écoutaient peu les enigrés, qui les pressaient de mettre fin par les armes a un état de choses dont ils ne croyaient d'abord avoir rien à redouter. Et quand Louis XVI réclamait secrètement un congrès armé, afin d'intimider les « factioux » de son reyaume, il n'obenait que de vagues essurances. Il fallut la nouvelle des evenements de Varennes, de cette insulte à la majesté royale, pour que les autres rois commençassent à sentir que la cause de Louis XVI était la leur, et a craindre que la contagion de l'exemple ne s'etendit à leurs peuples. L'eclat des théories propagan listes qui marqua l'avonement politique de Brissot et des Giron lins acheva de le ir ouvrir les yeux. Dé à Frédéric-Guillaume II et Léopold il s'elaient concertés à Pillmiz 27 août 1791). La liplomatie secrete le Louis XVI fit des efforts, dont les traces subsistent, pour decider ces princes à passer des paroles à l'action. Le 3 décembre 1791, le roi des Français, qui avait si aouvent jure la constitution, écrivil au roi de Prasse pour lui répeter qu'un congrès appayé d'une force armee était le meilleur moyen de retablir un ordre de choses plus désirable et d'empêcher que la révolutionne s'étendit au reste de l'Europe Peu à peu l'Autriche et la Prusse, excitées d'ailleurs par la Russie, qui vouleit avoir les mains libres en Pologne, se laissaient aller à l'idée d'une ntervention armee. Leopold II aurait vo ilu mainteair la paix. Mais, l'anta gonisme entre la France revolutionnaire et l'Europe feodale devonait cha que jour plus éclatant. Il ne semblait plus possible d eviter un conflit sanglant. Cette croyance se répandit telle ment qu'elle contribua à rendre la guerro mevitable.

La France avait un grief précis contre l'Empire : c'était l'ém.gration que les princes allemands laissaient se former en rassemblements armés. L'Empire avait un grief précis contre la France : c'était l'abblition les broits féodaux des princes de l'Empire possessionnés en Alsace. L'Empereur promettait la

dispersion des émigres, mais il ordonnait a son armée le marcher au secours de l'Électeur de Trèves si la France l'attaquait au sujet des émigrés; et, dans des notes hautaines, la cour de Vienne, s'ingérant dans nos affaires intérieures, dénonçait le club des Jacobins, et refusait de regardor le roi comme abre. Quant aux princes possessionnés, la France official de les indeniniser. La Diète repoussait cette transaction, elle voulait que la France changeât ses lo s, revint sur les décrets du 4 noût Léopold, qui répugnait à fa guerre, mourait le 1° mars 4792, et son fils et successeur, François II, âgé de vingt-quatre ans, se montra plus acress ble aux influences belliqueuses

Cependant l'alliance autrichienne était dénoncée par l'op nion française. D'autre part, la propagande s'organisait : le bonnet rouge, le sans-culottisme, les piques aux mains du peuple signa lalent un état d'esprit nouveau, esprit d'humanitarisme, et aussi esprit de conquête. On parlait le municipatiser les peuples voi sins, d'obtenir les frontières naturelles par un élan de fraternite armée, d'opposer la guerre des peuples contre les rois à la coalition des rois contre les peuples. Sauf Robespierre et ses amis, tout le monde voulait la guerre : le roi pour reconver son pouvoir, les Feumants pour fortifier le roi, les patrioles pour fortifier la Révolution.

Cette guerre serait-elle restremte ou genérale? Le roi, les Feuillants n'auraient voulu qu'une guerre partielle et sans danger contre les pelits princes allemands qui favorisaient les émigrés. C'était pour Louis XVI un moyen le redevenir populaire sans grands risques et, un besoin, de se donner une armée contre la Révolution. Les Jacob is ne voulaient d'ab rd qu'une guerre partielle , peu à peu ils en vinrent à désirer une guerre contre l'Amrich , avec l'esperance et l'illusion de l'alhance ou de la neutralité de la Prusse, qu'un traité venait cependant d'attacher à l'Autriche

Le ministère girondin — Brissot et ses amis étaient les chefs du mouvement d'opinion propagandiste et belliqueux. Ce mouvement devint si général et si fort qu'il entraîna la presque manimité de l'Assen dée législative et que le roi dut se résigner à constituer le ministère auquel les contemporains

donnerent le nom de ministère sans-culotte et que les lustoriens appellent le ministère girondin

C'est à la double nouvelle de la mort de Leopold et de l'avènement en Espagne d'un ministre « philosophe », M. d Aranda, que les Girondins se décidérent à exciter une pression violente sur e roi. Le ministre de la guerre Narbonne ayant été congédie, quelques orateurs girondins affectèrent de voir dans cet intrigaat l'homme de la nation (40 mars 4792). Le même jour, le ministre des affaires etrangeres Delessart fut décreté d'accusat on à cause de la timidité suspecte de ses négociations avec l'Autriche. Les Girondins ne cacherent pas que cette mesure avait pour but d'épouvanter la cour, et c'est alors que Vergniaud s ecra · « De cette tribune on aperçoit le palais où les conseils perfides égarent le roi.... La terreur et l'épouvante sont souvent sornes de ce palais, qu'elles y rentron, a nourd hir air nom de la la 'Que lous ceux qui l'habitent sachent que le roi seul est 'nyiolal le, que la loi y atteindra sans distinction tous les conpables, et qu'il n'y a pas une tête qui, convaincue d'être crimnelle, puisse échapper à son glaive! » Épouvanté, le roi se resignaà l'idee d'un min stère sans culotte. Mais il ne pouvait appeier au pouvoir, ni des membres de la Législativo, puisque lours fonctions (taient incompatibles avec celles de ministre (decret du 19 mai 1790), ni d'anciens membres de la Constituante, puisque le décret du 7 avril 1791 postat, « qu'aucun leputé ne pourrai. être promu au ministère ni recevoir aucunes places lons, pensions, traitement ou commission du pouvoir executif ou de ses agents pen lant toute la duree de ses fonctions, et pendant quatre ans après en avoir cesse l'exercice » Il était lone impossible de constituer le ministère Brissot-Vergniaud Condorcet-Petion, qui educat dans la logique de la situation, et la Gironde duit gouverner indirectement par des comparses. C'est ainsi que Delessari fut remplacé au ministère des affaires étrangeres par un ami de Gensonné, le célèbre Domo miezi, ancien soldat, diplomate par goût, clève de Favier et nostile à l'Autriche, mais qui, pen considére alors, passait pour un aven-

<sup>4</sup> Yar cretess s. V.I. p 487 le rôle le D mouvrez lans les affaires de 20 ages

torier. On put croire qu'il ne serait au pouvoir que le prêtenom de Brissot, et on ne prévoyait pas le rôle plus brillant que grand, mais si personnel, qu'il allait jouer. Introduit au ministere, Damouriez désigna au roi des hommes peu comms. Lacoste pour la marine, Duranthon pour la justice, Clavière pour les finances, Roland pour l'interieur. Le ministère de la guerre, alors occupe par de Grave, fut confié plus tard à Servan

Roland, ancien inspecteur des manufactures i, devait cette fortune au crédit de sa femme, dans le salon de laquelle se fit le nouveau m'instere. C'était un bonnête homme, d'un esprit médieure et d'une somplieute republicaine Dumouriez le compare a un quaker endimanché. « Des cheveux plais et blancs, dit-il, avec un peu de poudre, un habit noir, des souliers avec des cordons au lieu de boucles, le firent regarder comme un rhinocèros » Mais il était dirige par une femme de tête et de talent, qui voulut mener par lui toute la politique, ce qui provoque une brouille avec Dimouriez et la chute lu ininistère.

Politique de Dumouriez — Le 19 mars 1792, le nouveau ministre des affaires étrangeres parut à la tribune des Jacobins, coiffé du bonnet rouge. Il se fit applaudir en annongant que ses négocianons amèneraient « une paix solide ou une guerre décisive », et en demandant à ses « frères » leurs conseils et leur protection Quelques jours apres, la reine declara à Dumouriez que « ni le roi ni elle ne pouvaient souffrir toutes ces nouveautés et la Constitution » Mais Dumouriez était, selon Mas Roland « un roue très spiritue, un hardi chevalier, qui devait se moquer de tout, hormis de ses intérêts et de sa glome » Il se crut de foice à concilier la cour et les Jacobins en les trompant, à durcr assez pour réaliser son rêve diplomatique et militaire une guerre heureuse et l'abassement de l'Autriche

Puisqu'une coalition se nouait contre nous, Dumouriez et la Gironde pensaient qu'il fallait la prévenir en attaquant l'Autriche, et en l'a laquant dans cette Belgique qui ne voulait plus de son joug. Que ique l'alliance de la Prusse et de l'Autriche fût un fait accompli dopuis le 7 fovrier 4792, il croyait possible de Jéta

cher la Prusse de cetre all ance, et l'el croyait avec lous les révolutionnaires. Le jeune Custine fut envoyé dans cette vue a Berlin, pendant que Talleyrand négociait a Londres l'altiance ou du moins la neutralité de l'Angliterre. Quant a la neutralité de la Suède, on y pouvait compter, car Gustave III, le plus bruyant de nos ennemis, venant de mourir assassiné (mars Après avoir opére dans le jersonnel de ses bureaux et des ambassades les changements nécessaires, Dumouriez pris un son de franchise et de fermete hardies, qui fit sensation en Europe Il tint à la cour de Vienne le langage que les patriotes reprochaient à Delessart de n'avoir pas tenu. Une sorte d'ultimatum fut envoye à cette cour, et Dumouriez, qui voulait absolument la guerre (quoiq i'il s' n defende dans ses Mémoures) lut à la tribune de la Legislative la correspondance diplomatique et publia les sommations adressées à l'Autriche, si bien que ni la France ni l'Autriche, alusi compromises, ne polivaient plus reculer. D'autre part, le patriotisme des Pausiens s'exaltait dans la fête de la liberté, donnée en l'honneur des soldats du régiment suisse de Châteauvieux , 15 avril 1792

Le 18 avril, la Législative apprit que la cour de Vienne opposant une fin de non recevoir dedaigneuse aux sommations de la France et déclarait s'en tenir aux termes de sa note du 18 mars précédent, dans laq elle M de Kannitz refusait de lumin ier ses armements, sous le pretexte que la propagande jacobine mena çait la Beigique. Quant au concert des puissances contre la France, quant au Congres armé, l'Autriche se refusait également à le faire cesser « tant que subsisteraient les causes qui en avaient provoqué et nécessité l'ouverture » Ces causes, c était la Constitution de 1791. Ainsi l'Autriche prétendait toujours intervenir dans nos affaires intérieures

### Déclaration de guerre à l'Autriche 20 avril 1792)

Fallatt-il néame ons que la France prit l'in native de la déclaration de guerre. Les plus belliqueux, arrivés à ce mo nont cri tique, hésitaient encore. Ils voyaient bien qu'à Vienne on se félicitait de voir l's Français prendre le rôle d'agresseurs. Quelle n'eût pas été leur inquietude, s'ils avaient su ce que nous savons aujourd'hui, c'est-à-dire que le roi e, la reine trahis-

saient la France? En effet, ils faisaient désavouer par un agent secre, aupres de la cour de Vienne la diplomatie officielle du gouvernement français, devollaient les plans de campagne arrêtes en conseil des ministres, et demandaient surfout que l'Europe vint en armes les secourir. Mais on ignorait alors ce te duplicité, qui n'était guere soupçonnée que par Robespierre et par Marat. Sur le rapport de Damouriez, le conseil des ministres décida que le roi se rendrait le 20 avril 1792 à l'Assemblée. législative pour y proposer la guerre, et, à l'unammite moins I voix, cette Assemblee « décreta la guerre contre le roi de Hongrie et de Bollème ». Elle eut soin de ne point comprendre l'Empire dans cette déclaration. Dumouriez se flattait de maintenir ainsi dans la neutralité le Corps germanique, log el n'avait rien à gagner à une guerre qui ne profilerait qu'à la Prasse et à l'Autricte, « el toute augmentation de leur pais sance allait au détriment des antres États le l'Empire, et à la dimination de sa force constituive. En effet, les princes alle mands resterent d'abord neutres, sauf le landgrave de Hesse-Cassel. Mais, malgre les effirts de la diplomade de Dumo ruez, la Prosse 6, cause commu e avec l'Autriche, et se prépara à entrer en campagne

État de l'armée française — La France n'était prête ni pour une gaerre offensive, na pour une guerre defensive. Les places fortes se trouvaient dans le plus manyais étal, et le territoire était ouvert à l'invasion. Après la fuite à Varennes, l'armée regulière avait reçul ordre de se porter au complet de guerre, c'escà dire à 750 ho nives par bataillon et a 170 par escadron. Mais il s'en faltat de lea 1001) que ce complet de guerre cût été atteint. Il aurait été nécessaire d'incorporer des gardes nationaux volontaires dans l'armée et c'est à quoi l'Assemblée legislative se refusa toujours. Elle craignait qu'en cadiés dans l'armée du roi, les volontaires ne devinssent les sol lats du roi. Elle voulait garder intacte, à côté de l'armée de l'ancien regime, l'armée de la nation. Cette polit que s'explique, si on se rappelle que tous les projets de contre-révolution avaient pour moyen principal que Louis XVI se mit à la tôte de l'armée pour reduire les factions. Mais elle ent ce résultat funeste que

le recrutement des troupes de ligne en fut arrête E : outre l'armée était desorgan sée par l'emigration des officiers (environ 6000 sur 9000, disait-on) et par l'indiscipline des soldats, qui assistaient aux séances des clubs.

L'armée de la nation consistait en 202 batallons de volon taires , i étaient des gardes nationaux qui, par voie d'enrôle ment volontaire, passaient du service sodentiire au service actif, mais sans se confondre avec larmee de ligne. Ils ne s'engageatent que per r'un temps, et porvaient se retirer cha jue année au 1º décembre. Il s'en fallait de beaucoup que ces bataillons fussent tous formés, organisés, habillés et armés au moment de la déclaration de guerre. Le Conné militaire avait compte ouvrir la campagne avec une armée de près de \$00 000 hommes, tant de troupes régleex que de volontaires Malgre les efforts de la Législative, malgré de nouvelles levées de volontaires, il arriva que, trois mols pius tard, défluction faite des garnisons, les forces défensives de la France, de Dankerque à Bâle, ne se composment que de 82 000 hommes. Or, l'armée prassienne, à elle seule, comptait, sur le pied de guerre, 171 000 hommes d'infanterie et 44 000 de cavalerie.

Débuts malheureux de la guerre — Dès le 28 avril, une colonne française qui marchait sur Tournay fut prise de panique a la vue de quelques cavaliers autrichiens. En fuyant, les soldats assassmerent leur général, Th. de Dillon. Cependant Biron marchait de Quiévrain sur Mons. Ce ne sont que paniques et debandades. Les Autrichiens s'emparent de Quievrain et le gardent. Malgré la bravoure de B.ron et ses efforts désespirés, ses soldats repassent la froncière dans un désordre inexprimable, jetant leurs armes et leurs effets. Heureusement que les Autrichiens n'étaient pas en force pour envalur la France, qui eut un réput de deux mois. Mais ces désastres donnérent a l'Europe une idée fausse de la force de résistance des « patriotes ». On crut que ca serait une promenade militaire d'aller a Paris. Les émigrés firent des gorges chau les de la mésaventure des « Jacobins », et la contra-révolution parut prochame. C'est alors que la cour redouble ses intrigues auprès de nos ennemis; elle essaie de hâter le moment on ils frapperent enfin de grands

coups; elle essaie aussi de séparer sa cause de celle des émigrés: le roi envoie un émissaire pour obtenir de l'Autriche et de la Prusse un manifeste propre à intimider les factieux de l'intérieur. Les delihérations des ministres sur la défense nationale sont communiquees à l'Autriche. En France, on soupçonne la verié, et, à l'Assemblee, on denonce hautement le Comité autrichies

Chute du ministère girondin. — La vernable causé de la chute du ministère Dumouriez-Roland Joit être cherchée dans l'échec les plans d plomatiques de Dianouriez et dans les premiers revers de l'armée française, qui discréditérent les Girondina et donnerent a na à Louis XVI l'andace de les renvoyer. C'est le moment de la rupture de Brissot et de ses amis avec Robespierre aux Jacobins. C'est aussi le moment où l'Assemblée législative, effrayée par la marche desastreuse de la guerre et par le sentiment de l'entente de la cour avec l'ennemi, rend coup sur coup trois décrets révolutionnaires : le 27 mai, deponation des prêtres insermentés; le 29, licenciement de la garde du roi; le 8 juin, formation sous Paris d'un camp de 20 000 fédérés. Le roi se résigne à licencier sa garde, mais il refuse sa sanction au décret sur les prêtres et au décret sur le camp. C'est alors que Dumouriez rompit avec ses collegues girondins, et se rangea du côté du roi. Roland, ayant lu à Louis XVI une longue remontrance (qui était l'œuvre de sa femme), fut renvoye du ministère, ainsi que Servan et Clavière. L'Assemblée déclara que les ministres congédiés emportaient les regrets de la nation. Dumounez resta, et deviat ministre de la guerre. Il espérait se rendre maître de Louis XVI par ses grâces de courtisan, le décider a sanctionner les deux décrets. Le roi ne s'était servi de lui que pour se défaire de Roland : il dut démissionner à son tour au bout de dix-huit heures, et se fit donner un commandement à l'armée du Nord-

Journée du 20 juin 1792. — Si Louis XVI montrait tant de hard esse, c'est qu'il étai, soutenu par La Fayette, qui commandait alors l'armée du Centre. Le genéral écrivit à l'Assemblée législative une lettre où il se prononçait contre le ministère tombé et où il demandait impérieusement la suppression du club des Jacobins. Le roi notifia officiellement son ceso aux décrets des 27 mai et 8 juin. Ces événements amenèrent la manifestation menaçante du 20 juin 1792.

Depuis quelque temps dejà, les meneurs des faubourge Saint-Antoine et Saint-Marceau, Santerre, Alexandre, Fournier l'Américam, Rossignol, Legendre, Lazowsky, Saint-Huruge, avaient projeté de fêter l'anniversaire du serment du Jen le Paume et le donner a cette fête une signification ultra-patriotique et révolutionna,re Le renvoi du ministère et le veto accentuerent ce projet et le precisèrent : on voulut effrayer le roi et la cour, les forcer par la peur à marcher dans le sens de la Révolution. Les Girondins ne voyaient pas sans une secrete joie ce mouvement, qui pouvait les ramener au pouvoir, et on croit que les ministres congédies en furent les complices. Le programme des manifestants était d'alter planter un arbre de la liberté sur la terrasse des Feuillants et de présenter au roi et à l'Assemblée des petitions « relatives aux circonstances ». Contrariée par le directoire du département, mais favorisée par le maire Petion, la manifestation se forma en deux colonnes, parties l'une de la Salpètriere, l'autre de la Bastille. L'ne foule de peuple, hommes armés de piques, de sabres et de faux, gardes nationaux, femmes et enfants, foule bruyante et gaie, curicuse et en bousiaste, se porta vers la salle du Manège, où siegeait l'Assemblee nationale. Admis à la l'arre, les pétitionnaires deman dérent, non la Republique, mais que la cour cessat de trahir. que le pouvoir exéculif et le pouvoir législatif se missent d'accord et que les armées marchassent enfin : « Un seul homme, dirent ils, ne doit pas influencer la volonté de 25 millions I nommes. Si, par égard, nous le maintenons dans son poste, "est à condition qu'i. le rempire constitutionnellement, sul s en écarte, il n'est plus rien pour le peuple français » Et la lo de en armes objint de défiler devant l'Assemblee. Elle se porta ensuite vers les Tuileries, dont les portes finirent par etre ouverles, et penetra jusqu'à la salle où se trouvait Louis XVI. On n'en voulait point à sa vie, on ne désirait que l'avertir. Il y cui des menaces, des cris, une cohue tamultaeuse, mais aussi des signes naifs de respect et d'affection. On demanda

au roi de reurer son veco sur les deux lecrets, de rappeler le ministère girondin il répondit tranquillement qu'il observait et exécutait la Constitution Son sang-froid e son courage sont attestes par tous les témoins. C'est volontairement qu'il plaça sur sa tête le bonnet rouge qu'on lai présentait Comme il faisait tres chaud, il prit un verre de vin qu'un manifestant lui donna et le but a la sai té du peuple de Paris et de la nation. On applaudit, on cris : Le roi boit! Enfin la multitude « erona, après avoir defilé pendant plusieurs heures devant le roi, et aussi devant la reine et le prince royai, qui se trouvaient dans une autre saile. Petion ne parut au château que quand cette scene touchait à sa fin. Vergniaud, Isnard et d'autres députés girondins vincent se placer à côte du roi et le protéger. A huit heures du soir, tout était rentre dans l'ordre

Conséquences de la journée du 20 juin — Cette journée fut désavouée par les chefs de la Gironde et des Jacobins, qui n'y prirent point part directement. Elle laissa Louis XVI aigni, irrim diablement bostile, elle le montra à l'Europe prisonnier et insulté; elle réveilla un instant les scauments royalistes de la France. Vingt mille pétitionnaires et un grand nombre d'administrations départementales protesterent contre une manifestation que l'on présentant perfitement com ne une tentative d'assassinat. La Fayette se présenta le 28 juin devant l'Assem blée et las demanda, au nom de l'armée, de pouresivre les manifestants du 20 juin, « de détraire une secte qui envalit la souveraineté nationale ». On assure que, d'accord avec le génera. Lucku z, il avait le projet de rétablir l'autorité du roi à main armée. Mais la reine ne vouluit pas devoir son sa ut à La Fayette, qui dut retourner a son poste. Cependant, de plusieurs départements, des féderés en armes se mettaient en marche, en lépit du veto royal opposé à la formation d'un camp sous Paris. C'étaient les manicipalités qui organisaient, à l'eucontre des assemblees departementales, ce mouvement d'où devait sortir la révolution du 40 août, et cette revolution aura elle anssi un caractère municipa. L'Assemblée légalisa indirectement ce mo vement par un décret du 2 juillet, qui annihilait les effets du veto royal, et au même moment on apprit que

l'arniee du Nord battait en retraite, se repliant sur Lille et Valenciennes. Vergiciaud Jévoila et stigmatisa elogiemment toutes les trabisons de Louis XVI (3 juillet). La conclusion logique de son discours cut été le renversement du "tône Mais les Girondins croyaient si peu a la possibilité d'élablir alors la République, qu'à l'époque même où, avec Vergr aud, ils sindignaient des trahisons du roi, ils étaient unanimes pour mamfeste, publiquement leur attachement à la monarchie. Le 7 juillet 1792, un évêque qui faisait parate de l'Assemblée, Lamourelte, declara que les maux de la patrie provenaient des dissersions, et proposa, comme un moyen de faire cesse? ces dissensions, de vouer, par une déclaration solennede, à l'execration publique tout projet d'altèrer la constitution, soit par l'etablissement de deux Chambres, soit par celui de la République, ou le toute autre manière « L'Assemblee, dit le Proces verbal, par un mouvement subit et spontane, s'es, levée tout entière, et a décrété cette proposition au milieu des acclamations universelles. Aussitôt les membres se sont rapprochés de toutes les parties de la salle, et, se donnant des témolgnages réciproques de fraternite, ils ont, dès cet instant, confondu tous leurs sentiments dans le seul amour de la patrie. » On députa au roi, qui vint lui même prendre part à cette scene d'attend, issement, - et le lendemain les querelles recommencerent, car la situation n'était pas changée. Au contraire, un élemer l'de discorde verait de s y ajouter : le jour même du baiser Lamourette, le département de Paris avait suspendu le maire Petion et le prooureur de la commune. Manuel, à cause de leur rôle pendant la journée du 20 juin. Le 12 juillet, le roi contirma cette suspensa). Il y e it dans tout Paris un soulèvement furieux de l'opnion. Des le lendemain 43, l'Assemblée législative lova la suspension do maire et du procureur, et Louis XVI sanchonne ce decret, qui cassait un acte de son autorité Ce grave crher du roi deconsidéra le pouvoir royal, que l'Assemblée ne voulait pas detruire, mais qu'elle contredisait nautement, et la France parat alors tombée dans l'anarch e, au moment ou les Austro-Prassiens s'avançaient en masse vers nos frontieres

Proclamation de la patrie en danger. — Le 11 juillet 1792, par un decret en forme de proclamation aux Erringais, l Assemblee legislative déclara la patrie en danger. Cette déclaration it avait pas seulement pour but d'exciter les courages, mais d'appliquer des mesures positives decretées en principe le 5 du même mois. Les conseils de département et de district, ainsi que les conseils général x dos communes, durent se mettre en permanence. To is les citayens capables de por en les armes furent mis aussi « en état d'activité permanente ». Chaque citoyen, sous peine d'emprisonnement, dut aller déclarer à sa municipalité ses armes et ses munitions, qui furent réquisition nées. Il y eut une grande levée de volontaires, et, à cet effet, dons toute la France, les gardes nationaux se reunirent au chef lieu de chaque ranton pour designer coux d'entre eax qui marcheraient, les uns pour former des bataillons de volontaires, les autres pour s'inscrire dans les troupes de ligne. Tout homme fut force de porter la cocarde tracolore

La proclamation de la patrie en danger ma donc toute la France en mouvement, non seulement dans les villes, mais jusque dans les profondeurs des masses rurales. La déclaration de guerre à l'Autriche n avant pas ému outre mesure le paysan, habitué à considérer les guerres comme l'affaire du roi, plutôt que celle du peuple. Il a cette fois le senument et la preuve que c'est une guerre nationale qui va se faire, qu'il s'agit de ses propres intérêts à défendre et de la Révolution à maintenir par les armes, et la déclaration de la patrie en danger le force a quitter un instant sa charrue pour aller à la mario, y voir de ses yeux le danger de la patrie, l'appareil des enrôlements volontairas et des mesures de requisition, et y recevoir cette cocarde tricolore qu'il portera toujours, jusque dans les travaux des champs, comme le signe de ses devoirs et de ses sentiments nouveaux.

En juillet 1789, au moment de la grande peur, toute la France s'était levée, avec le frissen qu'on a vu, et elle avait fait la révolution municipale. Depuis elle s'était assise et se croyait sûre de sa conquête. Cette fois, attaquée, elle s'aime de nouveau, mais avec une conflance virile une sorte d'allegresse. Ou

est ce paysan qui, trois ans plus tôt, allait se cacher aux focêts et aux cavernes, comme un esclave? Ceue fois c'est un homme libre qui se leve, qui se sent soldat, et il ne s'assiéra qu'après avoir vaincu l'Europe

Les fédérés de 1792; le manifeste de Brunswick. - Paris et les grandes villes avaient la certitude morale que Louis XVI trabissait, qu'il était d'accord et d'intelligence avec l'Autriche et la Prusse. Le ir pol Lque fui d'annihiler le roi, de l'empêcher à tout prix de nuire aux succes des operations militaires. Cette politique, combittue comme dérrigogique par les administrations départementales et par l'Assemblee législative, répugnant a la masse de la France. Paris n'aurait pas pu la faire prévaloir, et la chute du trêne n'aurait peut-être pas en hen alors, si la fête do la federation n'eût amené à Paris des délégues de tout le royaume Ceax ci, éclairés ou endoctrinés par les clubs et les sections, accepterent l'idee de la revoaution projetée, et, cette fête une fois célébrée (avec une pompe un peu triste), demanderen, à la Législative (23 juillet) la suspension de Louis XVI et la convocation d'ine Convention nationale. N'ayant pull'obtenur, ils resterent dans la capitale pour y assister et participer au renversement du roi, qui cut ainsi le caractère d'un coup l'Étal presque aussi national que parisien.

Ce changement d'opimon à l'égard de Louis XVI, d'abord parliculier aux grandes villes, puis étendu aux fédérés, no fut général qu'à partir de la publication du manifeste du duc de Brunswick. Danée de Coblentz le 25 juillet 1792, et connue à Paris dès le 28, cette « déclaration » du généralissime des armées prussienne et autrichienne « aux habitants de la France » exprimait les menaces les plus outrageantes. Il y était dit que les gardes nationaix pria les armés à la main serment « punis comme rebelles à leur roi », ainsi que les habitants des villes bourgs et villages « qui oseraient se défendre contre les troupes de Leurs Majestès Impériale et Royale » Si les l'unières étaient encoré insultées, la ville de Paris était menacee l'une « exécut on militaire » et d'une « subversion totale » Ces injurées adressées publiquement à une grande nation eurent pour résultat immédiat de rendre les Français unanimes contre

l'étranger C'était leur durs qu'els n'avaient plus d'autre ressource que de résister jusqu'à la mort, et le manifeste valut à la France, dit un contemporain, une armée de cent mille hommes.

D'autre part, le duc de Brunswicz avait expressement désigné le château des Tulleries, et il avait montre ainsi en Louis XXI le principal allié de l'étranger. Il n'y avait plus moyen de douter que les intérêts du roi et ceux de nos envahisseurs ne fassent solitaires. Une feuille parisienne dévouce à Louis XVI, le Journal de la cour et de la ville, osait imprimer, dans son numéro du 1er août ; « Le voilà donc public, ce manufeste que nous attendions avec tant d'impanence! Cost Léclair qui précède la fondre... » Le peuple en conclut que c'était le roi qui avait inspiré le manifeste, et il n'avait pas to it à fait tort. Si ce texte n'avait pas éte liete pai Louis XVI, sub n'otait pas à certains égards de que Louis XVI aurait voul i qu'il fût, c'est a so demande q l'il y eut un mai feste, et c'est aussi à sa demande que ce manifeste exprima les menaces qu'on a lues Les témoignages des agents serrets de la cour ne laissent aucundoute à cet egard. Le peuple de Paris n'avait ni ces tente i gnages ni sucune preuve écrito. Mais il devina la vérite, et s'apprèta à détrôner Louis XVI

# III. - Chute de la royauté; Valmy.

Préparatifs de la révolution du 10 août. Cette révolution se prépara presque ouvertement. Dès que le manifeste de Brunswick fut connu, 47 sections sur 18 exprimèrent le vœu de la dechéance de Louis XVI L'Assemblée législative avait décreté, le 25 juillet, la permanence des sections, et la Commune organisa cette permanence. Il y out un comité ou bureau central, d'abord appele des fedérés, puis des sections, ou s'organisa l'insurrection contre le roi. Ce comité forma un directoire secret, qui organisa los moyens d'action, e. qui fut composé d'hommes energiques, peu connus alors et ne fai

sant pas partie de l'Assemblee législative, parmi lesq els on cite Carra, Westermann, Gorsas, Fournier l'Américain, Sanderre, Alexandre, Lazowsky, etc. Mais la cour ayant fait de sérieux preparatifs de defense, on dut ajourner l'attaque du château et altendre l'arrivée d'un bataillon de Marsellais, qui s'était organise et mis en marche pour aider les Parls ens a renverser le trône. C'etail l'élite de la garde nationale de Marseille, des jeunes gens de bonnes familles, equipés à leurs frais et très braves. Ils traversèrent la France en charlant l'ayanne lécemment composé par Rouget de Lasle, à l'asage de l'armée du Rain, et qui fut des lors appele a Marsein ase. Ils arriverent a Paris le 30 juillet

Le 3 août, le maire Petion se presenta à la baire et demanda, au nom des sections, la décheance du roi : « Le chef du pou voir exécutif, dit il, est le premier anneau de la chaîne contrerévolutionnaire, qu'll a fait connaître si lard » Mais l'Assemblée n'osait pas, ne voulait pas prendre cette mesure inconstititionnelle. Le 4 août, le directoire secret du comité des sections redigea in plan d'attaque. Le batail on des Marseillais requit de la Commune 10 cartouches par nomme, et fut transferé au couvent des Cordeliers, dans ceute section du Theâtre Français qui, présidée par Dantein, venait de Jécréter révolutionnairement l'etablissement du suffrage universel sur son territoire

Violemment sollicitée de prendre la tête du mouvement, l'Assemblée législative hésitait. Elle voyait l'impossibilité de main emir Louis XVI a la tête de la fefense nationale, mais elle était monarchiste. Trois deputés girondins, Verginaid, Gensonn et Guadet, aviient, dans les derniers jours de juillet, fait parvenir à Louis XVI des conseils très loyaux, très patriouques, mais secrets, et cette démarche confidentielle ne leur permediait pas de prendre l'initiative de renverser le trône Les sommations les sections blessaient l'amour-propre de l'Assemblée Invitée brutalement à décrétor La Fayette d'accusation, elle significant les passions. La section des Quinze Vingts décida que, le 9 août à min ut, elle commencerait l'inscrection par le toes niet la

générale, si la décheance n'avait pas été votés auparavant. L'Assemblés ne prit aucun part, et le 9 août, a sept houres, elle leva sa séance sans rien décider, laissant le champ libre à une insurrection, dont elle ne voulait pas prendre la responsabil té, et qu'elle se senta t'impuissante à empêcher.

La Commune du 10 août La section des Quinz · Yingts tird parole Le 9 août au soir, elle pomma trois commissaires pour se rendre à la Maison commune et, conjointement avec ceux qui ser int nommés par les autres sections, aviser aux moyens de se concerter sur les mesures à prendre dans les e gconstances actuelles » La majorité des sections, au nombre de 28 sur 48, fil de même pendant la nuit, et ces commissures for mèrent une Commune insurrectionnelle, qui siègea a côté de la Commune légale. Le premier acte de la nouvelle Commune fut d'acrèter le commandant de la garde nationale, Manjat, qui était dévoué à la cour · pendant qu'on le transférait en prison, un il connu le tua d'un coup de pistolet. Santerre prit sa place. Le maire Petion, secrètement favoral le à l'insurrection, mais qui voulai, garder une attitude légale, fut consigné chez lui.

A huit heures du matin, la Commune invirrectionnelle cassa. la Commune legale, mais laissa en fonction les seize administrateurs, ainsi que le maire Petion, le procureur Manuel et le substitut du procureur Danton, lequel joue un rôle prépondérant dans cette révolution. Ainsi la Commune insurrectionnelle s'adjougnant les principaux membres, la tête de la Commune légale. C'est cette assemblée qui est connue dans l'histoire sous le nom de Commune du 10 gout. Les commissaires qui en formerent le premier noyan, dans la mut du 9 au 40, n étaient qu'au nombre d'environ 80, pour la paupart obscurs. C'est plus tard que furent nomines les autres commissaires, et parmi eux Billaud-Varenne, Fabre d'Eglantine, Chaumette, Pache, Robespiecre Quand la victoire de l'insurrection parut décidire, l'Assemblée législative confirma indirectement les pouvoirs de la Commune maurrectionnelle, qui resta en fonctions jusqu'au mois d'octobre survant, et, en fait, partagea avec l'Assemblee législative le gouvernement de la France.

Attaque et prise des Tuîleries — I es Tuleries formaient une forteresse armée, difficilement abordable, à cause de constructures adjacentes, depuis disparues, et qui étaient a itant d'ouvrages avancés. Un décret avait éleigné les Suisses de Puris, mais, casernés à Courbevoie et à Rucil, ils étaient sous la main du roi, qui en avait fair revenir plus d'un millier 1200 gendarmes, 1500 ex gardes constitutionnels, 2000 gardes nationaire, dévoues, 120 gentilshommes mandes secrétement, voilà quelle clait à peu pres la garnison du château. D'autre part, Mandat avait fait garder le Pont-Neuf afin d'empêcher la jonct on du fauhourg Saint-Marceau.

Le tors a soona toute la nois, pendant que l'a mée de l'insurrection se formait lentement et avec une hesitation apparento. As châlexa on disa t en rian. Le tressa ne rend pas. Les insurgés attendaient le jou : Cependant la mort de Mandat avait desorgamisé la défense extérieure, et les canomiess qui gardatent le Pont Neuf s'étaient joints à l'insurrection. Trois bataillons de garde nationale, parmi ce ix qui gardaiont les Tuilerios, ficent de même, par la faute des gentilsbommes, dont la morgue les irrita. Une revue passée par le roi, entre cinq et six heures du matin, ne servit qu'a rendre ce prince ridicule Bientôt par nent quelques managés qui frappèren aux portes, grimpèrent à cheval sur les murs, échangerent des lazzis avec les lefenseurs de château. Le procureur general syndic de departement de l'aris, Rœderer, conseilla au roi de se retirer dais l'Assemblée Marie-Anton et e judignée s'ecria 🕟 « Conez-moi à ces murailles avant que je consente à les quitier » Ræderer riposta : « Malame, to it Paris marchet » Louis XVI fonna l'orare du aépart. Après une marche sente et pérideuse au roll eu de la foule armée. La fair lle royale parvint à entrer dans la salle de l'Assemblée

Pendant te temps, l'armée de l'usuriretion se portait sur le Carrousel I n détachement, commande par Westermann, se fit ouvrir la porte voyale. Le bataill su de Marsellle, ceux de Bretagne, celui les Allobroges, des faubouriens en armes, entrérent dans la cour Aussitôt, me partie des l'éciseurs du château,

canonniers, geudarmes, passèrent na peuple. Les Sauses jeté rent des cartouches par les fenètres en signe de conciliation Les assadlants avancèrent, ils trouverent, sur le grand escaher qui menait à la chapello, des soldats suisses rangés en bonordre. On leur promit le ne pas les désarmer; ils allaient céder. quand des fenêtres du promier étage une décharge éclata. Les Smisses de l'escaller n'hésitèrent plus, ils firent feu; et les insurgés reculèrent, laissant 300 morts sur le carreau. Mais le peuple arrivait en masse, faubourg Saint-Antoine et faubourg Saint Marceau, dont rieu n'avait pu empêcher la jouction Les Suisses, qui avaient fait une double sortie, durent reculer à leur tour. Ce fut des lors, au milieu de l'incendie des lâtiments en lois du Carrousel et de la fumée des fasils, une bataille termble, obscure, a l'issue longtemps incertaine, dont les peripéties ont été racontés de la façon la plus contradictoire par los contemporains et les historiens. Cependant le roi, entendant Ræderer annoncer a l'Assembleo quo le château était forcé, donna l'ordre de cesser le feu M d'Hervilly porta cet ordre, vit la bata.llo encore douteuse, garda l'ordre dans sa poche, excita les Suisses a la résistance. Enfin le peuple força le château par la galerie du Louvre Les gentilshommes s'enfuirent Alors d'Hervilly, voyant que tout e sil perdu, exhiba l'ordre de cesser le feu et commanda aux Suisses de se rendre à l'Assemblee. Beaucoup furent tués en roule, apres une courageuse défense Le peuple, qui n'avait pas éte moins co irageux, so illa sa viclorre on égorgeant soixante d'entre sux qu'on avait conduits à l'Hô el de Ville et désarmés. Cette fareur contre de braves sollats, fidèles à leurs chefs et victimes de la discipline, ne s'expliquerait pas, si on ne savait avec quelle jai tance les royalistes. s'élaient publiquement vantés d'employer bien ôt ces étrangers, après la victoire prussienne, a châtler le peuple (Ve e le Journal de la cour et de la ville du 22 juillet 1792 ) L. y out des actes solés de clémence : des particule es, selon le journaliste aristocrate Pellier, cachorent et sauvèrent jusqu'à 180 Suisses. Une fois prises, les Tuileries furent sactagues - on cassa, on déchira, on brûla. Mais les insurgés montrérent une probité sévère selon Mas de Tourzel, « ils mettaient impitoyablement a morceux qu'ils surprenaient s'appropriant quelque effet duchâteau ».

— Cette bataille avait été fort sanglante » le nombre des morts n'est pas officiellement connui, mais en rapprochant les temoignages contemporains, on peut le fixer à au moins cinq mille.

Suspension du roi - Quand Louis XVI se réfigia dat s la salle de l'Assemblée législative, il s'assit a côté du président, qui était Vergniaud, et dit . « Je suis voau lei pour évitee un grand cume, je pense que je ne saura s être n. e.x en sûrete qu'az milieu de vous ». Le président réponait : « Vous pouvez, Sire, compter sur la fermeté de l'Assemblée nationale, ses membres ont juré de mourir en sontenant les droits du peuple et les autorités constituées. » (Ces dern ers mols, qui montrent commen le succes de l'insurrection était encore douteux, dispaparurent du proces verbal officiel rélige apres la cicloire du peuple). La loi interdisait à l'Assemblée de démiérer en présence du roi, elle tourna la difficulte on plaçant toute la famille royale dans une loge de journal sauée a la droite du président; puis elle reprit sa séance, au bruit du canon et de la fusillade. Bientôt la victoire des insurgés n'est plus douteuse, et l'Assemblée où la Droite était ce jour là pe i nombreuse, consacia cette victoire par ce serment : « An nom de la nalion, je juie de maintenir de tout mon pouvoir la hierté et l'égalite, ou de mourir à mon poste » Pius, vu les maux de la patrie, et constderant que « ces maux dérivent principalement des defiances qu'a inspirées la conduite du chef du pouvoir exécutif dans di e guerre entreprise en son nom contre la constitution et l'indépen ance nationale », que dans ces circonstances extraordinaires elle ne peut « concuter ce qu'elle dou à sa fidélite inébrablable. à la constitution avec sa ferme resolution de s'ensevelir sous les ruilles du temple de la Laberté, plutôt que de la la sser perii, qu'en recourant a la souverainete nationale » l'Assemblée législative decrète que le people français est movite à former une Convention nanonale, et que « le chef du pouvoir exécutif est provisoirement suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que la Convention nationale alt prononcé sur les mesures qu'elle crotra devoir ado, ter pour assurer la souveraineté du peuple et le regne de la liberté et de l'égalité ». Il fut décide que la famille

royale sera t logée au Luxembourg « sous la garde des citoyens et de la loi ». Mais bientôt, sur le vœu de la Commune, c'est le Temple qu' devin et « logement ». La Legislative n'avait prononce que la suspension de Louis XVI, et non sa décheance, et elle songea i si peu a établir la Republique qu'elle décreta qu'elle allait nommer un gouverneur du Prince royal (ce qu'ensuite elle n'osa pas faire) Mais elle déce la que ses decrets aura'ent force de loi, sans la sanction royale, et ne seraient promulgués qu'au nom de la nation Après avoir revoqué les ministres du roi, elle nomma, sous le nom le Conseil executif provisoire, un ministère ainsi formé ; Roland, intérieur, Servan, guerre, Claviere, contributions publiques; Danton, justice; Monge, marine, Le Brun, affaires etrangères

Cette élection de Danton au maintere fait un événement important. D'une part, l'Assemblee législative, malgré laquelle s'était faite l'insurrection, voulait, en portant au pouvoir un des chefs de cette insurrection, se reconcilier avec le parti populaire et se garantir elle même contre les violences de ce parti D'autre part, cette élect en indiquait à la France et à l'Europe que tous les patriotes, modérés ou avancés, étaient unis contre l'étranger. Danton eut une grande influence, a se révela orateur vigoureux et homme d'Etat pratique. Il devint bientôt le véritable chef du gouvernement, l'inspirateur de la politique à l'intérieur et à l'exterieur, le d'recteur de la défense pationale.

Dans cette mémorable séant e du 10 août 1792, l'acte le plus important de l'Assemblée fut de supprimer la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs et d'établir ce que nous appelons aujourd nui le suffrage universel, mais à deux degrés.

Adhésion de la France. — Les fedérés du 44 juillet 1792, rentrés chaeun dans sa commune, y furent les apologistes persuasifs el écoutés de l'acte si grave qui veuait le s'accomplir à l'aris. Alors que la journée du 20 juin avait soulevé les protestations de la grande majorité des directoires de déparlement, celle du 10 août ne fut désayonée que par un petit nembre de ces corps administratifs, contre lesquels l'Assemblée législative sevit aussitét avec vigueur, en même temps que 12 commissaires pris parmi ses membres se rendaient dans les départe-

ments et aux armées pour y éclairer les esprits et les rallier autour du nouveau gouvernement. Quelques destitutions durent être prononcées dans l'armee, mais il ne s'y produisit guere qu'un acte d'opposition décidée. Il est vrai que cet acte fut éclaant il émana du plus illustro des généroux d'alors et d'un dec auteurs de la Révolution de 1789. La Fayette, dont le quartier se trouvai, à Sedan, se concerta avec les a horites municipales. de cette ville et avec l'administration départementale des Ardennes pour provoquer dans les départements et dans les diverses armées un mouvement général de résistarce. Trois des commissaires de l'Assemblee legislative furent mis en arrestation par la municipalité de Sedan (14 août). Mais La Fayette se vit aussuôt abandonné par l'opinion et par ses propres soldats. Il dut s'expatrier. Les Autrichiens lin firent sul it une longue captivité. Sa tentative ne servit qua montrer que l'armée était devenue nati male et que les Français seralent unanimes à latter contre l'étranger

L'Europe et la révolution du 10 août - Si la révolution du 10 août avait sauvé la France du danger d'être trame par son roi, elle risquall aussi de coaliser contre nous les autres rois, que l'insulte faite à la majosté royale ne pouvait manquer d'émouvoir. L'étranger pouvait aussi craindre que l'exaltation si violente du patriotisme français n'aboulit à une recrudescence dans la propagande révolutionnaire. Il y avait heu de tassuren les puissances neutres, et, sic étail possible, de changer leur neutralité en alliance. L'Assemblee législative fit à l'E irope et au monde les déclarations les plus pacifiques, renouvela formellement les renonciations faites par la Constituante a toute idée de conquête, et annonça que les Français n'avaient d'autre but que de fraterniser avec les peuples. Par son decret du 10 août 1792, elle conféra le titre de citoyen français à d'illustres étrangers de nationalité anglaise, allemande, suisse, américame et polonaise, entre autres Priestley, Wilberforce, Bentham, Klopstock, Schiller, Washington, Pestalozzi, Koscriszko. Le 18 aoûs, une circulaire redigée par Talleyrand et signée par le ministre des affaires étrangères Le Brun, expliqua a l'Europe la révolution du 10 août dans les Jermes les plus

rassurants et les plus habiles. Le gouvernement y déclarait « qu'il punimit avec sevente ceax des Français quelconques qui voudragent lenter de s'immiscer lans les débats politiques d'un peuple albé ou neutre ». C'est surtout à l'Angleterre que s'adressaient ces assurances. Sans rompre la neutralité, le cabinet anglais rappela son ambassaleur à Paris, et celui de France a Londres dut être rappelé aussi. Mais in agent secret, envoyé el. Angleterre, sous l'influence de Danton, ent pour mission de désavouer les propagandistes, de rassurer les Anglais au sujetde la Hollande, et même de préparer une alliance aux depens des colonies de l'Espagne en Amérique. L'Espagne en effet devenait chaque jo ir plus hostile, et il n'y avait plus d'interêt a menager cette puissance. L'allian e anglaise etait d'ailleurs le pivot de la politique étrangère de Danton, qui semblait avoir herite cette politique de Miralicau. Talleyrand, caché dans la coulisse et qui allait dans quelques jours retourner à Londres à litre privé, s'en faisait le théorieien et ragent. Quant a l'alliance prussienne, on n'en avait pas encore abandonné l'idée, quoique le roi de Prusse fût en guerre declarée avec nous et qu'à la nouvelle du 10 aout 1, se fût decide à hâter l'invasion de la France Des ouverlures secretes furent donc faites à la Prusse. On s'efferca de relon e dans la neutral té le Saint-Empire, qui n'avait pas encore ouvertement rompu avec no is-Le Dancmark et la Suedo recurent des offres d'alliance. On projeta de paralyser le manyais vouloir de la Russie par une diversion turque. En exposant la politique étrangère de la Convention, on reviendra sur ces tentatives de négociations, dont Danton et ul l'âme.

L'invasion de la France. — Bien que le dut de Brunswick eût signe l'irritant et maladroit manifeste par lequel la coalition avait cru terrifier les Français, il ne parlageait à les illusions ni les colères des émigrés. C'est fort leutement que l'armée prussienne, forte de 42 000 hommes, s'était concentrée sur le Rhin et, au moment d'envahir la France, il semblait que son chef hesitât, partage entre ses sentiments « philosophiques » et les devoirs d'une fâcle qu'il avait acceptée avec répugnance. Et puis il voyait que l'Autriche, qui avait prom s

d'avoir sous les armes, taut dans le Brisgau qu'en Belgique, 106 000 hommes, n'y en avait reellement que 71 000. L'armée prussienne ne pouvait compter, dans la campagne, que sur la coopéra ion active de 29000 Autrichiens, dont 44000 commandes par Honenlohe Kirchlerg, et 45 000 commandés par Clerfayt. En y joignant 5300 Hessois et onviron 4500 émigres français, l'armée d'invasion ne devait pas dépasser au to al le chiffre de 81 000 hommes. C'était peu pour conquern la France. Mais les émigrés répétaient au roi le Prusse que l'armée française, à peine superioure en nombre, avant été desorgan sée par la désertion des officiers et la propagande jacobine, que les alliés seraient accueillis en libérateurs par la population, que ce ne serait jusqu'à Paris qu'une promenale miliaire. Beuille repondait de la prise des forteresses : « Car, disait-il j'en ar toutes les clefs dans la poche » Le roi de Prosse resitait encore, et peut-être cût-il ajourné l'invasion de la France, si la nouvelle de la journée du 10 août ne lui eût fait croire que les Français allaient se lever pour venger l'affront fait à leur roi. Le 49 août, l'armee pression te franchit la frontière près du village de Redange (Moselle). Elle refoula partout les avantpostes français, et n'eut d'abord que des avantages. Un éclatant succès dans un combat de cavalerie près de Fontay, où l'avantgarde de Luckner fut mise en zéroute, montra la supériorité ac l'armée prossienne. Mais les Français resistaient, les paysans etaient hostiles, car les Prassiens et les émigres pil aient les villuzes, et il s en fallalt de l'eauco ip que les soldats de Brunswick. fuss at accueillis ou se con luisissen, on liberations. Invites a sijoundre à l'armée prussienne les généraux français refusaient erement e, au nom de la nation. C'etait bien me guerre de conquête que Branswick avast a faire. Le 20 août, il investit la place de Longwy, et la somma vaniement de se rendre. Mais, apres deux jours semement de bombardement, le commanilant ce la place, cédant aux instances des membres du district et de la municipalité, capitula (23 août), quoiqu'il restât une quantité considérable d'approvis, onnements et de munitions

Le commandant de l'armée française du Contre était mainte nant le vieux général Luckner, Bavarois de natssance, et qui,

pendant la guerre de Sept ans, avait servi contre la France. D'abord fidèle à Louis XVI au lendemain lu 40 août, il s'élait ensuite rallié au nouveau gouvernement, affectant un la gage jacobin pour plaire aux soldats. Son incapacité était notoire : le Conseil exécutif le remplaça par Kellermann et l'annihila dans les fonctions honorifiques de généralissime. Brunswick avait donc affaire à une armée qui venai, de changer de chef, et qu'une offensive vigoureuse aurait pu désorgan ser. Quant à l'armée de Sedan, abandonnée par La Fayette, il est probable qu'elle n'eût pas résisté à une attaque soulaine Mais Brunswick prefera s'emparer de Verdan, place mal fortifiée et où les émigrés avaient des intelligences. Il comptait sur l'effet moral que produirait en France une telle conquête, et il avait encore l'ellusion. de croire que, Verdan pris, la pour jetterait le désarroi dans les troupes françaises et lui ouvrirait le chemin de Paris. Des le 30 noût, Verdan fut investi a la fois par l'armée prussienne et par le corps de Hohenlohe. Le commandant Beaurepaire repoussa énorgiquement la sommation et se mit en mesure de faire son devoir. Mais la place se trouvait dom nee, et les batteries onnemics la bombardèrent des collines voisines. Quelques maisons ayant été incendices, les royalistes de Verdun s'agitèrent, parlèrent de capituler, provoquèrent des rassemblements sediaeux. Ni Beaurepaire ni le maire de la ville ne faiblirent mais le conseil de défense s'intimida, se découragea. Brunswick offrit une capitalation formelle et une srêve de vingt-quatre heures : on accepta la trêve, et le conseil discuta la capitulation, y parut favorable, malgré les protestations de Beaurepaire qui cependant obtint le renvoi de la décision au lendemain. Dans la nuit du 4" au 2 septembre, l'infortuné commandant se tua d'un coup de pistolet. Le lendemain la place se rend.t.

Massacres de septembre. - C'est le 2 septembre au matin qu'on apprit à Paris l'investissement de Verdun on savait que cette place ne pouvait tenir plus de deux jours, on croyait que, Verdun pris, le roi de Prusse marcherait aussitôt sur la capitale, on apprenait qu'une insimination avait éclaté en Vendee. Des pièces trouvées aux l'uileries prouvaient que la liste civile servait à payer non seulement d'ignobles libelles

contre-révolutionnaires, mais les chiefs et les troupes de l'émigration. D'autres papiers, confirmant les soupçons populaires, témoignaient de l'existence aux Tuileries d'une sorte de Comité autrichien, où siégeaient Barnave, les Lameth, les ci devant Fouillants. Le peuple de Paris crut que Prussiens, Autrichiens émigrés, royalistes et modérés du ledans, ainsi que les suspects et les prisonniers, formaient depuis longtemps une ligne pour le tranir et le remettre dans l'esclavage, après un massacre

Dans l'explosion de colere folle qui amena les tristes évenements de septembre, il y avait aussi un souvenir du combat du 10 août. Ce jour là, les assaillants avaient compris que les Susses les invitaient à s'approcher pour fraterniser, et la décharge meurtriere par laquelle ils furent accueillis, quand ils s'approchèrent en effet, leur parat une odieuse trahison. On croyart aussi que la coar s'était armée de jour la pour contenir Paris pasqu'à l'arrivée des Prassiens dans cette valle. C'est ce qu'on appelait « la conspiration lu 10 août », et c'était le criuniversel du peuple que, sinon les soldats, les simples agents, du moins les chefs de cette conspiration, fussent juges et punis, et que cela fût fait sévérement et aussitôt. Autrement on saurait se faire justice soi même. S. donc on voulta, évi er un souleve ment et un massacre, il semilla i qu'il fallût sacrifier tout de suite à la vongeance populaire les personnes les plus coupables du « crime de lese-nation », et ôter ainsi tout prétexte à un second mouvemen, populairo Ce fut la politique de Danton, qui n'était ni hameux ni sangulasire, mais qui ne voyait que ce moyon, vraiment affreux, de maintenir l'unité de la défense nationale en prévenant la guerre civile. Ce fut l'objet d'un pacte entre l'Assemblée et la Commune : le 11 août l'Assemblee décréta la formation en principe d'une cour martiale, et la Commune placarda ensuite ceci : « Peuple souverain, suspends ta vengeance; la justice endormie repreulta aujourd'hui ses droits; tous les coupables vont pertr sur l'échafaud. » Et une quantité de suspects, arrêtés dans des visites domicinaires, remplirent aussitôt les prisons de Paris. Le 17 août fut instituée la cour martiale promise, sous le nom de tribunal criminel pour juger on dernier ressort les crimes relatifs au 10 août et autres.

crimes connexes Ce tribunal, qui siègea jusqu'au 30 novembre 4792, parut trop faible, trop indulgent. Sur 64 accusés, il n'en condamna à mort que 20, dont 7 seulement pour crimes politiques Plusieurs acquittements parurent scandaleux

Dans l'affolement amene par l'invasion prossienne ce n'est pas seulement le pouple de Paris, c'es, le gouvernement qui perdait la tête A la nouvelle de la prise de Longwy, le Conseil executif provi-oire voulait abandonner la capitale et se retirer a Blois, en y emmenant avec lui le tresor et le roi L'énergie de Danton mainlint le gouvernement à son poste. Sans deute Roland et ses amis songeaient moins à fuir l'ennemi qu'a se soustraire a la diciature de la Commane, Mais, selon Danton, e de dictature était inevitable, parce ju ca face d'une Assemblée vir-L'ellement abolic et se survivant à elle même, la Commune dait le seus pouvoir vivant el fort. Redu re cette dictature, au moins en apparence, à une influence d'opinion, inspirer à l'Assemblée la résignation patriotique de ne pour t rompre en visiere avec Paris, en sauvant tout ce qui pouvait être sauvé de la légalite et de l'ordre, anspirer la même resignation au Conseil executif, tout en lui laissant figure de gouvernement et en lui conservant la haute main sur les affaires diplomatiques, maintenir les pouvoirs pullics a Paris et les y maintenir dans une apparente unité, sans discordo avouée, par des concessions mutuelles, jusqu'à ce que l'invasion fût repoussée, tel fut le but secret de xa polytiquo de Danion en aoù, et en septembre 4792

Un instant le gouvernement sembla paralysé. Les commissaires de l'Assemblée contranaient ses operations, la Commine fermait les barrières. Le 28 août Danton, parlant « en ministre du peuple, en ministre révolutionnaire », obtint de l'Assemblée qu'elle fit ouvrir les barrières, qu'elle modifiat les pouvoirs de ses commissaires, qu'elle autorisat la Commune à faire les visites domiciliaires pour se procurer des armés et arrêter les suspects. C'est à ce prix que le gouvernement se degagea et ajourna la raptore entre la Commune et l'Assemblée.

Cetto rupture éciate le le demun 29. I Assemblee surrite d'arrestations illégales, casse la Commune, ordonne de nouvelles élections dans les 24 heures, et cependant, au souvenir

des services rendus par la Commune, déclare qu'elle a bien mérité de la patrie. Danton s'ingénie à amener une reconcidation. Le 31 août, la Commune fait se nuian, de ceder et vient se justifier à la Larre. Le 2 septembre, l'Assemblée rapporte implicitement le decret de cassation, il y aura de nouvelles élections, mais pour renforcer la Commune.

Cest la nonvelle de l'invest seenent le Verdon qui avait amene ce revirement de l'Assemblée, comme elle va amener les massacres. Le 2 septembre au matin, la Commune avait fait ane proclamation aux Parisiens piur leur annoncer cet e nouvelle et les inviter à former au Champ de Mars, me armée de 60 000 hommes. On tire la canon, at bat la genérale. Vergniaud s'ecrie a la tribune, « f. faut piocner la fosse de nos onnemis, ou maque pas qu'ils font en avant proche la nôtre » Danton prévoit les exces qui se préparent. Ces épées déjà firées contreles prisonniers royalistes, il veut les tourner contre les Prussiens, et, à ceux que la roière égare, il montre la frontière violée - « Le totsin qu' m va son ier, dit il, n'est point un signal. d'alarme, c'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, Messiears, il nous fant de l'audace, encor de l'audace, et la France es, sauvée » Puis il alla l'aranguer le peuple au Laamp-de-Mars et fa re sonner le toscin a . Hôtel de Ville

Post être que le sing n'eût pas coulé sans un journaliste adore de la foule qui osa cemander, dans son journal et dans ses plaçards, une execution prévôtale en masse. C'est Marat en effet qui déclara que le seul moyen de sauver la patrie, c'etait de tuer les prisonniers. Il se produra, de 2 septembre, un poste l'action, en se faisant admettre au Comité de surveillance le la Commune, que iqu'il ne fût pas membre du Conseil general. Dépassant aussitôt les façeurs populaires, îl fit lan et des mandats d'autêt contre Roland, Brissot et une trentaine de céputés girondias. Danton se rendit à l'Hôtel de Ville et supprima lui même le mandat contre Roland. Mais il ne put arrêter ce qu'on appelait alors « le dechaînement le la vergeance populaire.» Le canon d'alarme, le toesin, la générale, l'immense drapeau noir qui enveloppe la façade del Hôtel de Ville avec cette inscription. La patrie est en danger, tout est affolant. Ce propos circule :

Aos ennemis les plus cruels ne sont pas à Verdan ils sont a Paris dans les prisons. Nos femmes, nos enfants, laissés a la merci de ces scelérats, vont donc être immoles. En bien frappons avant de partir. » En même temps des journaux annonçaient que, quand les Prussiens entreraient dans Paris, les prisonniers polgnarderaient les patriotes par derrière.

La section Poissonnière prit l'initiative. Elle arrêta « que tous les prêtres et personnes suspectes, enfermés dans les prisons de Paris. Orléans et antres, sera ent mis à mort ». D'au tres sections adhérèrent, notamment celles des Postes et du Luxembourg. Vers deux heures, les massacres commencent aux Carmes. Le soir, c'est le tour de l'Abbaye. Le Comité de surveillance de la Commune intervient, et, en régularisant cette tuerie, en prend la responsabilité devant l'histoire. « Au nom du peuple, mes camarades, il vous est enjoint de juger tous les prisonniers de l'Abbaye sans distinction, à l'exception de l'abbé Lenfant, que vous mettrez dans un lieu sûr. A l'Hôlel de Ville, le 2 septembre. Signé : Paris, Senoiste, administrateurs. » Alors se formerent à l'Abbaye et à la Force des tribunaux populaires, qui exercerent une justice dérisoire et plus que sommaire, du 2 au 6 septembre 1792.

La Commune de Paris, qui ne partageait pas les fureurs de son Comité de surveillance, envoya, le premier jour, des commissaires a l'Abbaye : on ac les écouta pas. A huit heures du soir, elle avertit l'Assemblée et la pressa de prendre des mes tres pour acrèter les massacres : l'Assemblee nomma des commissaires, qui ne furent pas plus heureux que ceux de la Commune Le ministre de l'intérieur R dan l'ecrivit au maire Petion : celui-ci répondit qu'il était trop tard pour empêcher les massacres, mais qu'il faisait protégor le Temple par Santerre Et le Temple fut aisement preservé : le peuple massacrait les conseillers du roi, mais respectant encore la vie du roi. Le soir, le Conseil exécutif provoqua chez le maire une importante réunion des presidents de section : on y discuta des mesures militaires de defense nationale, e. on ne prit aucune mesure quant aux massacres. Enhardis par cette apathie des pouvoirs publics, les meurtriers redoublent de fireur le lendemain

I septembre. Roland se boine à recommander de jeter un voile sur les événements de la veille, et il parle de la juste colere du peuple. Vers onze neures du soir, l'Assemblée désavoue enfin et blâme les massacres : mais elle n'oppose que des armes morales aux violences. Le 4, Itoland enjoint au commandant general de la garde nationale, Santerre, de faire marcher ses hommes « pour empêcher que la sûreté des personnes et des hions soit violée ». Santerre répont qu'il a donne des ordres les plus precis, mais que la garde nationale se refuse à marcher. Paris ne veut pas se lover en faveur des « complices le Britis-wick » Il laisse des misérables tuer les prisonniers Il n'est pas bourreau l... même; il i'est pas toil, à fait complice, mais spectateur dédaigneux

Le 6 septembre, I y a encore des exécutions à la Force, et la Commune opvoie des commissaires pour les empêcher. Enfin c'est fini. Un millier de détenus a péri : les prisons sont vides, les massacres s'arrêtent à Paris I, ne tint pas à Marat qu'ils ne s'étendissent a toute la France Le 3 s quembre, i redigés et fit adopter par le Comité de surveillance une abominable circulante pour conseiller à toutes les communes de suivre l exemple de Paris. Il rénssit à en faire envoyer quelques exemplaires par les burea ix du ministère de la justice, avec le cachet el sous le contre seing du ministre mais à son insu. La Commane desavoua cette circulaire le 7 septembre, el chargea Pestor de faire une contre alresse. Les conseils de Marat ne furent pas écoutes, sauf a Versalles, ou, le 9 septembre, une populace venue en partie de Paris massaera une cinquantaine de prisonniers, entre autres l'ex ministre Delessart que Fournier l'Américain transferait d'Orieans a Paris.

On a attribut à Danton la responsabilité de ces massicles 'nous avons vu qu'au contraire sa politique tendait à les empêcher. Il s'efforça d'en prevent l'extension en défendant, le 7 septembre, que les prisonniers le la banlieue ne fussent transférés à Paris I sauva l'ex-constituant Adrien du Port, dont Marat reclamait la tête. Ma s pour l'u, comme pour les contemporains, les massacres de septembre ne furent d'abord qu'in accident fâcheux, dont il ne prévit pas les conséquences histo-

riques N. Danton ni auci n des gouvernants d'alors n'essayèrent de punir les meurtriers, et on ne voulut pas risquer une guerre civile pour venger des « aristocrates ». Il est inême possible que, plutôt que d'avouer l'impuissance du gouvernement, Danton ait feint, dans ses conversations particulières, d'avoir tout vu, tou, prévu, peut-être même tout d'rigé. Cette hypocrisie patric tique eut pour résultat im nédiat de maiotenir l'unité de la defense nationale contre l'invasion prussienne; mais, par des conséquences lointaines, elle discre hia la cai se de la Révolution. La lathe sanglante de septembre parut ineffaçable.

Les Prussiens en Champagne : Valmy velle des evenements de Paris, les Prussiens, qui avaient franchi a Meuse le 5 septembre hâterent leur marche sir Paris. Ils résolutent de gagner Châlons par le défulé des Islettes, dans Argonne Cest là que Dimourlez essaya de les arrêter II s cial rallié sais retard à la Révolution du 10 août, et avait obtenu le commandement de l'armée de Nord. Il conqui un plan hardi d'offensive avec les troupes qu'il re in ssait à Valenciennes, pendant que le corps d'armée de Sedan, comman lé pa Arthur Dillon, et l'armée de Metz, commandée par Keller. mann, contiendraient les Prussiens, Dumouriez ferait en Belgique une diversion audacieuse qui forcerait les Autrichiens a renoncer à l'invasion de la France pour Jefendre ces Pays Bas autrichiens on tout étail preparé pour une révolution. Mus-Lopinion n'était pas favorable à cette conception, qu'elle comprenaul mali, e était le en de peuple qu'in fal ait avan dont enu erer Paris. Dumouriez, obéissant entin aux ordres du ministre de la guerre, se rendit a Sedan (28 août), se porta a l'entree de l'Argonne, dont il occupa tous les passages qui menent de Lorraine en Champagne, et attendit dans cette posi ion les renforts que Beurnouville lui amenerait de Flandre et l'armée de Kellermann

Trouvant le defile des Islettes occupé par Dumouriez, Brunswick n'essaya pas de le forcer et ne songea qu'à tourner les Français Glerfayt s'empara d'un autre passage, celui de la Croix-aux Bois Dumouriez semblait perdu mais, favorisé par la lenteur des Alle nands, il se deroba habilement pendant la

nuit, qui ta son camp de Grandpre et rangea son armée en bataille derrière l'Aisne, sur les hauteurs d'Autry, dans une belle position. Il faillit perdre le fruit de cette neureuse retraite par l'échec d'un de ses lieutenants, Chazot, dont les 10000 hommes furent mis en déro te a Montepeut n' par 1500 hussards. Ce fui une panique, qui s'etendit un instant à toute l'armée, porta l'alarme jusqu'à ('hâlons et fit rebrousser chemin à des renforts Dimouriez rétablit l'ordre à force d'énergie, fit honte aux sol dais de leur lâchete et, par sa bonhomie adroite, rendit à son armée confiance et cohésion

Il laissa l'avent garle de Dillon a la Coalade, aux Islettes dans le sud de l'Argonne. « Lui-même, dit M. Chuquet, avec le gros de ses troipes se plaçait en avant le Sainte Meneboule. It cessait, il est vrai, de convrir Paris, mais il s'établissait sur les lerraires des allies. En vain la colonne brunswickoise, comme on nominait l'armée prussienne, dépouchait de Grandpre et occupait la route de Châlons. Dumouriez la forçait a sus pendre sa marche sur la capitale ét a se retourner contre lui. Brunswick ne conpait pas la retraite a Dumouriez; c'était Dumouriez qui menagait les communications de Brunswick. »

La lenteur de l'ennemi permit à Beurnony lle et a Kellermann diopéter leur jonction avec Dumouriez (49 septembre Le lendemain, 20 septembre, out heu la célebre pataille de Valmy. L'armée française complai. 52 000 combaltants, et cu mit en ligne 36 000, avec 40 bouches à feu. L'armée prussienne clait forte d'environ 34 000 combattants. La fermeté des Frai. çais fit reculer les Prussiens. Ce ne fut qu'une canonnade, et il n'y cat de notre côte que 300 morts, et que 184 du côte de ennem. Mais l'effet moral fut immense L'habileté de Dumou mez, le conrage de Kellermann, et surtont la force de résistance d'une armée qu'on croyant désorganisée et des volon taires nationaux que les émigres representaient comme un ramassis de lâches pillards, volta ce qui frappa l'ennemi de terreur et ce qui fit dire à Goethe que de Valmy datait une ere nouvelle. La France révolutionnaire voulait et pouvait r's ster a l'Europe. Ce n'emi, pas ce qu'avaient et i les P us

siens, et, déconcertés par cette resistance mattendue, ils commencèrent lour retraite

Séparation de l'Assemblée. — La Législative, depuis les journées de septembre, avait laissé à Danton et au Consoil exécutif provisoire toute la direction de la défense nationale, se bornant à discuter et voter des mesures d'Intérêt genéral. Dans sa séance du 20 septembre 1792, elle fit enfin aboutir ses travaux et débats antérieurs en vue de cor inver l'œuvre de laïcisation (comme nous dirions aujourd'hui) entreprise par l'Assemblée constituante. Par le décret « sur le mode de constater l'état civil des citoyens », elle ôta au clergé les registres de l'état civil pour les remettre aux mains des municipalités L'État s'émancipe de l'Église, et la politique de la Convention, qui aboutira à la séparation de l'Église et de l'Etat, sa trouver les voies préparées

#### BIBLIOGRAPHIE

Tobles de ce proces-verbas de l'Assemblee nationale togislative, 16 vo. 11-18. Tables de ce proces-verbas 2 vo. 11-8 on 1 vo. 11-10 n.— Collection des decrets, in 8 Baudouin et 11-14 impr., royale). Pièces diverses imprimées par ordre de l'Ass législative, discours, motions, rapports, etc., Bill nat , Le 34 ft VI du catalogue p 165 à 172. Bulletin impr. par ordre de l'Ass nationale (legislative), 5-21 sept 1792 in-foito — Procès-verbs at des Assemblees administratives de divers départements Voir, cu-dessus, p. 113, la Bibliographia de l'Assemblee constituante

Recuelle de documents. Mavidal et Laurent, Archives parlementaires — Ad Schmidt Tahieaux de la héo fr «c. dessus, p. 416)

F.-A. Aulard La rocieté des Jacobins — Recueil des prèces justificatives de l'acte enomeiatif du crime de Louis Capel, suiv. J'un Deuxième recueil, pois d'un Troisième, qui comprend les pieces trouvers dans l'armoire de fer, 1793, in 8. — Et. Charavay Assemblée électorale d. Prins, 1794-1792, 1894. in 8 — Procès arbaux de la Commune de Paris, 1792-1793, publ. par M. Tourneux, 1894, in 8 — Re ue de la Révolution, par d'Hericaux et Bord.

La Révolution française, dirigée par F. A. Au, and Revueu des artes du Comité de salut public, avec la torrespondance des repr. en mission et le registre des déhberations du Consul executif, publie par F. A. Aulard, 1849-1895, 9 vol. m-8

Journaux et périodiques -- You, et dessus, p. 116, la Bibliogra-

plue de l'Assemi lee constituente.

Mémoires, correspondances, journaux et histoires émanés de Français contemporalus — Outre les écrits dejà cités cidess s. p. 416 de Boullé Berrand de Moleville, Deauleu, Toulongeon, Paganci, Mar de Stael, Mar Roland, Dulaure, Mar Campan, Brissot, Tissot, La Fayette, Mullet du Pan, Petron et B. 20t, Dubois Crance, La Revellère-Lépeaux, consul et J Petrier, Dermer tableau de Paris Londres, 1792-1793, 2 vol. 18-8 — Dumouriez Mémoires Loi fres 1794, 2 vol. 18-8. — Hue, Dernures années de Li as XVI, 1814 11.8 — Roederer, Chronique de conquante jours, du 20 juin au 10 nout 1792, 1832, a 8. — Viénot de Vaublanc, Mémoires, 1833, 4 vol. a-8 — Mathieu Dumas, Sourentes 1839, 3 vol. a-8 — Ch. Lacretelle, Dix ans a épreuves, 842, a-8 — Petion. Buzot et Barbaroux. Mémoires publies par Da. Lan 1866 an 8 — Rabusson-Lamothe Lettres sur l'Assemble legislatur, 1870, 1-8 — Journal, Inne b. argeoise pendant la hévolution M<sup>me</sup> aumen de la Drome, publi par E. Lockrey, 1881, a. 12 — Fournier PAméricain Memoires sur la Révolution du 10 aout 1792, publi par le même, 1893, ...8.

Témotynages d'étrangers contemporales — Oure les correspondances de Gouverneur Morris, de lord Gower, et des ambassadours venitions voir John Moore, A Journal during a residence in France, from the beginning of august to the middle of desember 1792, Londres 1794

2 vol. in 8

Histoires générales composées par les auteurs non contemporains — Outre les his oures deja citées et dessis p. 447 voir Mortimer-Ternaux Histoire de la Terreur 1862 1884 8 vol. in 8

Histoires spéciales et monographies diverses. conts dejà cités, notamment A Sorel, voir Jomini Hist, critique et mile taire des guerres de la Révouven, 1820-1824. Lo vol. in 8 Bougeart, Danton, 1×61 in 8 A Dubost Danton et les massacres de septembre 5 d , Ch Vatel Vergrand 1873, 2 vol. in 8 J Pollio et A. Marcel, Le batachen du 10 aoû: 1881, p.14 A. Chuquet, La premiere invasion prussienne, 1886, in 12 - Le même, Valmy, 1886, in 12 - L Pingaud. Limiasion austro prussirane (1°92 1°9) , 1895 in 8 💮 🗛 🔻 Boguslawski, Das Leben des Generals Dumouriez Bersin 4874 avol in 8 F -A. Aulard, Les orateurs de la Legistative et le la Convention 18×5-1886 2 vol 14 8. D Robinet Danton nomme d'Etat, 1889 m-s. Vorra sa, du même Danton, méniare sur sa vie privée, 1865, 15 8 et Danton énigré 4887 o 1º G Pallain, La mission de Talleyrand a Londres en 4792, 1889 in 8 G. Isambert La me à taris pendant une grace de la Révolution (1794-1792), 1896, in 12

Histoires régionales — Outre les bist déjà citées, voir J Sauzay, Hist ac la persécution rév. dans le Doubs. 18"2 40 vol. in 12

## CHAPITRE IV

### LA CONVENTION NATIONALE

### HISTOIRE INTÉRIEURE

20 septembre 1792 26 octobre 1793 (4 brumaire an IV)

# I. - La Gironde et la Montagne.

Format.on, pouvoirs et mandat de la Convention nationale — Le mot et l'idée de Comention : ationale datent du debut même de la Révolution. C'est ainsi que I on désignait, dans l'isage, ce que la constitution de 4791 jutre VII art. 4er) appela Assemblee de revision. C'est par le suffrage universel a deux degrés que fut elue la Convention. Les assemblées pri maires nonmèrent, le 26 août 1792, les assemblées électorales de departement, lesquelles se re intrent a partir du 2 septembre, pour chre les depu es, au nombre d'environ 750 Parmi et x il y eut la plupart des patriotes avancés qui avaient formé la ganche de l'Assemblée législative, un assez grand nombre d'exconst Juants, comme Robespierre, Buzot, Petion, et des hommes nouveaux, cho sis or partie parmi les membres des adminis trations de département, de district ou municipales. La députation de Paris, qui sous le régime censita re avait été d'opinion moderce, fut ce te fois composée en grande majorité de Jaco-Lins et de Cordeners : on y remaiquait Robespierre, Danton Collot d'Herbois, Billaud-Varenne, Camille Desmoulins, Marat, Legendre Fibro d'Eg antine, David, le duc d'Orleans, etc.

Quels étaient les pouvoirs et le mandat des conventionnels? Il n'y eut point le professions de foi, point de camers, et il ne reste dans les proces-verbaux d'elections que peu de traces de ascussions politiques. On voit seulement que la presque una nlimité des conventionnels reçut des jouvoirs illumites. Quant a la question capitale de savoir si on garderalt la monarchie, ou si on établicait la Republique, sur les 83 assemblees electorales, une seule, celle de Paris, aporda politement la question et demanda \* la forme d'un genvernement républicain » Aucune ne demanda le maintien de la royauté, mais il y est une petite minorité d'assemblées pranaires qui le demanacrent. La France avait fait le sacrifice de la menarchie des Bourbons, en vue de la defense nationale, in us elle semblait craindre que la Republique, si souvent Jenoncée comme une chimère par les politiques les plus démocrates d'alors, ne fût l'anarchie on le féderalisme, à un moment ou 1. fallait unifier la France contre etranger. Les chefs de l'opinion, Robespierre, Danton, Maral, 16 parlacent pas de république, Condorcet lui même n'en parait plus. Le club des Jacobins avait continué, après le 40 août, à s'intituler Société des amis de la constitution, à acc le llir assez. mal les motions republicaines. Ce n'est qu'après l'abolition de la royaute qu'il prit le nom de Secreté des Jacobins, Amis de la laber të et l'egatue

Abolition de la royauté; la République. — La Convention tint sa première seance aux Tuileries le 20 septembre 1792. Comme 374 députés se trouvaient lejà présents, elle se déclara constituée, et élut son bureau president, Petion (par 238 voix sur 283 votants), secretaires. Condorcet, Brissot, Lasource, Vergniaud, Camus Cette première manifestation eut lone un caractère girondin. Le lendemain, la Convention se rendit au Manege, où elle prit la place de la Législative et y resta jusqu'au 10 mai 1793, époque où elle austalla lefiniti vement aux Tuileries). Dans cette séance du 24, elle rendit divers décrets rassurants, et, e ant données les circonstances, conservateurs : 1° qu'il ne peut y avoir de constitution que celle qui est acceptée par le peuple, 2° que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la nation ; 3 que les lois non

abrogées seront proviso rement exéculées, que les ço ivoirs non revoques ou non sus, en las seront provisoirement mainte ius, et que les contributions existantes confinueront a être perçues ou payees comme par le passé. La séance adant être lever sans que la question de la forme du gouvernement ent eté abordée, quand Collo, d'Herlois, exprésident de cette assemblée electorale de Paris çon avan demai de la Répu dique, s'élar en à la tribune et demanda l'abontion de la royaute. On objecta les droits du peuple », l'inconvenien de paraître trancher une si grave question par un mouvement d'enthousiasme. Mais l'Assemblée sentait qu'elle ne pouvait pas reculir, et, a l'unanimité, elle decreta « que la royauté est abol e en France ». Aucun oraleur u'avait prononcé le mo, de republique

Le soir, ce decret fut proclame aux flambeaux dans Paris, et rallegress : popula re s'exprima par le cri nouveau de Fine la Republique 'Et dans la même source, la Conventior, qui tenuit une seconde seance, regul a sa l'arre deux sections qui venaien. lut jurer de mainten's cette République, dont il n'avait pas encore été officiementent par e. Cles, donc la capitale qui prit I mitiative de trancher le reloutal le problème politique devant lequel la Convention hesitait Lo leademain 22 septembre, Billaud Varenne fit décreter que l'on date aut les actes de l'An premier de la Republique. Le prave décret fut reudu sans solennite, peu de journaux le relaterent, et Robespierre dira plus tard à la tribune, sans être dementi, quo la Republi que s'était « glissée. fartivement » entre les factions. On se résigna donc a la République, parce que les defaillances de la royante l'avaient rendue co essure. Pen à pou elle des nt popula re, nationale, surtout par les succès militaires; elle eut plus tard ses héres et ses martyrs elle fall presque une religion

Premières querelles entre la Gironde et la Montagne, politique de Danton — Lab l. on de la royante, l'établissement de la Republique, avaient été voius unait mement. Mais la Convention, manime sur certains principes et certaines nécessités, ne l'était pas sur la methode politique à suivre. Les farondins passaient pour federalistes, et ils accusaient les Montagnards de préparer le terrime rat tyrant que de Robespierre, de Danton et de Marat Los Girondins n'elaient pas fédera istes, mais ils étaient hiberaux, ils craignaient la dictature de Paris, ils voulaient réduire Paris « à un quatre vingt trois « ne d'influence, comme les autres departements », ils voulaient gouverner comme si les circonstances étaient normales. Les Montagnards ne songeaient à établir aucune dirtature personnelle, mais ils tendaient à une forte centralisation pour le succes de la defense nationale, ils se resignaient à la dictature provisoire de Paris sur les départements tant que la crise lurerait, et ils prônaier t l'emploi de moyens violents pour contemir les royalistes du dedans. Voilà l'o jet de la querelle qui s'engagea entre les Girondins et les Montagnards, et qui ne devait être tranchée que par l'insurrect'on du 2 juin 1793.

Des le 24 septembre les Girondins commencent contre Paris une guerre d'invectives et de menace. Buzot propose la formation d'une garde departementale pour protéger la Convention Cette motion provoque une explosion de colère, et la Convention ressemble à « une arene de gladiateurs ». Danton intervient Demossionnaire des le 21 septembre, il continuait à exercer ses fonctions de ministre en attendant la nonination de son successeur. Il sentit quo ces discordes allaient deirulre les fruits de la victoire de Valiny, et, par un remarquable effort ce génie politique et oratoire, il fit aboutir ce débat dissolvant a me manifesian il solennollo de la concorde et de l'unité de la France contre l'etranger. Après aveir repubé les illes de dictature, de triumvirat, et ra lement aésavoué Marat, il mit les Girondius en demeare de desavouer a leid dond leur pretend a féderalisme, exprima l'idée que les conventionnels représentaient non un département, mais la France, proposa « l'unite de représentation et d'execution » comme la base du gouver i ement, et déclara que devant « cet e samle narminae » nos canomis se senuraient pealus. Les vues farent consacrees par ce decret : « La Conventi in déclare que la République fiançaise est une et in Lyisible (25 sa cembre 1792) - Et plus tard (16 octo, re), Danton fit repousser une motion de Manuel tendant a so rmedre l'établissement de la Re, ablique a un plébisenc qui, en remedant tout en question, eut énervé la défense nationale

Quand on fut certuir de la etraite des Prussiens, en so décida à donner un successeur à Danton. Le 29 septembre, la Convention avait d'errete « que les ministres ne pourraient plus être choisis parmi ses membres ». Le 9 octobre, elle nomma Garat ministre de la justice en remplacement de Danton, qu'elle fit entrer au Comité de constitution et que bientôt elle enverra en mission lans la Belgique.

La retraite de Danton mit fin, lans le Censeil executif, aux tentalives de concilianion entre la Gironde et la Montagne, et re Conseil devint l'instrument de la politique girondine, inspirée, en tant qu'elle fut irréconciliable, par Mª Roland, qui, par sen mari dans le Conseil, par Buzot et Barbaroux dans la Convention, fit prévale n'es passions d'une âme très noble, mais rancunière C'est elle, semble tal qui empêcha ses amis d'accepter la main que Danton leur tendait et rend térrémediable la rupture entre coux partis separés seulement pas des questions de méthode et d'opportunité. To ite la Gironle n'avait pas alors épousé la guerelle de M<sup>\*\*</sup> boland : Condorcet soutenant la pobtique le Danton, mais il avait plus de génie que d'influence, Vergnian i voyait le péril de la discorde en face de l'étranger, mais il etai, indolent, plus orateur qu'homme d'Etat. Tous deux plus tara, par génerosité el pur point d'honneur, confondirent leur cause avec celle de leurs amis et partagerent leur ruine tinale

Mais au moment où Danton quitta le ministère, la Gironde avait sur la Montagne l'avan uge de la possession du pouvoir et le presuge des succes militaires de Dumouriez. Puisque le territoire était délivré de l'invasion prussionne et autrichienne, il semblait que la politique dantoniste de conciliation à tout prix ne fêt plus indispensable. La Gironde se debarrassa de la Commune insurrectionnelle du 40 août. Le maire Petion, rééla, ayant demissionné, le moderé Chambon fut élu à sa place, et des élections presque générales renouvelerent la Commune. Elles furent montagnardes deux des ennemis les plus achaines des « Rolandistes » et des « Brissotins », Chaumette et Bebert Tauteur du Pere Duchesnes, deviarent, l'un procureur, l'autre substitut du procureur de la Commune. Chambon

sera rempia o plus tara par le montagnur l'Pact . La nouvelle Commune (2 décembre 1792) se trouva è re encore paus antag rende e que no l'avait ele la Commune 11 10 août. C'est ainsi que la campagne entreprise par les Giron lins centre la inunicipelne para remne co termina par le andófaite. Els evalent prompts et yifs a l'attaque "mais ils se lançaient inconsidérement", et l'optin.on, q., ne voyait pas lier où ils voillaient aller, ne les suivait pas Le 29 octobre 1792, un de leurs plus bulliuls polémistes, le romandur Louvet, député du Louieu, avant prononcé contre Robespierre un véhément requisitoire où il l'accusait d'aspirer a la tyrannie 🔭 Robespierre, je t achase d'aveur lorgiemps calomn e les plus purs patriotes .. Je t'acruse de têtre contri elle ment produt comme un objet dublâtra. Le taccuse enfin d avoir évideminent mircué an suprême pouvoir .. » Mais il i alleguait pas de falls precis et es proposant a icune sanction pratique a son regisation. Robespierre estint hud jours pour regiondre, et sut, jontre son habitude être modeste et fin L'Assemblee, quoique girondir e aleis, passa la l'or fré du jour. et Rolespierre son : fortifié et grann de la que relie inconsideree que las avan cher hee la Grouds.

Procès et execution de Louis XVI Malgré les reclamations des chais, des sections et de la Con nune, la Convention ne se pressait pas de Jécider du sort de Louis XVI Eile avait chargé une commission de lui faire un rapport sur les papiers trovvés a x T. deries, en mê no temps que le Comité de legislation étudiera tiles mes ires à prendre. Le rapport de Valaze, au nom de la continuission énumera les charges contendes dans les papiers des Tintenes (6 novembre), ce a de Mailhe, au nom du Comite, conclut (7 novembre) que le roi etait « ji genh e », e. quil devait èu e jigé par la tanvonann. On discuta longuement ce rapport. La trèse de l'inviolabilité royale, proclamée par la constituiron de 4794, fut souvenue libre neue. mais par une faible minorité. Sain, Just et Robespieire avancaient que Louis XVI ne devait être juge ni en roi, ni en citoyen, mais on chaemi, c'est-a-dire qu'il ne fail il pas lui faire un proces, mais le ner Sur ces en refalles on account aux Tuleries, Jais une « armo're de fer », les papiers les plus

secrets et les plus compromettants, on se tronvaient les preuves d'une partie des intrigues ourdies autour du roi, et de son aveu, contre la Revolui on Celle découverte exast eta l'opinion contre Louis XVI, et la Convention, n'osant plus differer, léclara (3 decembre qu'il serait jugé ; ir elle. Eile chargea une commassion de 21 incerbres de lui faire la rappor et de red ger-« l'acte énonciatif des crimes de Louis Capet » Le rapport fut fait par Robert Lindes, le 10 decembre, et a l'acte enonciatif » ful pr sen é le lencema n 41, par Barbaroux : c'elait une liste de 33 questions à poser à Louis XVI sui son adi ude lors des principaux événements de la Bévolution. Le roi comparut le même jour a la barre. Il avait resolt de ne pas decliner la competence de la Convention, et plus tard son avocat fit a cet egard la déclaration la plus formelle. Il se defendit donc, dans ses réponses aux 33 questions, en accusé qui veut élablir son innocence devant un tribunal. Son système de défense fut de nier, ou de dire qu'u ne se rappelad pas, ou de ne pas reconnaître les pieces qu'on lui presentait, on encore d'alleguer la Constitution. Il fut très bref, et fit paraître beaucoup de calme. Mais son système de négation absolu produisi, une impression defavorable. La Convention lui permit de prendre un conseil, et, quand il eut fait connaître les noms de ses défenseurs. Tronchet, Malesherbes, De Sèze, elle lui accorda dix jours pleins pour préparer sa défense. Le 26 décembre, elle enleudit l'elequent et habile plaidoyer de De Sèze, qui soutint la thèse de l'inviolabilité royale. Le 30. Vergniaud demanda que la senlence, une fois portée, fût soumise à la ratification du people. mais cette propos tom fu- combatitue 4 parvier 1793, par Barere. qui signala avec force les inconvenients pratiques de l'appel au peuple, et évoqua l'image de l'anarchie es de la gue re civile. La discussion fut clôse le 7, mais l'appel nominal ne commença que le 13, sur reite ques ion : Louis est il coupable de consperation contre la liberte publique et d'attentat contre la surete genérale de l'Etat? La Convention repondit our presque unaminement. Ceux qui le firent pas cette réponse se récusèrent ou étaient absents. Nul conventionnel ne declara Louis XVI innocent Aussitot commença l'appel nominal sur cette seconde

question: Le jujement de la Couvention nationale contre Louis Capet sera tot soums a la ratification du peuple? Il y cul, d'après les chiffres officiers, 424 non, et 283 our A la troisième quesnon: Quette per le sera inflique » Liurs " l'Assemblée répondit que de serait la mort (17 janvier), par 381 suffrages, qui demandéreut la mort sans condition, contre 304, qui demanderent a de en 104 o i la mort conditionnelle. Louis XVI diclara qu'il nterjeta i appel au perole, mais la Convention passa à l'orore au jour. Alors Brissot et quelques Gironains commi lerent qu'il fut sursis a l'exectaton, parce qu'elle amenerait la ruerre avec l'Angleterre, la Hoilande et l'Espagne Barère s'y opposa, et cultaina une seconde fois la Convention par 380 vers conta-310, on re, oussa le sursis. Louis XVI fut guillotine le 24 janvier 1793 - La veille au soir, un des convent onnels « regicides ». Le Pelatier de Saint Pargeau, avait été assassané par uu ex-garae la corps, nommé Pàris

Le procès du ro, avait exasperé la discorde e itre la Montagne et la Gronde. Depuis, celle-ci fut souvent dénoucée comme ayant voulu sauver Louis XVI Cependant, s. Pen excepte Rasaut Saint Étienne qui veta la reclusion, e. Condorces, qui op na pour la je ne la plus agour use qui ne fat pas la peine le mort ( lont il demandait l'abolition), les chefs de la Gironle, ou porterent une sentence capita i executoire apres l'acceptation de la fature Constitut on comme Louvet, Bazot, Brissot, on voterent jour la nort sans condinon, comme Vergi and, Guallet, Ducos, Boyer-Fonfrède, Barbaroux, Petion. Le sursis même, propose par Brissol, l'Erep asse par Gensonné, Vergulaire, Barbaroux. Mais l'appel au pauple avait é é voté par les plus marquants dentre les Girondins a l'exception le Condereet, de Duces et d'Isnard et la Montagne y vit un moyen de guerre contre la Commune, une ces applicacions du , lan giron lin en vic de nover l'influence de Paris dans celle il si départements. Déja, le 6 décembre. Guadet avait fut decré en la convocation des asse of lees primatres sour épurer la Convention, espérant se débarrasser ainsi des chefs de la Montagne Mais ce décret avait éte a issitôt rapporté, et la motion de l'apper au peuple parut être un moyen de reparer cet echec

D'autre part le 16 décembre, Buzot avait demandé le bannissement de Philippe-Égalité (l'ex-duc d'Orléans, pour faire piece aux Montagnards, parni lesquels il s'égeait Ceux curpostèren en dénonçant le memoure secret que Gensonne, Vergniaul et Guadet avaient fait parvenir peu avant le 10 août à Louis XVI. C'est air si que les deux partis, à l'occasion du procès du roi, s'accusaient réciproquement de royausme Cependant its avaient été d'accord pour décréter, le 4 décembre, la peine de mort « contre quiconque proposerait ou tenterait d'établir en France la royaute ou tout autre pouvoir attentatoire à la sou veraineté du pei ple, sous quelque denomination que ce soit »

Les représentants en mission. — Les dangers prédits par Brissot ne tarderent pas à fondre sur la France, et la Convention déclara la guerre à l'Angieterre, à la Hohande, à L'apagne Damouriez sul 1. les écheus, et on appre, au cenmencement de mars 4793, que ses troupes avaier dû eva un devait aboutir à la cefaile de Necewin ien, à la periode de revers qui devait aboutir à la cefaile de Necewin ien, à la periode de la Bel gique, à une nouvelle invasion de la France. Ces évenements militaires amenerent, à l'inférieur, des mesures violentes ou d'exception et le commencement de la Terreur

La Constitution de 1791, quoique modifiée, subsistait en fail, et la de entra isation administrative faisait obstacle a l'un d'es à la ferce nécessaires à un gouvernement de défense nationale La Convention avait d'ju Essayó de remell en essemeonyé ments en envoyant aupres des atmées, dans les ports on dans quel p es departements des commissaires ou représentants en mission. La avaient le droit de d'estit ier ou de remplacer provisoirement les fonctionnaires et de prendre provisoirement toutes les mesures nécessaires, même celles de sûreté generale décret du 26 janvier 1793). A la nouvelle des échocs de Dumouriez, des representants en mission furent envoyés dans toute la France 9 mars 1793. Charges de l'exécution du decret du 24 février, qui ordonnait une levée de 300 000 hommes, ils étaient en outre revêtus des pleins pouvoirs dont il vieut l'élicparlé et avaient même le droit de faire arrêter les personius suspectes. Ce farent de vérdables intendants, mais provisoires,

ambulants, sans chefs ni mandat precis, et qui, au debut, se contrarterent parfois entre eux, où se virent contraries, soit par les adm nis rat ens locales, soit pur les commissa res que le Conseil exécutif provisoire avait, de son côté, envoyés en grand nombre oai s les départements

Le Tribunal révolutionnaire - La Convention voulut redute à l'impussance ses ennemis du dedans par la crainte de peines promptes et terribles, qu'on ne pouvait attendre des tribuna ix e as que la Constituante avait créés pour des circonstances normales. C'est dans cette vue que la Législative avait creé le tribinal du 17 août, qui dispartit quant nos victoires. rendirent pour un instant la violence inutile. Des que la fortune changea et qu', ne ne avelle myssion le la France parut probable, des monvements tumultueux eurent Leu à Paris, le 9 et le 40 mars 4793, à la suite des nouvelles de Be gique, plusie irs sections réclamèrent l'étal hissement, l'un Tribanal révolutionnaire, et, le 10 mars, sur la motion de Danton, la Convention écréta « qu'il serait établi à Paris un Trinunal criminel extraor. dinaire, qui committant de fonte entreprise contre-revolution. naire, de tous attentats contre la liberté, a egalite, l'inité, l'indivisibilité de la République, la sûrete interieure et extérieure de l'État, et de tous les complois tendant à rétablir la royaité. ou a étaulu soule nitre aportile attentature à la liberté, à l egalité et à la souveraineté du peuple 🦠 Ce-Tribunal, dénomme plus tard Individu ien buvonn une, eant formé d'un jury, de emq juges d'un accusateur public et de deux substituts, tous nommés par la Convention. Les jugements etnient exécutoires sans appel et sans recours en cassation

Le premier Comité du salut public — Le Conseil exécuat provisoire manquait d'autorité. Dé a, le 1º janvier, un Comme de défense generale, formé de 24 neputes, presque tous Girondins, avait éte chargé de si réciller ce Conseil, de mettre de l'année dues la direction des affaires militailes et d'ploma siques. Il fut renouvele le 26 mars, a la nouvelle de la défaite de Neerwinden, et les chets de la Montagne y en rérent, quoque la majorité en restat girondine. Composé de trop le personnes, delibérant presque en public, n'agissant pas, le Comité de défense.

génerale remplissait mal sa fonction. La trabison de Dumou riez fit éclaier son impuissante, en inême temps qu'elle déconsidora la Guondo. Le 6 avril, la Convengon decréta l'e al lissement d'un Camite de sabit public, composé de neuf de ses membres qui lel bererait en secret, survemennt et accéléverait Laction du Conseil exécutif, en pourrait même suspendre les decisions, a la charge du former sans delai la Convention, prendrait des mesures de défense genérale exteneure et interieure, que le Conseil executif e au ceru d'executer 100 000 hyres furent mises à sa disposition pour dépenses accretes. Il n'élait ctabli que pour un mois mais fut continue en fait jusqu'au 10 juillet survant. Ses membres facent Barere, Delmas, Breard, Cambon, Danton, Robert Lindet, Guy on Morveau, Tire hard, Delacroix (I Borce, Loir). If se livisa en qualre sections Danton et Barore furent charges des affaires enangères. Delmas et Delacrolx, de la guerre, Tre leard et Breard, de la marine, Cambon, Gaylon Morveau et Robert Linget, de l'intericur, des subsistances, des finances, le la correspondance, de la surveillance des l'areaux, de la histribution du travail entre les sections. La Comité, que chaque membre sembte avoir pres dé à tour de rôle, mais dont Darton fin le ver table chef Le Comité de salat public ne se borna pas a surveiller : il gouverna, et le Conseil exéculif provisone, reduit a un role subalterne, ne fut maintant, par la Convention que comme un hommage an principe de la separa ion des pouvoirs. - Il y avait aussi un Comite de sureié generale, chargo de surveiller la police générale de la Republique

Politique intérieure du premier Comité de salut public. — On verra dans le chapitre suivant quelle fut la politique extérieure du premier Comité de salut public. Pour que cette politique re issit, il faliait donner à l'Europe l'impression qui y avai en Fraire un gouvernement, obtenir a tout prix la stabilité interieure, eviter que les partis en vinssent aux mains. Place entre la Commune de Paris, qui a pour elle la force, et la majorite girondine, qui a pour elle la lou, Danton louvoie, temporise, tendant à croite et à gaiche, selon son mot, « l'olivier de paix ». Demagogue en paroles avec la Commune

et les Montagnards, conservateur des lois avec les Gilon lins, il prêche la corcorde aux uns et aux autres, les leurre pour les conciller, pare ou regoit les coups langereux qu'ils veulent se porter, tandis qu'il negocie avec . Europe, tentant amsi un miracle d'equilibre, qui réassitait peutêtre, si Rébenderre y consentait; mais celui-ci aspire à remplacer Danton, le mine sourdement, encourage la minorité volente de la Commune attise la discorde. Si une petition sectionnaire demande la mise en accusation des Girondins 40 avrilo, Danton feint de hurler avec les loups, et objent ains. La ouriement du lebat-Mais, d'une part, Robespierre tra a les Girondins de complaces do l'etranger; d'antre part, ceux-ci repoussent touces les avances publiques on secretes de Danton Le 13 avri , us font decreter Marat d'accusation (par 220 voix centre 92, plus de cent Montagnards etment absents en mission). Acquitté par le Tribimal révolutionnaire, l' « Am. « a people » fut ramene en triomphe à la Convention, et les Gironlins se virent cruelle ment humilies. Ni Danton ni les membres mar jumis du Comile de salut public n'avaient souten i Mara , et, par leur abstention systematique, ils parurent lesavouer les violents. De même quant, le 15 avril, le maire de Paris, Pache, vint lice a la barre. une pélition qui demandait une sorte de déchéance légale de vingt-deux députés « brissotins », Danton et le Comité resterenmuets. Les nunervincent pas davantage quand des deputes de Bordeaux déclarèrent à la Convention que, si elle ne se sauvait elle-même, les Bordelais marcheraient sur Paris. Au fond, le gouvernement tient, non pour la Gronde, muis pour la Convention contre la Commune. Il ne veut pas avouer a l'Europe que la Commune est la plus forte, et il se tait pluiôt que de devoiler le secret de son impuissance.

Cependant cette Commune usurpe chaque jour lavantage. Le 2 avril, elle a formé un comite de corresponfance avec toules les mur applités de France. Le 18, elle se déclare en elai de révolution. Le 17 mu, che non me, il egalement, un commandant genéral provisoire de la force armée de la villi de Paris, le citoyen Boulanger. Exaspéree, la Gironde propose le lendemain deux mesures graves. in casser la Commune

2º re mir à Bourges les deputes suppleants. La motion va passer, et, si e le passe, c'est la guerre civile Lette fois le Comité intervient par l'organe de Barere, qui desavoue hautement la Commune, et obtient ainsi qu'au lieu de la casser on nomme une Commission de douze membres pour faire une enquête. Cette Commission, composée d'ardents Giron lins, dénonça les « crimes » de la Commune, son « complot » concre la Convention, et fit voter des mest es de precaution, comme le renforcement de la garde de l'Assemblee, e d'agression, comme l'arrestation ( Hebert Le 25 mai, le garondin Isnard, qui présid'art la Convention, fit a une députation de la Commune, réclamant Hebert, cette réponse menagante 🕟 🗞 par ces insurroctions toujours renaissantes, il arrivait qu'on portat atteinte a la representation nationale, le vous le déclare à 1 nom de la France. entière bientôt on chercherait sur les rives de la Seine si Paris a existe... » En vain Danton essaya de faire desavouer par la Convention ces paroles irritantes, qui rappelaient le manifeste de Brunswick : Isnard fit approuver sa reponse par un vole forme. Néau noires le Comité de salut public el tin. la mise en liberté d'Hébert (27 mai) et même la suppression de la Commission des Douze. Mais ce lernier décret lu rapporte le lendemain. La Convention hesilait, se contredisait, n'avait pas de politique. C'est alors que le Comité tenta un suprême effort pour prevenir la guerre civile. Le 29 mai, ii fit présenter par Barèro, sous la forme d'un rapper, général, un programme de conciliation et d'action, qui avait été en partie relige par Danton las meme, et ou, en blâmant la Commune, le gouvernement faisait appel à la concorde devant l'etranger. Le 30, pour donner a assi satisfaction aux Montagnards, il se fit aljoindre eing d'entre eux, Hérault Sechelles, Ramel, Saint Just, Mathieuet Couthon, et, élevant les esprits au-dessus des querelles du jour, il fit voter en principe l'établissement d'une école primaire dans chaque commune d'au moins 400 habitants. La Commune érat que Danton ne fortifiai, ama le gouvernement que pour l'écraser elle-même sous l'autorité légale de la Convention, pour empêcher cette arrestation des Girondins qu'elle réclamant, que Hobespierre réclamant, et elle profite de l'émotion causee par les mauvaises nouvelles des armées pour faire l'insurrection depars longtemps annoncée et préparée

Journées des 31 mai et 2 juin 1793. Les sections de Paris nommerent des commissailes, qui se réunirent à l'évêcné, cù dépt siégeait une sorte de clap insurrectionnel. Dans la nult du 30 au 31 mai, ce comité de l'évêche (1 fermer les barrières et sonner le tocsin. A 6 heures et de me 11 matif, il se renuit a l'Hôtel-de-Ville, cassa au nom des sections le conseil general le la Commune, pais le rétablit par une investiture révolution naix (n'en fut de nème du conseilet lu directoire du lépartement de Paris). On jure d'être fi lele à la République une et maivisible, de maintenir « la sainte liberté, la sainte égalué la sôreté des personnes et le respect des propriétes », et de « vivre avec ses freres dans l'union républicaine » Hauriot est nommé commandant general provisoire de la litre saisses et décachetées. L'il surrection est in stresse de Paris

Au bruit du toesin, in Convention se deu ut. Elle mande à sa Larre le name de Paris, Pache, esse promient general syndic du lépartement, Lulier : ils protestent qu'il Le s'agit que d'une « révolution mora e ». On propose de sup rimer la commission. des Douze. Vergmand me s'y oppose pas acsolument, mais alveut une enquete préalable au sujet du capon l'alarme qui vient de retentir. Danion's exprime avec violence, mais dans le sens de la conciliation. Verginiau dant décreter que les sictions. ont bien merde de la juite e di vest en appeler ains de la Commune a Paris. La reponse de Paris arrivo ai saiot : une deputation de lonles les sections et de toutes les autorites construces vient reclamer à la parre, non se ilement la « cassagion ». des Deuze, mais l'arrestation de vingtideux dest es girondins. Vergniand propose I impression de l'adresse et l'envoi aux départements : ceme fois il on appelle de Paris à la France. Le Comite le salut public résolut de céder au sujet de la Comm ssion des Bouze, mais non au sujet des deputes der rices; it proposa d'abolir la Commission, e. de metre la force ar nec par sienne à la disposition de l'Assemblée, Cependant les petitionnaires avaient envalu la salte et siegealent avec les députés

Vergnia il acclare qu'il mest pas libre : a sort, mais on ne le suit pas. Quan I il rentre, R'bospierre est a la tribune et parie contre la politique du Comite « Concluez donc! » 11, crie Vergniaud . O.i., répond Robespierre, je vais conclure, et contre veus! » Et il de nan le l'arrestation des vingt-deux. La Convenuon s'y refuse, mais voto la suppression de la commission des Douge. Co derret semble suffice a Paris. Les sections se rejouissent. Le faubourg Saint-Antoine, qu'on avait deci le à marcher, sur la faisse no ivelle que les sections favorables a la Convention avaient proclame la royauté, reconnaît son el reur, et défile pacifiquement dans la salle. Sur la motion de Barere, la Convention sort on masse pour aller fraterinser avec le people, jui improvise une fèle e vique, des illumina ions, des scènes ce patriot sine et le « sensial..é ». Tello fut la journes du 34 mai 4793, dont la Convention sortil intacle, n'ayant surt, disaient les Parisiens, qu'une pression in hale

Mais que le motifs d'inquiet ide restaient au Comité de saiat public? La Commune revolutionneire avail vould accèter plusieurs ministres, et le Conn : wait lû la representer humblement qu'elle n'en avait pas le droit. Le ministre Clavière clait. er, finte. Robespierre avait déclare à la tribune que la journee da 34 mai ir suffiscit jas La Comrigne, se declarant dujec, demandait et preparait un « supplément » de révolution. Le Comite, qu. au milieu de Paris en armes n'avait pas de forces militaires à sa disposition, pourrait et jar sa seule autorité morale, si clarantée de la competition de force « supplémentaire »? Dans la sea ce le la Conventina du 4º puin il fit adopter, malgre a Drohe, and adresse aux Français, ou la journéo du 34 mai était présentee sous un jour politiquement aptimiste at Ne faisons jamais 12 process aux revolucions, s'edria Barère, mais cherchons a en recueillar les fruits. » La seance fut levée à 3 x leuces, au momen, ou la Commune illait présenter une nouvelle pétition contre les vingt deix. Alors Mara, se renoit a I Ilôtel-de V lle, douna, avet une soleanite emphanique un « conse l » au perple, cela, de rester debout et ce ne pas désemparer pasqua la victoire. Lui-même monta au clocher de IIIô (l. a. Ville es so na le toesni. A ce brait, la Convention se reunit spon anoment, co entendit la pétition annuacee. Un douat tuin deseux sensueut, le Comité quata son attatude le neutrali e, et s'oppost, par l'organe le Barere, aux mesures réclai ces con colles Grandus. La Convention vota que les dénoncasteurs le ces députés seraient tenus d'apporter des preuves et que le Comité ferait ensuite un rapport

La scance du 2 juin s'o iveit par les plus graves no eve les de la Lozère et de Lyon. Des le natire. Han tot avait fait investir. par des forces formidables les Tullenes, on siegear I Assemble : Personne ir pouvai, se ir de la salle. La Convention etail prisonnière. Alors, avec plus de courage que d'esprit solitique, Langunais de na ida que tion cassát lo ites les la itoriges revolutioniaires de Paris et tous leurs actes. Une deputation de la Commence reconvolation pet across and rences a cest pour radermere fois, dit e le 19 de Paris réclaire. L'Assemblée ne parit. pas a émouvoir, et se horna la reavoyer la palation at Comite le saint public. C'est un ami les Guondias, Richou de l'Eure), qui parla le prem er de capitalation, et la Comita de sabit a il lic novita les deputes lénonces à se suspendre provisoirement. Aussiol Isnard, Landienas, Fauchet offri eut lair de n ssion. Lan moais et Barbaro ix refuserent fièrement. Lependant la violence et l'oppression se manfestent : des hommes armes sont aux portes de la salle et repoissent les députes qui venlent sortir, et parm, eax un membre du Comi e. Dela roix. Celu, et proteste avec in lignation. Toute l'Assent lee se lève, nonteuse et irriee. Danton's ecrie 🖰 « Le peuple français vier f dè re outragé dans la personne de ses represertants : il leu faut une résaration éclatante 🧸 Barera 📗 🧸 ie ce n'est point à los esclaves à faire des lo s, et il lemande la "e le l'aida menx « pri oscialt attenter a la liber é di a l'épièse dant di . peuple » C'était Manifot que Barere désignant, et la Conven-Lon le manda à sa barre. Hanriot n'obéit pas Barere proposit que la Convention sortit en masse pour aller revendiques sa liberte. Elle sorta, fut accueillie ave, une déference monique par les insurges, es quand le président Hérault-Séchelles missa Hannot a retirer ses troutes, coluici refusa brutalement do le faire, ant one la Convention n'agrait pas lucciaes députes

denonces La Conver ioi dut rentrer dans la salle de ses séances, et vaincire, humilier, elle lecreta d'arrestation, sur la motion de l'outhon, non pas vingt-deux, mais vingt neuf deputés, entre autres Gensonne Guadet, Brissot, Petion, Vergulaud, Barlimoux, Bazot, Rabant Saint Étienne, Larjon ets Louvet, et de ix ministres. Le Bran et C'aviere. L'ex ministre Boland e ait en finie, et la Commune avait fait maarcerer M. Roland.) On permit à ces proscrits de l'ester en arrestation dans leur lomicile, e sous la sauvegarde du peuple français et de la Corvention nationale, ainsi que de la loyante des catoyens le Paris e Los insurges curis rent aussi ôt au president pour offini un nombre égal d'otages. Barbaroux, a room de ses amis, refusa

Telle fut la journée du 2 pair, tont, la Convention son it muilles, le Comité du salut public amointre, la Commune victorique. Cette victoire de la Commune ne fut pas scalement le resultat de son audace, de l'incapacite politique les Girondans, de l'imitaire de Rolespièrre, e le fut fachitée par l'emotion patriotique que causèrent nos desastres militaires, a Vous voulez savoir, avait dit Robespièrre jeune au 31 mai, qui a fait sonner le tocsin? Je vals vous le lire de sont les transsons de nos genéraux, d'est la perfidie qui a livré de camp de l'amars, c'est le bombar lement de Valenciennes, c'est le desordre qu'on a leus lans l'armée du Nord ... » Le jeuple de l'aris eut l'idee que les discor les de la Convention étaient lu viaie cause de nos insucces militaires, e. il vou ut rétal lir l'unité à i centre du gouvernement en annihilant celui des deux partis qui lui semblait le moir s carable de gouverner

## II. - La guerre civile.

Les suites de la journée du 2 juin. — On a va comment Danton avait essaye de prévenu l'insurrection populaire Quand eile est éclate, il feignit d'en être le part san pour sauver le prest ge la gouvernement devant l'Europe Mais le Comme n'en était pas meins un des vancies du 2 juin. Le décret contre les ministres Claviere et Le Brin 'avait profondement irrité. Sil abandonna le ministre des contributions. a son sort et le fit remplacer par Destournelles, il ne voulut pas d'abord se séparer du ministre des affaires étrangeres, qui était le tidé e agent de sa politique de negociations Le Brun continue a venir au Consell, amene et remmene par le gendarme qui le gardait choz lui, et ce ministre, prisonnier d É.al., a occupa plus activement que jamais des affaires de l'État ("est se ilement le 21 que cessa cette étrango situation et que la Convention remplaça Lo Brun par un ami de Danton, Deforgues, voulant bien marquer a usi qu'elle enten lait continuer la politique extérieure de Dan on quoique les varingueurs. di 2 juin, el sutte il Robesplerre, fassent hostiles a celte politique Le Comité et la Convention s'efforcèrent de réagir contre la victoire de la Commine. Celle-ti avait promis de produire des pieces et des faits contre les Giron lins : le Comité la somma de tenir sa promesse, elle se deroba. Alors le Comité proposa tout un plan de defense contre la Commune e suppression de cas les Comités révolutionnaires droit pour la Convencion de requisitionner la force armée comme etle l'enténdra, envoi, à ture l'otages, de députés « dans chacun des départements dont religies deputés ont etc mis en arrestati n par le décret du 2 juin ». Robespierre se moqua de ce projet, la Convention n'eut pas envie de constituer des otages, et ou y renouça. Ce fut an echec pour le Comité. Mais la Convention lui pro iva sa confiance en le récusant pour un mois (12 juin) : deux de ses membres. Trenhard et Robert Lindet, absents en mission. furent remplacés par Casparin et Jeanbon Saint André. Le Comité, a usi réclu et partiellement renouvelé, et dans leg icl siégeaient mainter ont les einq Montagnar le qu. L. avaient éte adjoines as 30 mai précédent, crot devous accroître encore les attributions et le rôle de Danton qui, charge précedemment de diriger la diplomatie, out en outre la haute sarreillanco des opérations muitaires. Des le lendemain Dantor adjuta la Convention de s'expliquer devant la l'rance et devant l'Europe au sujet des journees au 31 mai et da 2 juin, et d'en prendre la responsabilité, pluthique de paraître avoir été débordée par les

événements. Outrant avec perfidie cette pensee, les robespierristes proposerent à la Convention de felic ter la Commune révolutionnaire, qui l'avait apprimée au 2 juin. La Conventio : léclara sculement « que les citoyens de Paris avaient puissaminent concouru à sauver la liberté et à maintenir l'unité et l'indivisibilité de la République ». A partir de ce moment-la les journées du 34 mai et du 2 juin sont officiellement consacrées comme des journées nations es.

Le fédéralisme; la Constitution de 1793. — Les départements ne virent dans ces journées qu'un mouvement porement parisien, et presque toute la France protesta Doja l'annonce publique des préparatifs de l'insurrection avait provoqué, on heaucoup de départements, des réclamations, et même une révolution antimontagnarde avait en lieu a Lyon, le 29 mai. Ce jour la, les sections de cette ville, d'accord avel'administration départementale de Rhône-c. Loire, se levèrent contre la commune lyonnaise, qui était jacobine et obéis sait aux conseils de l'ardent démocrate Chalter. Il y eut une bataille sanglante, l'hôtel de ville fut pris par les royalistes conlises avec des modérés et des girondins, et une municipalité réactionnaire et illégale remplaça la manicipalité jacabine et légale. Bientôt Chalier, joié on prison, sera guillotiné. La nouvelle de la journée parisienne du 2 juit ne fit qu'accroître l'audace des rebelles, qui tendirent la main aux mécentents des autres departements. Il y eut les adresses de protestation. La Franche Comté, le Dauphiné, la Provence, le Languedoc, la Guyenne, la Normandie prirent une atutude menaçante. Il semblait que les anciennes proyinces se reformassent coulle la Révolution, et c'est ce mouvement qu'on a appelé le fedéra tisme Plusieurs des lépulés docrétés, Petion, Buzot, Guadet, Brissot, Barbaroux Louvet, s'échappèrent et allèrent fomenter la guerre civile en province. Pres des deux tiers des departe ments se levèrent contre la Convention, qui neureusement conserva pour elle la vieille France. Heureusement aussi que c'était une insurrection des départements, et non des communes, qui resterent presque toutes f'deles au pouvoir central et contribuèrent à maintenir l'anité de la patric. Mais au debut

a situation par it lesespéree Le 43 juin, la Convention a rit que Buzot commençait la guerre civile dans l'Eure, et que le directoire le ce lépartement avait arrêté la formation d'une force armée de 4000 nommes pour marcher sur Paris. Le depur en mit du C lvalus avait 'nearcèré deux univentionnels en mission, Romme et Prieur (de la Côte d'Or). La Convention lança des décrets d'accusation contre les rebelles; mais, n'ayant pas encore les moyens de réaliser ses menaces, temporisa, négous, laissa Dan en entreprendre sous main une campagne diplomatique à l'intérieur, analogue à celle qu'il avait entre ses à l'extérieur, et le principal moyen de cette politique, ce fut le vote de la Constitution. Lie de 1793

Or a vo dans cette Constitution une sorte de bible montagnarie elle fut sirtout un expédient pour railier les départe ments lasurgés expédient réclamé de tous côtés par les munt cipalites, par les societés populaires, par les representants en mission. Le Comillo de salut public l'improvisa en quelques jours, la Convention la discuta et la vota du 11 au 24 j un 1793 Tout en désavouan, le projet dé,à déposé par Condorcet, le 48 fév. er, au nem cu Comité de Constitution, on l'avait utilisé, et l'œuvre des Montagnards ne fut guere plus domocratique ni gueremoins libérale que celle des Girondins, dont elle reproduisit les traits essentiels. Précédec, comme cello de 1791, d'une Déclaration des droits, mais plus égainaire et offrant pour but a la société « le bonneur commun », la Consetution de 1/93 consacrait le suffrage universel stabli au 10 août, mais supprimait les deux aegrés d'élection et faisait nom net les l'ipites immédia tement par les assemblées primaires. Les membres des adioimstrations de artementales, de district es des tribuna ix condinuaient à être clus par le suffrage à deux degres. Le pouvoir législatif e.a.t confie à un Corps legis atif, composé d'environ 600 députes, el la porte m un serdenci. Chaque loi voiée par le Corps legislatif devait être proposée au peuple. Si, quarante jours apres cette proposition, dans la monté des départen ents plus un le dixieme des assemblées primaires de chacun l'eux n'avait pas réclaine, la loi e sit lefintive Sinco le torps legislabf convoquant les assemiliées primaires. Le pouvoir executif

etail confie a un Conseil executif de vingt qualre membros, ains. nommés : les électeurs du second legré de chaque département. désignaient un candidat, sur la liste de ces candidats, le torps législatif choisissait les membres lu Conseil, qui étaient renouvelables par monié à chaque legislature, s'est-à dire chaque année. L'organisation du pouvoir judiciaire se trouvait simplilice, mais l'election en était toujours la base. Enfin la Constitulion devait être soumise a un plebiscite. Tous était calcule jour ; calmer les inquietules de ceux qui redoutaient la dictature de Paris par bres, tution d'une e ate de referendam national, le dernier mot, en toute matiere, devait realer aux departement En outre, to ité possibilité d'une detat ire , ersonnelle se trouvait écarles par l'institution d'un Conseil executif de vingt qualre membres, que tous les départements concourraient à nominer Cette Constitution rallia les républicains avancés par son caractère democratique, et la plupart des républicains modéres ou girondias par son carsi tere liberal. Envoyet dans toute la France et jusque dans les foyers de l'insurrection, elle désarma les federalisies, a l'exception de ceux qui s'étalent deja trop engages ou compromis pour ne pas continuer la lutte

Chute de Danton (10 Juillet 1793), le second Comité Mais res heureux offets de la Constitution de salut public. ne farent pas sensibles tout de soite, car îl s'écoula plusieurs semaines avant que toute la France pût la connuître et la ratifier. En álterdan , le Comié resia filible a sa méthodo de le ripori. sation, ajournant les mesures de rigueur contre les départements insurges. Ce systeme d'indulgence fu, critique lans la seance du 4 juillet, et le Lomite sentit qu'il perdait la confiance de l'Assemblée et du clubiles Jacobu se qui ne pardornait pas à Danton son rôle au 31 mai et au 2 juin, L'opinion parisignac, inquieto des progrès le l'insurvection federaliste et excitée par Robespierre, réclamait des mesures rigoureuses contre les Girondins detenus ou évades. Le Comite s'efforça de réagir contre ces colores, et le rapport que Saint-Just présenta en son nom sur les Girondins ,8 juillet), parut modére, quant aux conclusions, et presque conciliant Sans doute, il y étail der ande que les deputes qui avaient commence la guerre rivile

en province fussent déclarés traitres a la patrie. Mais, quant aux de pueds restés prisonniers à Paris, Saint-Just proposait de declarer a qu'il y avait lieu à accusation » contre ceux d'entre oux qui étaient prévenus ce complicité avec les rebelles, r'est-àdire contre Gensonné, Guader, Verguinad, Mollevaust, Unrdien, et non de les traduire aussitôt au Tribunal revolutionnaire. Les autres, a i nombre de quatorze, et parmi eux Rabaut Saint-Etienne et Lasource, « pluiôt trompés que coupables », il proposait de les rappeler dans la Convention. Ces projets furent a ournés. et la Convention, plus rigoureuse que son Comité, decreta le même jour l'arrestation de Condorcel, qui avait critiqué la Lors itation montagnar le. Le sc.r., a ix Jacobins le Comite et Danton subtrent de violentes atlaques. Le 10, la Convention censula et manda a sa barre le goneral Westermann, ami et créature de Danton, qui s'etait fait l'attre a Châtillon par les Vendeeus. On proposa le renouvellement du Comité le salut o iblic, que Camille Desmoulins, devenu robespierriste, accusa d'incapacité, Scance tenante, la Convention renversa Dauton du pauvoir en éusant un Comi e de salut public reduit a neuf memores: Jeanbon Saint And.é, Barère, Gasparin, Couthon. Hérault Séchelles, Thuriet, Prieur le la Harne), Saint Jost, Robert Lindet. Le chef de ce gouvernement houveau fat Robesmerre, qui, le 27 mil et 4793, remplaca au Commé Gasparin. de nissio ma ce. Carnot et Prieur (de la Côte d'Or) furent acjoin's au Comb (14 août), rinsi que Billaud-Varenne 🕥 Collot d'Herbois (6 septembre). Le le fut la composition de ce second Com té de salut public, le « grand Comité », comme on l'a appelé, et qui porte dans l'aistoire la responsabilité du go ivernement de la France en l'an II Répidiant en partie la methode politique de Danton, il affecta de renoncer aux moyens de temporisation et de diplomatie, soit à l'extérieur, soit à l'inreur, et parut vouloir re compter que sur la force pour mettre lin a la guerre étrangère et à la guerre c.v.i.e. Voici comment le travail clart divise : Billand, Collot et C. a.Lon correspondaient avec les représentants et les autolités, Saint-Just s occupait de législation construtionnelle; Jeanbon Samy Audre avait la marine; Carnot le personnel et le mouvement des

armées; Prieur (de la Côte-d'Or), la fabrication des armées et des mumitions, le service des hôpitaux, les expéditions aux départements, Robert Lindet, les subsistances, l'habillement et les transports, et il était a dé par Prieur (le la Marne), qui avait également dans ses a iril utions les finances et les cultes enfin Barere était chargé des affaires e rangeres, d'abord avec Hérault Séchelles, puis seul. Quant à Robespierre, il s'était occupé d'abord d'instruction publique, puis il avait pris peu à peu le rôle d'un ministre dirigeant sans portefouille.

L'insurrection fédéraliste et royaliste : Marseille, Quant aux fedéral stes, le second Lyon, Toulon, la Corse Comite de salut public n'eat d'abord qu'a recueillir les heureux fruits de la politique de Danton, et, le 13 juliet, la defaite de l'armée norman le à Vernon amena la soumission de toute la Normandie. Le nora de la France fut paciné sans trop de quine, et la nouvelle Constitution y ralha les esprits autour de la Convention Dans le Milli, les moyens de persuasion ne suffirent pas. Il s'en fallut de peu que le mouvement « fédéraliste », Liento, royalisé, ne s'étenuit à tous les départements méndionaux. Des le 7 juin, le département de la Gironde s'était mis en insurrect en avait leve une force armée et annoncé le projet de reumir une Convention nationale à Bourges. Ses émissaires allèrent prècher la guerre civile dans to a le Langueloc, et il s'y forma ces comités de satut public fasurrectionnels. Les cépartements du Gard et Bouches du Riône se leverent et a remèrent. Coux de la Haute-Garoni e et de l'Hérault faront. heurer soment empêchés de se joindre au mouvement par les mui imprintes et les sociéles popu aires, et e est ainsi qu'echouale plan des Bordelais. Isolo, le departement de la Gironde d'it se soumettre, et les représentants en mission, Ysaheau e. falhen, y rélablirent plus laid, sans trop de peine, l'autorite de la Convention Mais, dans la vallée du Rhône, il fallut employer la force pour empêcher les séditions maiseillais et lyoanaise de se donner la main. Lyon s'était mis en insurrection dès le 29 mai. Marseille fit de même à la nouvelle de la journée parisienne du 2 juin, et une armée maisei, aise se mit en marche pour aher land. La main a une armée nimoise et aux révoltés de Lyon. La Convention détacha 1500 hommes de l'armée des Alpes, qui, pendant que cette armée faisait le siège de Lyon, descendirent la vallée du Rhôno sous les ordres du général Carteaux. Cependant quarante-deux societés jacobines du Gard, de l'Ardeche et du Rhône se réunirent à Valence et y déclarécert « que la Convention nationale est le centre de l'unite et le seul point de rathement de la France . C'est donc avec l'aide des societés populaires et a issi de la plupart des municipalités). que la petite troupe le Carteaux put s'avancer victorieusement Les Marseillais avaier à poussé jusqu'à Orange, afin de rejoindre les Nimois, qui les actendacent au Pont Saco. Esprit. Mais l'annonce de la Constitut on, la forme autitude des sociétés popula res, les objurgations patriotiques des commissaires du déparcement de la Brône, décicèrent les Mimois à s'en retourner chez eux. Les Marsoil als reculèrent, et Carteaux s'empara d Avignon presque sans coup férir ceue ville avait été railiée a la Convention par l'habile décret du 25 juin 1793, qui en fa suit le chef heu d'un nouveau département, cel 1. de Vancluse, et separait ainsi ses intérêts de ceux de Marseille. Le 24 août, Cartea x culbuta l'armee marseillaise, le 25, il entra à Macse, le, au moment du les royalistes de cette ville allamat la Evrer aux Anglais

Cependant la ville de Lyon faisait une resistance désespérée. Sommée de se rendre le 9 soût, elle s y refusa, tout en protestant de ses sentiments republicains, mais elle mit à la tête de sa garde nationale le royaliste Précy L'armée de Kellermann ctant trop faible au détut pour auxes ir Lyon, le représentant en mission Dubois-Crance essaya d'intimider la place pur un bomba dement, qui commença le 22 août, et qui ne fit qu'irriter le courage des Lyonnais. D'autie part, les Piémoniais envahissaient la Savoie, et l'armée des Alpes risquail d'être placée entre deux feix. Lyon s'approvis, me ai, librement, et hrait ses subsistances du Forez, lont la principale ville, Montbrison, alors chef-lie i de district du département de Ruône et-Loire, l'in était dévouée. On recouruit à l'expedient qui avait déjà réussi pour separer Avignon de Marseihe et un arrêté des representants du 12 acût l'onthine par la Convention le 19 novembre)

créa le département de la Loire, avec Montheison pour chef heu. Les nombreux renforts amenés du Puy de-Dôme et des departements du centro par Couthon, Maignet et Châteauneuf-Randon permirent de Loquer Lyon, et un siège en règle commença. Le 8 octobre, des commissaires des sections vinrent proposer une capitulation, c!, le 9, l'armée républicaine entra dans la ville. Precey et une partie des Lyonnais les plus compromis parv arent a fercer le blocus et à gagner la Suisse. La Convention rendit (12 octobre un décret terrible : « La ville de Lyon sera defraite. Tous ce qui fut habite par le riche serademoli. Il ne restera que la maison ou pativre, les habitations. des patriotes gorgés ou proscrits, les édifices spécialement em playes à l'industrie et les monuments consacres à l'humanité et à l'instruction publique. Lo nom de Lyon sera effacé du tableau. des villes de la Republique. La reunion des maisons conservées. portera désormais le nom le Ville-Affranchie » Couthon se torna a faire demohr quelques maisons de la place Bellocour, et, quart aux personnes, il laissa à ses successeurs Fouche et Collot d'Herbois la tristo glome de châtier les vameus par des « mitrathades » en musso.

La révolte de Toulon fut encore plus grave et plus difficile. à réprimer que celle de Lyon. Les sec ions y organisèrent lèsle mois de juillet un gouvernement insurrectionnel, avec la complicité ouverte de l'ani ral frogoti et des hauts finctionnaires de la marme. Deux conventionnels en mission, Baille et Beauvais, furent incarcères, et un tribunal populaire fit perie les principaux républicains de la ville. Louis XVII fut proclame, et Toulon se livra aux ennemis. Le 28 août, les escalres anglaise et espagnole vinrent mounler dans la race Lord Hood declars, qu'il prenait possession de la place et la garderait en depôt pour être remise au roi de France après la paix La Convention mit hors la loi l'amiral frogoss et ses complices Mais les forces lui manqua ent pour rédaire Toulon, si remarquablement fortifié par la nature et par l'art, défenda par 12 000 hommes de bonnes troupes anglaises et espagnoles, sans compier les deux escadies alliees, dont l'artificrie cooperait à la défense et qui assuraient du côlé de la mer les communications et le ravitai lement. Le general Caiteaux s'avança vers Foulon avec 4000 hommes scale nent, et s'etabut à l'ouest du mont Faron, qui le sejaran, a une anvision de l'armée d'Italie commandee par le géneral La Poyte, en assistaient les conven-Lonnels Balicis et Frécon Les assegeants prirent le l'iron et le reperdirent aussitôt. On vit que le siège serait long et diffi cile. I. fil ... attendre que la chite de Lyon permit de recevoir des renforts en hommes et en artifierte. Carteaux, juge insuffisant, f.t remplacé par Doppet, pus par Dugoramier, qui mon ra de grandes qualites mil a res el auquel les contemporains autril decent l'honneur de la prise de Toulon. Il semble cependant qu'une partie de set nonneur loive revenir à Napo-Uon Bona arte, a cai les representants en nussion coi fierent le commandement de Carbillerie 🧸 Dammartin blesse nous avait laisses sans chef d'artillerie lécriv... le conventionnel Silice à au Comité de salat public. Le Laşard nous servit a morveil e, nous arrètàmes le citoyen Bonapaste, capitaine instruit, qui allait à lla mée d'Italie, et nous lai ordomâmes de remplacer Da e mar .u. » hes pabiles d'apositions du nouveza commaniant de l'artillerie hâtereut la chate de Toulon, que la defaite des fécé. ralisfes dans le reste de la France rendalt presque inevital le Les aans déciderent a évacuer la place. Le 19 décembre 1793, la garn son et une partie des royalistes foulonnals s'embarquerent sur l'escalre anglo-espagnole. Le même peur, l'armée republicame entra dans food in. La Convention Jeereta que ceneureux évenement serait célebré par une fête naumale, que la ville rebelle prelrait son non et qu'une parii. Le ses maisons seralt rasee. Or exerça de terribles sengeantes. Les rebelles pris les armes à la crain fracan fracaits devant un trib mal forme des républicains eux avaient eté mis en plison par les Toulonnals pendant 1/8  $e_{\pi}c$ , et ce tribulal fut sans pitié. Apres un simulacre le jugement, on fuscha d'un ceu, cent e nquante ou de ix cents insurges. Les Jacobais dominerent d'sormais i Toulon.

La Corse avant fant defection, com ne Toulon, mais cette defection ne parut pas a issi edicuse, parco que la Corse n'aj partenant à la France que depuis 1768. Achetés el conquis, les

Corses regretament l'indépendance dont ils avaient joui sous Paoli. La Constituante prononça l'annexion définitive de leur lle (30 novembre 4789), qui forma un département frança s, accepta avec joie les institutions libérales, et parut française de cœur. La France out l'imprudente génerosité de rendre Paoli aux Corses, et de lui donner le commandement de la 23º division militaire. Cet homme de talent profita de son autorité sur ses compatriotes et des embarras militaires de la France jour se rendre à demi indépendant du ministre de la guerre. La Convention négocia avec Paoli, mais dejá il négoclait avec les Anglais. Il révait une Corse indépendante sous le protectorat britannique. Le 26 mai 1793, une Consultà illégale, reume à Corlo, refusa de reconnaître les pouvoirs des commissaires de la Cenvention et detta les fonctionnaires de leur serment. Les Français, comme ja lis les Genois, ne furent bientôt. plus in titres que des côtes. La Convention divisa la Corse en deux départements, out hors la loi Paoli et ses principaix partisans. Mais elle ne put envoyer en Corse qu'une petite armée, qui lutta longtemas, grâco à l'héroique énergie du représentant Lucombe Saint-Michel contre les efforts combinés des Paofistes et de la flotte anglaise. Les Anglais s'er ipa èrent successivement de Saint-Florent 17 février 1794), de Basila 22 juir ). de Calvi (10 aout). Une assemblee genérale du peuple corse rennie i Corte en juin 1794 avait déclaré que tous les l'ispolitiques et sociaux qui unissaient la Corse à la France etaient rompie, nommé une junte pour preparer une constitution, envoyé des commissa res à Londres pour offrie la couronne de Corse à Genge III Celui-ci accepta. La qualite de vice roi fut devolue, non a Paoli, comme celui ci l'espécait, mais au commissaire anglais, sir Gilbert Eiliot, et Paoli fut invilé à se rendre a Londres La Corse devint une province anglaise, que la Convention essaya vamement de reprendre par deux expéditions navales. Le joug de l'Angleterre linit par lasser les Corses, aux yenx de qui la France victoriouse de l'Europe prenait un grand presinge. La brillante fortune de leur compatriote, le général Bonaparte, fortific parmi eux le parti français. Les Anglais, desespérant de se maintern dans l'île, l'évacuérent

à la fin de 1796, et la Corse, redevenue française, forma les doux départements du Go.o et du Liamone

La Vendée - Les anciennes provinces de Bretagne d'Anjou et de Poitou farent auss, le théatre d'une insurrection, qu'on appelle tensurrection rendéenne en la lendée, en tant qu'elle ent lieu au sud de la Loire, et la chonannerie, en tant qu'elle eut lieu au nord de ce fleuye. Bretons, Angevins et Poitevins elaient dans les car pagnes plus profondé nent attaches à leurs prêtres que les autres habitants de la l'rance. L'application de la Constitution éville du clergé excita chez eux, des le debit, d'assez graves troubles, et les paysans y prirent energiquement parti pour leurs anciens curés, dont ils suivirent les messes dans des fermes, des chapelles ou des forêts. Cependant la guerre civile aurait pu être évitée, si la loi le 24 fevrier, qui or lonnait une levée de 300 000 hommes, n'eût exasperé le paysan le ces contrees, à qui le service inditaire faisait horrour , non que ce paysan fat lâche, mais 1, répugnait à quitter le sol natal. Les renuions peut les operations de la levee de soldais avaient été fixees en beaucoup de communes au 10 mars. Presque partout les officiers publics chargés de ces operations sont injuries, maltranés, chassés. Les jours suivants, c est un soulévement généra, des paysans, tan lis que les villes restent patriotes es filèles à a lei Muis ces villes sont petiles, mal fortifiées : les insurgés s'emparent de Machecoul, de Cholet, a une grande partes du Porton et de "An su Nantes se trouve presque bloque En Bretagne, presque tout le pays tombe au pouvoir des revoltés. Rennes, Brest e, Lorient sont menacés. La révolte a lieu au cri de . Pas de maoce! Puis, e. presque aussitôt on redemande les anciens prêtres. Ce sont eux qui altisent les colères, president aux premiers actes de guerro et aux premiers massacres des republicains. L'armée vendéenne s'appelle d'abord l'armee chrétienne. Au délut, if n'est pas question de ramener le roi, et le mo vement semble entie rement populaire. Clest le garde chasse Stofflet, le perruquier Gaston, le voiturier Cathelineau, qui dirigent les premières bandes. Quand l'insurrection semble devoir reussir, des nobles viennent participer au commandement. Bonchanip, Larocheja

quelein, Lescure, d'Elbée, Charette Alors l'insurrection ven decime devien, en partie politique, et c'es, l'armée cotholique et royate, agissant au nom de Louis XVII

Les vales tinrent tête herolquement aux insurgés. La commune de Nan es dor na le signal di me résistance par la force et par la terreur. La Bretagne fut rapidement soumise, of celse première chonanneric dura peu. Mais la guerre vendeenne se développa et s'eternisa. La Convention, occupée aux frontières, n'avait d'abord à opposer aux meurgés que des gardes nationales et des recrues de la veille, un ramassis d'hommes novices a la guerre, presque pas lo soldais. Ils avaient à opérer dans un pays coupé de ravins, de cours d'eau, de broussadles et de bols, où us ne pouvaient se développer en latable et où ils étaient frappes isolément par d'invisil les ennemis. Il y out des paniques, des deroutes. De la viennent les premiers succès des insurgés, qui massacrèrent à Machecoul, avec une barbarie reffinée, leurs prisonniers republicains [3 avril 1793]. Ce fut des lors une guerre mexprimable, la guerre des Blanes et des Blaus. Le 1º août, la Convention décréta que la Ven lée serait reduite par le for et le fet, et des generaux improvisés, Rossignol, Ronsin, firent charges de ce te mission. A Nan es, le represenlan. Carrier exerça d'horribles vengeances, fit noyer des pròtres, guillotiner des myalisies, se conduisit en fou funeux. La garnison de Mayence ayant été envoyée en Vendee, on commença une guerre regulière et d'ensemble. On voulut couper les Vendéens de toute communication avec la mer et les emp cher amsi de receven da secours de l'Angleterre. Ce plan fumal execute, faute d'entente entre les généra ix et les représen arts. Cepen bort la Ven lée limit par ètre cernée par des forces superieures. En octobre, l'armée catholique et royale. passe la Loire, se dirige vels Granville, est repoussée devencello place, reculo en deso dre el se fait écraser nu Maris et a Savenay 43 et 23 lecembro 4790). D'Ell ec, Calhelmeau, Bonchamp, La Roche, aquele i ont peri. La Ven lée est vaincue, mais non reduite. Chare, e comu ande encore des bandes da 🔊 le Marais, Sapinaud dans le Bocage, Stofflet dans le Haut-Pet. tou Les Choumus s'agrient en Brotagre, Le récit des obscures

et tres compliquées peripéties de cette guerro civile en 1794 no saurait trouver place dans une l'istoire générale. Les victoires de la France aux frontières avaient ôté aux Vendeens toule chance de succès. La Convention prochina une amnistie pour les paysons qui se soumettraient quis le delai d'un mois 2 decembre 1794) Au commencement de 1795, Hoche, qui commande en Bretagne, et Canclaux, qui commande en Vendée, signent un traité de paix, cel il la avec Cormann et les chefs bretons, celu. c. avec Charetie Sapinaud et Stofflet Mais Louis XVIII provoqua une nouvelle prise d'arries Le 26 juin 1795, les Anglais debarquerent à Quinezon trois regiments d'amignes. Hothe repoussa cette nivasian. Les amigics furer l rejetes cans la mer on capit rés et fusilles. En Yendec, Charet.e. nommé généralissime par Lou s XVIII, surprend et mas sacre les republicams au poste des Essacis. Le comie d'Antors débarque à l'ile d'Yeu. Mais il voit que l'insurrection est vain que d'avance, que les paysans sont las, et il so rembarque Charette commence une fuite désespérée Quand la Convention se sé, are al trei l'encore la campagne, et la guerre cavile n'es. pas élemie

## III — Le gouvernement révolutionnaire et la Terreur.

La Terreur — Les vicissitudes de la guerre civile et de la guerre contre l'Europe amenerent une aggravation le la Terreur, qui ne fut pas un système, mais un état de choses « On a trop mai presu né de la perversité humane, dit le convertionnel Thibauleau, lorsqu'on a mpu a quelques person rages l'atrice conception le ce qu'on appené le système de la Terreur. Rien no fut plus eloigné d'un système que la Terreur. Sa una che malgre sa rapidite, ne fut que progressive On y fut successive nent entrainé a » L'un des évene ner siqui contribuerent le plus a exaspé or les passions, ce fut le meurtre de Marat par Charlotte Corday (13 juillet 1793 : Assassine,

Marat personnifia la patrie aux yeux lu peuplo, e. c'es. à ce titre que sa mémoire fit ale s l'objet l'un véritable culté. Comme Charlotte Corday venait de Caen, la capitale de l'insu rection quendine, on crut que les Girondins lui avaient mis le conteau a la main, et les Girondins forces, ve lés à la mort dans les discours de clabs et de sections. Le 28 juillet, la Convention déclara traîtres à la patrie, c'est-a dire tuables sans jugement, les deputés qui avaient pris part au mouvement federaliste. Quant aux deputés détenus, elle en decréta d'accusation, non plus cinq, comme l'avait demande Saint Just le 8 juillet, mais onze—entre autres Vergniaud, Gensonne, Lasource, Fauchet.

Presque en même temps, la nouvelle désastreuse des capitulations de Mayence et de Valenciennes amena (1er août 1793) le vote de décrets funeux. O dre des renaces barbares contre les Vendeens, et des mesures en vue d'organiser un gouvernement hetatorial, la Convention ordonna le renvoi de la reine Marie-Antoinette au Tribunal revolutionnaire, la déportation en principe de tous les Bourhons, la destruction des tombeaux de Saint-Denis, la confiscation des biens de toutes les personnes mises hors la foi, la fermetare des barrières de Paris et l'arres tation d'une foule de suspects. C'est le moment où, à Pans. l'influence passe aux mans des plus violents démagogues, d'Hebert, les Cordehers lis sont cux mêmes dépassés par quelques exaltés, comme Jacques Roux, Leclerc et Varlet, qui prôchont une revolution sociale et reçoivent le nom l'enrages. Le Comité de salut public est debordé. La lovce en masse des ritoyens de dix-huit a vingt-tinq ans 23 août) et l'exécution du general Cusaire, accusé de trahison (28 août), ne calment pas les colères et les inquiétudes. La nouvelle que Toulon s'est livré aux Anglais et aussi la farune Jont souffrent les ouvriers parisiens amenent des mouvements tumultueux. La Commune, · la bacre de la Convention demande, par l'organe de Charmette « que la l'erreur soit placee à l'ordre du jour » Le Comité de salut public n'ose pas résister a cette so uniction, il s'approprie le mos de la Commine sur la Terreur, il fait voter la néation d'une 1rmes recolutionnaire, chargée d'a ler comprimer les anstocrates dans les départements et d'assurer par la force l'approvisionnement de Paris, la division du T. bunal révoluta maire en quatre sections, afin d'accelerer ses opérations, le renvoi devact ce tru mal des ex-ministres Le Brun et Clavière. C'est la momena des mesures d'exception pour noussa. Parre et aussi de l'etablissement du maxim, m 3 44 29 septe abre 4793), don't on parlera dans un autre chapitre Le 17 est portee sur le rapport de Merlin le Doua'i, une ces lois terroristes les plus dures celle qui ordonne la miseen arrestation cans toute la France de toutes les personnes suspectes, et qui repute suspents tous coux qui a soit par le n conduite, soft par feurs relations, soft par feurs propos of lears errits, se sont montrés parasans de la grannie ou lu felleralisme et eanemis de la liberte » Le som d'appliquer cette vague definition, de dresser les listes et de proceder aux arrestation est confié parlout à des Com tes de surrentlance ou revolution naires. Alors la Terreur pese sui toate la France.

Le Comite de salut p d'he et la Convention, entraînés par le declainement des passions et des coleres populaires, se decident à sacrifier les Gironlins. Un décret du 3 octobre 1,93 tradalt au Tribunal révolutionnaire tous les députes aéteaus, au nombre de quarante et un, et ordonne l'aires ation de soixante quinze concentronnels amis des Girondins, que la protection de Robespierre sauva seule de la mort. Le même our, la Convention ordonna le prompt jugement de la « veuve Capet ». Une négoriation indirecte, conséquence de la politique de Danton, avait été enfamée en vue d'offrir la sûrete de la reme en echange le la neuralité de la Toscane et de Naples. Mais, l'Autriche avant fait arrêier les negociateurs, le Comité de saint public se déci la a céder aux denonciations furiouses du Pere Duchesne, et à sacrifier Marie-Antoinette, comme il sacrifialt les Giron lins. Après um de at ou Hebert fit une deposation sa visiblement calomnieuse qu'il rendit la reine intéressante aux yeux de ses pires en ien es, le piry déclara Marie-Antomette coupable d'avoir coopéré à a des manœuvres et intelligences avec les pinssairces étrangères et autres ennemis extérieurs de la République l'esdres manorovres et intelligences tendant à lear fournig des secours en argent, à leur

dorner l'entrée du territoire français et à y faciliter les progrès de leurs armes ». Condamnée à moit, Marle-Autoinette fut guillotinée e 16 octobre 1793.

A cette époque, il semblerait que les victo res le nos armes auraient du déjà a nener ano détonte à l'intérieur. La prise de Lyon (9 octobre), la victoire de Watagoies (17 octobre), la défaite des Venuéens à Cholet (même jour), ne calmèrent pas les pass ons de vengeance fie roi de Vaples nous avait de la la guerre (49 octobre : Toulou résistait plus que jamais, les Vendéens, quoique vaincia, avaient passé la Loire et se duri geaient vers Granville. Or avait etc de trop peut pour être chement. La Terreur s'accentua plutôt les 16 octobre, la Convención ordonna l'arrestation de tous les etrangers nés sujets les gouvernements avec lesquels la Franco était on guerre Le 20, elle porta des parces terribles contre les cultesiast ques suspects. Enfie, le 24, commença le proces des Griondins.

Ils claieit au nombre de vingt et un, à savoir : Brissot, Vergniand, Gensonné, Lauze-Deperre,, Carra, Gardien, Dufriche-Valazé, Daprat, Sillery, Claule Fauchet, Ducos, Boyer-Fenfrède, Lasonece, Lesterp Beauvais, Duchastel, Minyielle, Lacaze, Lehardi, Boillean, Antiboul et Viger. Il etail difficile d'anglober des nommes aussi divers lans que même accusation le complot : aussi l'accusateur public, Fouquier-Luville, se borna-t-il à reprendre les griefs vagues et contradictoires enumérés dans un rapport d'Amar. L'interrogature et les dépositions ne pareat établir aucune charge commune contreles accusés. Les temo as entendus, lous défavorables, expinmérent sur o it la haine de la Montagne contre la Gironde Le proces grainait en long teur. On n'avant encore entendu au boul de aix jours que neaf téenoins, et il parut aux Jacobins que l'opinion hesitait. La club demanda, le 29 octobre, à la Concontion « de débarrasser le Tribunal des formes qui étouffent la conscienci et e opêchent la convicti in », e' st-a lice Tempôches Vergnaul et ses concruses de se défendre, et obtint un décret qui antorisait le président au Trib mul revolutionnaire co décret lui donnais enfin ce atre) à demander aux jurés, apres trois jours de lebats, si leur conscionce était sufusain

ment éclairée. Et, en effet, apres l'interrogatoire des accusés et avant qu'aucun d'entre eux eût commencé à se défendre, le jury se dit suffisamment éclairé (30 octobre), et déclara les accusés coupables de « conspiration contre l'unite. l'indivisi blite de la Republique, contre le bien et la sàceté du peuple français ». Fouquier-l'inville requit la mort. Indignés d'être ainsi tués sans jugement, les accusés se levèrent en poussant des cris, et l'un d'eux, Dufriche-Valaze, se donna la mort d'un coup de stylet. Le président les sit sortir, et le Tribunal prononça l'arrêt de mort, qui fut exécuté le lendemain (34 octobre)

Bientôt M<sup>no</sup> Roland, également condamnée à mort par le Tribunal révolutionnaire, fut guillotinée (8 novembre 4793) Roland se donna la mort, le 40 novembre, à Radepont (Eure-Manuel fut exécuté le 14 novembre s rivant, et Baba il Saint Ébonno le 5 decembre Condorcet se tua le 29 mars 1794. Quant aux députés qui avaient tente d'exciter la guerre civile en province, abandonnés par leurs partisans, ils se virent impitoyablement traqués. Louvet et Isnard réussirent à se cacher et survécurent. Mais Salle et Guadet furent guillo tines à Bordeaux le 19 juin 1794, et Barbaroux y subit le même sort le 25 jun. Le lendemain 26, en tronva dans un champ, près de Saint-Emilion, les cadavres de Buzot et de Petion à demi dévoros par les chiens. Un des amis des Girondins, l'exministre des affaires étrangères Le Brun fut con lamné à mort par le Tribunal revolutionraire le 27 décembre 1793. Son collegue Clavière s'était tué dans sa prison, le 8 du même mois Enf.n le duc d'Orleans, que les Mon agnards denoncèrent calom are asement comme un complice des Girondins, fut une des victimes du Tribunal révolutionnaire (9 novembre) Parmi ces victimes, il y eut aussi à celte éjoque Ballly et Barnave, qui furent exécutés, celui-la le 10, celui-ci le 28 novembre 1793, pour des « crimes » anterieurs à la loi qui avait créé le tribunal devant lequel ils comparaissaient, et qui devenait de plus en plus l'instrument des vengeances d'une minorité d'hommes violents, alors inspirée par Hébert

Le calendrier révolutionnaire. — L'accord d'une partie du clergé constitutionnel avec les fédéralistes avait tourne

beaucoup d'esprits contre la religion catho ique : de la le mo i vement de « déchristianisation » et le culte de la Raison, en novembre 1793, dont on parlera dans un autre chapitre. Ce fut une des formes de la Terreur. La France ne se la laissa. pas imposer, et la fermeture illégale de beaucoup de temples amena dens les campagnes des mouvements insurrectio mels q il déciderant le Comité de salut public, en decembre 1793 a inviter les representants à empêcher toute violence contre le culte. Mals la Convention, d'abord favorable à l'Église gal..cane. telle que la Constituante l'avait établie, en était venue, à cause des sajets de défiance que lui avait connés le clergé assermenté, non pas encore à l'idée de séparer l'Église de l'État. mais à celle de laïciser l'Élat de plus en plus. Voila pourquoi par les décrets des 3 octobre et 24 novembre 1793, elle abolit l usage du calendrier gregorien et fit dater l'ere nouvelle des Français de la fondation de la République, c'est-a-dire du 22 septembre 1792, 😮 jour , à le soleil est arrivé à l'équinoxe vrai d'autonne, en entrant dans le signe de la Balance, à neuf heures dix huit minutes, trente secondes du matin, pour Lobservatoire de Paris » L'année fut divisée en douze mois égaux, de trente jours chaque : vendémiaire brumaire, frimaire pour l'autonne, nivôse, pluviôse ventôse, pour l'hiver; germinal, floreal, prairial, pour le printemps; messidor, thermidor, fructidor, pour l'éte. Après les douze mois, suivaient, pour complete. l'année ordinaire, cinq jours, qui n'apportenaient à aucun mois es s'appelèrens d'abord sans outotudes, pais complementaires. Le sexieme jour a ajouter tous les quatre ans s'appola de la Récolution. Chaque mois fut divoie en trois parties égales, de dix jours chacune, appelées décades, et les noms des jours de la décade furent : primidi, duodi, tren, etc. Pour effacer : les préjugés du trone et de l'Église », qui « souillaient chaque page du calendrier », la Convention remplaça les noms des saints par des noms de productions naturelles et d'instruments ruraux. Tel fut le calendrier républicain, qui dara plus de douze ans et ne fut officiellement suppri né qu'à partir du 1° janvier 1806.

Acceptation et ajournement de la Constitution de 1793 C'est en général le dimanche 14 juillet et le

dimanche 24 que les assemblées primaires se réunirent pour raufier la nouvelle constitution. Dans la plupart de ces assemblées, chaque électeur cepondit out on non a l'appel de son nom, et il semble que le scrutin n'ait été secret que là où il fut reclamé par une forte minorité opposante. C'est ce qui explique que dans six dépurtements. Basses Alpes, Isere. Meuse, Haute-Saône, Var et Paris, i. n'y ait pas eu un seul vote négatif. Les departements où il y cut le plus d'opposants furent le Finistère, les Côtes-du-Nord, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, le Mont-Terrible, le Mont-Blanc, la Mavenne, Vaucluse, le Donos, la Giroi de, la Seine-Inférieure, la Sarthe, la Manche. Une partie seulement des assemblees primaires put voter dans la Vandée, a cause de la guerre civile, et dans le Nord, a cause. de l'invasion anglo-autrichienne. A ici ie ne ner clature définitive des votes ne l'at officiellement aress :e. Le 20 janvier 1794, la commission de recensement annonça 4804 298 votes affirmatifs, et 44 640 votes negatifs, mais il manquait encore les résultats de 424 cantons, dont il ne fil plus question. On n'attendit pas ces resultats pour proclamer l'acceptation de la Constitution. Le 9 août 1793, le rapporteur de la commission. annonça que tous les départements sauf la Corse, qui n'avait pas vote, avaient accepté la Constitution, et il fit remarquer que, sur 44 000 commines, une seule, celle de Saint-Donan (Côtes-d 1-Nord), avait demande le retablissement de la royauté. On affecta de considérer surtout ce plébiscite comme la consécration populaire des décrets du 21 et du 22 septembre, par lesquels la république avait eté substituée à la monarchie, et telles étaient alors les habitudes d'abstention que, l'ien qu'une minorità sculement cut pris part au scrutin, on peut adme tre que ce fut là le sens du plébiscite

Chaque assemblée primaire avait dû deléguer, aux termes de la loi, un de ses membres pour porter à Paris le résultat du scrut n' Ces délégues, au nombre 1 environ 8000, prirent part à la fête du 40 août, ou l'on proclama l'acceptation de la Constitution et qui fut comme une nouvelle fé levation, la fédération républicaine. Des le 11 août la Convention ordonna la convocation des assemblées primaires pour chre le nouveau Corps

legislauf. Ainsi la Convent en allait se dissoudre au moment le plus critique de la defense nationale, quand la nécessité d'une forte centralisation gouvernementale se faisait plus que jamais sentir. Sans oser parler encore de l'ajournement de la Consttution, Robespierre et les Jacobius préparèrent habilement l'op mon à cette nécessite politique. Les délegués des assemblees primaires furent endoctrinés. On leur ôta toules leurs defiances contre Paris, on justifia a lears yeux cette journée du 2 juin, qui avait fait horreur aux départements; on les decida à demander eux nêmes à la Convention des mesures révolutionnaires qui impliquaient le maintien de cette assemblée. Ce sont cos délegués qui, rentrés choz eux, décideront la France à consentir a l'ajournement de la Constitution. Le 28 août, au nom du Comité de salut public, Barère declara à la Convention « que le modernatisme, profitant du relachement de la police de sureté, attiedit l'esprit public et provoque sourdement la contre révolution, que la si uple exécution des lois constitunonnelles, falto pour les temps de paix, serait impuissante au milieu des conspirations qui nous environnent. » La Convention charges le Comite de lui presenter ses vues à cet egard, mais le Comité ne se pressa pas. La Constitution de 1793 était un pacte entre la Convention et les départements, c'est ce pacte qui avait désarmé les féderalistes. On attendit encore pendant plus d'un mois, et c'est seulement le 10 octobre 1793 qu'il fut lecrété « que le gouvernement provisoire de la France est révolutionnairo jusqu'à la paix »

Organisation du gouvernement révolutionnaire. — L'ajournement de la Constitution de 1793, c'étail le maintien de la Constitution de 1794, modifiée sans doute par la suppression de la royante et par l'établissement la suffrage universel, mais intacte quant à ses dispositions décentralisatrices. La suppression de la royanté avait même acord l'independance des administrations élies, coqui avait singulièrement favorisé l'insurcettion fédéraliste. La France se ironvait dans un état d'anarchie, auquel la Convention rémédiait de temps à autre par des mesures d'exception, dont le caractère arbitaire et contradictoire fut à la fois un des effets et une des causes de la Terrenr.

Des le 1º aoû . Danton avan demar de que le gouvernement de la défense nationale fût enfin organise par un décret d'en semble, qui suspendruit en fait le fonctionnement 1' me constitution incompatible avec la situation exterieure et interieure de la France. Il aurait voulu que l'on érigeat le Comité de salet public en gouvernement proviso re. La Convention se borna à metre à la disposition la Comite une somme le cinquante nillions pour depenses secretes. C'est se ilement le 10 octobre, par le même decret qui ajournait la Constitution de 1793, quiello esquissa une preir tre organisation d'in gouvernement révolutionnaire provisoire. Cette organisation fut modifiée et complétee par le grand decret du 4 decembre 1793 (14 felmaire an II), Jont le principal effet fut de birser l'autorité des admiustrations departementales elnes. Il y est dil formellement que a la hiérarchie qui plaçant les districts, es municipalités. on loute autre autorité, sons la dépendance des départements. est supprimee pour ca qui concerne les lois revolutionnaires. et militares et les mesures de gouvernement, de salut public" et de sùreté generale ». Les departements n'avaient plus dans leurs attributions que la répartition des contributions cutie les districts, l'établissement des manifactures, des grandes routes et des cannux publics, la surve lance des domaines nationalix. Reduites aux huit membres qui formaient leur directoire, privées de leur conseil géneral, de leur president es de leur procureur général syndic, les assemblées départementales ne jo agent plus aucun rôle dans l'administration ge totale et cans le gouvernement de la France. La survei lance de l'exécution des lois révolutionnaires . Les mesures de gouvernement, de sûreté genérale et le salut public dans les departements, était exclusivement astribuée aux districts, à la charge den rendre compte exactement lous les dix jours au Com a de saint public, pour les mesures du gouvernement et de salut public, et au Comité de sûrees generale pour ce qui concernait la police générale et intérioure, ainsi que les individus. Un des plus graves inconvéments de la Const tubon de 1791, c'etait que le pouvoir central n'y avai. aucun agent aupres des assemblées élues. Le doorst du 44 frimaire, à la place des procureurs syndics de district et des procureurs de commune, établit des agents nationaux, nommés par la Convention. Toutes les autorites constituées, départements, districts, municipalités, épurées a bref délai par les représentants en mission, élajent rigourclisement subordonnées au Comité de salut public. Il leur était défendu de se coaliser entre elles. Les armees révolutionnaires régionales, les congrès ou comités divers, etaient supprimés, sauf les Comités revolutionnaires ou de surveillance, rharges d'arrêler les suspects, et encore on affaiblissait d'avance leurs velléités possibles d'in le pendance en ordonnant que leurs présidents et secrétaires seraient renouveles tous les quinze jours. Quant au pouvoir central, la Convention se déclarait e le centre naique de l'impulsion du gouvernement ». Elle élait censée gouverner par ses deux Comités de salut public et de surete generale, qui reçurent dans l'usage le nom de Comutes de gouvernement. Le res attributions respectives étaient assez vaguement determinées En fait, c'est le Comité de salut public qui exerça tout le gouvernement, et le Comité de sûreté générale lui l'it suhordonné. Mais, quand les circonstances ôlerent au regime de la Terrour ses raisons d'exister, il y out entre ces deux Com lés un conflit qui fut une des formes de la révolution de thermidor

Les Comités de gouvernement gouvernaient et administraient par le Conseil executif provisoire (qui fut maintenu pendant quelques mois er core), par les représentants en mission, qui furent subordonnés au Comité de salut public, par les districts, par les agents nationaux, par les Comités révolutionnaires, et aussi par la Soc eté des Jacobins et ses nombreuses succursales, qui furent les auxiliaires du gouvernement pour l'epuration des autorites constituées. Dans les aimées de terre et de mer, la Convention se réserva la nomination des généraux en chef. Quant aux autres officiers generaux, le Conseil exécutif ne put les nommer que sous la ratification du Comité de salut public. Les représentants en mission eurent le pouvoir de suspendre et le remijacer provisoirement les officiers de tout grade, à la charge den référer au Jomité de salut public. Ce Comité fut officie lement désigné à l'Europe comme le gouver-

nement de la France. « Le Gemne de salut public est particuhérement enargé des operations majeures en diplomatie, et il traitera directement ce qui dépend de ces mêmes opérations » En outre, par la crea ion du Bulletin des lois, le décret ou 14 frimaire assurat la prompte et iniforme obsisssance à la Convention

## IV. - Gouvernement de Robespierre.

Robespierre, Danton et les Hébertistes Placé a la té e du go ivernement revolutionnaire, le Comité de salat , ublic eut à lutter contre une opposition de droite, représentée par les Dantonistes, et une opposition de gauche, représentée par Hebert et les Cordehers Coux la voulaient détendre le ressort de la Terreur, maintenant que nos armes étalent victorieuses, ceux-ci voulaient au contraire le tendre et profiter des succes militaires pour écraser les contro-revolutionnaires. C'est l'epo μ e (decembr 1793 o) le Pers Duchesne d'Hebert de nande chaque jour du sang, et du le Vieux l'ortcher de Camille Desmoulins fait appel à la clemence. Ces deux partis, le parti nebertiste et le parti dantoniste, n'étalent pas constitués avec des limites visibles et un programme public. Danton ne l'aisait pas une opposition systématique, mais ses amis, Philippeaux, Camille Desmoulins, ne montraient pas la même discrétion, et, soit a propos de la guerre do Vendee, soit a propos fe la politique interieure, ils decriaient le Comité de salut public

Ce Comiten' iffrait pas d'auleurs quantà la politique déficure, une parfeite unité de vue Collot d'Herbeis et Billaud Varenne passaient pour partisans de la violence, et les Hébertistes affectaient de les ménager. Les autres membres semblaient d'avis le temporiser à l'égard des Dantonistes et des Hébertistes, de les neutraliser les uns par les autres lis sentaient que le moment alait venir, grace aux victoires, ou il faudr in relicher un peu la terrible dictature é ablie en vue l'unifier la lefense nauonale et de comprimer les uniems de l'intérieur Robes-

pierre partageait sans doute ce sentiment, mais il avait une politique personnelle. Cette i clemence », que demandaient des lors les Danionistes, et à laquelle la majorite du Cornité étai décidée pour un peu plus tard, il n'y répugnant certes pas . Il voyait que la France, lasse de la Terreur, acclamerant le gouver nement qui lui rendrait un peu de liberté. Mais il voulait profiter de cette acclamation, confisquer la clemence au profit de ce système politico-religieux dont le culte de l'Etre suprème levant être la base et où lui-même jouerant le premier rôle

Pour cela, il lui fallait d'abord se délarrasser des Héber tistes, et ce n'était point assez d'avoir arrets leur campagne de dechristianisation = Camille Desmouling sa fit etourdiment l'auxiliaire de la politique robespierriste, et, dans les deux premiers numéros du Vieux Cordelier, dont les épreuves avaient ôte corrigées par Robespierre lui même, jeta le ridicule sur Hébert, Cloots, Chaumette et Gonel. En même temps, Robespierre, devant les Jacobins, traitait dedaigneusement l'imprudent journaliste, auquel un reprochait ses contradictions, sa versatil e Blessé dans son amour propre, l'anteur du Fieux Cordelier se tourna contre Hobespierre et, dans son célèbre nº 3, où il traçait un tableau éloquent des crimes de la Terreur, il cribla le gouvernement de ses épigrammes, qui firent la joie des ernemis de la Revolution. Ce gamphlet, qui eut un sacres prodigieux, a nena a la Convex ion (20 decembre 1793). une députati is de femmes éplorees, reclamant à grands ons la liberté de leurs parents détenus. La Convention décréta que les Comites de sûreté generale et de salut public nommeraient des commissaires « pour rechercher les moyens de remettre en liber e les patriotes qui advaient pu être incurreres. C'etait un Comite de justice, en attendant le Comité de clemmes reclame par le Fronz Cordeher. Bientôt on apprend que Toulon est rendu à la République. Le mouvement vers une politique de clémence devient si fort qu'il semble à Robespierre que Danton et ses amis vont en profiter pour s'alever au pauvoir. Il obtient de la Convention qu'on rapporte le décret qui établissait un Comite justice, et semble s'appuyer un instant sur les flébertisles. Camille Desmoulins est chassé du club des Jacobins. Fabre

d'Églantine est arrête comme complice de malversations com ir isés dans l'affa re de la liquidation de la Compagnie des Indes 23 nivôse an II-12 janvier 1794). Danton ayant demande à la Convention que du moins Faore pût s'expliquer à la barre. Bil laud-Varenne lui lança cette menace. « Malhenr a celui qui a siegé a côté de Fabre d'Églantine, et qui est encore sa dupe! « Voilà donc les Dantonistes et les Hobert stes discredités au profit de Robespierre, à qui Saint Just, revenu des armées, prêta le secours de son energie faire che

Chute des Hébertistes. -- Ouvertement menaces, les Hébertistes essayèrent de faire un coup d'Élat Le 44 ventôse un II 4 mars 1794), le club des Cordeners decida que le tablea. le la Declaration des Droi s place dans la salle de ses seances. serait voilé « jusqu'à ce que le peuple cât recouvré ses droits sacrés pur l'anéantissement de la faction ». Quelle faction? Vincent désigna les Dantonistes, Carl er, crux qui « caloinrialent » la guillotino, Hebert, corx qui voularent sauver les 73 Girondins decretes d'arrestation le 3 octobre precedent, el tout le monde savait que ces Girondins ne vivaient que par la protection de Robespierre. Il proposa de se mettre en la surrection, et, sans prendre d'acrête formel a se legard, le club saluacette motion par des applaudissements enthouslastes. On d'1 que les Cordellers voulaient renouveler la journée du 2 juin, decimer la Conventou se defaire dor se dement des Indu. gents mais de Robespierre, assurer leur dictature dans les departements par l'armée révolutionnaire, placer Pache à la tete d'un go ivernement nouveau. Paris ne les 6 ivit pas; ils encent pour, us se retracterent. Les désaveux les auraient peut être sauvés, si Paris ne s'était alors décide contre eux par les raisons mêmes qu'ils invequerent pour l'assurger a leur profit L'hiver avait ete rigoureux. La guerre civile ayani ravage les départements qui envoyaient le plus de subsistances à Pans, la viando et le pain deviraent rares. la Commine dut rationner la population a une livre de viande par decade et par cête, on faisai que de a la porte des boulangers comme en temps de siège. Les Hebertistes pensaient que le peuple attribuerait ces maux au gouvernement. Il l'attribua à l'armée révolutionnaire, qui ravageant tout aux environs de Paris, c'est a-dire qu'il l'attribua aux Hébertistes, qui formaient l'état-major de cette armée. Des sections dénoncérent à la Convention et l'armée révolutionnaire et l'insurrection cordehere. Dans la noit du 23 au 24 ventose, le Comité fit arrêter Héller, et ses anns

Le proces des fiébernstes au l'annal revolutionnaire commenca le 4º germinal an II (21 mars 1794). Un les avait associes avec d'autres accusés, de manière à former un de ces odie ix amalaames qui se reproduiront souvent. A côté des Cordeliers msurges, Hebert, Ronsin, Momoro, Vincent et autres, figurerent le libre peaseur philanthrope Anacharsis Cloots, le général aristocrate Laumir, des complices le Dumouriez, un hanquier hollandais, entin un commis au Conseil de santé, nomme Laboureau, sorte de monchard ou d'agent provocateur. Ce procès ne fat qu'une parodie de la justice, comme l'avait été celui des Girondins. L'acte d'aci isauon signalait un complot en vue d'affamer Pans et d'élablir la tyrannie apres avoir egerge la Convention. An cours du procès, il ne fat presque plus question de ces gricfs. Los témoins ne déposèrent que contre la conduite politique on les incruirs des accusés. Hébert fut interrogé sur des actes d'indélicatesse anciens et aussi sur des passages de son journal où il semblait provoquer à linsurrecлон. Or, à la date où avaient paru ces passages, le Père Duchesne etait non seulement approuvé, mais subventionné par le gouvernement, qui en achetait des exemplaires pour les envoyer aux armées.

Vincent et Roasin n'eurent à répondre que sur des faits étrangers à l'accusation. Il en fut de même d'Anacharsis Cloots à qui i on reprocha ses idees de république universelle. Au bout de quatre jours, le jury se déclara suffisamment éclairé, et, sans avoir enten lu les défenseurs, on condamna a mort tous les accusés (sauf le mouchard Laboureau), comme ayant voulu « dissondre la representation nationale, assassiner ses membres et les patriotes, détruire le gouvernement républicain, s'emparer de la souverainete du peuple et donner un tyran à l'État». Les condamnes furent guillotinés le même jour (4 germinal an 11-24 mars 4794) Le club des Cordebers, ainsi

accapite, ne tarda pas a disparattre. L'armée révolutionnaire fut licenciée. Il n'y eut plus de parti bebertiste.

Procès et exécution de Danton — Vamque m de ses adversaires de gauche, le Comite de salut ; ul lie se tourna contre ses adversacres de droite, les Indalgents et les Dantonistes. Il les avait déja déconsidérés et adaiblis en faisant arrêter habre l'Églantine, faussement accuse a agrotage, ainsi que Basire Le 25 ventôse au II (45 mars , Ilcraul, Sechelles, membre du Comité de sala, public, ou il rem sentait les idées diplomatiques de Danton, avait été également arrêté so is l'inculpation calomn euse de trabison. Robespierre se decida a fra per alors son rival de popularite, Danton, que Billau l-Varcone poursuivait le ses denonciations furteuses. Il n osa pas denoncer lui même son frère d'armes, l'homme du 40 août, le chef de la défense nationale en 1792. Il le fit lenouver par Saint-Just, auquel il fournit les éléments d'un rapport odieusement mensonger Le 10 germinal, les deux Comites de salut public et de sûreté génerale, reuras, firent un man lat d'acres atton contre Danton, Delacroix, Camille Desmoulins et Philippeaux, que signèrent mas les mendices présents, sauf deux ou trois, parmi lesquels Robert Lindet, qui s'écria, dit ou, en faisant allusion aux foncnons qu'il remplissait dans le Comité - « Je suis ici pour no arrig les catoyens, et non pour fuor les patriotes! » Ses collègues crurent sans doute, avec Carnot, quil fallait assurer à to it prix, même par un crime, l'anité gouvernementale et, pai la, l'unité de la defense nationale : ils ne servirent que l'ambiaon de Robespierre

Le lendemain, à la nouvelle de l'arrestation de Danton, il y eut à la Convent en un mouvement de stapeur, qui faillit aboutir à une révolte contre Robespierre. On murinara, on cria. A bas le dictateur! Legendre demanda que les inculpes fussent entendus a la l'arre. Mais Robespierre territia les o posants par un discours hautain et henaçant. Le Marais l'appriya Legendre, éponyanté, balbatta une retractation, et la Convention envoya les inculpés devant le Trib mal 16vo illoant le.

Le proces des Dantonistes occupa quatre au liences, du 43 au 16 germinal un II (2-5 avril 1794). Les accuses, au nombre de

seize, furent divises, par l'acte d'accusation de Fouquier-Tinville. en deux categories, 1º Delacroix, Danton, Desmoulins, Phi-I ppeaux. Hérault-Sechelles et Westermann élaient accuses d'avoir formé « une conspiration tendant a rétail ir la morarchie, à détruire la représentation nationale et le gouvernement répu-Llicain », 2º Fabre d'Eglantine, D. la may, Chabot, Basire, l'abbed'Espagr ac, les deux Frey, Diderichsen, l'Espagnol Gusman et Lulier g'avoir formé une conspiration ten lant « à diffamer et à ayibr la representation nationale, et à detruire par la corrophon le gouvernement républicain ». Il aurait dû y avoir deux proces, deux jugements, comme il y eut Jeux verdicts. On nefit qu'une seule furnce, et, par ce nouvel « amaigame », on associa des accuses pontiques a des accusos de droit commun. atin de déshonorer reux là par coux-ci Fabre d'Eglantine, accusé d'un faux dont il était innocent, no pay observe la production de la piece essentielle a sa defense. Il en fut de même d'Hérault, accusé de trahison. Mais Darton réuss, à parler, et son éloquence impressionna l'a iditoire. Il réclama l'audition de lemoins à décharge, et le tribunal ne savait comment les lui refuser. Alors Saint Just fit croire à la Convention que les ancusés étaient en pleine révolte : il lut décrété que le tribunal pourrait les « mettre hors des débats ». Le 16 germinal, le , my se déclara suffisamment éclairé, mais il hésitait à rendre un verdict affirmatif. Des membres du Comité de sûreté génerale allèrent, dit-on, l'influencer dans la chambre de ses délibérations, et mirent en avant les motifs politiques, le salut de la République. Le jury se décida enfin a declarer les accusés coupables. Ceux ci protesterent avec colore, furent mis \* hors des débats », et la senience de mort, prononcée en leur absence (16 germinal), fut exécutée le même jour.

Politique de Robespierre. — Ainsi lebarrassé des Héber tistes et des Dantonistes, Robespierre s'occupa aussitôt de realiser son système politice religieux. Le lendemain de l'exécution de Danton, Couthopannonça a la Convention le procham dépôt d'un « projet de fête décadaire dédiée à l'Éternel ». C'est le culte de l'Être suprême qui s'annonçait, et qu'instituera un décret d'i 18 floréal Ce fut une véritable rengion d'État, dont

Robesperre se declara le chef, et la Terrem, qui avait été etabl e comme un moyen de défense nauchale, fut desormais employée a l'imelieration des à nes cest-à-dire à l'oppression des consciences. De germinal an II date véritable nent, dans la Bayobil on, la réaction contre les principes de 1789. L'impreté devient un crime de l'État, et, au fribunal révolutionnaire, l'albéis no lest souvent presen e com luc un un ne de lese nation. Amsi, dans le procès qui fut fait devant le Tribunal révolutionpare, du 21 au 24 germinal, aux « restes des fait, ins », c'esta dire aux femines le Camille Desmoulirs et d'Bebert, à des generaux, à quelques Hebertistes, amalgamés pour la carconstance, l'évêque constituionnel Gobel qui avait abaig le ses fonctions lors du culte de la Raison, et le procureur de la commune Chaurette. l'un des promo e es de ce culte, fuent accasés « d avoir voulu effacer to lte licee de la divinité et fonder le gouvernement français sur l'atreisme ». Le président du tribunal dit à Gonel, qui essavait d'excuser son abdication pai le væu des sections, que personne n'avait le droit d'innover en matière religieuse sans la permission de l'autorité, et il reprochaa Chaumette l'avoir empêche la celebration bine messe de min nt. Condamnés à mort, tous hommes et femmes, furent gui letines le 24 germinal (13 avr l 1794).

La Terreur semblait fonctions et maintenant au profit à un seul homme, Robes pierre dont toution et Saint-Justé a et t les auxiliaires aussi dévoués qu'habiles. La tionvention, épouvantée, votait presque sans debats les propositions du Comité de salut public. Le club des Jacobius, plus indépendant et qui appelait au fauteui de la présidence l'athée Fouché à l'époque même du culte de l'Être suprême, nosail pas ceper dant désavouer Robespierre dont la populainté était numense, et qui s'appir sur les moleres, sur le Marais Mais la Terreur, loin de s'arrêter, semblait s'aggraver au moment où la situation intérieure et exterieure lui ôtait une par le de ses raisons d'être. Le gouvernement revolutionnaire avait eté fortifié (12 germinal) par la suppression du Conseil exécutif provisoire qu'on remplaça par douze commissions exécutives, subordonnées au Comité le salui public. Le 27 germinal, sur le rapport de

Saint-Just, a Convention décreta que « les prevenus de conspitation seraient traduits, de tous les points de la République, au Tr bunal révolutionnaire de Paris ». Tous les ex-nobles et les étrangers durent quitter Paris, les places fortes et les places maritimes, sous peine d'être mis hors la loi Des Commissions copulaires furent creees pour décider, dans toute la République, lu sort des détenus. On leur donna la tyrannique mission de juger les personnes qui, vivant sans mer faire et n'étant ni sexagénaires n'i infirmes, « seraient convaincues désormais de s'être plaint de la Revolution ». La commission d'Orange, organisée par Robespierre, versa des flots de sang Celle de Parisfut la pourvoyeuse du Tribunal révolutionnaire.

L'activité de ce Tribinal devient terrible, à la veille et a . len lemain du culte de l'Être suprême. Il envoie a l'échafaud Lavoisier avec les fermiers generaux, M" Elisabeta Halesberbes, pour ne parler que de ses plus celèbres victimes. En même temps, le Comité de salut public met la main sur la Commune de Paris Le maire Pache est arrête (24 floréal) et remplace par le robesplerriste Lescot-Fleuriot. Les sociétés sectionnairos semblaient faire de l'opposition de club des Jacobina en provoque la dissolution. La presidence de la Convenlion, jusqu'au 10 thermidor, est constamment occupée par des membres des deux Consites de gouvernement. Au commencement de prairial, une jeune fille, Cécile Renault, est arrêtée comme ayant vo il. assassince Robespierre, dont la dictature fut aunsi fortifiée par l'émotion qu'excita cette nouvelle, émonon habilement explonee, et q n se traduisit par un élan d'adulation, et aussi par de nouveaux décrets terrolistes. La fête de l'Étre suprême 20 prairial 5 juin 1794), que Robespierre présida, sembla le designer comme le nouveau maitre de la France.

Mais c'est aussi le moment où une opposition se manifeste contre lai. A cette fête même, plusieurs des futurs thermidoriens l'insulterent de leurs sarcasmes et l'appelerent tyran. Il semble avoir eu alors l'idee de se defaire de ses adversaires politiques par un sufrême proces, après leque, il aurait mangure le règne de la clémence. Il résolut le rendre la procédure du Tribunal révolutionnaire encore plus meurtrière et rédiges.

in projet, déposé par Contion lais la séauce di 22 grainal, qui ôtait aux accusés leurs avocats, supprimait l'auditain des té noins, reimplaçant les pre ives materielles par des pre ives morales punissait de mort quiconque faisalt une opposition quelongue and uvernoment, divisait le tribinal en einq sections et composait le nouveau jury de robespierristes fanatiques. La Convention fut épouvantes par cette propos tien d'un code d assassinat legal. Pour la premiere fois depuis longtemps, elle laissa se produire quelque opposition a la volonté de Robespierre. Mais celui-c. descendit du fauteuil de la pres les le 💩 🤘 parla en maître. Le projet fut voté. Un article semblait permettre aux Com tes de faire arrêtet des membres de la Convention Le 23 prairial, Bourdon de l'Oise) fit decréter que ceux e ue pourralent être traduits au Trib mal révolutionnaire sans decret de la Conveniα Le Jendemain 24, Robespierre, grace à l'appur la Marais, fit rapporter ce décret Aussitét le Tribunal revolutionnaire et la guillotine reçurent une sinistre activite. Avant la loi du 22 prairial, pendant treize mois, il y aval, en 1220 executions. Après celle loi en quarante neuf jours, il y en eut 1376. Sans doute tous les condamnés n'étaient pas intéressants, et beaucoup d'entre eux avaien, reelle nent conspiré avec l'etranger contre la patrie. Mais des inince ils périrent, et il y ent aussi, dans la Este des jugements, quelques nepases effroyables. En somme ce fut une l'oucherie d'innocents et le con<sub>t</sub> ables, digne de l'ancien regime et de l'Inquistion, et a laquelle le succès de la défense nationale, alors assuré, ôle toute excuse aux yeux de l'historien

Quelle fus, dans ces massacres judiciaires, la responsabilité di gouvernement? La Commission populaire de Paris, qui signait au Muséum, divisait les détonts en trois catégories : 4° ceux à meltre en liberté (ils furent dans la proportion d'environ 1 sur 80), 2° ceux a déporter, 3° ceux à envoyer au l'immal revolutionaure. Les deux Comités de sûrete générale et de salut public reunis prenalent un arrête approbatif, signaient ces listes, et assumaient ains' la responsabilité, outre qu'ils promot, ment oux-nêmes un grand nombre l'arrestations. C'est dans cette période qui s'invit, la loi du 22 pranial, et lans cette période

seulement, que des signatures furent données sans examen ou oblichaes par surprise. Quant aux responsabilités individuelles, aucune liste (sauf une du 2 thermidor) n'est revêtue de la signature de Robespierre. Il s'otait confiné dans une demi retraite et le venait que rarement au Comité de salut put lie tiette abstention parut être l'hypocrisie d'un am nueux qui laissait à d'autres le soin de faire aller la meurtrière machine forgée par lui même, afin le se préparer, pour le jour ou il en arrêterait le mouvement. In gloire de sauveur, de pacificateur

# V. - Chute de Robespierre.

Causes et préparatifs de la révolution du 9 thermidor - Les causes de la journée du 9 thermidor, ce sont les victoires de nos armées on messidor, et surtout la victoire de Fleurus. Ces succès, au lieu de foitifier le gouvernement et Robespierre, les rument dans l'opimon, i s demontrent l'inutifité et l'atrocite de la récente aggravation de la ferre ir « Les vietoires, dira Barère dans ses Mémoires, s'acharnaient apres Robespierre comme des furies \* » En vain il engageait Barere a ne pas tant les faire « mousser » dans ses rapports, en vain il prophétisait I avène nent d'une dictature militaire, en vain il disait aux Jacobans 21 messidor) - « Or jugo de la prosperite d'un État moins par les succès de l'extérieur, que par l'heure ise situation de l'interieur » Les acclainations de la Convention, du public et des Jacobins eux-mêmes a chaque nouvelle des armées, les drapeaux ennemis suspendus dans la salle de la Convention. l'allègresse de Paris et de la France fa saient ressortir le caractero odie ix, l'anacoronisme de cette activité sanglante du Fribunal revolutionnaire, maintenant que la patrie n'était plus en danger. Il semblad qu'il dependit d'un seul homme que la Terre ir s'arrêtât, et cet homme, il semblait que ce fût Robespierre. Ses ennemis le désignaient perfidement comme le maître de la France, soit qu'ils revêtissent d'une chemise rouge cette Cécile Renault qui avait voulu le tucr, soit que le Comité de sûreté génerale essayât le le compromettre dans le procès d'une

vieille folle mysique, Catherine Theot, soit qu'un certain Magenthies, ridiculisant le culte de l'Être suprême, pétitionnal pour faire puntr de mort les l'las mêmes contre la divinité, soit enfin qu'on affectat, dans les journaux et aux Jacol ins, de prodigner au pontife de ce culte des louanges outrées comme à un tyran

A partir du vote de la loi di 22 prairial, la pour donna du courage à ses adversaires, et c'est au Comite de sûreté générale que fut ourdle la conspiration, dans laquelle entrerent, outre la plupart des membros de ce Comité, deux membres du Comité de salut public, Billaud-Varenne et Collot d'Herbois. Les conjurés ne voulaient point arrêter la Terreur : ils reprochaient au contraire à Robespierre sa moderation à l'égard des catholiques et ses avances au Mirais. Sa démi retraite en messidor leur permit de se concerter. Barere sentit que la force était de leur côté. Le 7 thermidor, il fit à la Convention un long rapport, où il blâma coux que les victoires ne rassuraient pas, ceux qui meditaient de nouvelles proscriptions. La Convention vota l'impression et l'envoi aux communes de ce rapport, premier acte d'hostilité contre Robespierre, qui y répondit par son grand discours du lendemain 8 thermidor.

Journées des 8, 9 et 10 thermidor Ce discours est presente d'orainaire comme un testament de mort, et il s'y trouve en effet une mélancolte qui n'est pas sans noblesse, une sorte d'a pet a la postérité. Les contemporains y virent surtout un acte politique et en retinrent les conclusions, qui leur para rent menagantes. Robespierre y demandant l'épuration complete du Comité de sûreté genérale, l'épuration partielle du Comité de sal it public, la subordination entière du Comité de sûrete générale au Comité de salut public. Il y dénonçait plusieurs conventionnels, les a financiers a Mallarmé, Ramel (il avait écrit le nom de Cambon, mais il n'osa pas le prononcer à la tribune), les politiques équivoques, comme Barere, ceux qui avaient machine l'affaire de Catherine Theot, comme Vadier les corrompus, les démagognes forcenés, une « poignée de fripons », et fit planer une menace vague sur plusieurs têtes. On vit dans son discours les éléments d'un amalgame redoutable

On prévit un grant coup de filet jeté sur la Convent in, un vaste proces au Tribunal révolutionnaire. Tout ce qui restait des amis de Danton et des amis l'Hebert se sentit menacé, d'autant plus que Robespierre avait fait appel au Merace. La Convention ayant voté l'Impression du discours et son envoi aux communes, le rapport de ce decret fut aussitôt demandé par Vad er, Cambon, Buland-Varenne La Convention maint it que le discours serait imprimé, mais révoque son vote d'envoi aux communes. Le fut le premier echec de Robespierre

Le soir, aux Jacobins, il relut son discours, et souleva un enthous asmo fra etique. David le cria qu'il boirait la ciguë avec lui Billaud et Collot furent hués et chasses. Le club prit une attitude insurrectionnelle. La nuit du 8 au 9 thermidor se passa on conciliabules, et les conjures decidèrent non sans reme les et els la Marais, Daraid Maillane, Palasne-Champeaux, Boissy d'Anglas, a aban lonner Robespierre, afin d'arrêter la cours de la Terreur. Aux Montagnards ils representaient au contraire Robespierre comme un moderé, un dévot, qui vou lait affaiblir le ressort du gouvernement révolutionnaire.

La seance du 9 thermidor s'euvrit par un discours de Saint Just, où il avait fort habilement esquissé un programme politique propre à rauser toute la Convention. Il n'héa tait pas à désavouer l'ambition personnelle de Robespierre, à indiquer les moyens de mettre un terme à sa dictature, sans violence, sans coup d'État, et, répondant aux dispositions secrètes de la Convent on, il voulait ani proposer de decreter a que les institutions qui seront incessamment rédigees présenteront les moyens que le gouvernement, sans rien perdre de son ressert révolution naire, no paisse tendre à l'arbitraire, favoriser l'ambition et opprimer ou usurper la représentation nationale ». Si Saint-Just avait pu parler jusqu'au l'out, il est probable que la situation se serait dénouée pacifiquement. Robespierre n'eût plus été dictateur, et on aurait peut être evilé la réaction thermidorienge. Ma's Tallien interrompit Saint-Just pour demander e que le rideau fût dechiré ». La Convention se déclara permanente Billaud-Varenne dénonça l'insurrection des Jacol ins. Il critiqua le décret du 22 pra rial, non comme mjuste, mais comme favorable a l'ambition de Robespierre, qu'il accusa d'avoir jadis defendu Danton Colm-ci s'élança à la tribune Collot d'Herbols, qui présidant, lui refusa la parole. On cria : A bas le tyran! Tallien, brandissant un poignard, a adressa a la Dreite comme Biband s'etait adresse à la Gauche, démonga la barbarie du Tribunal révolutionnaire, traita Robespierre de « Catilina entouro de nouveaux Verces ». La Convention decreta l'arrestation d'Hanriot et de son état major. Robespierre s'elança de nouveau à la Irlbune. Les cris : A bas le mran! l'en firent encore descendre. Barère, au nom du Comité, proposa des mesures insignifiantes, sembla incer ain du succès de la lutte Vadier fur succède, plaisante sur Catherine Théot, fact rice quand il fallait frapper. Alors Tallien : . Je demande la parole pour ramener la discussion à son vrai point. » Robospierre: On mirmure, on one: \* Tuin as Je saurai l y ramener! > pas la parole, tyrant » Tallien parle, il accuse Robespierre de conspiration, et il frouve cette conspiration dans le discours que Robespierre a prononce la venle. Colui c. veut répondre. On le hue, le président Collot agite sa sonnette, puis cède le fauteurl à un autre conjure, Thuriot, qui refuse également la parole à Robespierre, lequel adjure en vain le Morais : « C'est à vous, hommes purs, que je m'adresse, et non pas aux brigands... » Repousse de tous côtés, il s'épuise en efforts, et sa yoix s'éteint. On prétend qu'alors Garnier (de l'Aube) s'écria : « Le sang de Danion l'étouffe! » et que Robespierre répondit . « C'est donc Danton que vous voulez venger! » Alors un obscur conventionnel, nommé Louchet, osa prononcer le mot décisaf. « Il est constant, dit il, que Robespierre a été dominateur, je demande par cela scul le décret d'accusation. » On applaudit, on cria; Aux voix l'arrestation? Robespierre « monta avec fureur, dit un témom, quatre gradies au dessus de celui où il était », regarda les tribunes, qui lu. parurent hostiles. Il se sentit perdu, et à la Jemande d'arrestation il répondit : Et moi, je demande la mort! — « lu l'as méritée mille fois! » lai dit le terroriste André Dumont. Robespierre répétait machinale ment : « La mort! la mort! » Alors son frere, également deputé a la Convention, vint lui prencre la main et declara qu'il voulait partager son sont. L'honnèle et brave Le Bas fit de même La Convention parut un instant émue, hésitante. Enfin elle décréta d'arrestation, non seulement les deux Robespierre et Le Bas, mais aussi Couthon et Saint-Just Des gendarmes se saisirent d'eux et les emmenèrent au Comité de sorcté générale.

Lo même decest avant ordonné l'arrestation du commandant de la force armée Hanriot et de son état major, et un autre décret, précédemment candu, avait remplacé Hanciet par un certain Hesmart, chef de legion de gendarmene. Celurci se rendit à l'Hôtel de Valle pour arrêter Hauriot, mais lui-nême fut arrêté par Hanriot, qui, deployant une activité fiévrouse, avait convoqué la gendarmerie sur la place de Greve, réum les chefs le légion, fait battre la générale, sonner le tocsin, fermer les barrieres, convoquer les sections. Il osa entrer presque soul au Comité de sûrete generale pour y délivrer Robespierre. Arrèté lui-même, il est delivre par ses parasans. Ceperdant, an bruit du tocsin, un certain nombre de gardes nationaux se reumssaient devant l'Hôtel-de-Ville, mais ni assez nombreux ni assez d'accord pour former une armée insurrectionnelle. On circulait, on se demandar, les nouvelles, on ne savait pas tropce qu'il y avait à faire, on manquait d'enthousiasme pour ou contre Robespierre

A la nouvelle du décret contre Robespierre, le conseil général de la Commune se réunit, sous la présidence du maire Lescot-Pleunot, et, sur la requisition de l'agent national Payan, se déclara soleanellemment en insurrection, afin de delivrer la Convention de « l'oppression » ou elle se trouvait. Il prit des mesures de combat, confirma les actes d'Habriot, ordonne l'arrestation de quatorze conventionnels, Coulot d'Herbois, Amar, Leopard Bourdon, Dubarran, Frécon, Tallien, Panis, Carnot, Dubois-Crancé, Vadier, Javogues, Fouche, Granet et Moyse Bayle, nomma un Comité execusif de neuf membres (entre autres Payan et Coffinhal), mais dont le chef, dans sa pensée, devait être Robespierre. Celui et, conduit a la prison du Luxembourg, y avuit été refusé par les geôliers sur un ordre de la Commune. On le mena à la mairie bûtiment distinct de l'Hètel-de-Ville), où il fut reçu en ami. La Commune l'invite

à venir se placer à sa tête. It refusa, par scripule de légalité Coffinhal le violenta, l'enleva presque. Le volla à l'Hôlel-de-Ville (le 9 thermidor, vers neuf beures du soir). Il y trouva son frère, puis vinrent Le Bas, Saint Just, Coutlon, delivrés par les insurgés ou refusés par leurs geôliers. Cependant le club des Jacolius se declare pour Rolespierre, se tient en permanence et communique avec la Commune. L'insurrection s'organise, elle a ses chefs, il somule qu'elle alt la force. Mais l'opinion lui manque. Les sections convoquées hésitent à se prononcer pour elle, et c'es, une minorité qui so met en rébellion contre la Convention. Pacis qui avait fait des insurrections contre des homnies et pour des idées, ne voulait pas se mettre en insurrection pour un homme

Le gouvernement et la Convention profitèrent de ces dispositions de Paris. Les deux Comités de sûreté générale et de salut public firent de leur côté un appel aux sections et s'occupèrent de proteger la Convention Celle-c, se reuni, une seconde fois dans la soirée du 9, jura de mourr à son poste, nomma un de ses membres, Barras commandant général de la force armee, et lui adjoignit prisie irs autres représentants, parmi lesquels Freron Puis elle mit hors la loi Robespierre, tous les deputes qui s'étaient sonstra la au derret d'arrestation, ames que le maire et les officiers rebelles. Ce l'écret, répanduaussitôt dans Paris, ralha la majorité des sections autour de la Convention et porta l'épouvante dans le rassemblement d hommes armes qui attendait, sur la place de Grève, les décisions de la Commune. Une pluie torrentielle, à minuit, dispersapresque tous les groupes, et quand, i deux heures du matin, les troupes conventionnelles déboucherent sur la place, elle était à peu pres vide.

Si la Commune avait tant tardé a marcher sur la Convintion, i est que Robespiorre avait refusé de se mettre à la tête du mouvement. Il parla, n'agit pas, refusa même de signer un appel aux armes, non qu'il manquét de courage, mais il voudait une sorte d'insurrection légale, dont les éléments lui fai saient défaut. Obsédé par ses partisans, il prit la plume et traça les trois premières lettres de son nom .. Est ce à ce moment

que les troupes de la Convention débouchèrent sur la place de Grève? Quand Léonard Bourdon, accompagné de quelques gendarmes, pénetra à l'Hôtel-de-Ville, il trouva Robespierre étendu par terre, la mâchoire fracassée d'un coup de pistolet. Un gendarme, nommé Méda, se vanta d'avoir voulu tuer le « tyran », et fut recompensé pour cela. Mais les contemporains crurent plutôt que Robespierre avait voulu se tuer, comme le fit Le Bas, qui so tua en effet. Rol espierre jeune s'etait précipité par une fenêtre, sans pouvoir se tuer. On se sais t sans peine des conjurés. La Convention était maîtresse de l'Hôtel de Ville, le club des Jacobias avait été fermé par Legendre, l'insurrection était vainque.

Le lendemain 10 thermidor, vers sept heures et demie du soir, Robespierre et son frère. Couthon, Saint-Just, Pleuriot-Lescot, Payan, Hanriot et plusieurs membres du club des Jacobins et de la Commune (22 confamiles au lo al) firent guillotinés, « La foule était innombrable, dit le journaliste Perlet, les accents d'allégresso, les applaudissements, les cris de : A bas le tyran! Vive la République! les imprécations de toute espèce ont relenti de touto part le long du chemin. » Blentôt 82 robesplerristes, pour la plupart membres de la Commune, furent envoyés a la guillohne, sur la simple constatation de leur identité. On ne se borna pas à tuer Robespierre et ses amis : ou les calomnia, on les dénonça à la France comme royanstes, comme vendus à l'etranger. Ceux d'entre eux qui survécurent, comme David, los désayouèrent làchement De tous les points de la France des adresses de félicitation furent envoyées à la Convention, on y traitait Robespierre de Cromwell, de Catilina, et personne ne défendit sa mémoire insultée. On personn'fia en lui tous les excès de la Terreur, et on crut que la République était sauvée, pacifiée par la mort d'un homme

## VI. — Période thermidorienne.

## Le gouvernement révolutionnaire après thermidor

La Terreur ne cessa pas a issitôt après la chute de Robes pierre. Le 24 thermidor, Barere dit à la Convention : « Conventions tous, déclarons tous que nous voulons le gouvernement revolutionnaire! » Alors tous les Conventionnels s'écrierent : Out! out! Nous le voutons tous! et se levant, de le Monteur, et « en agitant leurs chapeaux par un mouvement simultané ». Le gouvernement révelutionnaire fut donc maintenu après bermidor, mais on en modifia les organes, et, sans renoncer officiellement à la l'erreur, on en changea pe i à peu les formes et les moyens dans le sens des idées d'humanité et de clémence qui étaient la consequence des victoires à la frontière.

Dès le 44 thermidor, la Convention s'occupa de detruire l'omnipotence dictatoriale du Com té de salut public, en décré tant que les membres en sera ent reno ivelés par quart chaque mois Le 7 fructidor suivant, un decret d'ensemble régla les attributions des Comités. Celui de salut public, en partie renouvelé quant au personnel, garda sculement la direction des offaires diplomatiques, militaires et maritimes. Carnot resta charge de la guerre, jusqu'à ce que le sort l'eût fait sortir du Com.té, c'est-à dire jusqu'an 45 ventôse an H (5 mars 4795). Le Comité de sure é générale devint le maître de la police : il e il le droit de décerner des mandats d'arrêt et de tradaire au Tribunal révolutionnaire. On en élimina les quelques robesprecristes qui y restaient, et il fut exclusivement composé de thermidoriens. Le Comité des finances eut la haute main sur les finances, et chacun des antres Comités administra et gouverna dans sa partie. Tous requirent, charun dans son ressort, une autorité immédiate, non seulement sur les Commissions exécutives, qui étaient maintenues, mais sur les corps admimistratifs et judiciaires. Ainsi, il n'y eut plus, en apparence, d'unité de gouvernement après thermidor. En réalité, c'est la Convention, si longtemps gouvernée, qui gouverna à son

tour, et ses vrais ministres queique sans portefeuille et sans titre, ce furent les chefs de la maje rué nouvelle, Tallien, Barras, Fréron, Merl n (de Th'onville)

Le Tribanal révolutionne re subsista, mais son activite facsuspendue sauf pour cons ater l'ilentité des robespierristes mishors la loij jusqu'à la fin de thermidor. La Convention rapporta la los du 22 grainal, décréta d'arrestation l'accusateur public Fouquier-Tinville Le 23 thermider, un décret réorganisa completem int le Tribunal revolutionnaire et en fit presque un tribunal ordinaire, sauf qui de connaissant que des affaires politiques et jugeait sans appei. De sérieuses garanties furent données aux accusés, et c'est sinsi que Carrier et Fouquier-Tinville purent se defendre longuement et librement, ce que n'avaient pu faire ni Vergniaud ni Danton. Le Tribunal révolutionnaire no fut defir threm int supprime que le 12 prainal. an III (31 mai 1795 Quant aux Commissions populaires, qui avaient été les pourvoyeuses du Tribunal, elles ne faient pas formellement supprimées. Mais, dès le 40 thermidor, un décret chargea les Comites de salut public et de sûrese genérale de les épurer, et elles disparurent en fait. De même, c'est provisoirement qu'un arrête du Comité de salat publie du 13 thermidor. suspendit la commission d'Orange, tribunal de sang établi par Robespierre, mais cette commission no reparat point

Les portes des prisons ne s'ouvrirent pas tout de suite, et ce n'est qu'au bout de quelques jours que les vainqueurs se décidérent à les entr'ouvrir. On se garda bien, au lendemain du 9 thérmidor, de ren les la liberté aux regalistes détenus. Des états des prisons de Paris conservés aux Archives nationales il résulte qu'il y avait encore, au 20 f actifier an II, 5261 prison niers, et au 46 vondemiaire en III, 4455. C'est plus tard, quand les thérmidoriens pactisérent avec les royalistes contre les Montagoards, que beaucoup d'ennemis de la République sortiren, de prison. Au début, c'est surtout les républicains incarcérés par ordre de Robespièrre ou de ses amis que l'on délivre : par exemple, le genéral Hoche.

Un instant ferme au moment de la chite de Robespierre, le club des Jacobins est Lientôt autorisé à reprendre ses séances. L s'épure et désavoue Robespierre. Mais il est trajours ardomment républicain, il s'inquiète de la resurrection du royalisme, et la Convention finira par le fermer tout à fait, sans abolir les autres Sociétés populaires — Quant à la Commune de Paris, elle fut provisoirement supprimee et remplacée par aeux commissions d'administration et de pelice nominées par la Convention. — Le système de gouverner la France et les armées par des représentants en mission subsista après hermidor; mais le personnel de ces missions fut changé.

De tous les agents du gouvernement révolutionnaire, les plus actifs et les plus abhorres avaient été les Comités revolutionnaires établis dans chaque commune ou section de commune pour y exécuter les lois cen relies aspects. Ils rendirent à la défense nationale l'in mense service de couper la hame de la vaste uni gue revaliste et contre revolutionnaire dont la France était enveloppee, et leur vigilance dejous les complots des ennemis du dedans d'accord avec les ennemis du dehors. Ce fut au prix d'une abominable tyrannie, qu'il l'ansforma la France en une prison. Les thermidoriens n'osèrent pas les abolir entierement. Le décret du 7 fructidor an II les supprima dans les villes qui n'elaient pas chef-heu de district ou qui complaient moins de 8000 âmes il s'disparaient peu à peu, sous la pression de l'opinion qui en pourchassa les anciens membres. Mais aucune loi n'avait al oli l'institution de ces Comités

On volt donc que les formes de la Terreur subsissèrent en général après thermidor. Li y eut er core un Comité de salut public, un Comité de sûreté genérale, un faibanal révolutionnaires, des suspects emprisonnes, des Comités révolutionnaires, des clubs de Jacobins, des représertants un mission. Mais ces formes furent adoucles non point parce que Robespierre n'était plus là (il avait songé lui aussi à les adoucles), ir ais parce que la situation ex érie ire de la France rendait in title et odicita le maintien des atroces mesures de rigueur provoquées jadis par nos defaites. Ce<sub>1</sub> endan la guerre continua, toute l'Europe n'accèda pas à la paix de Bale, et les royalistes de l'intérieur ne désarmerent pas. C'est pourquoi le gouvernement revolution naire subsista jusqu'à la fin de la Convention

Les thermidoriens de gauche et les thermidoriens de droite. - Un a vu que Robespierre avait été renversé par une coalition de Montagnards et de modérés, qui lui reprochaient, ceux là de vouloir arrêter la Terreur, ceux-ci de vouloir l'o itrer. Cette coal tion se divisa hien ôt en thermid miens de gauché, comme Barère, Collot d'Herbois, Bulaud Varenne, qui voulaient maintenir l'ancienne dictature du Comité de salut public, et thermologiens de droite, comme Barcas, Tallien, Freron, qui, sans être alors royalistes, s'étalent mis à la tête de la jeunesse dorée et des muscadens pour detraire l'influence des anciens terroristes. Carnot et Robert Lindet semblaient vouloir s'élever au-dessus de ces querelles, jouer le rôle d'arbitres, et établir une république libérale. Le Marais muet depuis si longtemps, proposait indirectement la destruction du gouverne ment révolutionnaire par l'organe de Durand Maillane, qui réclamant la liberte Dimitée de la presse. Tous les modérés se coalisérent contre les ex-membres Jes Comités de gouvernement, que, le 12 fructidor, Laurent Le Cointre dénonça comme complices de Robespierre. La Convention déclara cette dénonciation calomnieuse, mais ceux qui en avaient été l'objet se sontment on réal. Les Jacobins prirent hautemen, parti pour eux. Il y eut une sorte de réconciliation, dont la panthéonisation de Marat fut le signe 5° sans-culottide an II - 24 septembre 1794. On porta aussi au Panthéon les cendres de Jean Jacques Rousseau 20 vendémiaire an III) Les guerelles intestines recommencerent aussitôt. On se traita réciproquement de haveur de saig et de royaliste. Il est certain que les Jacobins accueillaient, honoraient Cartier et les pires terroristes. Il est certain également que les modères excitaien. contre leurs adversaires la jeunesse royaliste de Paris, armée de gourdins. La Convention ayant décrété une enquête rétrospective sur la conduite de Carrier à Nantes, Billaud Varenne se sentit monace, et, à la séance des Jacol las du 43 brumaire an III (3 novembre 4794), on Carrier lut defendu, il parla avoc véhemence contre la reaction et fit appel à la colère du peuple . Le hon n'est pas mort quand il sommeille, dit il, et a son réveil il extermine tous ses ennemis. » Ces paroles furent

exploitées contre les Jacobins : la jeunesse dorée de Fréron fit une éme de et les assaillit. Sous prétexte de les protéger, les Comitée de salut public, de sûrele générale, de legislation et militaire fermèrent leur salle et suspendirent leurs seances La Convention approuva, et le club des Jacobins Saint-Honoré disparat (21 et 22 brumaire au III)

Rentrée des Girondins; les salons. Une partie des convention wells so trouvaient encore proscrits comme Girondins. Les moins compromis ceux qui avaient signé des protestations contre les journées du 31 mai et du 2 juin, obtinrent les premiers leur rappel, sur le rapport de Merlin (de Douai). le 18 frimaire an III <sub>1</sub>8 décembre 1794). Les autres, ceux q n avaient été mis hors la loi pour av ir fomenté la guerre civile dans les départements, comme Isnard, Louvet, Lanjumais. farent rapi clés à leur tour, le 18 ventôse suivant (8 mars 1795). et la Convention rapporta un décret par lequel elle avait établi jades une fête commémorative de la journée du 34 mai Les Girondins rentrés s'engagèront à oublier les maux qu'ils avaient soufferts et toute idée de vengcarce. Ils ne tinrent pas leur promesse. Plusieurs d'entre e ix étaient devenus royalistes, et leur retour au ena une recrudesceare de reaction.

C'est alors que l'on commença à rough des dées et des formes républicaines. Les mœurs de l'ancien régime reparurent, les salons se rouveirent, et, sous l'influence de femines belies ou spirituelles, Mac Ca nen, Mac de Stael, Mac Récamier, Parks, d'un contemporain, « repri. l'empire de la mode et l'i goût ». Quelques salons de l'ancienne noblesse se rouvrirent aussi « Ce n'etait pas pour leur mente personnel, dit le conventionnel Thibaudcau, ni pour le plaisir qu'ils procuraient, qu'on y attirait les revolutionnaires : on ne les caressait, on ne les fétait que pour en oblenir des services ou pour corrompre leurs opinions. En face, on les accablant de toutes sortes de séductions, et par derrière on se mogiait d'eax e élait dans l'ordre. Mais Il y en avait beaucoup qui ne le voyaient pas , ils croyaient augmenter d'importance et de considération en frequentant des gens de l'ancien regime, et se laissaient prendre à ces trompeuses amorces. Devant oux on hasardant d'abord quel

ques plaisanteries sur la Révolution. Comment s'en fâcher? C'était une jolic femme qui se les pormetait. Leur républicanisme ne tenait pas contre la crante de déplaire ou de paraître ridicule. Après les avoir apprivoisés au persiflage, on les façonnait insensiblement au mépris des institutions.

Le royal sme so cachait encore sous la forme d'une reaction contre la Terreur. C'es, le moment où la jeunesse dorée, les muscadins, les incroyables donnaient ces hals des victimes, où on n'était admis que si on avait en quelque parent guillotiné. Ils se coiffeient à la victime, ils portaient de gros bâtons avec lesquels dis frappaient les Jacobins au théâtre dans les calés, dans la ruc bréron, Tallien, Barras les encourageaient. Ils n'osaient pas demander le relour du roi, et les cris de Vive le roi sont alors assez rares dans la foule. On crie A bas les Jacobins! A bas les anarchistes! On chance le Réveil du peuple, qui n'est pas un chant royaliste, mais que les royalistes ont adopte. On s'arrache les numéros de l'Accusateur public, pamphlet périodique de Richer de Sorisy, qui flétrit individuellement les republicains, non comme republicains, mais comme « massacreurs »

Réaction contre la Terreur — l'oussée par l'opinion, la Convention désavouait de plus en plus la Terreur. Le 4 frimaire an III (24 novembre 1794), elle détrets Carrier d'accusation à l'unanimité moins deux voix. Au Tribunal révolutionnaire, l'accusé, après avoir longtemps mé, finit par avouer les actes barbares qu'on lui reprochait, et s'excusa sur les cruaites des Vendéens, qui lui avaient fait perdre la raison. Il fut con damné à mort el exécuté le 26 frinaire. Le procès de l'accusateur public Fouquier-Tinville eut lieu à la même époque et dura res longuemps. Les debats, qui furent approfoi dis, fournirent les éléments d'une histoire rétrospective du Tribunal révolutionnaire, et c'est alors que l'on cennut l'iniquité du procès de Danton. Fouquier se défend à avec force, en repetant : « J'ai obèi. » Condamné à mort avec quinze de ses complices, juges ou jares, il fut guillotine le 47 floréal an III (6 mai 179a)

Dans celte réaction contre la Terreur, le culte de Marat ne pouvait subsister. Ce fut, au commencement de 1795, une guerre aux bustes de l'Ami du peuple, que l'on brisa dans les rues et dans les maisons. Le Comité de sûrele générale ordonna de les enlever des théâtres, fit fermer les clubs maratistes de Lazowsky au faubourg Saint-Marceau, et des Quirze Vingts au faubourg Saint-Antoine, où se réunissaient les restes des Cordeliers et des Jacobins, et des lois, dans ce Maratique la veille encore personnifait la patrie assassilée par les royalistes, on ne vit plus que le journaliste sanguinaire. l'instigatem des massacres de septembre. Le 20 pluviôse au III (8 fevrier 1795), la Convention decreta que les honneurs du Panthéon ne pourraient plus être décernes à un citoyen que dix aus après sa mort. Le corps de Maratifut enlevé du Panth on

Le mot d'ordre officiel de la Convention, en 1795, était . Guerre aux royalistes et aux terroristes. Mais e est surtout sur les terroristes que l'on frappait, et maintenant on en venait à traiter de terroristes les républicains qu'avaient gouverné en l'an II, repoussé l'invasion et rendu possibles les glorieux traités de Bâle. Querqu'ils eussent contribué à la chute de Robespierre, on les accusait de robespername, et les thermidoriens de droite en élaient venus à demander la tête des hermidoriens de gauche. La dénonciation de Le Cointre contre les ex-membres. des Comites de genvernement, rejetée naguere comme calommeuse, fut bientôt reprise par des hommes plus autorisés. Une Commission de vingt et un membres, nommee pour examiner leur confuite, denonça, par l'organe de Saladin, quatre d'entre eux Barère, Billaud Varenne, Collot d'Herbois, Vadier, et la Convention commença, en germinal an III, a instruire le proces du gouvernement revolutionnaire, c'est-a-dire a se faire son propre proces elle même, a la grande joie des royalistes. Les Montagnards, qui se senta ent tous menacés plaidèrent la cause de l'ancien Comité de salut public. Robert Lindet et Carnot s'expliquerent longuement sur leur rôle politique, au grand profit de l'histoire, mais sans roussir à arrêter l'aveugle réaction qui se déchainait contre les hommes de l'an II

Journée du 12 germinal. - Tout Paris n'avait pas adhéré a cette reaction, et il y avait encore beaucoup de républicairs avancés dans la ville qui avait fait le 10 août et le 31 mai. Ma s la fermeture des principa x clubs lour avait ôté seur point de ralliement, et les sections s'étalent royalisées D'autre part, ce a'etait plus la question politique, c'était la guestion sociale qui passionnait maintenant les ouvriers des faubourgs. L'agiotage avait product une disette factice, une misere intolerable. Babeuf avait para, et prôche déja la théo e des eguix et du bonheur commun. La sociéte, telle que l'avait formée l'Assemblée constituante, ne semblait plus réaliser l'idéal de justice annoncé par la Déclaration des droits. On parlait maintenant de la reformer. quant à sa base, la proprieté, et le socialisme paissait, sans nomet presque saus programme, mais déjà menagant. Le parti roya liste et le parti republicara montagnard offraient chacun leur remède aux miseres du peuple et a la trisse situation economique. Les royalistes auraient voulu que le peuple crist : Le roi et du pain! Il cria i : La constitution de 1793 et lu pain! Car la politique des Jacobins, des ex-terroristes, fut alors de ui présenter rette constitution, dont l'application avait été ajournée, comme l'instrument nécessaire d'une réforme sociale Quand le proces fut fait aux ex-Montagnards, ils s'alhèrent à ceux dont Baheuf avait exprimé les souffrances et les rêves, et c'est ainsi qu'eut lieu à Paris le mouvement, plus social encore que politique, qui aboutit aux journées de germinal et de prairial, et qui eut pour but beaucoup moins de sauver les exmembres des Comités de gouvernement que de faire cesser la dise.le

Le 12 germinal an III (4<sup>ct</sup> avril 1795), une foule de pétitionnaires tumultueux envahit la salle de la Convention, demandant des subsistances, des mesures contre les royalistes, la fin de la persécution des patriotes. Les députés montagnards parurent faire cause commune avec les envahisseurs. Mais la garde nationale délivra la Convention, qui decréta aussitôt la déportation immédiate de Barère, de Billaud-Varenne, de Collot d'Herbois et de Vadier. D'autres conventionnels furent décrétés d'arrestation de jour là ou les suivants, entre autres Choudieu, Châles, Léonard Bourdon, Duhem, Ruamps, Amar, Thuriot, Cambon, Maignet, Levasseur (de la Sarthe), et jusqu'a ce Laurent Le Cointre qui avai, le prenuer dénoncé les Montagnards et qui semblait maintenant trop républicain. Paris fut mis en

etat le siège, so is le commandement de Pichegrir. Un décret du 20 germinal ordonna le desarmement « de ceux qui ont participé aux horreurs commises sous la tyrannie qui a précéde le 9 thermilor », c'est-a dire qu'on désarma les républicains avances, les ex-patriotes, qui furent ainsi livrés sans defense à la vergeance des royalistes. Le 28 germinal, la garde nationale fut placée sous les ordres de Comite de la guerre, qui en nomma l'état major. Le mêmi jour, portant une grave à telir le à l'organisation du gouvernement révolutionnaire, la Convention rapporta les articles du decret du 14 frimaire au II relatifs aux administrations de département et de district, qui furent rétabl.es, quant à leurs fonctions et au nombre de leurs membres, telles qu'elles étaient avant le mouvement fédéraliste. Ce fut la une des revanches des Garondins, dont l'influence devenait préponderante. Entin un decret du 14 floreal au III (3 mai 1795. ordonna la restitution des biens confisques par surie de jugements rendus par les tribunaux revolutionnaires depuis le 10 mars 1793. C'est aussi l'époque ou, par l'établissement du régime de la separation de l'Églisé et de l'État, le culte catholique reparaissait dans toute la France avec toute la liberté que comportaient les circonstances. Amsi s'en allait, pièce a pièce, par des changements partiels et sans mesures d'en semble, le regime de la Terreur

Journées de prairial an III. Le 12 germinal, la Convention avait promis de remédier à la discite d'assurer l'approvisionnement 1: Paris. Elle ne put pas tenir ses promesses, et le pain n'arriva pas Aux environs, les convois furent plués, les représentants en mission maltiaites, menacés de mort A Paris, des muscadins montraient au peuple de beau pain blanc, en disant · N'en a pas qui veut c'est du pain de député. Le 29 floréal, la distribution de pain ne fut que de 2 onces par personne. Le lendemain 30, on la diminua encore. Une insurrection populaire fut annoncée par un manifeste affiché dans la noit du 30 floreal au 1<sup>es</sup> prairial. Ou y demindret · 1° du pain, 2° la mission activite immédiate de la constitution de 4793, 3° la destitution du gouvernement, 4° la liberté des patriotes detonus. Des rassemblements armés se formèrent, le 1<sup>es</sup> prairial, pour

faire un nouveau 2 junt. La Convention fut cavalue par une militude menaçante, où les femmes ctalent nombreuses, et qui criait: Du pain et la constitution de 1793! Le représentant Péraud fut tue d'un coup de pistolet, on porta sa tête sur une pique, en la présenta au president Boissy d'Anglas, qui la salua d'un air impassible. Sous la pression des envahisseurs, un simu lacre de délibérat en cut lieu, à laquelle prirent part les députes Montagnards, en vota des décrets analogues aux vœux du peuple, et en nomma une commission exécutive de quatre membres. Duquespoy Prieur (de la Marne), Bourbot e et Du Roy. Enfin la Convention fut delivrée par les sections moderées ou royalistes, et par la force armée que ses commissaires avaient su rémoir. La pluie dissipa les rassemblements. Aussitôt les Montagnards qui avaient pactisé avec les insuigés furent décretés d'arrestation, puis d'accusation.

L'insurrection n'élait pas vaincue Le lendemain, 2 prairial, la Convention décréta que dans toutes les communes il serait fail na recensement des grains et des farines : on préléverait la subsistance de la commune jusqu'à la récolte prochame; le surplus serait affecté à l'approvisionnement des armées et de Paris. Mais Paris he could plus and promesses do la Convention, et une emeute plus formidable que celle de la velle cerne l'Assemblee. Le genéral Alexis Dusois, nomme par la Convention commandant de la cavalerie, est fait prisonnier par les insurgés, qui le renvoient au Comité de salut public, pour annoncer feur dessein de ne pas lésemparer qu'is n'aient obtenu satisfaction. On parlemente des promesses sont faites, une députation des insurges est admise à la barre, les sections se dispersent en chantant, la Convention est délivrée. La nuit et la journée du seu lemain sont employées par les Comités à réur ir des troupes, pendant que l'insurrection se fortifie au faubourg Saint Antoine. Le général Kilmaine, à la fête de 1200 hommes, on la jennesse dorre domine, s'engage imprudemment dans de fanbourg, se voit tourné, obligé de se retirer honte isement, au milieu des huées et grâce à la pilié dédaigneuse des insurgés Cependant la Convention a réussi à rassembler toute une armée, sous les ordres de Meuou, et la

nouvelle de la conclusion de la paix avec la Hollande redonne du prestige et de l'autorité à la politique convei tionnelle. Menace d'un hombardement, le faubourg Saint-Antoine prend peur, se rend, avre ses canons et ses canonniers. La Convention était victorieuse, grâce aux royaustes et grâce à l'armée. Ce fut à Paris la dernière insurrection populaire.

La convention qui suivit les journées de prairial fut terrible. La Convention traduisit devant une Commission populaire Rühl, Romme, Du Roy, Gonjon Forestier, Albitte aîné, Bourbette Duquesnoy, Soubrany, Prieur de la Marne, et Peyssard Albitte et Prieur s'enfuirent, Rühl se lonna la mort avant le procès. Les autres, condamnés à mort à l'exception de Peyssard et de Forestier se frappèrent d'un conteau, qui le se passemne de main en main Goujon, Romme et Duquesnoy se tuevent du coup. Soubrany, Du Roy et Bourbette, gravement blesses, survec irent assiz pour être gaillotinés. Ains pernent les républicaties qui on a appeles ses dermes Montagnards.

La Convention, un uns aut royalisée, poussa la furenz jus pu'u décréter d'arrestation, parmi les Montagnards, même ceux qui n'avaient pas pris part a l'insurrection do prairial, même les plus irreprochables republica is, comme Robert Lindet et Jeanbon Saint-André. Le royaliste Henri Larivière reclama l'arrestation les Carnes. On alle tela voice, quand quelqu'e s'écria « Carnot a organisé la victoire « Alors la Convention prise de nonte, passa a l'ord e du jour, et Carnot fut saixes.

La Terreur blanche. — Les républicains, desarmés, se trouverent en plusie irs regions de la France et surtout dans le Sud-Est, en bitte aux vengeances des royulistes, qui, unis aux modarés, s'organiserent en troupes armées, qu'on appela Compagnies du Soteil, Compagnies de Jesus, Compagnies de Jehn Les exces et les crimes le ces bandes firent peser s'ir les patricles une terreur qui a reçu le nom de Terreur Hanche. D'autre part, un décret ayant fait cesser les proscriptions et les poursules pour cause le féleral sme, les émigres de 1793 rentrerent en masse. A Lyon, après pusieurs assassinats soles, les compagnies du Soleil procedent, le 16 floreal an III, a un massacre genéral des prisonners censes « terroristes »

13

Il en est de même à Rounne. Poursulvis judice arrement, les assassins sont acquittés, rentrent en triomphe à Lyon, et s'y font couronner au théatre. C'est surtou, dans le département des Bouches-du-Rhône que regne en 1795 la Terreur blanche, avec la complicite des conventionnels Isnard, Chambon el Cadroy Les prisons d'Aix étaient plemes de republicains, qui alla.ent passer en jugement. Craignaut que le tribunal ne les condamnat pas tous, les compagnies d'. Sileil de Macseille se rendent à Aix, et massacrent les prisonniers avec des raffinemente de barbarie. A cette nouvelle, les ouvriers de Laulou se soulevent, s'apprétent à marcher sur Marseille. Le conventionnel Isnard excite contre eux, et contre les répul lessons en genéral, les passions déjà déchaînées. Il crie aux royalistes : Si vous n'avez pas d'armes, si vous n'avez pas de fusils, eh bien! deterrez les assements de vos pères, et servez yous en pour exterminer tous ces brigands? > Le 6 prairial, le fort de Tarascon, plein de prisonniers, fut envahi par deux ou trois cents hommes masqués, et les prisonniers furent jetés du haut de la tour dans le Rhône. Les eaux basses avant laissé à découvert des rocs aigus, les calavres y resterent Les assassins placerent sur chaque cadavre une étiquette en bois, fixée par un poignard, avec cette inscription : Defense d'ensevelur sous peine de la vie. Cependant une armée, levée par les représentairs, marcha sur les ouvriers toulonnais, les mit en deroute et en fit un grand carnage. Alors les royalistes de Marseille assassinèrent les nombreux républicains enfermes au fort Saint Jean (17 prantel an III-5 juin 1795). Ce fut une scène d'horreur, ou les l'ourreaux se montrèrent sans pi ié. Quelques uns des assassins ayant éte arrêtés, Calroy les fit relacher. Terreur blanche, qui n'eut pas, com ne la Terreur rouge, l'excuse du patriotisme exaspéré

Le parti royaliste Par la Terreur blanche, le parti revaliste put se venger, mais non pas reconquerir la France Quo que la Convention cût imprudemment desarmé et livre les républicains, la République subsista, parce que la Republique avait assuré la défense nationale, signé la paix avec la Prusse, sauvé et agran li la patrie. Décimee et insultee, la Convention

eut cocore, dans les derniers mois de sa carrière, de glorieux succès militaires et diplomatiques : victoires du genéral Moncey, paix avec l'Espagne, paix avec le landgrave de Hesse-Cassel, reunion définitive de la Belgique a la France. La réaction fut impuissante a détruire un gouvernement paré d'une telle gloire. Et cepencant les royalistes avaient enfin un roi. Louis XVII étant mort au Temple (20 prairial an III), le comte de Provence, réfugié à Verone, prit aussitôt le nom de Louis XVIII. Ses premiers actes ne lui gagnèrent pas l'opinion française. Il s'initula roi de France et de Navarre, et, dans un manifeste, il annonça l'intention de rétablir l'ancien regime. C'était s'aliener la nation. Son agence de Paris eut beau multiplier les intrigues : la masse de la France resta sourde aux appels du préten dant. No is avons leja dit comment echoua, à Quiscron, la tentative des émigres royalistes

Vote de la constitution de l'an III; journée du 13 vendémiaire an IV. — On a vu que les republicains avances réclamaient la mise en activité de la constitution démocratique de 1793. La Convention n'osa pas tout d'abord déclarer cette constitution abolic clle charges une Commission d'en préparer « les lois organiques ». Mais, après la répression de l'insurrection de pramial, on substitua a la constitation de 1793 une constitution nouvelle, due de l'an III, qui fut discatée et votée du 19 messidor au 30 thermidor Pais, craignant que les royalistes ne peuplassent de leurs creatures le fatur Corps législauf, ce qui cât été particulièrement dangereux a une é joque où nous avions encore à lu ter contre l'Angisterre et a Autriche, la Convention décida de se continuer elle-même et décréta (5 fructidor an III) que les assemblées electorales soralon tennes de ire au Corpe legislatif au mours les deux tiers des conventionnels sortants (raignant que sa velonte ne fû, pas obèle, elle decréta en outre (13 fruct do ) qu'en cas de besoin « ce nombre serait complèté par ceux qui auraient éte réélus dans son sein ». Aussi ôt commenca, contre ce « décret des doux tiors », un pétitionnement menaçant, et les royalistes organisèrent ouvertement, dans les sections de Paris, un mouvement insurrectionnel, une journée, au nom de

« peuple souveram », qu'ils oppe saient à la Convention. La section Le Peletier, ci-devant les Filles Sain-Thomas, section de tout temps royaliste, réanie en assemblee primaire le 2) frucador an III pour l'acceptation de la constituion, rédiges un · acte de garant.e » où il était dit que les pouvoirs de tout Corps constituant et par conséquent ceux de la Convention) devaient cesser en présence du peur le assentalé. Presque toutes les sections adherèrent, et se coulisant, deciderent de former un Comité central. La Convention s'y opposa par un décret. Les sections casserent ce decret au nom du peuple souverain. La Convention subit cet affront. Elle attendant le résultat du plébische sur la constitution. Ce résultat fut proclamé par elle le 4" vendér aire an IV. La constitution avait été acceptee par 914 863 voix. Il y avan en 44 892 opposants. Mais le décret « des deux tiers », so mis a un vote special n'avaiété tablié que par 167 758 voix contre 95 873, et, comme on le voit, le nombre des abstentions avant été enorme. L'agitation royaliste devint furieuse. La Convention ayan, le 4<sup>er</sup> vendémiaire, convoqué pour le 20 du même mois les assemblées primaires, afin de commencir les opérations électorales pour la formation du Corps legistatif, la section Le Petette, invita les electeurs à violer ce décret et à se reunir des le lendemain au Théâtre-brancais Celte réunion fut aisément dispersee. Mais le perd royueste éant grand, il y avait un vaste roin lot rencerte. On afficha a Paris et aux environs ce placard . « Pouple français, reprends ta religion et tin roi, et tu auras la paix ét du pain. > La Convention fit enfin appe, aux républicains, arma les patriotes de 89 et quelques citoyens ardents, ordones au général Menou d'ailer saisir les chefs de la section rebelle Mencu, se payant de vaince promesses, laisea les insurges se former en une ventable armee, commandée par le genéral Danican (12 vendemiaire). Barras, nommé géneral en chef de l'armée de l'intérieur, s'adjoignit Napoléon Bonaparte comme commandant provisoire en second. Cernée par 20 000 hommes. la Convention n'en avait guère que 5000 a opposer aux rebelles [43 vendemiaire]. Une legende montre les royalistes foudroyes alors sur les marches de Saint-Roth , ar l'activelle

de Bonaparte. Les conventionnels t'avaient là qu'une pièce de canon elle faillit même lour être prise par les coyalistes, et 'I ne semble pas que Bonaparte ait eté mêlé a cet inc dent de cette bataille. Mais son génie, aidé du tèle de Barras, décida de la victoire, qui tui longtemps incertaine et qui, d'autre pari, ne semble pas avoir coûté la vic à plus de 200 royalistes. Le lendemain 14, Paris avait repris sa physionomie habituelle et les theâtres etaient ple us. La Convention fut très indulgente pour les vaincas delle créa trois conseils militaires pour les juger, mais l'un'y est que le ux exécutions capitales.

Fin de la Convention nationale - Dans les dermers jours de sa carrière, en même temps qu'elle organisa i l'instruction pullique, la Convention parus reprendre son ancienne energic révolutionnaire, vota les mesures le plécaulion contrele goyalisme et, par divers décrets, essava d'empêcher à l'avance les persécutions contre les exterioristes. Le 29 vendemiaire an IV, elle cadonna des poursuites contre les compagnies de Janu ou du Soleil. Le 3 brumaire elle exclut de toutes les fonc ions (Libbiques, législatives, administratives, municipales et punciaires les parents d'émigrés et tous les rel vidus provocateurs ou signalaires de mesures sectuenses et contraires aux lois, c'est-à-dire quicon que avait fait à le le rivillisme. Par le même decret, elle renouvela les lois terroristes contre les prêtres. Elle a itorisa aussi les Français « qui ne veudraient pas vivre sons les lois de la République » à quitter la France dans les trois mois, à condition de n y jamus rentrer. Le & Frumaice, elle décreta que la peine de mort seruit abolie apres la paix générale, qu'il y aurait me amaistie pour tous les fais relatifs à la Révol 1410n, mais ede excepta de cede amnistre les complices. du complor de vendemiarre, les pretres déjor es ou sujets a la déportation, les fal mateurs de faux assignats et les emigres. Le même jour (26 octobre 4795), elle léclara sa session terminée et se sépara aux uns de line la Réput! que!

Nous navons en a exposer que les actes parement pontiques de la Convention. On ne peut apprec et la carrière de cette grance Assemblée, on ne peut même bien comprondre ceux de ses actes que nous avons racontés, que si on considère

en même temps ses opérations de guerre et de d plomane, ses efforts pour organiser la Republique par des lois civiles et sociales, ses travaux en mateire de code civil, de finances, d'instruction publique, etc. Le tensur trouvera, dans d'autres chapitres, cos indispensables éléments d'un jugement d'ensemble sur la Convention

#### BIBLIOGRAPHIE

La prepart des sources de l'histoire de la Convent du nationale se trouvent être les mêmes que colles de 11 sture de la Constituante et de la Legislative. Nous renvoyons concle e les our aux bis ograph es de ces deux Assemblées (voir ci-dessus ja 115 et 178, voici d'autres sources

les tables n'existent que may user tou sur cartes aux Arch nat On a commence à en faire amographier in resume Pieces du cres simple par ardre de la Convention Bibl. nat., Le 37, 38 et 39) Dustetin de la Convention nationale, 5 voi m-fol

Recuel des actes du Cemité de salut publie, en cours de puid, s'arrête en ce moment 1896 à la date du 31 dec. 1°92 meurs de puid ; s'arrête en ce moment 1896 à la date du 31 dec. 1°92 meurs On actuvera les selicipaux éléments de la suite de ce recuel aux Arch nat la ce les de la Gierre et de la Marine — Papiers inéaits trouvés chez Robespierre, Saint Just. Payan, etc., 1828, 3 voi m.8. G. Lofobres. Régistre de la Societé républicaire de Saint Chemond. 1793 1°95. Ly, n et San t-Elienne, 1890-1895, m.8. De Boancourt, Captivité et dernières aunces de Louis XVI, 1892. 2 voi m.8.

Journaux et périodiques Republican français, Journal de la Montagne, Le Vieux Cordelier, Feuille du Salut public, Bulletin du tribunal révolutionnaire; Journaux d'Hebert et de Marai

Mémoires, correspondances, Journaux et histoires émanées de contemporatus. Meinan, Memoires, 1795, m.8. J.-M Louvet. Qualques notices, 1795, in 8 fréimpre plusieurs fois sous le intre de Mémoires, dermière etc., 1889) Riouffe, Mémoires d'un delenu, 1795, in 8

D. J. Garat, Mémoires sur la Rev., 1795, 1-8 - Loquinio Guerre de la Vendee, 1795, in 8 L.-M. Turroan, M moires sur la Vendec, 1795 10-8 - Reien-Maria Williams, Letters, Londres 1795, m-8 Les seuvenirs de Thistoire ou le Deurnel de la Rev., 1"97, 2 vol. 12 12 (recu anonyme des événements de l'année 1793 Comile de Puisaye, Memocret, Londres 1803-1808 6 vol m 8 - Do Beauchamps, Fist de la guerre de Vendee, 18:16 3 vo. in 8 - Marquise de La Rochejaqueloin. Memoires sur la Vendee . 481) in 9 dermere é l. conferme au manuscrit orig : 4889 — Lavaux, Les campagnes d'un evoces, 1816, m-8 A. C. Thibandoau. Memoires sur la Convention of le Directoire, 1824, 2 vo. in 8 Savary, Greeve des Vondéens P -F Timot Memoures sur Carnot el des Chouans, 1894 1827 6 vo. in 8 1824, m-8 — Sonart, Revelations on Mémoires 1824. in 8 Maillane. Hist de le Convention, 1823, 16-8 - Ch. de Lacretelle, Dix annecs d'épreunes 1842, in 8 Soubrany, Dix-neuf lettres, Liermont-Ferran I, 1867, in 8. — Bertrand Poirier de Boauvais, Mémoires sur la Venue, Nort, 1886, in-8 (2° ed., 1893). — Sergent-Marcou. Rum iscences of a regionde of tod by M. C. M. S. muson London, 1889, in-8. — Choudieu, Papers incluts, publ. par T. Q. ernan-Lamerie, Vannes. 1889, in 8. — Comusse de la Bouère, Souvenirs: la guerre de Vendee. 1890, 1.-8. — M. A. Bandot, Notes, 1893, in 8.

Histoires spéciales et monographies diverses Cretmeau Joly, La Vendre muttaux, 1840 1832, 4 voi in 8 De Beauchesne, Unus XVII 4852, 2 ver in 8. E. Hamel. Rictorre de Saint-Just, 48'9 Memorres sur Curno, par son fis, 1860. 2 vol. in-8 2º ea , 1895 · Campardon Hist du Tribunal revotucionnaire, 1862, 2 vol in 8 Charles Vatel Charlotte de Corany et les Grandans 1864-1872 in 8 Jules Claretie. Les aerniers Montagnards, 1868, in 8 C-A Da ban. Les Prisons de Paris sous la Revolution, 48°0, in 8. Jules Claretie, Cambic hesmo dens-Lucile Desmouters, etwic sur les Danionistes 4875, 10-8 -D Robinet, Le Procès des Dantonistes 1879 p.8. H Wallon Hist do trib rer de Paris 1880-1885 6 v il in 8 - E Birê, La Legende des Giron-Chantelauze, Lows XVII 1884, m-8. - H. Wailon. dns, 1881, in 8 Le Federalisme, 1886 2 v. 1 in 8 - C. Port, La Vender ongevine, 1888, De la Sicotière, Leuis de Frolté et ensurrection normai de, 1889 3 vol. 1.18. J. Gu.ffrey, Les Conventionnels, 1889, in S. H. Wallon, Les Représentants en mission et la justice re niutionnaire 1889 1890, 5 vol. m-8 — Ch -L. Chassin La Preparation de la guerre de Vendre, 1892 3 vol. in 8. Le même La Verdre patriote, 1893-1895. 4 vil. in 8 F -A Aulard, Le cutte de la Raison et le cutte de l'És e suprême, 1892, m-12 -Moneure Daniel Conway The Life of Thomas Payne, New York, 48sh, 2 vol. in-8 - E. Belkomme, Les Régundes 1893, in S. - E. Lockroy Uni mission en Vendee d'agres les paps de Julies de Parisi, 2003 in 12

## CHAPITRE V

#### LA CONVENTION NATIONALE

LA DIPLOMATIE ET LES GUERRES 4792-4795

I. — Suite de la guerre girondine (septembre 1792 — janvier 1793).

Connexion intime des faits de guerré et des événe-- L'histoire intérieure de la Convenments de l'intérieur tion nationale a des liens si étroits avec celle de ses relations exterieures qu'il est impossible de les étudier séparément. La Convention a continué la guerre commencée sous l'Assemblée legislative. Elle l'a fa i avec une énergie sauvage. Elle avait reçu le mandat de sa ivegar ler à tout prix l'independance nationale. Elle a eté le gouvernament par excellence de la defense nationate. La France comme le dit Barère n'est plus qu'une immense place assiegée, les rigneurs de l'état de siège sévissent partout, le coue muittaire est seul appliqué. Un courant de vic intense circule sans cesse du Comité de salut public aux armées, et revient constamment au cœir. Les revers ou les succès de ces glorieuses troupes exercent sur la politique intéc'eure une action prépondérante. Si l'ennemi maiche c'a avail... l'échafaud se dresse, le code minture punit de mort toute résistance aux ordres des chefs; chaque citoyen est deveni

soldat, on no discute pas dans les rangs. Ainsi la défaile de Neerwinden a cause la perte des Girondins, la trahison de Dumouriez a coûté la vie à tous les généraux malheureux parce qu'on ne voulait pas leur laisser le temps de devenir des raîtres. Mas que il le ranger recule au delà de nos frontières, l'echafaud tombe il leurus amène la chute de Robespierre et la fin de la Terreur. On ne peut donc appliquer aux conventionnels les regles ordinaires de la justice et de la raison. La France avait remis entre le irs maios son salut. Ils ont sauvé la France « comme fait la nature co veillant à la conservation de l'espèce sans se soucier des individ is ».

## Conséquences de l'établissement de la République.

Ad lendemain le Valmy, la Convention abolit la royauté en France et proclama la Republique. Ce nouveau régime ne pou vait par son nom seul effrayer les souverains étrangers. Ils étalent en relation lepuis des siècles avec les républiques de Venisc, de Gènes et des cantons susses; Mazarin avait traité avec la République anglaise au temps le Cromwell, et Louis XVI avec la Republique des États Unis. Mais la nation, en revendiquant sa souveraineté, rompait d'une façon plus complète avec tous les États monarchiques. L'entiente devenait desormais moins facile avec la coalition. Une guerre de principes allait commencer qu'i ne pouvait finir que par l'écrasement le la France ou le triomphe complet de la Révolution.

Politique de Dumouriez : négociations avec la Prusse — Vancas à Valmy, les Prussiens de parent continuer leur marche sur Pars Dumouriez chercha à les arrêter par d'hab, es négociations : il espérait détacher la Prusse de l'Ami che Danton se montrait favora de à l'idée de traiter Les hostiatés furent arrêtées par un accord ta itc. Le genéral Manstein unit au camp français en Thouve iot, le chef d'étalmajor de Dumouriez, alla rendre visite au que le Brunswick. Gépendant cede négociation de put aboutir e elle perions à Dumouriez le récevon des tenforts, qui levèrent ses forces à 7000 hommes. Il se préparait à narceler l'ennemi, à l'il couper ses convois. Il n'eut d'actre effort à déployer que de le réconduire à la frontière. Des pluies effroyables avaient

détremps le terrain et le rendaien, impratical le pour la cavalerie. La dyser lerie faisait dans l'armée prussienne des ravages. inouis. Les renforts attendis d'Allemagne n'arrivalen pas Les paysans français, furieux de voix brûler leurs viliages par les émigrés, fuyalent a leur approche e cachaient ou detruisaion, les vivres. La disette se joignit à tous les autres maix. La belle armée formée par Frédéric II n'etalt plus « qu'un hôphal ambulant, brainant une marche lente ». (Grethen « Ils. sont nus et meurent de faim », écrivait un général républicain Les généraux prossiens comprirent la nécessité de faire croire à leur sincère desir de la paix pour eviter une adaque des Français Dumeuriez ne voulait pas pousser à bout une armée qu'il savait redoutable malgré sa défaite. Le 12 octel ic 1792, Verdum lid terms an general Dillon par l'officier prussien Kalkreuth; dix jours plus tard, les Prussiens avaient repassé la frontiere.

Idée des frontières naturelles — On ne respira pas seulement en France. Un frémissement genéral cour it parmi tous les peuples vois na Lea Français avaient acquis la liberté et l'egalité ils préchaient la fraternité universelle, n'ullatent ils pas aider les peuples encore esclaves à s'affranchir de leurs tyrans? Hors de nos frontières on commentait « les Droits de l'homme » avec le même enthousiasme qu'à Paris. Deja en 1790 les Belges revoltés contre l'Autriche avaient rédigé l'acte federatif des Etats Unis de L'elgique. Des patriotes allemands affluaient à Strashourg, et réclainment dans les gazettes l'appui de la France contre leurs oppresseurs. Des Savetsiens accourtis à Lyon se mélaient avec nes gardes nationaux sous le nom de « legion des Allobroges », arboraient la cocarde tricolore et prenaient une part active a toutes nos fêtes patriotiques. L'occasion semblait favorable d'acqueillir toutes ces bonnes volon és, de répondre a ces élans d'affection. Il suffirant de franchir nos vicilles frontlères : on marcheralt jusqu'au Rhio, jusqu'aux Alpes. La France pourrait acquerir sans effort les limites de l'ancienne Gaule, c'était l'espoir des Girondins, c'était à 1881 la politique de Danton qui dirigeait le ministre des affaires étrangères, Le Brun.

Conquête de la Savoie et de Nice - La tentation était trop forte . la marche en avant eut heu à la fois sur toutes les froncières es fut tout d'abord conformée partout d'un même succès. Dès le 24 septembre, Montesquou entra en Savoie avec 1800 hommes. Les troupes sardes se retirerent sans essayer de résister. Les populations accournent au devant de nos sol lats, acclamaient le drapeau tricolore, chantaient avec eux la Mwscillaise et plantaien (joy a sement sir la place de chaque village) l'arbra le la liberte. « Ce ne fut pas une conquête; ce ne fut rien autre chose qu'un mutuel élan de fraternité. Deux frères longtemps sépares so retrouvent, s'embrassent voilà cette sun; le et gran le nist are. a (Michelet. Le syndic Mansord cemit lui même les cless de Chambéry à Montesquiou en lui d'sant. « Nous ne sommes pas un peuple conquis, mais un peuple dél.vr/ » Montesquiou garantit le respect des personnes et des proprietés, des lois et le la religion al de lata que le pemple allobrage déciderait lui même de ses destinées : « La marche le mon armée est un riomphe, put-il écrire au ministre de la guerre. Le peuple des campagnes et celui des villes accourent au devant de nous... J'ai dejà entendu parler de proposer à la France un quatre vingt quatrieme departement, ou une répudique sous sa protection. »

Plébiseite savoisien — Des élections curent leu le 14 octobre pour nommer « l'assemblee nationale souveraine des Allobroges » L'imon à la France filt solentiellemen proclamée dans la cathédrale de Chambéry. Le médecia Doppet vint apporter à la Convontion le verd de ses concitoyens. Il commandera les troupes republicames sous les murs de Lyon et sur la front ère des Pyrences Son exemple prouve que la Convention pretendait faire des peuples qui se donnaient à la France non des suje s, mais les égaux.

A Nice, l'occupation ne fut pas plus diffiche. Mais l'aurice etait en moins bonnes mains. Anseline, bon soidat et propagandiste ardent, navait pas la fermete de Mortesquiou II entra sans résistance à Nice (28 septembre); mais il ne sut pas contentr ses troupes, oi reprimer le pinage; il songeait à révolutionner l'Itane, a conquérir la Sardaigne, Cos projeis chime

riques ne devaient être realises que plus tard. Les Niçous réclamement dependant l'union à leur primitive patrie, la France, « dont ils plauraient jamais dù être separés ».

État des provinces rhénanes. — Sur les Fords du Rhin. la declaration des Droits de l'hommo fit tomber les muralles c comme la grompetie de Joané . Des longtemps les peuples de ces contrées restaient flottants entre l'Allemagne et la France Les trois Électeurs ecclés astiques avaient une influence considérable à la dieta allemande, mais ils étaient on même temps les pensionnés du roi de France et s'associatent le plus souvent à sa politique. Aussi les émigrés avaient-ils été reçus chez eux à bras ouverts L'archevêque de Cangne Maximilien François. Jun des nombreux enfants de Marie-Thérese, surnommé en France l'archibéte d'Autriche, contenait cependant les émigres pour la forme, par peur de la Convention. Clément Wenceslas, archevèque de Treves les avait accueillis au contraire comme Loads XIV Ja ques II. Coblentz start devenu un petit Versuilles. L'Electeur de Mayence, Frédéric-Charles d'Erthal, avait mis à leur dispos tion ses palais, ses troupes. Il souffrait que les émigrés payassent un rémouleur pour aiguiser leurs épées sous les fenêtres mêmes de l'envoyé français. « C'était, sel m le mo, de Forsier, la piqure de la incuche au colosse de la liberté, » L'évêque de Spire, le moins puissant, cal le , les euragé de trus contre la France. L'Électeur palatin, le duc de Deux-Ponts, ménagement le gouvernement de la France nouvelle et cherchalent a ne conner aucun pretexte a linvasion.

Le commandant en chef de l'armée d'Alsace était l'ancien duc de Lauzun, l'aimable Biron, très brave, et très expert aux choses militaires, mais nonchalant, irrésolu, amolli par sa vic de boudoirs et d'aventures romanesques. Son lieutenant Custine lui ravit la gloire d'une expedition qu'il aurait dû tenter. Comme Biron, Cistine était un bomme de l'ancien régime passe au service du nouveau Mais l'alavait pas su l'enfance de Lauzun. Lleutenant dès l'âge de sept ans, il fit son apprentissage minitaire dans les deux guerres de Sept aus et dans la guerre d'Amérique. Députe de la noblesse de Metz, le comte de Custine se montra grand partisan des réformes. Son air nos -

tial, ses rudes et fam licres façons l'avaient rendu populaire dans les camps, où on l'appelait le general Monstache. Du avec l'of i let, menlgent la sollut, fier i avoir reçu les éloges de Maurice le Saxe, de l'réderic II et de Washington; pérorant à perte de vie, il se croyait l'hoffe d'un Ceson, capitaire, orateur, aiplomate, financier, egalement proure à tout, c'était surfout un géneral de coups de main, d'une rare intrépidite, d'une audace que rien ne poi vait airèter, mais trop fanfaion, trèphance à denigrei ses collègues on a rele er sur oux ses propres fautes

Custine sur le Rhin - Custine, i iame grieral en chel de l'armée des Vosges proposa d'enlever les approvsionrements de Spire en s'engageant « à peusser jusqu'a la coquetterio les ménagements pour le peuple », de façon a ciendre les vieux souvemrs des ravages du Palatinat. Le 30 soptembre les Français entrent à Spire; le 3 cetobre, à Phil lippspoorgiet a Worms. Dans sin ordre dit jour avant de sorar. d'Alsace, le general avant commandé a ses soldats le respect les propriétés et des tanda its paisibles : « Le Français, combattant pour la liberté, offre α ine ma a le symbole de 🛈 ρα 🔉 pendant que de l'entre d'avorge ses armes dans le sein des oppresseurs: que les soldats qui defendent l'esclavage soient les seuls qui omient sous nos coups! » Quelques actes isoues de piliage carea, lieu a Space. Custane, a for no, fix fusiller parle ir propre pataillos un officier et de x soldats en ipables. l'evoir délote de la gentier et Confit i i exemple du plus salutaire effet : on celebrail la bonne grace des Françus, leur exacli u le a payer tout ce qui siconsom i ment. Les biens de l'Électena, des nobles et au clerge durent payer le grosses taxes, les indigents an contrair arctivatent des secours of La lutte actuence declarait Lustine l'est dirigée contre les usu pate les de pouvoirs e, non cor relies peoples, you magistrals doivent seals porter la contribution. »

Cust ne semblait donc preu lie a lièc le d'app quer les genéreuses doc rines des terromins su affinchissement des peuples Il sour lait commo eux representer la convello France Les penseurs et les letirés de Mayouce l'appelerent. Déja le juriste Bolimer et le melbein Welekin étaient dans son étais

ratjor L'ingénieur Eckemeyer, le mathematicien Metternich, l'h storien suisse Jean le Müller et l'illustre savant Georges. Forster firent en faveur des Français une propagande ardente. L'Électeur s'était enfui à Wurizhouig, it us ceux qui pouvaient redouter l'invasion, chanoines, nobles et émigrés, suivaient pêle mêle. L. rie restat, plus a Mayence qu'une assez faible garnison. Lo genéral Moustache apparat avec une flottille de hateaux sur le Ilhin, ses canons en tête et sa troupe deploy e, commo s'il Jasposa", de 30 000 hou mes. Mayonce se cendit a la premiere sommation (21 octobre), la garnison put se retirer avec les Lonneurs de la guerre. Custine annonça aux habitants qu'ils serment libres de choisir eux mêmes leur gouvernement Ce fu, un véritable enchantement. Francfort à son tour ouvrit ses portes Partout fut repandu l'Appel a l'Allemagne opprimée Custine promottant de ne combattre que les despotes et les privilégiés. Il invitat leurs soldats a ven'r s'enrôler sous les drapeaux français : le regne était proche de la fraternité et de la liberte. Les lanquiers et nobles de Francfort durent payer. une contribution de deux millions de florins. Mais le peuple battait des mains L'aristocratie scule éta l'Irappée Custine exécutait le programme imposé par la Convention

Bu off! Ladranistration La Convention mayençaise de Mayence fut remise a un conseil executif de dex membres so is la présidence de Dorsch, ex chapelain de l'Électeur. Un club qui compta plus de 400 membres réunit tous les libéraux mayençais. Le Gazette de Mayence rédigea en faveur de la liberte des articles ou le son et le style ciaient montes au d'apason des journaux les plus répandus à Paris. Tout d'al ord la masse de la pop dation de Mayence, deshab acte de toute action. virile par l'absolutisme doucereux de ses prelats, assistait inerte à ce changement de régame. Etle regrettait le train de la cour électorale et le mouvement d'affaires qu'avait provoqué la venue des émigrés. Elle ne pouvait comprendre in les idées, ni le langage des maladors qui dingesient les jourraux et le club Cependant elle almait les Français pour leur bouhomie, pour leur entrain, pour leur galanteric, et aurtout pour leur admirable discipline. Les Mayençais ne concevaiont pas en orela patrie allemande. Les idées no ivelles venues de France, blen que penétrant lentement, leur semblaient favorables à eur affranchissement. Des élections générales eurent heu le 24 février 1793 à Mayence, a Spire a Woms et dans toutes les local les voisines pour la nomination d'une convention na ionale destince a statuer sur le sor, des pays occupes par les · Unissez-vous a la France, disait Forster, à une nation de 25 millions d'hommes assez puissaille pour ronverser les trônes comme des châteaux de cartes et pour dejouer les aventure ix desseins des Jespotes' Eveillez vous de votre som meil Prenez courage et devenez des Allemands libres, frères et amis des Français' > La Contention nationale ruéno-germanique se reunit à Mavence le 47 mars 1793. Le lendemain, entraînée par Fors en, elle proclamà l'union avec la France de tout le pays situé entre la Quelch et la Nauc, depuis Landau jusqu'à Bingen. Trois delégués, Forster, Lux et Patocki, furent chargés de porter a Paris le décret d'annexion sous la condute du commissaire français Haussemann. Ils regurent à la Convention un acqueil onthous aste (30 mars Forster, admis au club des Jacolins, declara que le Rhin était la limite naurelle de la Frante, « L' mage du Rhin une fois evequee ne s'effaça plus. » (A. Sorel)

Dumouriez en Belgique. - La conquête de la Belgique fut aussi rapide et plus brillante. Dumou iez éclipsa Custine, grace a Je rimapes. Tan I sique los Prussions entra entien Champagne, les Autriemens avaient uns le siège devant Lelle. Le aug Albert de Saxe-Teschen de pouvait l'investir complètement. avec ses 15000 bommes, mais il la bombarda cruellemen. Du 29 septembre au 5 octobre, cinquante canons et douze mortiers envoyezent sur la mid ieurense place plus de 60 000 boulets. couges, q u firent 2000 victimes et brûlèrent plusieurs quartiers Auctne defaillance ne se produisit Le capitaine Ovignour, apprenant que sa femme est prise des doule, es de l'enfantement et que sa maison l'rûle, commue de pointer sa pièce : « Je suis a mon poste, s'écrie tal, jy reste, feu pour fea 🤘 Le barbier Maës ramasse un eclat de bombe et s'en sort comme I un plat a barbe pour raser quatorze personnes au milieu du sifflement des boulets. Le maréchal de camp Ruault, sommé de se rendre, réplique par ces fieres paroles : « La garnison que j'ai l'honneur de commander et moi sommes résolus a nous ensevelir sous les ruines de cette place plutôt que de la rendre à nos ennemis. » Heureusement des secours arrivèrent et l'armée de Dumouriez approchait. Les Autrichiens leverent le siège (7 octobre)

Comme tous les diplomates de tradition, Dumouriez possit en principe que l'Autriche est l'ennemie heréditaire de la France. S'il avait ménage les Prossiens après Valmy, c'était pour mettre en réserve contre l'Autriche toutes les forces disponibles de la France II s'était montré hostile au projet d'invasion de Custino, qui génaît ses propres desseins en Belgique. Mais la Convention, ne voulant pas être à la dévotion d'un général trop populaire, autorisa les deux expéditions pour pouvoir opposer l'un à l'autre les deux vainqueurs

Jemmapes - Après avoir reçu l'accolade de Danton aux Jacobins, Dumouriez parat jour la Belgique : les esprits y étalent mûrs pour la Révolution, Dumouriez s'avança de Valenciennes sur Mons avec 40 000 hommes, il était soutenu à sa panche par le corps de La Bourconnais, 18 000 hommes qui devaient opérer dans la Flandre maritime, à sa droile par les 20 000 hommes de Valence, qui devaient descendre la Sambre jusqu'a Namur. Le duc de Saxe-Feschen avait seulement 20 000 homines concentrés aux environs de Mons, mais il avait l'avantage d'une lorte position, garnie de quatorze redoutes et d'une formidable artiflecie. Une bataille achainee eut heu le 6 novembre 1792. Elle commença comme la journée de Valmy par une canonnade qui dura trois houres. A gauche, le vieux général Ferrand attaqua avec quelque modesse le village de Quaregnon Mais l'intrepide Thouvenot, le tres habile chef d'elat-major de l'armee, rétab it le combat. Au centre, où se trouvait Jemmapes, le généra. Clerfayt porta d'abord le désordre dans les rangs français. Le jeune duc de Chartres rabia les fuyards, en forma une grosse colonne, son bataillon de Mons, à la tôte duquel il chargea impetueusement l'ennemi-Availe droité, Beurnonville et Dampierre lutterent avec énergie pour deloger les Autrichiens de Coesmes. Plusie irs fois les

Français phèrent sous le fen de la mitraille. Mais Dumouriez se montrait partout, rammait tout par sa présence, entrainant ses soldats, ses enfants, au chant de la Marsedlaise « Quelle nation! s'écriait Dumouriez; qu'on est heureux de commander à de pareils hommes et le les conduire à la victoire! » Felle fut cette hétaille de Jemmapes ou de Mons, dont le succès après Dumouriez est du surtout à la vigueur et au sang froid de Thouvenot, du duc de Chartres et de Dampierre.

Comme la siege de LiLe, cette brillante victoire a pris bien vite dans l'imaginatic a populaire les proportions d'une légende épique. L'instoire a note beaucoup de traits héroïques qui s'y rattachent : c est d'abord le vieux Benoit, accourant de Paris la veille de la bataille, pour prendre la place de son fi s, qui a l'ichement déserté; c'est le domestique de Dumouriez, le braye Baptiste Renard, ralliant au plus fort de la mêlée toute une brigade en deroute et demandant comme unique récompense l'honneur de porter l'uniforme national, il fut nomme capitaine, c'est le Sedanais La Breteche, qui, pour avoir tué sept dragons de Cobourg et avoir sauvé Beurnonville, reçoit une couronne de chêne et un sabre d'honneur, ce sont les deux sœurs Fernig, chevanchant dans l'état-major de Dumouriez et donnant à tous le plus pur exemple du patriotisme et de la valeur. Fous ces exploits, rep lés de bouche en bouche, enflammaient les courages e, inspiraient un irrésistible enthousiasme.

La bataille le Jemmapes fut gagnee contre les règles, eile n'en eut pas moins d'immenses résultats Comme au temps du grand Conde les places de Belgique n'attendaient « qu'une semonce pour se rendre ». Damouriez avait promis d'affranchir le pays, non de le conquérir Les Belges, enfiévrés par l'espoir de la liberté, ouvrirent d'eux mêmos les portes Damouriez entre à Mons le 7 novembre aux eris mille fois répétés de « Vive la Republique! Vive la Liberté! » A la suite du peut combat d'Anderlecht, Bruxelles se ront (43 nov.) puis Malines. A Liège, Dumouriez va loger au palais du prince-évêque. Déjà Valence a forcé Namur grâce à l'intrépidité de son lie itenant Le Veneur, qui, l'épee sur la gorge, a forcé le général ennem, de le mener aux fourneaux les mines, dont il elem, lu même les feux.

La Bourdonnais, maître de toute la Flandre maritime, a établi son quartier général à Gand. Mais il lève des réquisitions sur le pays occupe; les Belges se plaignent; Miranda, un volontaire venézuelten, ancien compagnon d'armes de La Fayette en Amérique et de Potemkine en l'auride, remplace La Bourdonnais et fait capituler la garnison d'Anvers. L'Escaut est ouvert au commerce. Clerfayt se retire lentoment à travers le Luxembourg ruiné. Toute la Belgique est aux mains de Dumouriez (28 nov. 1792).

Théorie girondine de la guerre de propagande. Quand les magistrats de Bruxelles lui avaient apporte les clefs de leur ville : « Citoyens, leur avait-il dit, gardez vos clefs vous mêmes et gardez les bien. Ne vous laissez dominer par aucun étranger, vous n'êtes pas faits pour l'être. Joignez vos citoyens aux nôtres pour chasser les Allemands. Nous sommes vos amis, vos freres. » Il fit respecter les proprietés particulieres et surtout les églises. Il fit procéder à des élections genérales pour substituer des administrations élues aux conseils nommés par les Autrichiens. La décheance de la maison d'Autriche fut solennellement proclainée par les élus de la nation belge. Ils se prononcèrent à une grande majorité pour la constitution de la Belgique en un État libre, ami de la France, mais ayant sa constitution séparée. Ils envoyerent des délégués à la Convention pour exprimer à cette assemblée leur reconnaissance et leur desir de former un âtat distinct. Dumouriez appuyait toutes ces démarches. Il espérait que bientôt la Hollande, la Bolgique, Liège, la Savoie formeraient autour de la France une ceinture de républiques indépendantes et aliées.

C'était aussi le programme des Giroudins. Des long emps Brissot se retrouvait à la tête d'un comité occulte de propagande destiné à prêcher partout la chute des « tyrans ». Chaque jour arrivaient à la Convertion des pétitions ou des députations d'étrangers demandant à la France de les aider à conquérir leur liberté. Sans doute Danton et le sage Le Bran, qui dans le Comité executif était chargé des affaires étrangères, essayaient de résister à ces suggestions : « Que nous cherchions à priver la maison d'Autriche de ces riches provinces des Pays-

Basi, tel a eternellement éle et lel sera éternellement le droit de la guerre. Mais nous osons dire que la Republique française est infiniment trop éclairée sur la justice universelle et sur les droits des nations pour adopter de pareils principes de politique. Politique et justice sont deux idées qu'on a trop longtemps séparées, mais que la Republique est bien determinée à ne desunir jamais. » Cependant la presse, l'opinion, se prononçaient toujours plus nettement en faveur de la guerre de propagande.

Décret du 19 novembre 1792 Quand la Convention apprit la victoire de Jemmapes, le 9 novembre, ce fut un vériable déhre d'enthousiasme. Vergniaud fit décreter une fête nationale « Je le jure, s'écria-t il, chac in de vos combats sera un pas fait vers la paix, l'humanité et le bonheur des peuples! » Le 19 novembre, un député d'Alsace, Rühl, demanda une déclaration portant que les peuples qui voudraient fraterniser avec la France seratent protégés par la nation française Barras, La Réveillère, Treilhard, Brissot proposèrent de rendre séance tenante un decret conforme. Il fut voté en ces termes : « La Convention nationale déclare, au nom le la nation française, qu'elle a cordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront leur liberié et charge le pouvoir exécutif de donner aux généraux les ordres necessaires pour porter seçours à ces peuples, et defendre les citoyens qui auraient elé vexés ou qui pourraient l'être pour la cause de la liberté » Ordre fut donne aux generaux de faire imprimer et proclamer es decret en diverses langues, dans toutes les contrées qu'ils parcouraient avec les armees de la République. La Convention regut des lors a sa barre les députations de tous les patriotes des contrées Limitrophes, Bataves et Brabançons, Alleman la et Savoisions, présentés par des cosmopolites de Paris, qui venaient apporter leurs vœux de réunion à la France. Le 28 novembre, on vit paraître des Irlandais et même des Anglais protestant contre le gouvernement des rois, et faisant préveir l'établissement à brave échéance d'une Convention nationale anglaise. Le président de l'assemblée, l'abbé Grégoire, répondit « Les défenseurs de noire liberte le siront un jour de la vôtre 🔞 Gregoire espérait le concours unanime des peuples qui briserait facilement la résistance des rois « Le sort en est jeté; nous sommes lancés dans la carrière; tous les gouvernements sont nos ennemis, tous les peuples sont nos amis, nous serons détruits ou ils seront libres, » Telles étaient les conséquences de ce programme des Girondins. La France devait combattre tontes les tyrannies et souten r la révolution cosmopolite. Chimère généreuse, qui convenait aux développements oratoires de la tribune, mais qui ne pouvait passer dans la realité des faits!

## II. — La guerre montagnarde.

Théorie montagnarde — La guerre de propagande dévia bientôt en guerre de conquête. La Belgique refusait de se donner un go ivernement démocratique. Camus et Danton, envoyes comme commissaires de la Convention, vouluient l'imposer de force. Les autorités et les tribunaux locaux furent suspendus Des municipalités provisoires furent élues. Les clubs installes dans les grandes villes s'affilièrent aux Jacobios, « pour apporter au milieu des glaces de l'aristocratie les saintes ardeurs du civisme, pour detroire le fanatisme et la crasseuse hypocrisie ». Les Bolges refusaient les assignats, or les lieutenants de Dumouriez ne payaient qu'en assignats tandis qu'ils exigeaient que les impôts perçus fussent versés en espèces sonnantes. Deja La Bourdonnais, devançant les pratiques de l'avenir, avait appli jué dans les riches provinces de la Flandre le système des réquisitions multaires et des emprants forcés. Custane s'était aliéné l'opulente bourgeoisie de Francfort par ses taxes. Cambon s'indignait de l'ingratitude des peuples affranchis : « Eh quoi! nous portons la liberté chez nos voisins et ils refusent nos assignats! » I demanda t la conversion des biens du clergé belge en biens nationaux. Danton préchait aussi la nécessité d'intéresser le peuple à la Révolution en supprimant de force tous les privilèges. Il se préoccupait de nourrir la guerre par la guerre, nécessite faule qui s'impose dans toute occupation à maia armée

Décret du 15 décembre 1792. — La Convention resolut de modifier le décret du 19 novembre pour en faire le code de la guerre révolutionnaire. La France travaillerait à l'affran chissement des peuples étrangers, mais elle se ferait payer son accours. Ainsi fut préparé par Cambon le décret du 15 decembre 1792. On y hsait : « Nous ne sommes pas guadés par l'ambition turbulente des conquêtes; nous ne voulons mais toute révolution veul. dominer ni asservir aucun peuple, une puissance provisoire qui ordonne ses mouvements désorganisateurs, qui fasse en quelque sorte demolir avec methode... Ce pouvoir ne peut appartenir qu'aux Français dans les pays où la poursuite de leurs ennemis entraîne leurs armées. » En conséquence, dès qu'un pays ennemi sera envahi, les chefs francais devront casser les autorités aristocratiques, les remplacer par des sans-culottes, confisquer les domaines des abbayes et des évêchés, apolir les droits féodaux et municipaliser les peuples, c'est-à-dire leur appliquer le systeme de gouvernement de la France A la théorie girondine de la guerre se substituait la theorie montagnarde. La guerre revolutionnaire allai, suc céder à la guerre de proselyusme desintéresse.

Anacharsis Cloots; les légions auxiliaires doctrines d'Anacharsis Cloots recevaient ainsi une éclatante consécration. On se rappelle l'ambassade du genre humain, composee de trente six étrangers bizarrement affubles de costumes exotiques, au nom de laquelle il avait déclaré à la Constiuante, le 19 juin 1790, que le monde entier adherait à la déclaration des Droits de l'homme et du citoyen. Cloots, qui faisait d'alleurs partie du Comité diplomatique, se montra un des plus fougueux partisans de la guerre de propagande avec toutes ses conséquences. L'était un donx soctaire qui, de Paris, demandait aux armées de travailler à l'affranchissement de l'humainte, il réclamait pour la France ses frontières naturelles. D'après lui, la Belgique devait s'unir à la France sous forme de départe ments pouveaux, au Leu de se constituer en république séparée D'autres départements sera ent créés de même chez les peuples affranchis. Tous prendraient les armes pour concourir à l'acquisition ou à la sauvegarde des frontières naturelles. Les

Romains n'avaient-ils pas l'habitude de lever parmi les peuples qu'ils associaient à leur empire des corps d'auxiliaires aussi bien que des tributs en argent? Déjà une légion allobroge s'était spontanément offerte La garde nationale fut organisée en Belgique et une légion brabançonne voulut servir sous le drapeau français. Un groupe de patriotes hollandais refugiés à Paris forma un embryon de legion batave. Plus tard d'autres légions, rhénanes et italiques, viendraient grossir les contingents français. Les requisitions nourriraient l'armée en frappetait les riches, en déchargerait les pauvres Guerre aux châteaux, paix aux châteaux c'est le mot d'ordre nouveau.

Réaction des peuples contre les conquêtes : 1º En Les protestations ne tardèrent pas Elles augmen tèrent en proportion des efforts tentés pour réduire les peuples à la condition de Français. Les commissaires de la Convention en Belgique, Camus, Danton, Delacroix et Gossum, ayant fait renouveler par le suffrage populaire les administrations provinciales, les élections donnèrent la majorité au parti de l'indépendance des États de Belgique. Ils avaient dressé les cadres d'une armée de 40 000 hommes qui devaient servir sous le drapean français : les enrôlements ne purent se faire. Ils voulaient imposer les assignats , les Belges refusaient de les recevoir. En vain ils firent jouer des pièces patriotiques comme le Charles IX de Chénier, ils envoyèrent des chanteurs français à Liège et donnèrent à la citoyenne Montansier. 20 000 livres « pour conquérir les peuples à la liberté » les Beiges s'abstinrent de ces divertissements imposés. Dumouriez semblait d'ailleurs encourager la résissance. Il proposait de faire de la Belgique une république féderative, sauf à traiter avec elle pour en obtenir une indemnité des frais de la guerre. Il s'appayait sur l'aristocratie, refusait de mettre sous séquestre les biens des nobles et de l'Égl se . « La France, dissitul, doit allier l'équité à ses intérêts; elle doit se faire aimer.. Je ne veux pas être l'Athla, le fleau de la Belgique » Il hésitait à exécuter le décret du 15 décembre, mais Delacroix le menaça de le faire arrêter sur l'heure, Dumouriez laissa le champ libre aux commissaires de la Convention

Danton voulat declarer immédia.ement l'incorporation de la Belgique. On lut envoya pour renforcer son action trois collègues nouveaux, Treilhard Merlin de Douai et Robert. Trente commissaires, soi disant nationaux, furent dépêchés de Paris pour travailler a l'exécution intégrale du décrot du 15 décembre. Les « trente » etaient des têtes exaltées plutôt que des êtres féroces. Ils contribuèrent cependant, par leur ignorance des affaires et par lour brucalue, à abéner les Belges Leur séquelle de subalternes, cubistes, commis et agents de police. se livra aux pires brigandages. Dès lors le pays fut placé sous la triple oppression des generaux, des representants en mission et des commissaires nationaux. Les propriétes domaniques et occlésiastiques furent mises sous séquestre; la vente des biens nalionaux commença. Les assignats circulerent grâce un cours force Les visites domicihaires, les emprisonnements de suspects furent multiplies. Les églises même furent profanées A Bruxelles, le commandant militaire Goguet y apprenant l'exercice à ses soldats à la fois « pour les préserver des intemperies de l'air et pour détruire peu a peu le fanatisme » La cathédrale de Sainte-Gudule fot pillée ainsi que plusieurs autres églises sous prétexte d'en transporter l'argenterie et le trésor à Lille, pour les me tre à l'abri. Quand l'opposition ent été ainsi réduite au suence par la force, les « trente » firent voter l'union de la Belgique à la France par les assemblées primaires des grandes villes. En géneral, le vote em hou dans les eglises entourées de soldats. C'est ainsi que, vers la fin de février 4793, la Belg que fut annexee à la France Mais el e pro est a Grâce aux procétés. impolitiques des Jacobins, la Belgique devenait momentanement un foyet d'opposition contre la France.

2. Dans le Palatinat. Le Palatinat n'était pas mie ix traité Là aussi Gustine avait souleve i opinion contre les Français par ses procédes violents. La taxe de deux millions de florins, exigée les bourgeois de Francfort les controutions imposées aux princes et aux abbayes, les otages commenés comme gages de la soumission aux volontes des Français, avaient partout surexcité les naînes. Le « pau ve Com ad » (c'est le Jacques Bonhomme des controts henanes) prit les armes contre ces

pouilleux de Français. On recommença à prêcher contre « l'en nemi berédilaire ». Ces républicains, disa ton, « étaient les frères des soldats de Louis XIV : gens Gathica, gens perfida. » Malgré Custine, quelques depredations avaient eté commises. On accusa le général Moustache de faire la guerre aux gremers, aux caves et aux cassettes. Les anciers maîtres du pays, si peu recommandables d'ailleurs, redevenaient populaires.

Conséquences diplomatiques de l'exécution Louis XVI. - L'execution de Louis XVI vint accrottre les dangers qui menagaient la France. En envoyant le roi à l'échifaud, les convendonnels voularent faire trembler tous les autres rois. On s'était débarrasse de « M. Capet », mais M. Guelfe, c'es-à-dire le roi d'Angleterre George III, n'était peut-être pas moins coupable. Le conventionnel Thomas Payne l'avait dénoncé comme faisant partie de la conspiration genérale des souverains contre les peuples. La sentence portée contre Louis XVI était donc bien la mise en accusation de l'austitution monarchique elle-même. La Convention avait voulu jeter « ev défi à l'Europe une tête de roi » : l'Europe releva le defi. Non pas que le sort de Louis XVI fit réellement pitié aux souverains européens, mais ils redoutaient pour euxmêmes la contagion de l'exemple. Le supplice de Louis XVI fut donc une faute à l'egard de l'étranger. Il simenta l'union de tous les rois contre la France. La cro sa le cortre la Rép ; blique devint génerale

Les déclarations de guerre. — L'Angleterre avait des motifs sérieux de rupture : la France avait annexé la Belgique et rouvert l'hecait; elle menaçait la Hollande. « La Convention, s'ecriait le futur lord Liverpool, vise à la republique universelle, comme Lon's XIV à la monarchie universelle. La France est notre ennemie naturelle, république, elle est plus ennemie encore qu'elle ne l'était royaume. On sait moins où peut s'arrêter un peuple, qu'où ve it s'arrêter un roi. » L'agent français El auvelin s'epuisait en vains efforts pour faire reconnaître la Republique. Maret, envoyé en mission secrète, ne fut pas plus heureux. Taileyrand, qui vivait à Londres fort retiré, prodiguait les conseils de prudence et de modération à Le Brun

dans son mémoire Sur les  $ro_t$  ports actuels de la France aver les autres États de l'Europe

L'host lite croissante se manifesta par la den occiation 6.1 traité de commerce de 1786 avec la France, par le vote de l'alten bili, destine à faciliter l'expulsion des étrangers; pag la prohibition de l'exportation des blés anglais en France Le 28 decembre 1792, P.tt signifia à Chauvelin la rupture de toute relation personnelle avec la par ce curieux billet : « Je suis obligé de vous prier de permettre que j'evite l'honneur de vous voir. » Ainsi les causes de guerre ne manqualent pas Mais le pretexte de la rupture definitive fut l'exécution de Louis XVI Quand el e fut conque à Londres (23 janvier), la consternation fut générale. Le roi et toute la cour prirent le deuil Chauvelin fot expulsé le 24 janvier. Pit parla aux Communes de la nécessite de venger « le forfait le plus ocleux et le plus atroce qui ait été raconté par l'h stoire » Lo 4° fevrier sur le rapport de Brissot, la guerre fut declaree a l'Angleterre Pitt conclut aussi ôt des traités l'adiance et de subsides avec la Russie (25 mars), avec la Desso Cassel (8 avr.l), avec la Prusse (16 juillet), avec la Sarda gue el Naples (juillet). Elle terrorisa et entraina la Toscane

La Hollande était menacee d'une revolution democratique. les mégalomanes de la Convention préchaient aussi la nécessité le l'occuper in litairement pour couvrir la Belgique, pour porter la frontière de la République jusqu'au Rhin es pour enlever aux Anglais to it pied a terre sur le son ment. D'imouriez venait de recevoir l'or lire d'envahir la Hollande La guerre fut léclarée à 1 stathouder le même jour qu'au roi George III.

A Rome, l'envoye français Bassville, qui avait substanc les emblenies républicains dex fleurs de lis, fut égorgé dans une émeute populaire (13 janvier). A Naples, la reine Marie-Caroline, sœur de Marie Antoinette, déterm na son epoux, le pusulanime Ferdinand, à se joindre a nos ennemis. L'Espagne était l'alliée de la France depuis quarante ans la mort violence du chef de la maison de Bourbon engageait l'honneur de la cour de Madrid. Le roi Charles IV reimplaça d'Aranda, le fidele ami des Français, par l'amant de la reine, Godoy, qui l'excita à la guerre,

B P T P S P AV

malgre<sub>a</sub>les efforts du représentant français Bourgoing A Paris, le 7 mars, sur le rapport de Barère, la guerre fut déclarée à l'Espagne

Le Saint Empire n'était pas moins hostile : il ne s'agissait plus désormais des indomnités réclamees par les princes possessionnes d'Alsace Custine avait lancé un appet a l'Attemagne opprimee. Danton avait declaré, dans son discours du 31 décombre 1792, que la France devait attendre ses limites naturelles des bords du Rhin. Bournouville, lescendant la Moselle, avait chorché à s'emparer de Treves et de Coulents. Il dui battre en retraite vaincu plutôt par le froid et par le denûment de son armée que par la valeur de ses ennemis. Mais l'idée de cette expédition n'était pas abandonnée. La sangiante trage lie du 24 janvier rendit le séjour intelerable à teus les agents français accrédités dans les petites cours d'Ailemagne. La diete de Ratisbonne se déci la enfin, le 22 mars, à voter la guerre. Toute l'Europe s'unissait sous le prétexte apparent de venger la mort de Loins XVI; elle voulai, en réalité arrê en les empétoments de la l'rance et même, s'il était possible, la démembrer comme la Pologne et la Turquie. Comme su temps de Louis XIV, la France allait avoir à lutter seule contre tous. Il re resta de neutros que le Danemark, la Suède, la Turquie, Vemse, Genève et la Suisse.

En France, l'opinion acchedlant avec faveur l'idée de la guerre Carthage se levait : elle trouverait une autre Rome pour la vaincre La Hollande prenait les armes des Français entre-raient à Amsterdam, la grande hanque e iropeenne, et se sai siraient de la caisse L'Espagne à son tour se déclarait « Citoyens, s'était écrie Batère, un equeint de plus pour la France est un tromphe de plus pour la inberté. »

Dumouriez en Hollande. — Dumo mez fut chargé de la complète de la Hollande. Il songea d'abord à descendre la Mouse et la Roer pour repousser les Autrich ens au delà du Rhin Mais son armée etait dans un etat lamentable. Il comptait d'ailleurs sur la révolution promise à la Convention par les patriotes bataves. Il falla i « étonner l'ennemi, tenter, grâce à la fougue française, des coups de désespoir, faire des choses

impossibles, incroyables » Dumo iriez revolut en conséquence de se porter d'Anvers dans le Brabant hollandais, de marcher au pas de course sur le Biesboch et sur Rotterdam. Miranda, avec 25 000 hommes, enleverait Maëstricht, où les Français avaient des intelligences, suvrait la Meuse et rejoindrait Dumouriez à I trecht pour entrer avec lui à Amstordam Valence, à la tête de 35 000 hommes posté à Aix-la Chapelle et sur la Boër, fermerait la marche aux Autrichiens Plan hasardeux, presque chimérique à réaliser de la part d'une armée desorganisée Dumouriez avait une confiance illimitée dans son ascendant sur l'armée. « Le soldat français est très spirituel, disai, il, il faut raisonner avec lui, mais dès que le genéral a le bon esprit de le prévenir des obstacles qu'il rencontrera, il no praise plus qu'à les vaincre et il s'en fait un jeu. » Dumouriez comptait sur l'imprévu, sur le miracle

Échecs multipliés : Neerwinden. Tout sembla d'abord marcher à souhait. Entré en Hollande le 20 février, Dumouriez prot Breda et Gertruydenberg, où se trouvaient d'abondants approvisionnements, tandis que Miranda hombardait Maëstricht Mais l'avant-gar le de Dumouriez, fante de bateaux, ne put se porter sur Dordrecht Maëstricht, defendu par un corps d'emigrés, refusa de se rendre. Valence, héroique soldat, mais genéral médiocre, se fit rien pour concertrer ses troupes disséminées derrière la Rose. Les Autrichiens s'ébranlèrent alors pour couper en deux l'armée française. Leur general, le prince de Cobourg Saalfeld, était tout l'opposé de Dumouriez Il avail « la santé fable, la memoire faible, la vue faible » Mais il avait d'excellents heutenands, le fel-lyzengmeister Colloredo, Alvinzi, Varchiduc Charles, sartout Mack, son chef d'clat major, auquel on attribuait un génie militaire transcendant Il franchit la Roër, battit Valence au combat d'Aldenhoven enleva Aix la-Chapelle et rejeta les Français en désordre sur Liège. Miranda, découvert par celle retraite deva le siège de Maëstricht. L'armee était rejetée en desordre sur Tongres et Saint-Trond elle fondait à vue d'œil : dix mille hommes déserterent à l'intérieur Cobourg entra à Liège et frappa le pays d'une contribution de 600 000 florins; les biens des revolutionnaires firer t taxés au

quadruple. La Belgique s'apprêtait à chasser les François. Tout le fruit de la belle campagne de Jemmapes semblait perdu (20 février-5 mars 1793).

« Notre rêve es, fini en Hollande, eccivait Valence a Dumouriez... Volez ici, mon général, il fant changer le plan de campagne; les munites sont des siecles. > Dumouriez, abandonnant son camp « de castors », accourat. Il prit des mesures energiques pour arrêter la desorganisation de la Belgique et de l'armée, chassa ou fit arrêter plusieurs agents si balternes de la Convention, ferma les clubs; les officiers et soldats disperses ou déserteurs furent contramts sous les pemes les plus sévères à regagner leur poste. Il chercha immédiatement, par une offensive hardie, à rendre la confiance aux troupes; a la suite de que ques combats heureux, il frappa le coup décisif le 18 mars à Neerwinden. Les Autrichiens s'etalent retranches sur des hauteurs hérissées d'arl.Herie : 30 000 hommes s'entassèrent dans ce retranchement. Ce fut comme au temps du maréchal de Luxembourg, une lutte achamée à la ba onnette Trois fois les formidables positions ennemies furent enlevees, trois fois elles firent repordues. Cependant la droite et le centre s'étaient repliés en bon ordre et gardaient leurs positions, résolus a reprendre la hatallle le lendemain. Mais à la gauche, Miranda, assailli par des troupes très superieures en nombre, avail été mis en pleme deroute Les Autrichiens cherchaient à l'envelopper. Dumouriez dut se mettre en retraite Battu le nouveau à Diest et à Louvain (24 mars), il évacua Bruxelles et ne garda plus que la ligne de l'Escaut. Ses troupes occupaient un demi-cercle très étendu depuis Gertraydeaberg par Bréda, Anvers, Couraray, Tournay, Jusqu'à Mons; appuyées sur une bonne ce nture de places fortes, elles offraient encore un front redoutable

Trahison de Dumouriez Dumouriez, voyant son armée découragée, son prestige diminué, ne songeait plus à battre l'ennemi, mais à détruire la Republique Dès le lendemain de Jemmapes, il avait été en perpétuel conflit avec les commissaires de la Convention, et avec le ministre de la guerre, Pache. Vaincu, il osa condamner dans une proclamation officielle le décret du 45 décembre. Les représentants en mission, Camus,

Cossuin, Treilhard et Merlin de Douai, lui reprochèrent d'outre passer ses pouvours Dumouriez leur repliqua en leur lisant sa fameuse lettre du 12 mars à la Convention II accusait dans les termes les plus violents les trente commissaires nationaux d'avoir exaspéré les Belges par leurs violences, vole le trésor des églises, insulté à la rengion, opère a coups de sabre et de fusil la réunion du Hainaut, soulevé contre la France tout le pays II adjurait la Convention d'ouvrir les yeux à la verite et d'approuver les mesures qu'il avait prises « pour sauver l'armée française, l'honneur de la nation et la République elle-même » Les commissaires accuserent Dumouriez de jouer au Gesar . « Si vous étiez Cosai, lui di Camus, je serais Brutus. — Mon cher Camus, repondit Dumouriez, je ne suis pas Cesar, vous n'êtes pas Brutus et la menace de mourir de voire main est pour moi un l'revet d'immortalite »

Desavoue par la Convention, reale par l'armée, condamne par l'opinion, qui comprenait qu'alors toute conspiration victorieuse aboutirait fatalement au retour de l'ancien régime et au demembrement de la France, Dumouriez fut entraîne à la pente irresistable de la granson

Le 23 mars, il dépêcha au prince de Cobo irg son aide de camp Manijoie, pour l'informer de son dessein de marcher contre les scélérats de Paris et de retablir la monarchie. Mack fut cavoye pour traiter avec Dumouriez. Ils soupèrent ensemble à Ath, le 26 mars. De nouviez, pour aeneter la neutralité du prince de Cobourg, consentit à évacuer toute la Belgique. Ces manœuvres teuébreuses furent v.te connues. Désormais le doute n'était plus possil le : Dumouracz vouaut être on Cromwell ou un Monck Une dernière contative fut fuite le ministre de la guerre Beur nonville et quatre commissaires nouveaux, tan is, Quinelle, Lamarque et Bancal, auxquels devait se joindre Carnot, furent delégués auprès le Dumouriez; ils avaient à le rameier dans le devoir ou à le décrocher de l'armée. L'entrevue eut het à Tournay. Des hussards autrichiens gardèrent les portes. Les commissames sommèrent Damouriez de venir à Paris se pasifier à la barre de la Convention II refusa nettement de quitter sou armée, de livrer sa tête au Imbunal révolutionnaire; et comme

Camus lisait d'une voix ferme le décret qui suspendait le général au nom de la Nation et de la Loi . « Hussards, cris Dunouriez en allemand aux Autrichiens, arrêtez ces hommes... Mon cher Beurnonville, vous êtes arrête aussi, mais vous garderez vos armes Messieurs, vous me servirez d'otages. » Les cinq représentants étaient prisonniers des Autrichiens.

L'etal-major de Dumouriez appronvait son général. Mais l'armée refusa de le suivre. Les soldats avaient une idee très simple et tres nette de leur devoir. Les mots de Convention, de patrie, de loi, firent leur effet sur ces àmes loyales. Les géne raux Le Veneur, Lescuyer, Lesage, qui commandaient des corrs separés, subirent cette salutaire influence et réprouverent la trahison. A Lalle, à Valenciennes, les représentants Bellegarde, Cochon, Legumio, Carnot surtout, organiserent la resistance et remplacèrent Dumouriez par Dampierre Dumouriez harangua ses soldats : ils lai répliquèrent par ce em 💌 La Repu blique ou la mort! » Davout fit tirer son basaillon de voion. taires sur le traitre, qui se rendait à une suprême entrevue avec Cohourg et qui n'échappa que grâce à la vitesse de son cheval. Dans cette entrevue, il obtirt de Cobourg qu'il l'aiderait à rétabler la monarchie constitutionnelle en faveur de Louis XVII. Cohourg occuperait plusieurs places du nord de la France jusqu'au moment où le nouveau gouvemement serait sufi samment affermi. Le leudemain 5 avril, Dumouriez, au camp de Ma ilde, réussit à entraîner deux régiments de ligne au cri de « Vive le Roi! » Mais l'art.llerie, les volontaires refusèrent de pousser ce cri; la ligne cale-même fit causs compoure avec ses camarades. Dumouriez n'a bientôt plus autour de lui que son étatmajor avec quelques centaines d'hommes attachés a sa fortune et son escorte de hussards autrichiens. Il gagne la frontière en un temps de galop, accumpagné de Valence, lu due le Chartes et de Thouvenot. La trahison ost consommée.

Le châtment de Dumeuriez fut le voir qu'il était joué. Le baron de Thugut, qui dirigeait la diplomatie autrichienne, fit désavouer Cobourg. L'armistice fut rempu par ordre de l'Empereur. En vain Dumouriez protesta, il fut écondait, ainsi que Valence, l'autre traltre. Successivement chassé de la Suisse,

da Würlemberg, de Cologne, de la Belgique, il erra miserablement dans le Holstein et en Russie Il se fixa entin en Angleterre, où il vécut jusqu'en 1823, d'une double pension que lui faisaient l'empereur d'Autriene et le roi d'Augleterre. Jusqu'au dernier jour, il encombra les chancelleries de ses projets de négociations, les etals-majors de ses plans de guerre. Il ne pouvait se résigner a faire le mort. Il fir it comme il avait commencé, en aventurier.

Revers de Custine. - Sur le Rh.n, Castine fut plus honno c, mais no fut pus plus heureux. Il avait affaire aux Prussiens du duc de Brunswick et aux Autri hiens de Wurmser. avec une armée dénuée de tout, et reduite à l'excès par la fuite et l'insubordination des volontaires. Des le 2 decembre 1792, Brunswick reprit Francfort II s'avançait avec une excessive lenteur, rodoutant un nouveau Valmy. Los échoes de Dumouriez lui rendirent courage. L'ennemi franchit le Rhin à Bacharach et à Lorch (27 mars), entra à Bingen et força. Custine à abandonner sans essayer de les defendre les places du Palatinat. Ce fut une veritable « poussée de hevres ». Les riches approvis onnements de Worms, de Frankenthal, de Spire furent la proie des vainqueurs Custine rentra à Landau, qu'il avait quitté six mois unparavant plem d'esperance (1er avril). On l'accusa de trahison, mais ses protestations de crusme tor cherent les Japohins. Robespierre le défendit. La Convention déclara qu'il n'avait pas cessé de mériter sa conflance et son estime, et lui donna la succession de Dampierre à l'armée du Nord. Il devait bientôt expier sa défaite sur l'echafaud

Siège de Mayence. — De toutes les places qu'avait occu pres Cusane, une seule n'avait pre capit ilé: Mayence. Elle opposa aux efforts des Prussiens une resistance héroique de près de quatre mois. Les chefs français y deployerent une l'illante valeur. D'Oyré, ancien officier de la guerre d'Amérique, suspect comme noble, mais très attaché à ses devoirs, dirigeait la defense Il était digne de commander a des lieutenants tels que Meusnier, un savant, membre de l'Académie des sciences, impétueux jacobin, partisan d'une offensive hardie et de sorties téméraires; au chevaleresque Aubert-Dubayet; à Marigny,

of a state

l'intrépide capitaine de la légion des Francs, qui fit à l'ennemi une guerre de sorties menririeres; à Kleber, cette âme d'élite dans un corps d'une vigueur et d'une beauté exceptionnelles. Celui ci, entré à Mayence simple adjudant major d'un bataillon de volontaires, on sortit général. La légende a accumulé sur lui lont l'honneur de cette Iliade. Il n'est que juste de restituer à ses compagnons de danger la par, de gloure qui leur revient. Donx representants de la Convention animèrent les patriotes de Mayence par la parole et par l'exemple : I énergiq le Rewhell et Merlin de Thionville. Celui (), petit, alerte, robuste avec sa grande moustache et ses longs cheveux boucles, ceint d'une large écharge aux trois couleurs, bravait la mitraille avec l'insouciance stoique du vieux soldat. On le vit souvent degainer son grand sabre aux avant-postes. Souvent il pointa les pièces comma le plus brave des canonniers; les Prussiens l'avaient surnommé le « diable de feu »; officiers et soldats rivalisaient d'ardeur pour menter ses éloges

Les Prussiens procédérent aux opérations du siège avec leur lenteur habituelle. Acrives des le mus de decembre, ils necommencerent le bombardement qu'au mois de juin. Alors les assieges durent cesser leurs sordes si meurtrières. Les bombes et les biscaiens faisaient rage. Meusnier fut blessé à mort l'un des promiers. Le parc d'artillorie fit explosion, le théaire, la prison, plusiours églises, d'innombrables maisons particulières furent brûlés. Les travaux d'approche se resserratent de plus en plus ; les Mavençais subirent alors une des plus affreuses disertos dont l'histoire mintaire ait full mention. Kleber offrit un jour, comme un régal, à son état-major, un chat entouré de douze souris. Cependant la helle sociéte de Francfort allait en partie de plaisir narguer les souffrances des Mayençais, les émigrés, Sombroul, Turpin et autres, répondaient par de lugubres « Ca n'ira pas » aux gais « La ira » des fantassins francais. Quand les vivres manquèrent completement, quand les munitions farent sur le point de faire défaut, il fallut bien se rendre. La capitalation fut signée le 23 juillet. La brave garnison devait sortir avec les honneurs de la guerre, emmenant avec elle tous ceux des Mayençais qui s'étaient compromis par

leur zele pour les Français, elle s'engageait soulement à ne point servir de 10 ité une année contre les armées de la coaltion. Cette défense de Mayence, avec des forces bien inférieures à celles de l'ennemi, au milieu d'une population hostile, est un brillant fait de guerre. To it d'apord la Convention fut sur le point de désavouer la capitulation. Beauharises et Hourhard approchaient de Mayence et auraient peut-être délivré la place quelques jours plus tard. Mais Rewbell et Merlin defendirent crânement leurs compagnons d'armes et ramenèrent si blen l'opinion qu'un vote so ennel le 12 Convention decreta que la garnison de Mayence avait bien mérité de la patrie.

Danger extrême de la France. — La perte de Mayence coûta la vie à Beauharrais que n'avait pas su la secourir a temps; à Custine, qui avait promis que Mavence serait le palla diam de la France, et qui ne sut pas mieux empêcher la perte de Conde, ni celle de Valenciennes. La resistance de cette dernière place fut aussi glorieuse que celle de Mayence. Les Autrichiens y jetèrent 84 000 houlets, 20 000 obus et 48 000 hombes. Valenciennes capitula cinquours après Mayence (28 juillet 1793 Vers le même moment les Français chercharent vainement à s'emparer du camp de Saorgio, pour rejeter les Prémontais au delà du col de Tende. Les Espagnols fran hissa ent la frontière à la deux extremites des Pyrénées et s'avançaient jusqu'à Pergran et à Bayonne. Toutes les conquêtes étalent perdues. La frontière même notat i lus sauve

Cinq armées étrangères entraient sur le territoire français, et en mê ne temps la guerre civile sévissait partout à l'intérieur. La Vendee, soulevée, ouvrait aux émigrés et à ix Anglais le chemin du centre de la France. Les Anglais bloquaient nos ports, inondaient la France de faux assignits. Le espéraient entraîner la Normandie, grâce à l'usurrection giron line de Caen. L'insurrection girondine de Bordeaux pouvait leur donner acces dans le Sud-Ouest. Lyon était en revolte et appelait les Piemontais. Toulon livrait son admirable raile à l'escadre anglaise. La Corse se donnait à Pacl, qui comptait sur l'appui

V or endessus, p. 182 et suiv
 H stores constats V 1

des forces britanniques. Les Anglais, comme au temps de la guerre de Cent ans, allaient-ils donc s'emparer de tout le littoral français!

La conference qui s'était tenue à Anvers au lendemain de la trahison de Dumouriez (7 avril 4793) ne laisseit aucun doute sur les intentions des coalisés. Cobourg, qui s'était engage à ne point foire de conquête ej. France, fut, on l'a vu, brutalement desavoue. Lord Aickland déclara que l'Angleterre avait la prêtention de « reduire la Prance à un ventable néant politique ». Les Anglais convoitaient Dankerque et ce qui nous restan de colonies. Les Autrichiens réclamaient des barrières pour la Belgique Le ministre autrichien Thugut proposait de convenir d'avance des conquêtes que l'on pourrait faire en commun et de les partager en parts égales. Les principaux diplomates autrichiens. Mercy, Cobentzel, Starnemberg, proposalent charun leut combinaison. Celle qui prévalut à la cour de Vienne consistant à attribuer à l'Autriche la Flandre française, l'Artois et la Picardie jusqu'à la Somme, les Prussiens s'empareraient de l'Alsaco et de la Lorraine qui serment données au duc de Bavière en échange de son duche. L'Autriche s'arrondirait de toute la Baviere. D'importantes compensations seraient accordées à la Prusse aux dépens de la Pologne 4. L'Angleterre se contenteruit de Dunkerque. Meis les diplomates prussiens déstraient garder pour teur souverain l'Alsace et la Lorraine La Russie acceptait à avance tous les projets de partage, sure de trouver d'amples dedommagements en Pologne. Le ministre russe Markof dasail à Cobentzel : « On peut tout se promettre de l'entreprise contre la France, il faut y détruire l'anarchie .. il faut l'empêcher de reprendre son ancienne prépondérance, il paraît que ces deux objess peuvont fort bien s'exécuter à la fois, emparez-vous des provinces françaises qui sont à votre convenanco; que l'Espagne, la Sardaigne, s'agrandissent de leur côté. l'Angleterre aussi ne s'oubliera pas. Ceci fait, travaillons tous de concert à donner à ce qui restera de la France un gouvernement monarchique, stable et permanent elle deviendra puis-

<sup>1.</sup> Voir e dessois, chap vi, Estrope arrentate

sance du second ordre, qui ne sera plus redoutable a personne et on fera ainsi disparaître le foyer de la démocratie qui a pensé embraser l'Europe. »

La situation semblait désespérée. La France était cernée par terre et par mer, mise hois la loi par les puissances, affamée par la desense d'importer des blés chez elle, déchirée par la guerre civile. Les étrangers la menaçaient du lémembrement; les émigrés, d'une contre-révolution sanglante. Pour résister à tant de peuls : un gouvernement à 750 têtes, que la discorde semblait rendre impuissant, des armées désorganisées par la desertion des hommes, par la transon des genéraux, un papier monnaie dont personne ne voulai

## III. — La défense nationale.

Causes du salut de la France : 1° Division des puis sances - Le salut de la France fut dû à trois causes : les divisions dans la coalition, l'énergie de la Couver ion, l'organisation d'une armée redoutable. La coalition n'existait qu'en apparence. Les puissances n'apportaient dans la conduite des hostilités contre la France audune communaute de vues, audune direction genérale et suivie. Leurs intérêts étaient en opposition marquée. Leurs divisions croissantes paralysèrent leurs efforts et contribuèrent au salut de l'ennemi qu'elles préten daient anéantir.

L'Angleterre. — L'Angleteire seule combattit énergiquement et avec succès, parce que, seule, elle apporta dans la lutte des forces analogues à celles de la France révolutionnaire le principe de la liberté et l'amour de la parie. Des la tromwell se politique étrangère n'avait pas enangé c'était la poussée constante vers la mer, la pourse ite acharnée de la domination coloniale. Elle avait sur le continent sa clientèle d'États secondaires qu'elle enrôlait à prix d'argent dans les guerres contre la France La Hollande la suivait aveuglément; le Portugal était comme une colonie britannique en Europe. L'Angleterre payait

les services mercenaires tantôt de la Prusse, tantôt de l'Autriche, sonvent des deux grands États alleman is, quand elle pouvait les réunir dans une action commune contre la France. Sa position insulaire lui permettait, comme l'observait déja Montesquieu, « d'insulter partout impunément ». Enfin un grand ministre se rencontra, qui résumait en lui le genie national William l'itt a été sans contestation l'adversaire le plus achainé et le plus dangereux de la Revolution 4. Il ne put realiser son rève de prendre et de garder Dunkerque Mais il acheva la ruine de notre marine et de nos colonies.

L'Autriche et la Prusse. En Autriche, l'incoherence du gouvernement augmentait le manque de cohesion des peuples. C'était un corps d'Éta, en lethargie. La lenteur proverbiale des armées dégénérait plus que jamais en inerhe. Sans élan pour l'attaque, elles n'étaient propres qu'à la défense. Un Mack, at peat devant Napoleon, y passait pour un geme transcondant. La diplomane se consumant en projets trop ambitieux, en combinaisons trop subtiles. Un Cobentzel, un Thugut, un Spielmann, s'imaginaient, du fond de leurs palais de Vienne, mener l'Europe; de n'en etment que les joucis. Par le traite de Reichenbach, l'Autriche avait renoncé aux conquêtes en Turquie, pour mieux veiller sur la France, de concert avec la Prusse. Les hommes d'État autrichiens ne pénétrèrent pas le double jeu de leur allie Frédéric-Guillanne en Pologne. Le traité secret des cours de Prusse et de Russie pour un nouveau partage de la Pologne, pulsié le 23 janvier 4793, fut un coupde massue pour la cour de Vienne. L'empereur François II entra dans une violente colère à la nouvelle de ce démembre ment\*. Il chassa Cobentzel et app la, pour diriger sa diplomatie, le baron de Thugut, l'ancien confident de Kaunitz

La Presse, entre les mains du polygame et préliste l'rédéric-Gorlaume II \*, tombait dans une décomposition lamentable L'armée y était trop separce de la nation, excellente pour l'attaque, incapable d'une défense efficace du territoire national.

t You ci-deasous, le clap, xv, dagaeterre

<sup>7</sup> Voir of essens, le chap gut Ademagne

comme elle le prouva en 1806. C'était tout l'opposé de l'armée autrichienne. La diplomatie no savait faire jouer qu'un seul ressort . l'intrigue. Véritable trompe-l'œil que cette adiance austro-prussienne, où l'on se surveillait jalousement de part et d'autre, où l'on cherchait à se tromper à qui micux micux! Les Pruss'ens, depuis qu'ils avaient commence leur campagne de France, n'avaient pas cesse d'ouver l'oreille a un accommodemant. Dumouriez, Custine et Danton étaient favorables à un rapprochement Le prince Henry, frère du grand Frédéric, le duc de Brunswick, Struensco, MccLendorf ne le souhaitaient pas moins. Il fut question de Brunswick, le signataire du tropcelebre manifeste de juillet 1792 pour être le generalissime Jos armees françaises. C'est un paradoxe apparent, qui n'en est pas moins une incontestable vérité historique. Talleyrand en 1792, Siéves en 1799 songérent à lui confier la mission le régénérer la France. Des negociations ouvertes ou des missions secretes eurent heu presque sans interruption pendant toute la durée de la guerre franco-prussienne. Le fils de Cusline et Segur furer i envoyés a Berlin. Westermann eut une entrevuc avec Kalkre ith au lendemain de Valmy. Le ministre du duc de De ax Ponts, le baron d'Essbeck, entama de nouveaux pourparlers à Motz avec Desportes, qu. se rendant a son poste de representant français aupres du duc de Würtemberg (mai juin 1793). Le baron de Luxburg, chambellan de Fréderic-Guillaume II, engagea Desportes à venir à Manheim pour y pours uvre la negociation. Un échange de cartels est lieu à Landa i, celui du roi de Prusse portait cette mention - « Le roi de Prusse à la République française » d'où l'ou pouvait conclure que la Republique serant bientôt reconnue de la Prusse et de toutes les puissances Mais l'exclusion de Danton du Comité de salit public en juillet 93 arrêta net ce te négociation. En somme, le roi de Prusse ne continuait la guerre contre la France que pour mieux en formit les defiances autrichiennes, pour s'assurer plus complètement ses nouvelles acquisitions polonaises. Mais il n'était pas dispose à laisser l'Artriche s'agrandir aux dépens de la France L'inaction calculée le Brunswick devant Mayence empêcha Wurmser et les Autrichiens de s'emparer de l'Alsace,

que les Prussiens avaient l'intention de s'attribuer. Le roi de Prusse s'éta i opposé avec autant de vigueur que l'Angleterre au premier projet de Cobentzel pour determiner le duc de Bavière à échanger ses États contre la Belgique. Lucchesim, Haugwitz, Hardenberg, tous les conscillers du roi de Prusse qui s'inspiraient de la tradition de Fréderic II, étaient déterminés à faire échouer le projet de Thugut, qui comportait l'agrandissement des Pays-Bas autrichiens jusqu'à la Somme L'Autriche refusait de reconnaître les acquisitions de la Prusse en Pologne La Prusse, pour l'y contraindre, évita d'engager ses troupes aux Pays-Bas, de concert avec les troupes impériales, et se contenta de l'opération contre Mayence. Le partage opéré en Pologne avait commencé le dissentiment entre l'Aux che et la Prusse, le partage projete de la France le rendit plus aigu.

Les autres puissances. — Les a itres puissances étaient ou trop faibles ou trop éloignées et ne combataient guère la France que de la voix et par des déclarations de principes ou par des maultes impunies. Les cantons helvétiques avaien été directement atteints par le massacre des Suisses dans la journée du 10 août, ils avaient reprouvé l'exe ution de Louis XVI Cependant la politique conciliante de Danton porta ses fruits Barthélemy, d'abord mal accueille comme agent français, fut enfin admis à présenter ses lettres de créance. Le 1º jui let 4793, la diète annuelle des treize cantons, réunie à Frauenfeld, con lima la neule alite helvétique.

Le roi de Piémont, Victor-Amédée III, avait fait épouser à son tils Charles-Emmanuel la sœur de Louis XVI, et à ses deux filles les deux frères de ce roi Grâce a cette triple alliance avec la familie de Bourbon, la cour de Turin avait toujours été favorable aux émigrés Elle subissait en outre l'influence de l'Auriche. L'invasion sans déclaration de guerre de la Savoie et le Nice avait augmenté son animosite contre la France Mais, abandonné par l'Autriche, Victor Amédée ne pouvait rien par ui-même : aussi sembla t-il accepter de renouer avec la France A l'instigation de Danton, le premier Comité de salit public

<sup>1</sup> Vor ci-dessous, lemia; xx, Smass.

fit offrir au baron Viguet d'abantonner la Savoie, Nice et la Sardaigne à la France. Victor-Amedée rerevrait en compensation Genes et tout ce qu'il pourrait conquerir du Muanais sur l'Autriche. Les avances de l'Angleterre empécherent cette négociation d'abouter. Pitt faisait espeter au 101 de Sardaigne comme part des dépouilles de la France tous les départements français au delà du Riône Victor-Amedée promit d'envoyer 20 000 hommes envahir la Provence quand le conté de Nice serait repris. Mais l'invasion n'eut pas heu et l'hostilité de ce prince ne sorvit qu'à entraîner nos armées à la conquête fatale de l'Italie du Nord

L'Espagne faisait à la France une guerre de principes, par point d'homour pour venger la mort du coi Deux comités révolutionnaires furont formes à Perpiguan et à Bayonne pour municipaliser l'Espagne, c'est à dire préparer son annexion Danton compri. l'imprudence de cette politique di transforma ces deux comités en comités espagnols d'instruction publique La chevaleresque Espagne, une fois sa protestation equisée, n'avait plus aucune raison pour rester éloignée de la France. Elle se montra disposée, une des premières, parmi les puissances à abandonner la coalition

4. Danemark, on le francophile ministre Andre de Bernstorff était tout-puissant, repoussa toute else de guerre contre la France. En Suède, Gus ave III avait été assassiné (mais 1792). au moment ou il aliait se mottre à la tête de la croisade des rois contre la Révolution. Le luc de Sudermanie, regent pour son neveu Gustave IV, se montra d'abord hostile aux Français; mais bientôt, effrayé des in 1 gues du parti russe, il en disgracia les chefs les plus influents, regut en secret le nouveau ministre de France, Verninac, et onvoya a Paris le baron de Stael, qui, par sa fenime, était depuis longtemps rallié à la cause française Stael negocia avec Le Brun un projet de traité qui ful approuvé. le 10 mai par le Comito de salut public, et qui reconnaissait la République française. Les échecs subis par la France firent hesiter le régent a approuver le traité que lui sonmettait son ambassadeur. La Suede se contenta d'observer une stricte neutralité

а П F неч

La Russie était nettement hosule '; mais quand on loi demandait des subsides en argent ou les secours en hommes pour renforcer la coantion, ses ambassadeurs resta ent muets

En somme, les souverains de l'Europe s'étalent une dans une coalition contre nature pour combattre une projagande qui pouvait leur être également dangereuse à tous. Mais les intérêts opposés de chaque couronne devaient amerer bientôt les seissions et les conflics

2º Énergie de la Convention nationale — D'ameurs, en présence de l'in mense péril que fassiont courir à la France la guerre civile et la guerre etrangere, la Convention ne s'abandonna pas : elle déploya cette audace que lui demandait Danton. Le gouvernement fut remis au terrible Comité de salut public. Ses adversaires furent livrés au Tribunal révolutionnaire Après la défaite des Girondins, les Montagnards purent organiser un gouvernement int très puissant et très concentre qui appliqua re code militaire aux factions de l'intérieur nouvent la militaide grâce au maximum, alimenta les armées par les réquisitions et sauva la France par la terreur.

3º Organisation de l'armée , inconvénients des volon taires. — La Convention a organisé l'armée nouvelle Elle a créé l'ostrument de la victoire. Déja en 1792, devant la menace de l'invasion, la Législative avait décrété la formation des bataillons de volontaires. La plupart des volontaires sortaient des rangs de la garde nationale. Ils furent constitues en bataillons de marche. Les autorites départementales furent chargees de les enrôler, de les équiper, de leur payer la prime d'engagement. Ils y out blentôt deux cents batanions de ces jeunes sol lats ar imés d'un excellent esprit. Damouriez les fondit lais l'isanciennes troupes, see triant avec soin, renvoyant tous ceux qui claient trop agés, infirmes ou hors d'état de servir, punis sant de mort les déserteurs, faisant raser les maraudeurs et les chassant tondus de l'armée. Il en fit une armée l'omogène et forte Co farent les vainqueurs de Valmy et de Jemmapes Monlosquiou. qui les avait bien en ma'n, les préferait aux troupes de ligne

<sup>1.</sup> Your c.- esseus, chap yr, Europe orientals

<sup>2</sup> Voir Ph stourt I menteure to at Compen and chapter to

Cependan, les inconvenien sile ces levées hâlives ne tardéteut pas à paraître. Les départements ne mirent pas tous le mêmo zele à recruter, a equiper, à instruire leurs volon aires. Les plus rienes payaient un remplaçant. Les volontaires nommaient à l'élection le irs officiers, le ir choix tombait le plus souvent sur les plus beaux parleurs et les patriotes les plus exaltes, beaucoup de clabistes devirrent officiers; mais leur ostentation de civisme ne pouvait remplacer les quatites militaires. Enfin les volontaires n'étaien, entôles q e pour une campagne ⊥e terme de leur ongagement oxpirait au f™ décembre de chaque ar née A la fin de l'annee 1792, l'armée se ni la fondre en quelques sa naînes. Les routes qui menent de a Belgique et des bords du Rhin en France éta'ent pleines de volontaires, officiers et soliats, qui regagnaient leurs fovers. Bearnonville se plaignan, que plus urs de ses bataillons no compta ont plus que 420 nommes. Le 27 decembre, une de ses compagnies était réduite à un sois-heuterant et à un sergent « Ja. beaucoup trop de ceux qui mangent, écr. vait Biron, e, pas assez de ceux qui servent. « En vain la Convention enercla à faite honte à coux qui abandonnaient l'armée 🔍 La loi vous permis de veus retirer, le in de la patrie vous le défend, » La désection continua. En vain la Convention permit aux soldats le se marier sans l'autor sation de leurs chefs. Toules les femmes des camps trouverent aussitôt un mari qui légatim i leur présence, et les désorlics dont elles étaient la cause de firent pas moinilres

Les ministres de la guerre : Pache, Beurnonville, Bouchotte — Au debut le la Convention, les ministres contributeur jur leur incapacité à augmenter le desair n'de l'arriée. Pacae le successen de Servan prisse par Roland à la direction de la guerre, était un travailleur lésintéressé mais sommois et ambiteux, sous prétexte le montrer son aus érité, il affectait des allures Jebraillees et cyniques. Il eut quelques bons auxiliaires, comme Meusmer et Caffarell. D'autres, comme Ilasen fratz et Vincent, qui voulaient garder leur influence dans les chibs, desorganisaient les services sous pretexte dy infuser l'esprit nouveau des sans-culottes. Dans celte armée du Rhin,

où la manie de l'emigration était portee à l'extrême et détrui sait lous les cadres, ils voulaient achove? l'epuration des étatsmajors, chasser tous les officiers pobles, casser tous les commissaires accusés de favoriser la contre-révolution. Ils appelaient cela patriouser l'aimee Pache, en instituant un directoire des achais pour toutes les foirnitures, désorganisa complètement le service des vivres en Belgique. Il arrôta la course victoriouse de Damouriez et il se trouva que les nouveaux mumifionnaires ne spéculaient pas moins que les ancieres; mais, do plus, ils laissaient l'armée mourir de faim. Beurnonville réclamait des bas et des chaussures : on lui en envoya pour tailles d'enfants. « Nourrissez-no is et habillez-nous ou laissez nous partir >, disaient les volontaires. Damonnez vint a Paris, au commencement de l'année 1793, et réussit à faire tomber Pache (4 février). Beacoonyille fut élu à sa place par la Convention. On pouvait reprocher à l'Ajax français d'être trop vaniteux et vantard, mais il était actif, bien intentionne 'il avait commande et il connaissait bien l'armée. Il eut plus de tenue que Pache, il fit plus de cas des qualites militaires des chefs que de leur naissance ou de leur exaltation révolutionnaire. Il prit des mesures sévères pour renvoyer à leur corps les officiers et soldais qui l'abandonnaient sans permission. Il resta peu de temps à la tête de ce grand service , au bout de deux mois i. était hyré par Damouriez aux Autrichiens. Bouchotte se servit des mêmes agents que Pache et s'efforça comme lui d'infuser a l'armée le plus pur esprit jacobin Mais on lui doit cette justice qu'il a execute avec beaucoup de vigueur les décisions du Comité de salat public Malgré les altaques dont il a été souvent l'ol je., in doit reconnaître qu'il à une tres grande part dans l'œ ivre de la défense vationale Le 12 germinal an II, le Consed executal provisoire et les six ministères qui le composaient furent supprimés. Les pouvoirs du ministre de la guerre furent alors répartis entre les deux commissions exécutives de la guerro : l'ai e était chargée de l'organisation et du mouvement des armées, l'autre les approvisionnements. Elles fonctionnaient sons la surveillance du Comité de salut public. Carnot y exerçait une influence prépondérante

Carnot. — Son œuvre est gigantesque. Il préluda à son rôle d'organisateur de la vicioire en inspectan, toutes nos frontieres les plus menacées, en organisant partout la défense de nos places fortes. Il savait choisir les hommes, discerner leurs aptitudes, les soutenir, diriger poutique nert leurs efforts vers le succès. Il s'entoura de collaborateurs excellents qui avaient servi dans l'ancienne armee et qui organisèrent la nouvelle Favart, Lacuée de Cessac, etc. Il sut les défendre contre les basses jalousies et les calorples Intéressées. Il dressai, des plans de campagne, et il aidait à les exéculer comme il fil à Hondschoote et à Wattigni's Il & ourra les yeux autant qu'il put des sanglantes trageoies le l'intérieur, ne s'associant aux prose aptions du Comité que par la cruelle nécessaté de la signature Toute son attenuon était concentrée sur l'armée Aidé de Dubo s-Crancé et de son compatricte Prien de la Côte d'Or, anciens officiers comme lui, bien secondé par Bouchotle, A arriva à mettre sur pied en une année ces quatorze armées, ces 1 200 000 hommes qui dél vrèrent le sol national et agrandirent la France jusqu'au Rhin.

La levée de 300 000 hommes. — Au début de l'année 1793, l'armée ne comptait plus que 228 000 hommes. La Convention dutreco irir à des mesures inusitées. Le 24 février, à la suite d'un rapport fortement motive de Dubois-Crance, elle decreta une levée de 300 000 hommes; 52 commissaires furent envoyés dans les departements « à l'effet d'instruire leurs concitoyens des nouveaux dangers qui menatent la patrie ». Ils devaien, hâter les levées, Mais la Convention eut le tort d'autoriser encore le remplacement : « Il est impossible de calculer les maux qu'à produits la faculté du remplacement pour les recrues Il en résulte que les hommes se sont accomunés à se vendre cui pou six fois dans divers bataillons, et que des gens robustes, qui avaient été désignes pour marcher, «e sont fait remplacer par des boiteux, des crapuleux, des gens perdus de mœurs » (Rapport de Carnot et de Duquesnoy.)

La levée en masse. La levée de 300 000 hommes semblait insuffisante à l'opinion. La constitution de 1/93 venait de decreter que tous les Français étalent soldats d'était le

devoir militaire imposé à lons sans distinction de naissance, ou de condition, sans possibilité de remplacement. Si la constitution ne pouvait pas être immédiatement appliquee dans son ensemble, n'était-il pas urgent tout au moins d'en détacher l'articlo relatif au service obligatoire? C'était ludée de la levée en masse. Les délégués provinciaux qui vincent à Paris apporter les résultats du pléhiscite approuvant la constitution le 1793. étaient les principaux adeptes de ce le idee. Cependant le Comité. de salut public avait peur d'un exces d'encombrement. Com ment armer, comment nourrir du jour au londemain les multitudes énormes que la levée en masse allait mettre en mouvemont? Quelle figure feraient devant l'ennemi ces soldats dépourvus de tout? A la suite de la fête du 40 août 1793, les délégués des communes de France, réunis aux commissaires des sections de Paris, allerent domander à la Convention la levée en masse : « Une nation de 25 millions d'hommes, disaient-ils. bien décidée à défendre sa liberté est invincible si l'on sait utiliser toules ses ferces pour les jeter sur l'ennem. Que le tocsin de la liberte sonne dans toute la République à heure fixe. Que le cours des affaires soit in errompu, que la grande et unique affaire des Français soit de sauver la République. » La Convention subit la pression de l'opinion : elle adopta le principe de la levée en masse (16 août 1793) et chargea les delégués des communes, qui semblaient génants à Paris, d'aller en surveiller l'application dans les dé, artements. Le 23 août, sur un rapport célèbre de Barère, l'assemblee vota la mesure. « Que chacun, disait il, occupe son poste dans le mouvement national et militaire qui se prépare. Les jeunes gens comhattront Les hommes mariés forgeront les armes, transporteront les bagages et l'artillerie, prépareront les subsistances. Les feinmes travailleront aux habits des soldats, feront des tentes et porteront le ira soins hospitaliers dans les as les des blessés. Les enfants mettront le vieux linge en charpie et les vieillards, reprenant la mission qu'ils avaient chez les anciens, se feront porter sur les places publiques; ils enflamineront le courage des jeunes guerriors, ils propageront la haine des rois et l'amour de la République » En conséquence de ce décret, les Français de dix-buit a quarante uns furent mis en « requisition permanente ». Mais les non mariés ou veufs sans enfants de dix-nuit à vingteinq ans devraient être seuls enrôlés au début les autres successivement suivant les besoins de la défense. Ce fut la première réquisition. D'autres pourraient suivre sul était necessaire. Ainsi le système de la requisition regla le principe de la levée en masse. Chaque district lut former un bataillon dont le drapeau porterait cette inscription : « Le peuple français debout contre les tyrans » — « La requisition fut à l'ordre du jour, dit Mignet : on recruta les armées avec des requisitions de vivres »

Cette obligation imposee à tous du devour militaire produisit un grand effet moral. Le Comité de salut public, qui avail le seus des nécessités pratiques, adopta le principe et le rendit applicable grâce au sage correctif de la requisition. La première réquisit in fournit 450 000 hommes. D'autres furent appelés à mesure que de no tielles armées partaient pour la frontière. À la fin de 1793, 642 000 hommes étaient sons les armées et leur nombre s'accrut rapidement. Les réquisitionnes furent bien superieurs aux volontaires. Ils se savaient responsables du salut de la patrie; en courant faire leur devoir à la frontière, ils échappaient au triste régime de la Terreur qui sévissait à l'interieur. L'armée devenait ainsi l'image la plus i oble de la patrie française et de l'ilse republicaire.

L'amalgame : Duhois-Crancé. — Mais ine armée ne s'improvise pas, malgré 'élan patriotique et l'enthousiasme révolutionnaire, il y faut les hommes exercés et capables de supporter les fatigues d'inc campagne. Les volontaires et les requisitionnés étaient des troupes sans cadres. Au contraire, malgré l'émigration des officiers nobles, l'armée de ligne complia t'encore lans tous les grades une pletnore d'officiers ou de sous-officiers rompus au service. C'étaient des caures sans troupes Depuis longtemps les chofs avaient propose la fusion intime des nouvelles avec les anciennes troupes. Narbonne, Kellermann, Custine l'avaient réclamée. Dumo mez l'avait opéree partiellement. Dubois-Crancé fit décrèter cette fusion, connue sous le nom d'amalgame, dès le 23 fevrier 1793, et

cette mesure si juste et si pratique fut immediatement appliquée par un assez grand nombre de généraux. Tout d'abord, certaines résistances se produisment, des duels e irent lieu entre les culs blancs (armée de ligne) et les bleuets (volontaires). L'habit blanc fut aboli sous peine de mort, le 29 août 1793, et remplacé par l'habit bleu, deveau bien vite glorieux et populaire. L'amalgame, autorisó le 11 juin 1793, décrété le 12 août, appliqué en grand surtout à l'ar née du Rhin, fut enfin rendu obligatoire et étendu à toute l'armée par le decret du 6 janvier 1794. Deux bataillons de conscrits farent associés à un batuillon de v cilles troup is pour former une demi brigade (nom qui remplaça l'ancien nom de regiment), c'est à dire l'unité tactique par excellence. Chaque bataillon comprenait 1067 hommes, répartes en neuf compaguies, dont une de grenadiers et huit de fusiliers. A la fin de l'embrigadement, le 21 mars 1794, l'infanterie compta 196 demi. brigades de ligne et 22 demi-brigades d'infanterio legère avec 1176 pièces de campagne. La cavalerie se compossit de 27 régiments de carabiniers et cuirassiers et de 59 régiments de cayaierie légère, soit 90 000 chevaux. L'artillerie eut un effectif de 15 000 hommes et garda son ancienne organisation ainsi que les 5300 soldats du génio. On arrivait ainsi au début de 4794 à un effectif de plus de 850 000 hommes.

L'administration de l'armée. On a vu plus haut quelles furent, au Comité de salut public, les altributions militaires de Carnot, de Prieur de la Côte d'Or et de Hobert Lindet. Je regarde la partie des subsistances comme aussi essentielle. a un genéral que la partie militaire », écrivait avec raison Dumouriez Le meilleur moyen de ravitailler l'armée n'était pas d'arrêter tous les man , onnaires sous pretexte qu'ils étaient des spéculateurs et des fripons, comme le pensaient Cambon et Jeanbon Saint-André Cependant il était nécessaire de prendre des mesures révolutionnaires pour faire face à une situation sans précédents. Dès le début de 1793, les transactions com merciales furent en grande partie engavées par l'établissement du cours forcé des assignats et du maximum. Les généraux, depuis le décret du 45 décembre 4792, furent invites à recourir aux réquisitions, mais plusieurs réquisitions successives ruinaient un pays, il falla i les éten lre sans cesse et alors le para des transports absorbait toutes les ressources. Robert Lindet fit décréter (12 fevi e. 1794) que la commission des subsistances pourrait seule à l'avenir user du droit de réquisition. Cette commission exigea qu'on versat les grains, de Listrict en listrict, en divergeant du centre vers les a mees. Les charrois mposés aux cultivateurs furent réduits à moins de lix lieues. La commission n'eut pas recours à des moyens coercitifs qui auraient pu écho ier. Elle a pela à Paris les representants des municipalités opposées au système et leur fit comprendre que cette combinaison pouvait se île assurer le sal it commun. Des lors les armées requient plus régulièrement les vivres indispensables. Les pays ocu pes furent soulugés d'autant

Pour armer ces énormes contingents, i. fallut créer un important ma errel de fabrication et recourir à tous les procéles nouveaux qu'offrait la science. 238 forges 🕆 45 ferreries furent établies à Paris et fournirent un millier de fusils par jour. Clouet, professeur de chimie à l'école de Mézières, organisa quatre grandes forges dans les Ardennes. Les fon levies de canons fournirent en un an 7000 pièces de bronze et 13 000 pièces de fonte La poudrerie de Grenelle, grâce à des procédés nouveaux, pat fabriquer en trols heures ce qu'on mettait auparavant plus d'un jour à produire. Elle livre 30,000 livres de poulre par jour elle ne sauta que le 31 août 1794). Les savants etaient mis en requisition pour les besoins le la défense nationale, comme les cordonniers et les armuriers ou forgetons. Feurcroy trouva de nouveaux procédés pour la fonte de l'acier, pour la fabrication rapi le des baionnettes et des sabres. Les cloches furent fondues et se changèrent en canons. Berthollet decouvrit qu'on peut obtenir du salpêtre en lavant les vieux murs \*, ce fut un enthousiasme general. Des cours révolutionnaires furent ouverts pour enseigner les procédés no iveaux d'extraction et de raffinage du salpêtra et la fabrication de l'acies et du bronze. Guyton de Morveau, Monge, Fourcroy, Berthollet les professèrent Ainsi tonte la vie nationale était suspendue, aînsi tous les efforts de

<sup>1.</sup> Voir ci-desso, s, chap xi, t régnons scientifiques de la liévolution

chacun étaient consacres à la defense de la pairie dans l'ordre du travail où il pouvait le mieux la servir. Barère, dans son celebre rapport du 13 août, avait problame eloquemment cette nécessité de tout approprier au souci de la défense "« Les maiscus nationales seront convertes en casernes, les places publiques en atchers; le sol des caves servira à préparer le salpètre, tous les chevaux de selle seront requis pour la cavallerie, tous les chevaux de voiture pour l'artiflerie, les fusils de chasse, de l'ixe, les armes blanches et les piques suffiront pour le service de l'interie ir La Republique n'est qu'un vaste camp »

La tactique nouvelle — Pendant Longtemes encore res homnies leves a la hâle, souvent mauffisalument armes, a penne et mai nourris, man juèrent de l'instruction nécessaire Ils ne pouvaient faire une guerre méthodique et règlée. Carnot le comprit et trouva la seule tactique convenable pour ces levées tomultuaires. Il les jeta en masses profondes sur un point donné , aux manœuvres savantes qui n'avagent pas changé depuis la guerre de Sept ans, il opposa l'inondation a jet continu des bataillons et des demi-brigades. Les généraux français devalent prendre une offensive hardle, conforme au tempérament français et à l'exaltation révolutionnaire, préludor. à l'attaque par une canonnade vivement nourrie, charger à la baionnette au chant de la Marseillaise ou de l'impetaeux ('a na' étonner l'ennemi par le ira co ips imprévus, le déborder par le nombre. Ce fut une effroyable consommation d'hommes. De 1792 à 1800 on compte que 2 080 000 nommes furent appelés au service; 720 000 hommes percent les armes à la main. Avec les blesses et les malades, la perte totale monta au moins au double. Mais on he comptait has les morts; on marchail en avant sans regarder ceux qui tombaient en reute. Sur la motion de Jeanbon Saint André, un code nouveau de la guerre fut promulgué le 15 septembre 1793. Renonçant désormais à toule idée philanthropique, les chefs français n healteraient plus « à exercer a l'égard des pays et des individus subjugi es par leurs armes les droits ordinaires le la guerre ». En conséquence, des

otages seraient pris parmi les notables; les habitants seraient désarmes; des contributions seraient levées en nature et en numéraire, principalement sur les riches, les privilégiés et les corporations religieuses, moyennant recépissés. Les propriétes publiques seraient saisses; les forteresses rasées; les ponts, canaux et écluses détrois. C'était décre en non plus la guerre de lahivrance, mais la guerre à outrance pour réduire à merci « la coalition des tyrans contre la liberté »

Les représentants en mission Pour faire régner la plus exacte discipline, pour imprimer l'unité de direction indispensable, pour faire pénétrer partout son invincible énergie, la foi qui réalise les miracles, la Convention envoya à toites les armées ses representants en mission avec des pouvoirs illimités!, Rewbell et Merlin de Thionville ava ent de à donné l'exemple à Mayence Rourbotte, en Vendee, rivalisa de courage et le grandeur d'âme avec Marceau Philippeaux sauva et pacifia Nantes Briez et Cochon à Valenciennes prolongerent la résistance pendant quarante jours, malgré le bombardement et l'emeute Carnot et Duquesnoy combattirent à Wattigmes, Chasles a Warwick, Dibois-Grancé à l'armée des Alpes Sou 🕠 brany et M.lhaud à celle des Pyrenees - Fabre (de l'Hérault-s'y fit tuer. Robespierre le jeune, Ricord et Salicetti contribuerent a regrendre Toulon, Lacoste et Baudot sauverent Hoche les calomnies de Pichegen. Saint-Just et Lebas, à l'armée de Sambre et-Meuse, ont laissé les modeles les plus parfaits du représentant aux armées, emanation directe du grand Comité de salut purlic. Exflammer le pair clisme, mposer à tous une règle inflexible, reprimer avec une sauvage rigueur les moindres manquements, frapper les chefs plus severement que les numbles, gagner le soldat en veillant à ses besoins, fercer la populatio) civile à tout sacrifier au bien de l'armée, tel était le difficile programme qu'Is appliquerent. Giâte à de nombreux et rudes exemples, la transformation fut rapide et complete : fusille, cout soldat coupable d'avoir quitté le camp pour passer quelques be res à Strasbourg, casse et reduit a servir comme

Vojr «Jalesaus, j. 168
 Ristoire penerale V...1

simple soldat, tout officier aperçu à la comedie, réquisitionnés, les hôtels des riches pour être transformés en hôpitaux; contraints, les fournisseurs à approvisionner l'armée de vivres abondants et de bonne qualite, forcés les paysans de changer au pair la monnaie contre les assignats; invitées, « les citoyennes de Strasbourg à quitter les modes allemandes, puisque leurs exerts sont flançais »; devoiles, les faux patriotes, les dénonciateurs clubistes, qui font planer sur les plus dignes leurs hypocrites calomnies. Commen d'autres mesures encore, loujours inspirces par le plus pur patriotisme et la nécessité de battre l'ennomi il Eux mêmes, toujours debout, simples, abordables, humains, protégeant efficacement coux qui font franchement lour govoir, impitoyables aux fripons, aux hableurs et aux débauchés, travaillent jour et nuit, resument leurs ordres avec une precision nerveuse d'uis une correspondance d'un laconisme tout militaire, ils donnent l'exemple de toutes les vertes antiques . l'abnégation toujours, et, quand il le faut, le courage, en chargeant en tête des rangs. On suit désormais que la marche en avant c'est peut-être la mort, mais , toujours l'honne a ; que la fuite, c'est la mort certaine avec l'igneminie : on prefère marcher.

Les nouveaux généraux. — Le commandement militaire subit en même temps de salutaires transformations. Pour obvier aux inconvénients de l'élection sans contrepoids des officiers, la loi sur l'avancement du 25 février 1793 décide que personne ne pourra avoir un grade depuis celui de saporal jusqu'a celui de genéral, s'il les sait lire et écrire, un tière des grades est

i volumet plea ineces arrêtes de Saint J st « Dixint l'esolutes ont but fede. Il faut que vola l'ét musaier nors les anistocrates de Surasbourg et que le l'ann dux het res les 10 000 paires le soul ere soient en marche pour le purcler general.

La minicipalité de Siras nourgiunidra 2000 los irês nans les vingo-quatrité de siras de sins aux pour ure de virés aux socials. Il sora eve un emprunt de neuf mi fons sor les riches dont deux millions serviron en xindigen si un mi tion a la place six millions à l'armée. Le particilier à lus ne compose leus cet el pluriqui n'alim et sadsfait lans les vilge quatre bei res à son in pos son, sora expose pen la mitrois neures ser l'ections de la grulou ne l'isce so en la blie de Siras aires, he mei ler, fui tra l'indevan le cribiuna gevolut vina ce de Paris immer coupoble d'avoir effraye le de partemini, par ses fabres son gomantes no promonant lo giu otive dans coules les villes et d'avoir poussé le del regisqui pie ure en réquision les felimes pour su reage.

réservé à l'ancienneté, le second tiers au choix, un tiers so lement a l'election. La Convention nomme tous les généraux. La consommation en fut effroyable Depuis la fin de 1791 jusqu'a mois de juillet 4793, 593 généraux furent nommés et remijlaces Il fallait remplie les vides creusés par l'émigration et par la trahison. Il fallait surtout écarter tous les chefs malheureux, ne mamenu à la tête des armées que ceux qui avaient su enchaîner la victoire. En quelques mois, souvent même en quelques semames, on obtenuit plusicurs grades : les Hoche, les Marceau, les Desaix les Bonaparte, les Lannes, les Davou. devinrent gonoraux ou commandants d'armees avant trente ans Mais en brignant ou en acceptant ces nonnerrs prématurés, ils faisaient un pacte tacite avec la victoire ou avec la mort. Les officiers malhoure ix étaient envoyés à l'échafand ; Biron Beaubarnais, Custine, Housnard, etc., ce dernier au lendemain d une victoire

Consequences de la répression des troubles inté-Le mois d'août 1793 fut l'époque du plus grand peril couru par la France. Ce fut aussi le point de départ de son relevement : les succès à la frontiere marchèrent de pair avec l'apalsement des troubles intérieurs . C'est l'époque aussi où l'instrument des fatures victoires fut en état de fonctionner L'armée etait prête à combattre et à valuer» Les innombrahies frompes fournies par les réquisitions s'organisaient; la dicature du Com te de salut public imposat, sa toute puissante volonté à une hiérarchie d'officiers valeureux. Loute la Frai ce same, intelligente, patribte etait aux armees · la le devoir était clair et gioricux à remplir. L'armée renfermant loute la pensée active, toutes les vertus efficaces de la France Elle accomplit avec un merveillei, x buro sme ce que voulait la nation : sauver le pays de l'invasion étrangère et de la contre-révolution, assurer, en même temps que l'independance nationale, les conquêtes politiques et sociales de la Revolution.

Les succès. 1º Houchard à Hondschoote - - Depuis la prise de Valenciennes et le Conde, le prince de Cobourg

T F p H ag

Voir e dessis, a 182 et suc

avait rejete les Français derrière la Scarpe. Il eût pu se jeter avec ses 400 000 hommes sur la route de Paris. il aima mieux se porter sur Cambrai et investir Le Quesnoy. Le duc d'York reçut l'ordre d'aler assieger Dankerque. Pitt tenait surfout à assurer à l'Angleterre une porte d'entrée en France. Mais c'était couper en deux l'armée envahissante et en detourner vers une direction excentrique une importante fraction. Le duc d'York alla camper avec 20 000 hommes devant Dunkerque.

Il croyait avoir assuré ses communications en laissant 15 000 Hessois en observation à Rousbrugghe sur 1 Year sous le commandement de Freylag, et un autre corps le Hollandais d'égale force à Menus. Houchard fui chargé de remplacer Gustine à la tête de l'armée du Nord, comme il l'avait déjà remplacé à la tête de l'armée du Rhin Depuis la guerre de Sept ans, il s'élait signalé en maintes circonstances par sa bravoure et par son zèle pour la Revolution. Carnot lin envoya des renforts considerables et lui ordonna de rassembler toutes ses forces disponibles pour delivrer Dunkerque : L'honneur de la nation est à, lui écrivait-u. Pitt ne peut se soutenir qu'en indemnisant le peuple ai glais par de grands sacces. Portez des forces mimenses dans la Flandre et que i ennemi en soit chassé 🥃 Houchard eut le tort de ne prendre avec lui que 23 000 hommes, laissant disperses dans le camp et dans diverses garnisons plus de 30 000 hommes. Au lieu de conper la ligne de retraite du ducd York, il altaqua de front l'armée d'observation de Freytag. Les operations qui forment la bataule dite de Hondschoots durerent trois jours (6-8 septembre). Houchard y montra que que indécision. Il semble qu'il ait eu peur le la responsabilité qu'il avait assumee. C'est l'entrain de ses heutenants, Jourdan, Vandamme. Leclair, Hedouville, c'est la vigueur des représentants Levasseur et Delbrel, c'est l'houreuse sortie de la garnison de Dunkerque, dirigee par Hoche, qui assurerent le succes. Le lende main Houchard pouvait jeter à la met ou détruire les corps d'York et de Frey ag retires a Furnes. Il n'envoya contre eux que des détachements trop faibles. L' n'exécuta qu'avec beau coup d'hésitation et de lenteur le plan de Carnot qui consistait a tourner à droite pour dégager les places de la Lys Il batul

encore les Hollandais a Menin et les rejeta dans la direction de Courtray, Mais une panique edata parini ses troupes au combat le Bissegnen. Les fuyards ne purent être rallés que sous les murs de Lille. Le Quesnoy se ren lit à Conourgue 11 septembre. Les Autrichiens commencèrent à bloquer Maubeuge.

Ainsi Hondschoote navait pas eu le même lendemain glorieux que Jemmapes. Houcharl était vaincu, comme Custine. Ils monterent tous de x sur l'échafand, victimes d'une égale injustice. On reprocha à Cusaine son l'ixe assaique, le char dore, où il se serait fait traîner dans Mayence : c'est Dumouriez cadet, disu. Robert il avait refusé de laisser distribuer parmi ses troupes le Journait de la Montagne et le Père Duckène : a avanfait exécuter des sollais coupables d'indiscipline, il s'était plaint des commissaires charges des approvisionnements, il avait maintenu en fonctions, malgré Bouchotte, que que officiers nobles de mec le, on l'accusait faissemen. J'avoir donné pour mot d'ordre Condorcet et pour mot de railiement Consultation. Nel defenseur n'osa planier sa cause Il embrassa son fils la verhe du supplice : « Mon fils, lai dit-il, j'ignore comment je sera, demann en allant à la mort, nul homme ne pout répondre de lur, mais je m'efforcerai d'être digne d': nom que je vous laisse, » Custine, le Germanique, expiait la perte de Mayence et de Valenciennes, il expiat aussi sa naissance

Houchard no se donna pas le plusir de braver le ministre Bouchotte, il comparut devant le tribunal en victime res gocc li ne chercha même pas a exalter lo succès d'Hondset oote. L'rappela avec une noble simplicité quau moment où il prenait le commandement de l'armée du Nord, 22 officiers d'état major et un géneral venaient d'înc destatués. Levasser i lavait accusé d'avoir eu peur après Menn: les cicatrices de ses cinquante cinq blessures temoignaient de sa bravoure. On lui reprocha d'avoir rabi : « Étant devenu, de simple capitaine de dragons, général en chef, quel espoir a trais je eu en passant à l'ennemi? Il maurait hache par morcea ix pour tout le mal que je lui ai fait » Houchard marcha à la mort sans murmure et sans abat tement. Il expiait l'armée anglaise sauvée, Le Quesnoy ivre.

2º Jourdan & Wattignies - Jourdan succède à Houchard. Il recut le commandement de toutes les forces reunies sur la frontiere du Nord, depuis Dunkerque jusqu'à Carlgnan L'armé: des Ardennes lui etnit sillordona e tembre 1793). Jourdan etast un veteran de l'arn ee d'Amerique, qui avait dù à son retour, parce qu'il n'était pas noble, abandonner l'épaulette, renoncer au service et aider sa femme dans son commerce de mercerie. Élu en 1791 commandant d'un des bataillons des volcutaires de la Haute-Vienne, il devint en peu de temps genéral et chef d'armiee. — Maubeuge était bloqué par 35 000 Autrichiens Le vieux genéra. Chance, ne tentait aucun effort pour dégager la place. Une armée d'observation de 45 000 hommes en gardait les approches, postée dans un formidable camp retranché : « J'avoue, avait dit Cobourg, que les Français sont de ffers républicaires mais je le deviens moi même s'ils me chassent d'ior » Sur l'ordre du Comite de salut public, Carnot, accompagné de son frere Carnot-Feulins et de Duquesnoy, alla retrouver Jourdan, qui avait déjà rassemble 50 000 hommes à Réunion sur-Oise ic'était le nouveau nom de la petite ville de Guiser La Lataille commença le 15 octobre Elle ful sur out acharnée a la droite devant la position de Wattignies, qui ne fat enlevce que le lendemain à la suite d'anc charge impetueuse au chant de la Marseillaise. Le 17 octobre, les Français s'apprêtaient à recommencer une adaque génétale. Mans l'er nemr avait fur dans la nuit. Si Chancel et Ferrand avaient commandé à ce moment une vigoureuse sortie comme celle de Hoche à Dunkerque, les Autrichiens pouvaiont être exterminés. Cobourg put opérer sa jonction avec York dorrière la Sambre. Mais Maubeuge était deblo qué et la route de Paris dégagés. Camot, s'oubliant lui-même, attr.bi a à Jou. lantout l'honneur de la victoire et demanda a la Convention de declarer que l'armée du Nord avait bien mêmé de la patrie.

3' Hoche et Pichegru à Wissembourg. — Deux mois plus tard, la frontière d'Alsace était degages, comme celle du Nord Depuis la perse de Mayence, les deux armees de la Moselle et du Rhin, fortes encore d'environ 60 000 hommes, etaient dans le plus grand desacroi. Sous pretexte de purger les

états majors de tous les ci-devant nobles, et de « sans culottiser l'armée », Bouchotte changeait sans cesse les généraux. En quelques semaines, Honenard, Rene Moreaux, Schauembourg, Delaunay se succédèrent à la tête de l'acmee de la Moselle, Beauharnais, Landremont et Carleuc à la tête de celle du Rhin Brunswick infligea à Moreaux un sangiant échec a Pirmasens (14 septembre), et l'armée de la Moselle se retira sur la rive gauche de la Sarre Wormser, s'avançant lentement vers le Sud, délegea les Français des lignes de Wissembourg et les rejeta au delà de la Lauter (13 octobre). D'autres altaques avaient lieu sur Kenl et Huningue. Les Prussions, maîtres des défilés des Vosges du nord, s'avancèrent jusqu'à la position si importante de Wærth. L'ennemi prit ses quartiers d'hiver en pleine France. Si Wurmser et Brunswick avaient réussi à s'entendre Strasbourg pouvait être enlevé par un coup de main.

Le Comité de salut public, pour parer à cet immense danger, envoya Saint Just et Lebas en mission extraordinaire à l'armée du Rhin, Lacoste et Baudot à Larmée de la Moselle. Hoche fut mis à la tête de l'armée de la Moselle et Pichegru de l'armee du Rh L. Hoche, fils d'un garde du chonil royal de Versailles, n aurait pu sans la Révolution dépasser le grade de sergent Officier dans l'armée de Damour ez, il devent ai le de camp du géneral Le Veneur, pur chercha à le corriger de sa vidganté et lui donna de bonnes leçons d'art militaire. Hoche envoyait oncore au journal de Marat des tirades patriotiques : il avait adopte le langage du Pere Duchène, il était un protegé de Bouchotte Mais Danton avait devine, sons l'écorce du Jacobin violent, une âme loyale a la patrio et les plus beaux dons du seldat. Un mémoire de Noche au Comité de salut public sur la conduite de la guerre dans le Nord lui avait gagné Carnot : « La routine nous perd... Rasons les places fortes que no is pe pouvons défendre sans nous disseminer et plaçons-nous hardiment a centre les armées ennemées; plus forts, reunis, que chacune delles séparement, marchons de l'armée que nous aurons vaincue a celle qui est à vaincre » C'était le plan même de Carno. Hoche avait deviné la guerre moderne Entré à Dankerque simple chef de bataillon, il s'éleva en six semaines

jusqu'au grade de général en chef de l'armée de la Moselle L'Aryus de la Moselle esquissait en ces termes flatteurs la première impression produite par ce général de vingt-cinq ans « Il m'a paru jeune comme la Revolution, robusie comme le Peuple ... Son regard est fier et étendu comme celui d'un aigle; esperons, mes amis; il nous conduira comme des Français doivent l'être » — Il trouvait des mots dignes d'un Spartiate : « Avec des baïonnettes et du pain, nous pouvons vainore l'Europe. . Quand l'epec est courte, on fait un pas de plus. »

Tout a the était Pichegro, sone de madré payson comtois, sans grau le expérience de la guerre, il me connaissant les retraichements ennemis que pour les avoir vus le Huningue avec une lunette d'approche. Mais il avait un sens très droit, un calme imperturbable. Il savait se faire bien venir des solcats, qui l'appelaient leur père. Il calomniai à propos ses rivaux. Il flatta Saint Just et Bouchotte, il sut écouter Desaix.

Desaix, maigré ses dix-sept parents émigrés, avait forcé la confiance des plus farouches jacobins, tant l'on sentait on lui de flamme interieure et de loya ité. C'etait une soite de Roland on de Bayard, toujours prêt pour les affaires d'avant-garde et les coups de main audacieux. A la fois intrépide et juste. L'donna l'exemple de toutes les vertus militaires, même de la modestie

Sous ces nouveaux chefs, les soldats reprirent confiance, les officiers comprirent le ir levoir, toutrentra dans l'ordre. Il che, ir ip audatieux, voulut d'abord avoir la gloire de debloquer seul Landau il fit marcher ses tro ipes le Bitche par les routes de Pirmasens et de Kaiserslautern. Les Prussiens frent un mouvement de retraite pour regagner derrière la Lauter de meilleurs cantonnements. Hoche crut les avoir fait reculer par la peur : « Les sans-culottes ont ropoussé les bien vêtus », écrivait-il Mais Brunswick s'était retranché dans l'excellente position de Kaiserslautern. Hoche, par de vigoureuses attaques, chercha vainement à le déb isquer. Le bal dura mois jours. Hoche dut se retirer, en bon ordre d'ailleurs, et sans rien laisser à l'einemi. Brunswick n'osa pas le poursuivre (28-30 novembre). Pithegru, de son côté, fit pendant un mois de nombreuses sorties.

de son camp retranché sons les murs de Strasbourg il aguernt son armée Mais les naiscritchs autricmens opposaient à la fougue enragee des sans culottes leur calme imperturbable. Les Français perda ent trois fois plus de monde. Cependan. Wurmser prévoyait la défaite sil n'était pas seconiu par les Prussiens.

Landau débloqué. — Hoche avait commis la faute d'agir seul. Il comprit la nécessité de lier ses opéra ions à celle de Pichegru. Il fallait attaquer par la droite de Warmser « cette teigne d'Autrichiens », profiter de l'éloignement de Brunswick, « schâler, avant q. Landau, réd út à la plus extrême détresse fût obligé de se rendre. A partir du 15 décembre, les altaques sur les différentes posit ens des Autrichiens se renouvelèrent presque thaque jour. Warmser voyait avec épouvante apparaître sans cesse de nouvelles masses républicaines qui semblaient sortir de terre comme des champignons. On se battit avec acharnement à Lembach, à Reichshoffen à Fræschwiller, si tris ement célèbres depuis.

Le 22 décembre, Fræschwiller tomba entre les mains les Français, le 24 les Autrichiens évacuèrent Haguenau. Ce mê no jour Hoche fut nommé commandant en chef des doux armées réunies. Wirmser recula jusqu'a Wissembourg, il songeait a lever le siege de Landau. Les énergiques adjurations du que de Brunswick l'en empêchèrent II promit de venir au secours de son collègne, mais il éta turop tard. La grande bataille se ayra le 26 décembre II s'agissai, de deloger l'ennemi des lighes de Wissembourg et des abords de Landau « Landau ou la mort! » criait-on dans le camp français. La nouvelle de la prise de Toulon enflammant er core les courages. L'infanierie française oscalada sous un fou mourtrier les pentes du Geisberg, enleya à la balonnette les positions des Autrichiens et les aurait exterminés, s. Brunswick, accourt du col du Pigeonnier, navait protégé leur retraite. Les Français entrérent à Wissembourg, chassèrent de Lauterbourg les émigrés de l'armée de Condé et debloquerent Landau qui avait resisté avec la plus remarquable vigneur depuis quatre mois, malgré un furieux bombardement et la maladie de la jalousie et du soupçon (28 décembre). Los Prussions abandonnerent encore Germersheim et Spire, et prirent leurs quartiers d'hiver a Neustalt, les Autrichieus passèrent le Rhin et se cantonnerent à Philipps pourg

Les frontières françaises dégagées. L'Asace etait délivrée comme la frontière du Nord Kellermann avait rejeté au dela des Alpes les 2500 Plémoniais envoyés au secours des Lyonnais révoltes. L'armée des Alpes maritimes se tenait sur la défensive, mais gardait le terrain conquis. Seule l'armée les Pyrenées était rejetée sous les murs de Perpignan. La Convention avait dû négliger ces attaques excentriques pour obvier au péril le plus pressao. Notre frontière élementement vilnérable du Nord-Est etait sauvee. La France avait sacrifié bien des hommes, mais en avait the encore plus à l'ennemit, elle était le tombeau des armées de la coalition.

### IV. — La conquête des frontières naturelles.

Politique étrangère de Danton La Convention natio nale avait mis la guerre de sentiment à l'ordre du jour, des son avènement au pouvoir. Par le décret du 19 novembre 1792, elle avait convié tous les peuples à s'affranchir en leur promettant son appui. Le 45 décembre 1792, elle avait décrète la guerre aux « tyrans ». Le succès l'enco trageait, elle se croyait appelée à donner la liberté au genre humain, à abattre tous les trônes. Mais bientôt la Belgique s'etait refusée a se laisser « nationaliser », les pays rhénans avaient rappele leurs anciens maîtres. Los folles espérances des premiers joins pourraient-elles donc jamais se roaliser? Fallait-il travailler plus longtemps a délivrer les peuples malgre eux? Danten ne le croyail pas Son vigouroux genie ne se nourrissait pas de crimères , il avait le sens exact de la réalité. Il entendait mome mieux les affaires de l'extérieur que celles de l'intérieur. Les grandes questions européennes devalent se traiter d'après des traditions établies et des regles connues. Delivrer les peuples par les armes de la Franco, c'était, en cas de defaite, préparer la rume du pays, en cas de victoire, la lestruction de la Republique. Dans une democratie militaire le général victorieux deviendrait bientôt un maître absolu. L'epée vaincrait la toge, la « guerre aux rois » referait la royauté Danton avai rêvi pour la France l'acquisition les frontières naturelles Mais la France telle que l'avalent faite nos rois avait des ressources suffisantes pour se faire respecter. Ses institutions nouvelles exerceraient à l'égard des autres peuples un rayonnement puissant. Bans avoir besoin de les chercher, encore moins de les forcer, ils viendraient à elle et sauraient bien l'imiter cans la conquête de la Liberté.

Danton avait été le pra cipal createur du Cemité de salut public. Il en était l'àme; il y était charge avec Burère des relations extérieures. Il comprit la nécessité de revenir sur les décrets. d., 49 novembre et du 45 décembre 1792. L'o vasion se présenta cans la seance du 13 avril 1793. Robespierre venait de lemander qu'on décrétat la peine de mort « contre quiconque proposerait, de quelque manière que ce fût, de transiger avoc les ennemis » Danton fit ajouter de sage correctif ; « avec des conomis qui ne reconnaîtraient pas la souveramete du pe iple » est temps dit il, que la Convention nationale fasse connaître à I Europe qu'elle sait al ier la politique aux vertus republicaines Vous avez rendu, dans un moment d'enthousiasme, un decre., dont le moilf etait beau sans doute, puisque vous vous oblights à conner protection aux pentles qui voldraien, résister à l'oppression de leurs tyrans. Ce décret somblerait vous engager à secourir quelques patriotes qui voudraient faire une révolution en Chine II faut avant tout songer a la conservation de notre corps politique et fonder la grandeur française. Que la République s'affermisse, et la France, par ses lumières et son énergie, fera attraction sur tous les peuples. » Danton eut gam de cause, et le décret suivant fut rendu « La Convention nationale déclare, au nom du peuple français, qu'elle ne s'immiscera en aucune manière dans le genverneir ent des autres puissances; mais elle déclare en même temps qu'elle s'ensevel.ra pluiôt sons ses propres cames que de souffrir qu'a louge puissance s immisce dans le régime intérieur de la République 🧸 Des lors la voie était rouverte aux négociations; du moment que la France ne jurait pas de de ranc le gouver rement des peuples coalises, elle

pouvait traiter avec eux. Danton recommença des lors à pratiquer des intelligences lans les cours étrangères. C'est la politique d'intérêts, la seule vraiment pratique, substituée à la politique du sentimen.

Négociations en Europe. - Le manistre Le Brun, de sens tres droit, d'esprit très modéré, hon patriote, seconde tres bien Danton dans cette évolution si sage. De nombreux agents sont envoyés auprès des diverses puissances pour multiplier les mainuations, proposer des échanges, préparer des brouilles. Chépyest Jélégue a Geneve, pour rassurer les Genevols contre toute rlee d'appexion. De là il devra passer à la cour de Turin et s'informer at l'échange de la Savoie et de Nice contre une compensition dans le Milanais ne scrait pas accepté. Soulavie part pour le Valais. Desportes, envoyé auprès du duc de Deux Ponts, propose un plan complet de réorganisation de l'Allemagne. Caillard est nommé plenipotentiaire à la diète de Latisbonne afin de travailler les princes allemanus. Sémonville reçoit une mission aupres du grand duc de Toscane, Maret est delégué à Naples, Descorches à Constantinople. Un declassé de l'ancien régimo, lo marquis de Poterat, devonu jacobin forcené, mais resté très intrigant et grand manieur d'affaires, se faisait fort de rompre la coalition en achetant les consciences venales des principaux conscillers des cours étrangères. La Convention vota six millions au ministre des affaires étrangères, « mesure indispensable pour savoir ce que nos ennemis trament contrenous ». Les projets de rapprochement avec la Prusse furent repris, d'Ezebock et Luxburg curent leurs entrevues secretes avec Desportes. On renouvela a Constantinople les assurances amicales pour reconquerir la vir lle alliance de la Turquie. Un traité d'alliance avec la Saède fut prépare par le baron de Staël. On renonça à tenter en faveur de la Pologne une intervention qui ne pouvait aboutir; il fut même entendu que la « non-opposition » de la France aux faits accomplis en Pologne serait présentée comme un moyen de réconciliation avec la triplice orientale qui avait opère le partage. Des tentatives furent faites pour souteur en Angleterre le parti républicain, il un agent secret, Mathewa, s'offrit à Le Brun pour négoc er un projet de rapprochement avec le ministère anglais. I Allemand Forster, deven 1 par adoption citoyen de la France republicaine, partit pour le quartier genéral anglais dans le Nord, avec la mission de traiter de l'échange des prisonniers et de preparer les voles à la paix. C'étais un retour complet à la politique des marchandages, des concessions reciproques et des compensations. Danton et Le Bean essayaient de tendre la main a toutes les puissances encore peutres et de regagner celles qui avaient été amies et pretignes le la France. Ils officient la paix aux rols

Politique étrangère de Robespierre - Mais les parasans de la propagande a maia armée n'acceptaient pas leur défaité. Dès le 24 avril, le cosmopolite Anachaisis Cloots developpa sa llèse favor le sur la « constill ion de la republique du genro humain 🧸 . il voulait faire docréter par la Convention que ses membres étaient les députés non pas sculement de la France, nais du genre humain tout entier Robespierre, dans la même scance, presenta un projet de Declaration des droits où il demandait d'insécer les principes suivants : « Les nommes de teus les pays sont freres et coivent s'en raider comme les catoyons d'un même État. Celui qui offrime une nation se déclare l'ennemi de toutes : Les rois, les aristocraics, les tyrans, quels qu'ils soient, sont des esclaves revoltes contre le souverain de la terre, qui est le genre humain, et contre le législateur de l'univers, qui est la nature » La proposition la Robespierre ne fut pas adoptée et le danton ste Robert put répondre, aux applaudissements de l'assemblée 🖟 Je veux que le législateur un la Erance oublie un instant l'univers pour ne s'occuper que de son pays; je veux cette espèce d'egoïsmo national sans lequel nous trahirons nos devoirs. Jaime tous les hommes, jaime particulierement tous les hommes libres, mais j'aime mieux les hommes libres de la France que tous les autres nommes de l'anivers » Robespierre n'était pas disposé à abandement la partie; il avait besoin pour obtenir la dictature, que la Révelution devint toujours plus violente et la guerra extérieure plus acharnée Avec l'aide de Danton, il s'etait débarrassé des Giron lins. Après la caute les Girondans, il mina peu a peu la grande et salutaire influence de Danton II réussit, des le

10 juillet 1793, à le faire exclure du Comité de salut public. Il ly romplaça hiento après Il façonna le nouveau Comité suivant ses vues, en fit sa chose Barère, prôt à toutes les palinodies, n'eut pas de pelue à se prêter aux vues du futur dictateur Le Bran, remplacé par Deforgues (21 juin) , ne sortit de prison que pour aller a l'echafaud Deforgues se borna, comme Bouchotte, à enregistrer doculement les volontés du Comité de salut public.

Conséquences de la chute de Danton, - Des lors toutes les tentatives de négociations furent abandonnées. Nos agents furent partout éconduits ou insultés gravement. Maret et Semonville furent arrêtés sur le territoire des Grisons par la police autrichienne et enfermés dans la citadelle de Mantoue Deforgues a osa même pas recevour les reponses que Matthews. prétendait tenir de casinet anglais. La France n'est plus guère représentée au dehors que par quelques agents secrets qui se cachent soigneusement, qui ne touchent que de rares et insuffisants acomptes en assignats. Ces agents n'ont pas pour mission de traiter avec les princes mais d'exeiter contre eux les peuples, ils ne doivent pas apalser les conflits existants, mais provoquer des révolutions nouvelles. La Terreur triomphe à l'interieur et au dehors la politique du vide. « Nos rapports avec les puissances étrangères, écrit Deforgues, sont ceux d'une place assiégee » Ainsi s'affirme la dictature sans pitie du nouveau Comité le salui public et le Robespierre. L'exe ution de Danton semble assurer lear victoire (5 avril 4794).

Pitt et la coalition L'Angleterre et l'Autriche étaient considérées avec juste raison comme les aeux plus dangereuses ennemies de la France Contre elles la luite devait être acharnée, sans merci, pour la victoire ou pour la mort Barère proposa, le 24 réptembre 4793, les mesures les plus propres selon lui à ancantir l'Angleterre. « La France, avait dit Pitt, doit être detachée du monde commercial, et traitée comme si elle n'avait qu'une seule ville, qu'un seul port et que cette place fût l'loquee par terre et par mer. » — « La France bloquée, s'ecria Barère,

f Veir a dessus, p 103

décretons un acte soiennel de navigation, c. l'île marchante sera ruinée. Que Carthage soit détruite 'Que l'Angletorre soit aneantie 'Ce doit être le dernier article de chacun de nos decrets, » L'acte de navigation de la Convention prohiba tout commerce d'importation en France, autrement que par bâtiment français ou par bâtiment d'un pays ne ître d'origine. C'était l'equivalent d'une nouvelle déclaration de guerre

Pitt multiplia les efforts contre la France II obtint tout de son parlement a pour empêcher que la lémigogie ne mit ses rêves séditieux à la place de la Constitution anglaise », il solda 40 000 emigres ou étrangers, paya a la Prusse 150 000 livres sterling par mois pour qu'elle élevât son contingent à 62 000 hommes, corrompit le ministre espagnol Godoy, ranima l'Autriche, la Hollande et le Piémont, qui se lassaient de leurs sacrifices et de leurs léfaites, entreîna Gêres, Florence et Narlos dans une coopération acuve a la guerre, et laissa carte blanche à Catherine II sur le continent, pourvu qu'il eût lui mê ne toute liberté d'agir sur mer

La guerre sur mer et aux colonies — Déjà la lulte mar time cant engagee Malgre l'effroyable disproportion des forces, nos héroiques marias disputaient loujours l'avantage et le gardaient souvent. Qué faire avec 76 vaisseaux de ligne contre 115 vaisseaux anglais qui furent plentôt renforcés des flottes de la Hollande, du Portugal et de l'Espagne? avec des equipages dont les officiers avaient disparu par l'emigration, qui etaient recrutés de paysans, enleves a leur charrue par la réquisition, commandés par des chefs braves, mais absolument ignorants de la manœuvre? La Convention fit sortir du néant des flottes entieres, trente millions furent votes pour l'urmement de 28 navires et la construction de 71 navires nouveaux de lo il rang. Les bâtiments de commerce furent armés pour la course Les matelois, officiers et canonniers de la marine marchande et de l'armée de terre furent réquisitionnés pour le service de la flotte. Prieur de la Marne et Jeanbon Saint-Andre, installés à Brest, présidaient au nom de la Convention à tous ces armements, ils prodiguaient i argent, les avancements, les nonneurs, us faisarent trembler les tiedes et les retaidataires. Mais une

Fig. 10 day als

marine s'improvise encore moins qu'une armée de terre. Quand les arsenaux sont vides de maieriaix et de munitions, quand les bâtiments sont insuffisamment armés et les officiers trop ignorants, les hommes pouvent faire le sacritice de leur vie et sauver l'honneur, mais non pas battre l'ernemi

De heaux traits de devouement et de bravoure signalent cette luito inégale Mullon, capita ne de la Chophine, qui portait le bonnet phrygien a son grand mât en guise de pavilion, frappé à mort après trois heures d'une a laque finiense avale la lis e des signaux des côtes de France pour la soustraire au vainqueur (Combat du cap Start, 18 join 1793). Bompard, qui a reçu le léfi de sir Georges Courtenay, le force à fuir et fait celèbrer en l'honneur des Français, à New York, les réjouissances com mandées trop tôt pour fêter une victoire anglaise. 30 juillet). Tartu, capitaine de l'Uranie, force la Thames à s'eufuir, lui enlève son pavilton et me iri entre les bras le son fils, ûgé de dix ans, qui avait voulu suivre le combat au poste le plus perilleux. La Thames, fortement avaries, tombe sous le feu de la Carmagnole, qui l'emmène à Brest (octobre 1793).

Bataille navale du 1" juin 1794. — La seile action importante fut la grande bataille de prairial an II Un convoi de blé et de farine, fort de 200 voiles, formé à Saint Domingue et aux États Unis, et escorté par le contre-amiral Van Stabel, traversait l'Océan nour venir rayitailler la France. L'anural Howe croisait dans le golfe de Gascogne avec 27 vaisseaux, des frégates et autres bâtiments plus petits. Une flotte frança se de 26 vansseaux avec quelques frégates sortit de Brest pour assurer l'entrée du convoi Elle ctait sous les ordres de Villaret Joyeuse, promu contre-amiral apres deux ans seulement de grade comme capitaine. Le nombra des unités de combat était à peu près le même Mais les équipages français, com, oses de раучаля, avaient appris la manœuvre perdar la route, parmi les commandants des 25 navires français, 9 etalent des capitaines au long cours, 14 des lieutenants on enseignes de valsseaux, deux le simples mateices et pilotes tous réce umen, promus. La flotte française était donc en tout inferieure à la flotte anglaise. Mais Jeanbon, monté sur le vaisseau amiral la Montagne, avait commanique sa flamane à lo is ces manns improvises. La rencon reeut heu à l'ouest a Ouessan. Quatre journées furent consacrées. aux operations préliminaires 9-12 prairial, Le 46 prairiel, à la saite d'une latte furieuse de no fineures, l'avantage resta aux Français · les brouillards épais du la lembig et la suren lema n'empéri erent de reprendre avant le 13 la bala lle decisave. Le combat fut soutenu de part et l'autre avec la plus graf le valeur, « jamais volcan ne vomit un torient de feu » comme la Montagne; la modi e le ses officiers, et 300 nommes de son equipage firent taés ou llesses. La flotte française fui percee sur trois joints. Valuet-Jeyease et Jeanbon voult ent quan l'môme continuer l'action, ils easseut d'i fair : re norquer par nos fréga es les navires hors d'état de continuer la resislance. Faute d'avoir commande cette manœuvre, six de nos vaisseaux tombérent entre les mains des Anglais. Un septieme, le l'engeur, coula bas. Il clait commandé par les deux freres. François et Cyprien Renaudin, dont les fils servaient comme mousses. Le 10 prairial, le Vengeur avait empêche la ligi e française d'être coupée. Le 13, après avoit presque Jesemparé le Brunswack cans un corps à comps sanglant, il fat subitement assail. por trois nevires anglais. Il avait perdu tous ses màts, l'eau, qui avait penétré dans les soules, arriva t a l'entrepont : « n n'existant pas un seul point de l'avant da Vengeur ou l'on pût placer une regle de deux pieds de long suis loucher deux tro is de boulets » Le capitaine Renactin amena son payillon. il pit, avec 267 hommes de son équipage, se jeter dans un canot anglais. Mais les 206 blesses qui res alent forent englouus avec la cogi e du Veigeur, au mi, eu nes lamentalies appels de seroars, auxquels se inclait encore, comme in cernier défi, le cri de « V ve la Ropublique » Grâce a l'heroisme de nos munns, la flotte argiaise dut s'éloigner pour réparer ses avaries, l'accès de Brost etait libre : le convoi y e, tr. e, la disette fut conjurce

Beaucoup d'autres ren ontres par, elles, ou s'il istrèrent sur tout le capitaine Linois, le fritur vainqueur d'Algésiras, les heutenants Bourayne et Magen lie, signalerent la fin de 4794 En 4795, les grands coups furent frappés dans la Méditerrance, par l'amiral Martin. Sur 42 100 homines qui fermaient l'equipage

de ses qu'nze vaisseaux, 7500 environ n'avaient jamais navigué, certains canons de 36 n'avaient que deux hommes, le chof de pièce et le chargeur, qui connussent la manœuvre. Un premier combat se livra dans le gelfe de Gênes. Le Ca ira et le Censeur, que le vent avait séparés du gros de la flotte, durent se rendre, mais apres avoir épuise tous les moyens de défense et en causant à l'ennemi des pertes énormes « Les Anglais, dit Jurien de la Graviere, ont bien peu d'actions de guerre dont on puisse comparer l'herolame à la noble résistance de ces deux vaisseaux. » ·Macs 1795.) Une seconde rencontre ent heu aux fies d'Hyores le 13 juillet 1795, entre les 17 voiles de l'amiral Martin et les 25 navires de l'amiral Hotham, Les hérolques exploits de . Alceste et de l'Alcide souleverent l'admiration des vainqueurs e ix mêmes. Vers le cième lemps, l'aimral V. lace. Je youse avait subi deux echece lans les , arages le l'île de Groix. Il avait de céder après une belle résistance à des forces par trop superieures Villaret-Joyeuse offrit au commissaire de la marine, Dalharade de remettre le commandement à un plus digne . . Tu sais que j'ai touje irs cu la bonne foi de convenir que cette besogne était au dessus de mes forces. Je servicai avec plaisir en sous critre si la Bépublique a besoin de mes services, et je te donne bien ma parole d'honneur de prêcher par l'exemple. la soumission la ilus passive >

Cependant les Anglais arrivaient à leurs fins, d'achever la conquête des mers. Ils enlevèrent Bastia, avec la flotte qui venait de quitter Toulon, et George III pert le titre de roi de Corse. La avaient de upé sans resistance nos cinq villes de l'Inde La Guadeloupe et la Martinique firrent perdues après une luite inégale mais longtemps indecise. Ils s'emparerent de Port au-Prince à la faveur de l'horrible guerre civile qui ensanglan tait Saint Domingue depuis la proclamation de la liberte des noire aécret du 4 fevrier 1794). Nos dernières colonies tom la ent entre les mains de nos adversaires mais leur commerce soi ffrait heaucoup. Nos braves corsaires leur avaient enleve plus de 400 bâtiments.

La campagne de 1794 : l'armée du Nord. — Sur terre, le sublime effort de la Convention allait enfin porter tous ses fruits. La levée en masse, dont les premiers bataillous seulement avaient contribué aux succes de la campagne de 1793, avait fourni 500 000 nommes bien armés. Un million de fusils, 7000 canons, douze millions de livres de salpètre étaient inmédiatement disponibles. La France consecrait à la guerre to ites ses ressources, tous ses hommes, toule sa vie. La coalition allait son vieux train, suivant les méthodes surannées, avec le produit régulier de son recrutement et de ses finances. Comment l'autori n'aurai, elle pas fou par trio upher de l'inertie?

La campagne de 1794 est, selon le mot de Fox, sans exemple dans les annales du monde. Les plus beaux succes furent remportés sur nos frontières du Nord et de l'Est. Au début, la situation semblait assez peu favorable. En Belgique, 148 00 ) Auglais. A trachiens étaient reparas entre la mer et la Sambre : Clerfayt en Plandre, le luc a York à Valenciennes, Maunitz entre Maibenge et Charleroy. Cobourg commandait en chef Il voulait prendre Landrecies et Guise pour marcher ensuite sur Paris. L'armée lu Nord et l'armée des Ardeones ac comptalent guere que 130 000 hommes sous le commandement de Pichegru, avec Souham, Moreau, Bonnaud, Desjardins et Charbonnier. Les premières operations firer l'inalneure ses : les Français furent hatt is à Troisvilles, et Landrecies tomba aux mains de l'ennema Mais Cobourg resta immolale, et la gauche française, 🦠 is les ordres de Souham et de Moreau, poussa Clerfayt en avan., le hadit a Menin, a Monscron, à Countray cavr lima 1794). La Hollande commongait a trombler Carnot saisit tout le parti quon pouvait tirer de la dispersion et de l'inertie des Austro-Anglais. Il traça avec une remarquable lucidité le plan de la campagne que Pichegru devait exécutor. Il s agassait de se jeter en masse entre la Lys et l'Escaut. L'ennem, serant coupé en deux, l'armée des Ardennes donneran la main a chle au Nord en franchissant la Meuse à Charles sur-Sambre (Charleroy), et l'on marcheralt tous ensemble sur Bruxelles « Tu tâcheras sans cesse, ajoutad Caract, de tropiper l'ennem. sur les projets et de le fanguer par de fausses marches. »

Bataille de Tourcoing. — C'était le moment ou l'Empereur, de concert avec Cobourg et Mack, avait combine un

plan destiné à couper, par une doul le marche de Tournay et de Menin sur Lille, les troupes de Souhau, et de Moreau aven Lirees trop au port entre Courtray et Gand Los differents corps autrichiens et anglais furent donc dirigés de leurs cantonnements respectifs pour converger tous sur Lille le 18 mai Pichegru, croyant que Cobourg voulait écraser l'armée les Ardennes, était renu en prendre le communité neut. En sonabsence, Souham Grigea les opérations. Il avoit la plus haule tanle de l'armée après le général A exandre Dumas. Ses soldats se fla laient sous ses ordres d'écraser Pat et la louig e name des pares Hettes II etait secon lé par le sige et flegmit que Moreau, par le bouillant Vandamme, l'intrepide Macdona I Partant des environs de Line et de Menin, les Français, par d'admirables marches forc es pendant la moit d'a 17 au 18 mai. se concentrerent autour de l'ourcoing et l'attirent en détail les différents corps ennemis, qui n'avaient pu operer leur jonction Cette bataille le Tourcoing n'a pas été jugée a sa juste valeur Probegra, absert, étar jaloux de a glorre de Souham et de Moreau Saint Just, qui se prodiguait à l'arinée des Ardennes, cut voula obtenir de son colo le succes décisif, en operant le fameux passago de la Sambre pour forcer l'entrée de la Belgique par Caurleroy c. Mais Robesa erre, dans le Comi e. menaçoit Carnot de l'échafand et vouls i préparer à Saint Just les moyens de se distinguer, aun de le substituer à Carnot com ne delegae à la guerre. La bataille de Tourcoing est cepondant de tres grands résultats. Pichegra, revenu ca nâte à la tete de ses troupes, bada encore Clarfayt à Hooglide et s'empara d'Yores (47 juin)

L'armée de Sambre-et-Meuse: Fleurus — La hataille de Tourcoing fat la mère de la victoire de Fleurus. Depuis deux mois l'armée des Ardennes s'épuisait en vains efforts pour franchir la Sambre et percer les lignes autrichiennes. Cinq fois le passage avait cié ter é, ciuq fois il avait fallu reprendre les cantonnements de la rive droite. Les Français avait nt été repoisses a G. an lieng, au Proman, à Marchiennes, a Charleroy; en vain Saint Just et Lebas, le sabre en main, char geaient en tête des colonnes, frappant le soldat d'admiration et

les chefs de terreur. Il avant fallu reculer. Cependant ( obourg. ca yant que desormais le principal effort des Français était reservé à l'armée 1. Nord, degarnit à l'exces les approches de la Sambre Saint Just et Carnot, dont toutes les dissensions tomi aient quand il s'agassa't du salut de la pairie, s'entendirent pour reafor or code mame armed des Ardennes alls y appelerent Jourdan, mactif à l'armée de la Moselle, avec 45060 hommes. Ainsi fut formée la glocieuse armée de Sambre-et Meuse. qui compta pres de 100 000 nommes et dont Jourdan fat le onef II ivili pour l'en cuants Kliber, Marcelli, ce bon de Larmee franç ise, Champiornet, befebyre, qui exerç ient deja in si plassant ascendant sur les troupes, Ney, dont la valeur n'avait pas besoir de long apprentissage des anners « Los soloats n'appartenaient qu'a la France. La ne convaissaient pas le pulago. Es ava int la perseverance, l'aurace et cette joyeuse insoliciance du canger qui caracterise le Françus. Les généraux ctaient simples, désintéresses, to it à la jatrie. Leur gloire restat pure des comes la l'interieur. L'armée de Sambre-et-Meuse fut héroique entre toutes 1 » (Man de Sael.) Un sixième passage de la Sambre échoda encore. Mais le septiente réassit Charleroy fut investi et capitula au bout de sept jours La garnison avait à pelue quité la place qu'on entencait le canon grouder sur les hauteurs de Flourus, Cobourg venast enfin au secours le Charleroy, qu'il de savait pas tombe entre les mains des Français. Une bataille acharnée se livra en avant de cette ville, 70 000 Autrichens furent engagés pendant ary he ires contre 80 000 Français. La gauche et le centre fineat cabord enfonces. Mus. Kither relabilit to combat a gauche, Marceau et Lefeuvre finrent a outrance vers la droite

<sup>\*</sup> Los ficiers for a entiexe plana extended lesar sur la des, per es central des per la central des per la central des per la central de la cen

en avant de Fleurus. Jourdan put faire donner ses reserves et influger un échec actimitif. Pendant toute l'action, un ballon captif, élevé au desans du champ de bataille, avait signalé aux Français les mouvements de l'ennemi. On se batht par un soleil brûlant de juin, au moueu de vérnables incendies, les moissons ayant pris feu. Les Français se signalèrent par leur magnanimité à l'égard des prisonniers tombes et tre le irs mains et même des emigrés 25 juin) Cette bataille, digne d'une épopee des antiens ages, fut feconde en grands resultats. Les quatre places françaises encore occupées par l'ennemi, Landrecies, Le Quesnoy, Valenciennes et Condé, farent investies et recouvroes au bout de peu de temps. Pichegru s'avança par Bruges et Gand sur Bruxelles et y recrouva Jourdan venu de Mons (10 juillet). Les Anglais ne songeaient plus qu'à couvrir la Hollande, et les Autrichiens qu'à se rapprocher du Rhin. Jourdan les poussa devant lui à Louvain et à Liége, tandis que Pichegra entra ta Malines et à Anvers. Les villes que Louis XIV et Vauban met taient des mois à conquerir étaient enlevées au pas de course Toute la Belgique était conquise.

Conséquences de la chute de Robespierre. — La victoire de Fleuris était le grant succes cherché par Robespierre,
enflé outre mesure par tous ses séides pour lui permettre
d'abattre Carnot et de mettre à sa place Saint Just. Le resultat
fut tout opposé En demontrant que l'invasion se briserait
désormais contre la firme volonié de la France de se sauver
elle-même, les batailles de Tourcoing et de Flourus prouvaient
que la Terreur était mutile. La conséquence immétiate fut
dont la chute de Robespierre au 9 thermidor et bientôt la fin
de la Terreur.

Les diplomates du Comité de salut public. —Le Comité de salut public ne cessa pas de gouverner la France et de diriger en particulier toutes les opérations militaires et diplouques. On a vu sa réorganisation après le 9 thermidor <sup>1</sup> Peu à peu les hommes d'action, comme Carnot, Prieur de la Marne, Cochon, Briard, Delmas y laissèrent la place prépondérante a des hom-

f Voir clidess is, p 2

mes de robe, à des négoc ateurs comme Lambaceres, Merlin de Douai, Tre thard, Bosssy d'Anglas, Saeyès et Rewnell Miot ful charge de la direction des bureaux des affaires étrangères, avec le 1, re de commissaire des relations exterie ires. Le nouveui Comité eat d'abord à decider quel e serait la condinte a tenir l) is les pays occupés. Nos generaux et nos soldals en enadmirables de devouerreit et de desin eressement. Mais il fallai, faire vivre les armées aux dépens des vaincus. Le Comite de salut public recommanda d'éparguer les paysans et les ou vriers, de payer regulièrement les requisitions en assignats, d'exiger des riches, nobles et prêtres de fortes conti buious de guerre, qui seraient soldées en na néraire. Ce sont les procides ordinaires de la guerre, avec cette difference capitale que les prélèvements, au lieu de riuner le pauvre, ne firent qu'enanter la fortune du riche. C'était une nouvelle application de la maxime chere à la Convention : guerre aux châteaux, paix aux charmeres

**Débats sur les frontières naturelles.** — D'importants debats commencement ansat our savoir ai l'on annexerait les pays our ipés et où s'arrêterait l'annexton. L'opinion dominante etait que la France devait s'agrandir. Des membres du Comite comme Carnot et Co hon, les ge graux coanne Scaéter et Ben moay.lle étaient partisans. l'un agrandissement très modere en Flandre, lans les pays de Sambre et Meise, dans le Luxembourg, dans la région entre Moselle et Sarre. La rémion de la Belgique n'eût souleve de guerre implicable qu'avec l'Angle. terro. I Autriche eût eté indemnisco en Allemagne. Dantie part, l'annexion des pays entre Rhin et Mouse de pouvait exciter d'hostilité qu'en Allemagne. L'Angleterre y eut souscer, sans difficulte, des compensations à matent que accordées au délà, lu Rhan aux princes depossédes. Cependant la tentation était grande de ne rien rendre des pays si rajudement conquis et de réaliser le réve poursaive par Ri helieu et Louis XIV de refaire l'an cienno Gaule jusqu'au Rhm A mes re que nos armees s'approcherent plus pros  $a \cdot g$  and fle ive, I impulsion de l' $a_1$  mod devia t irresistible. Dubois-Crance, dans un plun de conducte à tenur par le Comité de salut public, Merlin de Douai, Lambacéres, Boissy

d'Anglas, S.eyès, dans plusieurs discours au Comite, se firent les apôtres de la politique des frontières naturolles : « La République, disait Cambaceres, a des nimites naturelles dans les Alpes et les Pyrenées, dans les deux mers et lans up pays l'bre, notre altié Jepuis piusieurs siecles. Elle so trouve contigue, vers le nord, a des possessions etrangères dont la démarcation et des gouve. nements jaloux ont causé des siècles de guerre... Vous exa u nerez si les conseils de la nation et l'exp rience des siecles ne demandent point que vous traciez d'une main sôte les limites de la Republique française, si l'execution de ce grand desseinne doit pas être la base et la véri able garanite de la paix uni verselle . Pour acriver à ces fins, Dabois Crancé proposant de rechercher l'alhance de l'Espagne, qui céderait à la France. Saint-Domingue et la Havane et recouvrerant le Portugal et Gibraltar, l'alliance du roi de Sardaigne, qui o siendrait le Milanais en echange de Nice et de la Savore; l'alliance de la Prusse, qui s'agrandirait du Brunswick et de la Silesie autrichienne, en compensation de ses possessions de la rive gauche du Rhin (ke duc de Bruczwick device brait Électeur de Hanovre, a la place du roi l'Angleterre); enfin l'adiance de la Hollande, qui serait erigée en republique sœur et constituée à l'image de la France Beaucoup des articles de ce programme farent réalises plus card par Bonaj arte. Ce qui en faisait le fond, c'étala continuation d'une guerre à mort contre l'Autriche et cont. d' l'Angleterre

Cette double guerre était depuis de longs siècles dans les traditions le la pontique française. Elle continua avec succes. Après Fleurus, il semble que le Comité ait commis les mêmes fautes qu'on pouvait reprocher aux alliés Pichegra et Jour lan se séparèment au Leu d'ecraser successivement de leur masse les Anglais et les Auti chiens. Le mège des places de Coulé, Landrecies, Le Quesnoy et Valenciennes avait paraiysé toutes les opérations jusqu'à la fin de septembre. D'ailleurs la mort de Robespierre avait jeté la consternation parmi les armées revolutionnaires. Elles s'attristaient des cris de joie des royalistes, ches claient réduites in une profonde nusere par les auministra teurs intrigants ou incapables, qui avaient remplace Robert

Landet el Pue a El es eta ent oubgées l'epuser la Belrique de requesitions

Conquéte de la Belgique et de la Hollande - Liles reprirent dependant l'offensive en octobre 4794 et deployèrent ure intrepilita une en luance, qui n'ent jamais éle egalées. Pichegru recommença la pours até du duc d'York en Hollan le par la route qu'avatt void i prendre Dumo triez en 4793. E s'en l para de Berg-op Zoom, le Baela, de Bois le Duc et de to ites les paces du Brazant hollandais, fruichit la Meuse a Grave, le Waha, à Nimègue 🕠 tient mille ennemis, de troupes superbes, n savaient que se tapir successivement derrière une rivière, une place, un canal sans rien defendre, » L'hiver était venu nos troupes, presque sans vêtements, exténuces de faim et le faug le, esperaient pouvoir prendre leurs chartiers d'niver. Mais ve e quion apprend qu'une révolution a ce ale en Hillande, que le stalllouder s'est refrigie en Angleterre, que les patricles holandais fint appel aux sans-cutottes de France. Mirs ces spec tres « a naix is, vêius a heroi ques lambeaux, malgré un froid de 17 legres, a ébrar lerent de nouveau, passerent le Lech-entrerem à Arnheim, a Utreent, a Amsterdam, ou us farent reçus aux acc amut or sides hall ants » « Cette cité fame ise par ses ric iesses vil avec admiration dix balaidons de ces braves sans souliers, sans l'as forces de convenç le n mud le avec les trosses : paine, enter triomphants dans ses mars, at son a une mus pre guerriere, placer leurs armes en faisceaux et bivouxquer pendant phisicurs hour is sor la place publique la almineu. de la glace et le la 1e genaliendant avec resignal on et sins un mulmure qu'on pourvût à leurs besoins et a leur éascrocment » (Jenoni) (20 janvier 4795). En agnère Gertruydenberg, Dordrecat, Rotter iam, ... Haye, e tvir ent leurs peras sans corp. férir. Et pour que men ne manquat aux mervemes de cette compagne unique, ces escadions de missaids, commances par Moreau, traverserent tout le Helder et, s'aven urant sur la glace, forcerent a se rendre la flode hollantaise, mimobrisée sur la côte de l'île du l'exel. La Hollande entière clait so imise et demandant l'almance de la France Louis XIV elais venge pas les soldats de la Republiq e. P.el. g. i semblait ètre le plus

illustre géréral des nouvelles armées. Il fut rappelé à Paris par la Convention pour réprimer, à la tête de la garde nationale l'émeute du 42 germinal, et reinplacé par Moi sau

Conquete de la rive gauche du Rhin. Penlant ce temps, l'armée de Sambre et-Meuse reinportait des s coss non moins glorieux. Jourdan avait 115 000 hommes disseminés sur la rive gauche de la Mense, de Namura Maes rent L'aile droite commandee par Schérer franchit la Meuse à Namur et força les 38 000 Autrichiens de Cobourg à abandonner saccessivement les lignes de l'Ourthe, de l'Ayvaille et de la Vesdre. Une grande bataille, livrée entre Aldenhoven c. Juliurs, les rejeta au dela de la Roër Kléber, qui avast pris une grande part à cette belle victoire (2 octobre , fut charge de rester en arrière pour bloque). Macstricht, il y fit prisonnier le prince de Hesse Cassel avec 8000 hommes et renvoya 45 drapcaux a la Convention (4 novembre). Le reste le l'armée de Jourdan marcha vers le Rhin, culbutant devant elle les Autrichiens, les força à se refugier au delà do fleuve, entra en triomphe à Cologne, a Andernach, a Coblen.2, et donna la main a l'armée du Nord par Coves, a l'armée de la Moselle par Coblentz Celle ci enleva aux Prussiens les lehlés de Pirmasens, les rejeta a Manheim au delà un Rhin, prit frèves, bloqua Luxembourg, L'armée de Rain, sous Michaux, savança dans le Palatinat et vint investir Hayence De Bale jusqu'à la mai, nos quatre armées victorieuses occuparent la rive gauche du grand fleuve (anvier 1795)

L'armée des Alpes L'armée des Alpes s'etait tenue longtemps sur la defensive Elle avait dû, tout en r. poussant une invasion de Plemontais, concourir à la prisc de Lyon et de Toulon (oct-dec 1793). Elle s'empura ensuite des grands passages des Alpes Ceux du peut Saint Bernard et du Mont-Cenis furent occupés sans difficulté. Celui du tol de Tende était défendu par le camp piémontais de Saorgio. Depuis ceux ans, nos troupes avaient en vain cherché à l'enlever. Le général Dumerbion, suivant à propos les umseils du chef de son artiflerie, le jeune commandant Bonaparte, résolut de tourner l'obstacle par les sources du Tanaro En moins de vingt jours, les Pieino itais perdirent Onéglia, Ormea, Garessio, évacue

rent le camp de Saorgio, laissai cotre nos maios 4000 prisonniers et 70 canons. Les Français furent mai res de toute la crête des Alpes depuis le Mont Blanc jusqu'à la mer.

L'armée des Pyrénées — La guerre contre les Espagnols a temoigné d'autant d'achainement et d'hero sinc de la part des chefs et des soldats. C éta t une guerre désordonnée, toute de passion de la part des Espagnols contre « cette republique informale, qui fuait les rois, insurgent les peuples et reniait Dieu » Lancien ministre Servii , chargé de dinge. les opérations dans le Sid, essaya vainement de franchir le chaîne des Pyrences. Il fallut se borner teut d'abord à se defendre Le général espagnol Ricardos, ayant passé le col de Portel, repoussa l'armén républicaine jusque sous les murs de Perpignan (avril-jumet 1793). Elle souffrait des mêmes manx que les autres armées : le soupçon a l'egard des officiers nobles, les tracasseries janobines des représentants en mission, le perpétual changement de direction Barbantane, Dagobert, Daoust, Thurreau et Doppet se succedèrent en quelques mois an commandement. Aussi la fin de la campagne de 1793 fut. elle marquée par de nouveaux échecs : malgré plus eurs tentatives de diversions au dela des Pyrenées, sur Puycorda et Campred in, les Français perdirent Villefranche, le Boulou, Colhoure, Saint-Eine et Port Verdres. Les Français ayant óchque dans toques leurs tentatives sur le Boulou aurent abandonner la ligno du l'ech pour se borner à defentre cellé du Tet fin 1793 A l'ouest, le camp de Sarre avait été surpris-Servan avait ou princ a convrir Saint Jean Pied de Port et Bayonne.

La campagne de 1794 ramana l'avantage. Le représentant l'abre de l'Hérault s'était fait tuer bravement à la tôte d'une colonne d'attaque. Le virix général Dagobert, qu'il avait des titué à tort, reprit le commandement. Guerrier au front de patriarche, habillé d'un cost ime autique, appliyé sur son lour-don de pèlemit, Dagobert marchair à l'ennemi sans armos, à la tête de ses soldats qui l'adoraient comme leur pere : les balles semb aient ne pouvoir toucher « ce lamon des Espagnols ». Il prit Montlouis, descendit dans la vallée de la Segre, investit

la Seu d'Urgel, et moar it de fatigue devant ceste place. Son successeur Dugommica joignant aux plus beaux dons du géneral. Lautorità du caractero et le presige de mem, et de la Convention. Il far nes h en seconde par ses hentenants Augereau. Sauret, par cet admirable Perignon, descriteresse autant que frave, et par le nouveau commissaire, le représentant Delbi el Colui-ci « accourant partout ou le langer sevissail, il traversait à dessein avec ses éclatants insignes les passages où la cerre fumait sons les balles » Toute hesitation du soldat se changeart en émulation à la vue de cette splendace bravoure. Duyour mier, avec ses 40 00 ) hommes, chassa les Espagnols de leur camp retranche de Boulou, leur repeit Saint Elne, Port-Vendres et Colhoure, descendit en Calalogne, ou il s'empara de Camprelon, et, par la viteire de la Montagne noire, força Bellegarde à capitaler mai-sept 4794). La garnisce espagnole a ciad e idue à discrética. Dagominier promit la vie sauve aux prischmers. malgré les ordres de la Convention et les representants Delhrel et Vidal respecterent la parole du général en chef. Bellegarde prin le noin de Sud hore comme Con le Jénvré avait éte appelé Nord ul re. Cependant, le géneral La Union, successeur de Ricardos, avait fait construire, depuis lo col de Banyals jusqu'a Saint-Laurent de la Monga, une double I gue de 77 relbutes et batteries armées de 250 canons. Ces lignes s'appuyuent en arrière aur le camp retranché et sur la place de l'iguières L'armee française était dans le plus grand denument quirvivre, il fallait prendre Liguieres Dugommier fut tué en or logrant l'assaul. Perignon, qui prit le commindement, recommença la bataille le lendemain et, avec l'ai le d'Augereau, A force les Espagnols a abandonner leurs retranchements Figuières capitula (18 27 nov ). La place était abondamment pourvue les Français purent se ravitailler. En apprenant que Scherer, vonu de l'armée de Sambre et Mease, etait investi d' commandement suprême. Pérignon approuva ce choix, aéclarant qu'on ne la jamais remplacer un géneral en chef « par un géneral de la même armée ». Il demanda moles ament a commander la réserve, reclimant pour Augereau l'honneur do rester à la tèle le l'avant-garde, ou il s'étuit brillamment dis-

angue 4. Resas fut enleve à la sune a un siège difficile, puis qualitation des canons le vir et qualre sur des rochers naccessibles. Sans doute les Espagnols reassirent à reprendre Paycerla et la Cerlagne : mais les places fortes du ner l'de le Catalogne resterenta ux Français.

A l'o test, les représentants Garrau, Cavaignac et Pinel aîné riorgansèrei i l'u nee, rechauffèrent l'ea to isiasme. Sous la conduite a in chef habile, Moncey la ligne de la Blassoa fut epi se et franctie par Maya, Elizor lo et Fontarable Le Ginnazcoa l'il conquis, la Biscaye > Name. Les Français entrèrent ca van jueurs a Babao. En même te 1718, le géneral Miol s penétrait en Navarre et so préparait à faire le siège de Pampe-. me, paul la paix fut signée. A.nsi les armées d'Espagne ont aussi bien meritó de la patrie que celles la Nord-

Impuissance de la coalition; lassitude de l'Europe

- Tant de victo res des Français, fant de reveis des puissances chalisées rendaien, la paix facile a conclure. Elle clait nécessaire à la Convention, qui se montrait impuissante à prévenir les étreules populair sont a évaer les comps d'autorité du Comité de salat public, c'est-à-d re à go iverner la Prance par la li iezo. Elle etad necessa e à la France, afia de decider de sort les pays occupes militairement. La pa x n o all pas moins indispensable à la coalition. La fin de la Terreur, la conquête de la Hollande et des bords du Rmn, la repression des froulles de la Vendee et des revoltes intérieures, avaient inspire aux , une aus de la France à l'egard le la Republique lo respect qui de avu er I hal raide de professer pour la force anomphante. Deja la Prusse avant retiré ses armées 4f octobre 4794), l'Angleterre refusii. de les entreteau plus longremes de ses subsides; la grande Catherine et l'empereur françois II s'intendament secrètement pour partager ou s'approprier la Turquie Venise, la Bavière, la Pologne (3 janvier 1795) Le roi Frederic Gui laume Il avait quitté les bords du Rhia pour ceux de la Vistule. Platôt que de risquer de nouvelles défaites on se mesurant encore avec les armées de la Républ'que, il es inais plus son de cherener

<sup>,</sup> Voir refle a chiralise settre a fressee a  $\sim_{\rm t}$  rescalls a factoried as Soin. Morellous Ferral Hap.  $99^\circ$ 

ces compensations en Pologne. Il marchait donc à la paix avec la France e pour ainsi cire à reculons, les youx fixes vets Varsovie » (A. Sorel ` L Angleierre al ait ienter à la fois d'assaillir nos côtes et de provoquer la contre-revolution à l'a de d'un debarquement d'émigres. L'échec de la tentative de Quiberon devait démontrer une fois de plus son impuissance. Déjà sa lyramnia maritime provoqua les reclamations des neutres. Le baron de Staël negociait au nom de la Suède un truité pour reconnaîter la Réguillique et a'entendre avec le Danemara, afin de proteger contre l'Angleteure la l'herte des mors juiursavril 4795). Les puissances italiennes souhaitment la paix, et le grand duc de Toscane l'avantaignée le premier (9 février). Beaucoup de princes allemands desiraient sortir de la coabtion. La detresse de l'Espayne, les craintes de la Hollande, la jalousie réciproque de la Prusse et de l'Autriche, l'imminente destruction de la Pologne, i hostilité croissante des neutres contre l'Angle erre, tout concourant à faculter l'heureuse issue des négocianons engagees par la Convention

Traités de Hale et de La Haye. - Des conférences furent ouvertes à Bâte des le 12 janvier 1795. Barthéle ny y représentait la France. C'était un diplomate de carrière, disciple le Vergennes, homme du moude, très au courant de la tradinon, qui avait déja, comme ambassadeur en Suisse, fourni des renseignements tres préceux à la Convention; il ne se fit pas faute de donner des consens au Comile de salut public sur la direction les negor alions, mais quand il reçut les instructions définitives, il s'appliqua a les exécuter avec autant de tact que le ferm te. Sur les matanecs de Mællendonf, qui avait succédé au duc de Brunswick comme chef des armées prussiennes, du prince Henri et de Lucchesini, le roi de Prusse se decida à envoyer a Bâle le comte de Goltz pour traiter de la paix. Mais Geltz partit malado de Berlin, mourat le 6 fevrier, e. fa. re aplace par Hardenberg. Celui c. apportant dans la diplomatie les la ges au orçus de l'homme d'Etat; mais il avantre p de reférence pour le prestige le la force et trop peu d'oustination dans la volor é. Barthélemy réclamait, au nom de la Convention, la reconnaissance de la Republique et la frontière du Rhin. La Prusse ne devait perdre que les comtes de Meurs, de Cleves et de Berg. Hardenberg femanda des compensations en Allemagne aux depers des princes exclesiastiques et reclama la neutralisation de l'Allemagne au No I. Hanovrien de naissance, plus Allemagne du Nord, dont la Prusse eû exerce l'hege monte Le traité fut signé avec une certaine nâte le Bayril 1793 Barthélemy craignait de no ivelles émontes à Paris, et il consentit à la neutralisation de l'Allemagne du Nord, Hardenberg avait peur que la tsacine refusât au roi de Prusse des dédommage neuts en Pologne, et il ceda la rive gauche du Rain.

La France s'argaget a coacact to is les territoues prussions coupes sur la rive aroite du Rhin, mais elle gaulate ax de la rive gauche, elle promi. d'accepter les bons offices du roi de Prusse en faveur de tous les Lats allemands que récla neralent sa protection. En verta d'articles secrets, des compensations en Alle nague furen promises à la Prusse lors de la paix genérale, et l'Al emagne du Nord devait être neutralisée sous la garande du roi de Prusse. Les diplomates du Comité voi laient renforcer la Prusse pour en faire une alle devouée de la Republique L'extension de la France républicaine pusqu'au Rhin deva t avoir corollaire l'antication de l'Allemagne au delà du Rain sous le pa tonage de la Prusse.

La Holande fut moins bien traitée quoi qu'elle se fût érigée en republique democratique. Le Connie exigent la cossion des pays au sud de la Meise, suns proposer de compensation Sieyes, qui de Paris dirigent la negociation, préten lait même que la Republique batave devai être gardée, non comme pays conquis, mais comme « pays alue » En vain les negociateurs hollandais Blauw et Meyer v'in na Paris pour finctur le tour puissant Comité. Ils obtinent sculement qu'il renonqui à la Zélande Sièyes et Rewbell se transporterent à La Haye et y signement le traité definiuf. La Hollande dé la toute la Flature hollandaise avec Flessingue, Berg ep Zoom. Bois le Duc Grave, Venloe et Maestricht. L'Escaut fut rouvert, au grand deplaisir des Hollandais, pour être oppose à la Tamise. La République l'alave s'engagea à fournir 12 vaisseaux, 18 flegates

et 25 000 hommes à la France pour l'aider dans sa guerre contre l'Angleterre et à payer une indemnite de guerre de 100 millions de florins. De vagues compensations étuent promises à la paix genérale mais où les Hollandais pouvalent ils en espérei? La France obtenut dout en réalite tout le territoire nu sidue la Meuse, sauf la Zelan le et une coopération efficace contre l'Angleterre de toutes les forces bataves. Jacis trainée à la remorçue de l'Angleterre, la Hollan le semblait appelée desormais à évolver dans le sillage le la France. (Trailé de La Haye, 16 mail)

La paix aver l'Espagne fu signée à Bale. Elle fut preparce par les négociations de Bourgo og à Madrillet d'Ymarte à Paris. Charles IV avait d'alord demandé que Louis XVII, mis en I berté fôt reconnu rou le la Navarie française. La murt lamentille da malkeureax dauphia (8 join 1795) et sertout les progrès de Moncey dans lo Ginpizcoa et de Miollis en Navarro terrifierent la cour de Madrid. Pour sauvegarder sa situation de manistre de la rai de la rerre, Godoy se montra tout d'an coup a issi ar lent pour la paix qu'il l'avait été au jar want cour la guerre. La Comité de sula, pulme dominda d'abord la cession. du Guipuzcoa et de la Louisiane, il offrait en échange le Por-Ligal Ma + ,l eût la l. so or ett.c , ac la force ce peut pays, très attaci é a son indépendance. Les dernières instructions a licesées a Barthelemy furent plus conciliantes, Yriarte alla s'enten lre avec 1 u à Bile et la paix y fut signée le 22 juillet 1795. La France abandonna toutes ses conquêtes en Catalogne, dans la Navarre et le Gu puzcoa, elle regut en echange la partie espagnole de l'ile de Saint Domingue, Ainsi un Bourbon reconnaissait la République et acceptait de traiter avec les hommes qui avaient signé l'arrêt de mort de Louis XVI!

En face de cel al an lon des principes monarchiques par ceux qui devaient donner l'exemple de les respecter, les faibles, n'avaient plus aucune raison de protester. Ils rejeterent sur l'entrainement résultant de leur faiblesse la faute amérement regretée d'être entrés dans la coalition. La Saxe et les deux llesse avaient été séautes par l'Auriche; le Portugal et le roi de Naples ava ent obsi aux suggestions de l'Angleterre, le pape

et le duc de Parme prétendirent n'avoir jamais etc des ennemis Tous s'empressèrent le reconnaître la République française avec ses nouveaux agrandissements.

De cette guerre formidable contre l'Europe coalisee, la France sortait agrandie jusqu'au Rhin. Elle acquerait en trois ans cette frontière de la vicille Gaule perdue depuis le traité de Vordun, que neuf siècles et demi de monarchie n'avaient pu reconquent. La diplomatie plebeienne du Comite de salut public avait mieux défenda les intérêts nationaux que la somptueuse diplomatie monarchique, trop souvent gênee par les interés de la lynas le Pour consacrer sclennollement les agrandissements obtenus la Convention nationale vota d'acclamation un decret proposé par Merlin de Douai declarant a amais reunies à la France ses nouvelles acquisitions (4° oct. 1795). Ce decre, réglait la question étrangère, au moment où la nouvelle const.fution de l'an III sembla.t devoir inaugurer à L'intériour l'établissement definitif de la République. La Convenuon proclamait le droit nouveau de la France : la République comme gouvernement; les fionades du Rhin et des Alpes comme territoire Sans doute l'Angleterre et l'Autriche restaient en armes, il fallat continuer la guerre pour les forcer à la paix Combien la France eût été forte si elle se fût bornée a défendre son parrimoine de l'ancienne Gaule, si elle s'etut interdit desormais toute annex on, tout empietement au delà de ses fromières naturelles! Arler l'Italie à s'affranchir de l'Autriche, et . Alfemagne a faire son unité, c était un résultat poss, ne de la prolongación de la guerre, mais vouloir les asservir, quelle carnèret La Republique a donné a la France les frontures que la rature lui a tracées; la funeste ambition de Napoléon les lui a fait perdre

#### BIBLIOGRAPHIE

Nous n'intiquerons ict que de qui se rapporte exclusivement à l'a stoire ex erie le le res e ayant trouvé sa place dans la bibliograph e de l'aistoire interioure et dessus pi 230. Les documents et ouvrages abondent Le mieux pour se tenir au conrant est de consister la house de la Revolution française fondes en 1880 et diriges par F.-A. Aulard.

20

ne s Nyton and Hoday

Doumments P Manuscrits Les Archaes du Depot de la guerre cohenneat la correspondance officielle des commandants generaux. Les depeches secretes des commissaires de la Convention, les pièces des proces de Castino, de Mouchard, e.c., les dossiers relainfs aux voloi aires namena ix. à la levée en masse et à la requisition, les not de Sambre et Meuse armee d'a M.d., etc. - Aux Archives les affaires etrangeres, la correspondance poi que et les Memoires et docments (les consulter par année et par pays), les papiers de Barthélemy. ceux ci p .b..es par J Kaulch dans . Invertance analytique des affaire é rangères, Paris, 4886-88, 2 vol. in-8) - és rapports de Clarke, la corres pondance de Creault, etc. — Aux Archives nationales, les actes du Comuc de salu, public publics par Aulord avec la correspondance des repre-· · or en massion dans la Collection des distaments medits, 8 vol. la contuine - Procès-verba y des seances da brectoure exercial a an Conseil des Ling cents, etc. Les archives departementales, en particuher calles des depurtements front etes, contact less le minimize ses pièces nteressantes, et aussi les archives des principales villes d'Europe. 🗰 de avbel a consulté avec fruit les depêrmes et correspondances des géneraux Brungwick Meellendorf Manstein des ministres Haugwitz, Marden berg, Buchholz a Berha, du prince de Cobourg a Gotha es les archives de

Vienne, Londres, La Maye Bruxelles Minch, Naples

2º Imprints. Les insteires te la Revolu ion les code mons le Mémoires, et principatement. Marrière et Derville, Colifetion urs mémoires relatifs à la Révolution française. Paris 4" voi, communé pai de Leseure. — Buches et Roun, Histoire purlementaire de la Révolution française. Pai 4833-4838, 40 vol. a 8. To is les mémoires militaires et autres publies à part, en particulier ceux de Gouvien Dami-Cyr, le Boult de Massèma, de Marmont, de Pelleport, Doulcet de Pontécoulaut de Cognelat, de Bognet, le journes du sergent Fricance et celui du canonn et Bricard pour les par Loredan Larchey, ele les monographies sur les grands per sont ages de la Révolution. Martine Récuert général de traités, Goules de la Révolution. Martine Récuert générale de Camot Collection aes du medits, en cours de publicat en . A. Robert E. Dourloton e. G. Coughy, Dictionnaire des purlementaires français, Pais, 4 vol. 111-8

Livres: 1 Ouvrages d'essemble Jomni Hist crit que et mus turre des campagnes de la Révolution de 1792 à 1801 Paris, 1819 24-15 vol-A. Chuquet Les guerres de la Revolution, Paris, 1886 se co innie, it vol .s-42 parus tres interessant et tres preceux pour les Ercha et Moeria. Compagnes des Alpes y endons la Revolution. references: Paris, 1891 95, 3 v pl. in 8 - Fouers et Fines, La defense nationale dans le Nord &c 1792 à 1892. L.l.e. 1899-93, 2 vol. in 8 - Fervel Compagnes de la Revolución française dans les Pyrenées orientaics, Paris, 1851 à 3 2 vol. m. 8. - Ducáré, L'armee des Pyrenees occidentales, Bayonne, 1881, in 8 II de Sybel Bist de l'Eu, ope pendant a Revolution francaise traduction Dosqueta Paris, 1869, 6 vo. m.8. F.A Aulard La deplonaine du premier Comite de salut public serie d'articles paras en 18 m, t. XVIII et XIX, dans na Revue de la Aerobition française - A Sorel, L'Europe el la Mitalutio : franceise, Paris, 1887, 1892. 4 vo. paris - Fr de Bourgoing, Histoire diplematique de l'Europe pendant la Révilution francaisa, Paris. 1885-1885 4 vol. 10-8. - Seacet, Le Dérectoire, Paris, 1899, 2 vol. 14 8 paris ouvrages sont les plus complets pour l'histoire mi maire el suplome que de la fiévolution et indiquent toutes les reférences importantes

I's Onevengess symbolisms: 40 Mr systems — Cam. Rousset, Les colon laires 179, 1784, Paris 1882, in 12 Michelet. Les soldats de la Revolution to onel Jung, Dubois Crimer Paris, 1884, 2 vol. in 12 at Boumparte et seu semps, Paris, 3 vol. in 12. A. Rambaud. Les Français sur le Rain Paris, 1889, I vo. 1942 — Chassin, Larmee de sa Bécolidion Paris n S. Chape.le, Hist generale des metitations mu taires penaant la R voluit R A. Duruy, Larmes royals on 1789 Paris, 1889 in 12 st Hoche et Marceau. Paris, 1885. 1.0. 1112 A.-V Boguslawski, Das Leben des Generals Dumoit mes Berns, 1789, 2 .ol. Gay Vernon, Custake et Rouches L. Pares 4 vo. 10-8. - Thaon do Movel, Mestiones sur la guerro des Alpes, Turia, 1871 - Deserts c. A. Foliot Le jenera l'ocsante Antiery, 1873, in-8. Trolard. De Montenaux au Pont d'Arcole, Paris, 18,3, m 12 Base Le general Mor-Noë. Parfeit in me titre, 1897 General Pajol, Klengt Vies de Luiuze Horke par Bergongnoux Cl Despres, E. de Bonnechose

Rousselin, Correspondence de Hoche, Paris, 1798 — Morchier, La batacle de Tourcong, Rouba x, 1894, in 8. — ténera Pierron, Comment s'est forme ce genu de Napoleon, Paris, 1895, in 8. — Stendhal Vie de Napoleon. — Roques de Montgallard, La trahison de Pariegra, Paris 1804 — Jurien de la Gravière, Guerres meritines sons la Republique et l'Empire Paris 1 vol. 1. 3. — Moulin, les melion de m Republique. P. Lacodno, Les mais la maillance et de l'Empire, Paris, 1884, 1 vol. 118 — Troude D. 1. 119 — Paris, 18. 119 de l'aris et des marins frances sous la Republique. Gastarel. Les compagnes ne la premie e République, Paris, 1885, in 8 — Peur la Bibliog. de l'armée française, voir c. dessus, t. VI, p. 370

DILLONATIONS Fréd. Masson Les diplomates de la Revolution, et le Departement des affaires etrangères pendant la Revolution, Paris 2 vol. 1.8 — Grosjan Les retations de la France avec des Deux Sier es Paris, 1888 Costa de Bauregard, Un homme Cantrejois, Palis, 1886, in 8 — Fornaron, Est genera e des emigrés, Paris, 1886, 2 vol. in 8 — Baron Fuin Le manus ent de l'an III Poris, 1828. 1.8 — Portien de l'Oise Vues sur la Retgique et autres pays conquis Paris an III — De Pradt, La Reigique de 1789 a 1814 — Marc Duffaisse, Hist qui droit de paix et de grome de 1789 à 1815 Paris 1869 à vil 1888 — Léouxon le Duc, Correspondance du miron de Stadl — André Lebon, L'Angleterre et l'émigration, Paris, 1887

Biodermann. Deutschland im achtzehnten Jahrhundert, er prog. 1867

Porthon Po. tische Lieberus, Godha, 1862 — Vonedry, De deutschen Republikuner nater der francrisischen Republik, Lupzig. 1870 — Philippion, Geschichte des Preuss schen Staatwesens, Leipzig. 1882 — Treitschko Deutsche Geschichte im Neunzehnter Jahrhundert, Leipzig. 1882 — Vivenot. Thagut Clerfayt und Wurmser, Herzog. Adrecht von Sachsen Teschen, Vertrausliche priefe von Thagut, Quellen etc. Vienne, 1868 et annees susvances.

Muster, Die Potitik ler leutschen Machie Manner, 1869, 3 vol. in 8

Beer, Joseph II, Leopoud II und Kaumitz, Vierne. 1873 e. Leopold II Franz II

mid Katarma. Leipzig. 1874. Vom Armeth, Joseph II und Leopold II

Vierne, 1872.— Sur ies hemmes d'Etatailana. ds. voir et dessous, 12 Bibliog
du enap Astemagne. Botta Storia d'Italia. Bianchi, Storia militare del

riemonte Turia, 1864. Voir e dessous la Bir. du chap Italia.— Sur Wi

mam P. a et le rôle de l'Angleteire voir el dessous Bibl. du chap. Angletei

### CHAPITRE VI

## L'EUROPE ORIENTALE AUTRICHE ET PRUSSE Russie suède turquie --- pologne

Jusqu à 1796

# I. — Guerre turque et guerre suédoise.

Relations entre les trois puissances du Nord Kam tz, qui avait marqué pour but supreme a sa politique curopéenne la revanche de l'Auxiche contre la Prusse, et qui lai subordonnait même sa politique orientale, no désespe a jamais de rempre quelque jour l'adiance de la Russie avec la Prusse, et de reprendre à Petersbourg l'induence que lai avait fait perdre la mort de la tsarine Elisabeth (1762) Kaunitz comprenait que pour reconquerir cam tie le la Russie, il fallait entrer, plus ou moins, dans les vies de Cataerine II, qui ten daient à la dislocation de l'empire ottoman. Assurement il eut accepté sa part dans les dépounles de la Turquie, comme il l'avait acceptée dans les dépouilles de la Pologne, mais c'est cle moins par convoitise de nouveaux territores que pour maintenir l'équilibre de puissance entre l'Autriche et la Russie lans les régions danobiennes, et surtout parce qu' l'alliance russe était au prix des complaisances au richiennes dans les

Mance lorsque la Russie, unie à la France, fit cchec aux ambitions de Joseph II dans la succession bavaroise (4779). — Lette alliance austio russe, que Kaunitz recherchait par raison d'equilibre politique. Joseph II dans l'espoir d'y trouver un apput pour de plus vastes ambitions, et a laquelle répugnait la pru lence de Mance Thérèse, semblat, ne pouvoir se réaliser tant que subs sterait i adiance prosso-russe, conclue de 19 juin 4764, et renouvelée en 1777 pour une periode comprenant les années 1780 1788.

Pour ant, des 1773, Kaunitz avait envoye comme ambassaloi r a Patersbourg son « éleve » favor, un des plus habiles diplo mates de l'empire, le comte de Lobentzel. Dans les instructions do nées a celu, et les questions orientales tenaient une large place. L'aunitz avait en le temps de méditer sur la part que pour ait exiger l'Autriche, dans le cas ou la tsarine persisterait à vouloir la destruction totale de l'empire outeman d'Europe. Cette part, il l'admettant fort large puisque le souci de l'equilibre entre l'Auriche et la Russie l'exigent. Cependant, dans les instructions à Cobentzel (24 septembre 1779), il lui recommandant d'esquiver autant que possible les questions de parlage miental, et le sanatter avait tout au rapprochement, dosc pui l'esqui l'avoir une entre les deux cours impériales. Pour nâter ce rapprochement, Jose pui l'avoir une entre le avec la tsarine. L'alce ayant ete bien acqueille par Catherine II, l'Empereux eul sa

Sir sons des faits, voir a -desairs, t. V.I. p. 202, 44x, 500 et suiv.

2. Aaunitz avai demandé lavis et foil maire la Lasci alors la pits haite de mite militaire le l'Americhe Piur le casi a les Russes enservaient a Constantino [10], or avoir art le engre suivant l'Al to préque l'Dannie, puis, par Neopons et Sona, au golfe l'Orfane I. Autriche if l'Emprait ains la Pente-Vi adi et le partir le la Bilgarie le soche, la Besnie, i Mounte, la Grèce Aurone Rau de estimat ces acquisitions de pays ruines excessives et mê ne lan gerenses Cobeave trouvail que les ne cinquisante pas, piur l'Americhe la prissante quacquerraient les Risses, na très de Genstantino de la Danube interiour, le a nor Norre et Les bolin des nutrichte le se demandaient pussée et un ferait de Tegypie un donnera tion à la France offin de le gagnir a des grands projets, ou nen a l'O dré de Malto qui du moins ne porterait oinbrage à accine pui sa vie et reprenne? La sage Murie Thérèse negoù au point ces projets Le 3 puilles 1777, enc écritain a Merry, son au bissade in a Paris, que le la ratage le l'engire our mai serait, le bilito les critroprises la pius laugère se que gage erm l'Americie à sictivire mime pusqui aux mins de Contantino; e° Ce partage sorait in évaluatinat encire pus ette que que le partage de la Pilogire. Bu cesperait cone que ses pe us lla verraient encort les Tures en Europe.

première entrevue avec olle à Mohilef (mai 1780), sous le simple titre du comte de l'alkenstein, pais, après un voyage dans quelques provinces russes, la rejoignit à Pétersbourg II put se convaincre que, si pour haunitz les questions orientales étaient au second plan tan lis que la question d'alhance occupant le premier, c'etait le contra re pour la tsarine. L'ul demment, elle se déciderant pour relle les Jeux puissances allemandes qui marquerant le plus c'empressement à l'aider on Orient. Ce voyage de l'Empereur avait grandement inquié. Le vieux Fritz » à peine Joseph II avait l'quite l'étersbourg, que le prince royal le Prisse y etait invoye septembre). Fi le e à soo système de ménager egui ment les leux cours alleman les, la tsarine l'accueillit bien, mais c'était avec l'Empereur qu'elle était maintenant résolue à her partie

L'alliance austro-russe de 1781. La mort de l'imperatrice Marie Thérèse (29 novembre 1786) priva la politique aux chienne d'ur utue contrepe de aux entraînements de son héritier, que la sagesse de Kaar zue suffisait plus à contenir. En janvier 1784, Cobentzel fit autorise à négot er l'atliance. On n'aboutit pas à un traite proprement dit, par suite d'une difficulté de protocole \* : rosus les conditions en furent énoncées dans deux lettres de Catherine II (42 avra), echangees contre leux lettres le Joseph (18 mar. Pour la première lettre de chacun des deux souverains, voici les principales ciauses in confirmation du trade du 25 juillet 1772 et de la paix de Teschen, 2º garante des territoires ceux de la Russie en Asie étant excepsés), 3º les secours stipulés sont, reciproquement, de 10000 fantassins, 2000 cava ters, avec de l'artillerie à proportion, mais l'Autriche se réserve le droit d'y substituer un s ibade annuel de 400000 roubles si c'est par la Suede que la Russie est attaquée, 4º si le secours suj do se trouve insuffi sant, les deux so iverains promedent de s'entendre pour la « prestation de secours plus considérables », 5° si l'Autriene est attaquee chez elie, elle aura le droit de rappeler le corps

i. Din Time II de la Man. allernel r'es solre à être nommes la prendire sur in copie m'esse du traite, an 18 q e. R'apertur seruit nomme le premie sur la copie autre menne, sosepa I rejoussant en erma, et ple endait être nomme le premies sur les deux cuines.

auxiliaire; 6° garantie de la constitution polonaise et de l'intégrite des territoires polonais coci visait les ambitions de la Prusse , 7º garantie de la cession du Holstein au Danemark en echange dos comtes 1 Oldembourg et Delmenhorst 1; 8 la Bel g que était exceptée de la garantie russe

La seconde lettre de l'in el l'autre souverain concernanspécialement les affaires d'Orient, Joseph II garantissant les traités conclus par la Russie avec la Turque 1. Il s'engageait à les faire observer « strictement et religieusement » par la Porte, a y employer d'abord ses pons offices, et, s'ils échoument, à lui déclarer la guerre trois mois apres la requisition faite par la Russit, e. alors à operer avec des forces égales à celles de la tsarine. Si, a i cours d'une guerre entre la Porte et la Russie, celle ci etait attaquee par quelq ie autre puissance, l'Empereur, considerant cette attaq ie comme un casus faderis, secourrait la Russie avec todies ses forces, amant que cela la sera possible sans mettre en danger la súreté de ses propres États. — La tsa rine prenait à l'égard de l'Alitriche Jes engagements analogues.

Ces engagements par lettres et contre-lettres consularacht long un traite defensifientre les deux puissances, à la fois contrela Prusse (ce qui interessait surfout i Empereur), et contre la Furgula (co. qui interessor, surrout la tsarine). Vanement Panine, l'homme du « système do Nord », avair essayé de faire liversion en proposant une triple alliance entre la Russic, l'Autriche et la Prisso. Poi de temps après il tomba en disgrâce e. Potemkine devint tout puissant 3.

Le « projet grec ». — Les actes d'avril et mai 4784 se completent par la correspondance entre la tsarine et l'Embereur. C'est la qu'est dévelogé le « grand projet » ou « projet gree ». Dans le cas où une grær, e vic e neuse o ivrirait le parlaro de l'empire ottoman. Catherine se proposait de constituer. en Etat autonome, sous un prince chretien, la Valachie, la Mol-

<sup>4</sup> E versu des traites de Copening on 167 ou Tsarskoë Sélo, conclus cutre le

Dinemark e le grand dut l'a li, comme non les le Pierre III : Convent on de 1704 tout lan les limites lu kouban et lu territure d'azof paix de kairnat (1774, contention du 4 avril 170 touthant le terri-Line ce kin er op

<sup>3</sup> Vermin essue, t NH, j 435-437, 584 c. stiv.

dav.e., la Bessarabie, elle ne réservait à la Russie qu'Olchakof et le pays entre Boug et Driesier, plus une ou deux lies le l'Archipel dans l'intérêt de son commerce. Si l'on réussissait a chasser d'Europe les Tures, l'inclen empire grec serait restauré sous le sceptre du grand duc Constantin, mais ne devreit jamais. ètre reuni à la Russie (lettre du 10 septembre 1782). Joseph demandait pour sa part : kno in et son territoire; la Peute-Valachie (en deca do l'Alula, Nicopolis, Vildin, Orsova, Belgrade, etc., il prendialt l'Istrie et la Dalmatie aux Ven nens, qui seralent indemnisés avec la Moree, la Grete Chypre et d'autres îles, il exigeait que les embouchures du Danube resissent Lhres dans l'interêt la commerce autrichien. Pour mieux assurer l'autonomie des deux Etals que projetant de fon ler Catherine II, la Ducie et la Grèce, ils serment unis en une confédération et s'engageralent a ne pas grever la trafic autrich en (lettre lu 43 novembre. Les ministres de Cathe. mne II trouvaient à redire sur bien des points quar exemple, sur la cession de la Moree, de la Crète, e.c., aux Vénitiens : n élait re pas and attente à l'intégrité du futur État hellénique? Mais enun les pourparlers continuaient L'adiance austro-russe se manifesta d'abord par l'accession de l'Autriche a la neutralité armec (9 octobre 4784). Pais survint l'annex on de la Criir ee par les Russes (8 janvis - 478\$). L'Autriche n'avait pris aucure part sux opérations militaires; elle ressentait quelque jalousie de voir la isarine realiser une telle annexion, tandis qu'elle même restait les mains vides Alors Catherine promit a Joseph II de laider å obtenir que que dédommagement. L'Empereur avait I dec de demander aux Turcs une rectification de frontiere qui lui donnerait la Pe, le Valachie, les deux rives de la Savejusqu'à l'Unna, le démantélement de Belgrade et Orsova Kaunitz lui fit entenore que jamais il n'obtiendrait pacifiquement de telles cessions; il fallait occuper d'abord, demander ensuite; mus alors on risquait une guerre, et la tsarine en profiterait pour s'adjuger, en outre, Otchakof. Tout au noms pouvant-on demander ce qu'avaient ontenu les Russes : la libre navigation cu Danube et des Dardanelles. La Porte opposa un refus indigué. Joseph II fiult par dire . « Cela ne vaut pas la guerre »

Causes d'une nouvelle guerre entre la Russie et la Porte. — Catherne II, ayant accueilli la demande que la fit Herachus isar de Géorgie, le se placer sous la protection de la Russie (1783), se trouva engagee dans les complications des affaires caucasiennes, à la fois contre la Turpue et centre la Perse, ou plutôt contre les tubus piliardes, vassales indociées le ces de la empires

D autre part, l'Angleteure et la Prasse, alors so irdement nosthes à la Russie, ne manquerent pas a inquieter la Porte avec ce qu'elles avaient pu appre dre ou devir et du « projet grec ». Au reste, il semblat que Catherine prit à tâche d'afticher ses desseins. Le nom grec de Constantin Jonné au petit fils qui venait le lui piùre (8 ma, 4779), le som qu'elle prit de lui choisir une nourrice grecque, plus tard, de l'entourer de camarades grecs, de lui fai e apprendre le gror, une modaille frappec a l'effigie de Constantin, basileus des Hellènes, la créa con de redoutables forteresses, Kherson et Sevastopol, en territoire naguère musulman, le développement menaçant de la flotte russe dans la mer Noire, le cantonnement (fin de 1786) de 130 000 Russes. entre Kherson et Astrakhan, l'introntsation à Kaerson d'un aleneyèque gree, Boulgaris, charge l'agir sur ses coreligion n n es de l'empire ot cman, les menées de Boalgakôf, muisue ce la tsarine à Constantinople, qui semait la corruption parmi les fonctionraires tiris, tout con ribuan à inqueler et à irri er la Porte Le pacifique sultan Abdul-Hamid (1774-1789) fut poussé à bout par une dernière provocation

Le voyage de Catherine II dans le Sud (1787) — Des 1786, La berne avait adressé à Joseph II une invitation pour le voyage quelle projetait dans le sud de son empire. En même temps, elle avait demanté ses bous offices pour arton moder les différends avec les l'ures. Or ces bous offices pouvaient mener à la guerre, et Joseph II apprit que la tsaime avait également solucité la médiation de la France. Il reçut donc assez froidement l'invitation et la requete. Il n'entendait pas se faisser moner pur une « princesse d'Anhalt catherinisse » Il pensa

<sup>1</sup> Your conessous, IX, an thap, re Ame

même a se rapprocher de la Prusse, où un nouveau ret succedant au « v e x Fritz » 17 août 1786. Il fit à Berlin une tentanve qui reçut un froid accueil (6 'écembre). Alors il s retourna vers la Bussie et fit savoir a Catherine II qu'il acceltait l'invitation (22 décembre).

On sait avec quelle pompe tri anghale Potemkare fit accouplir le voyage de la souveraine dans son empire de l'aurille, combion d'illusions dans le spectacle qu'il lui offrit le centres fondes et de populations assemblées, et quel mirage de provpérité trompeuse auquel conspirérent à la fois la vanité de la tsarine et le savoir faire de son ancien favori. Tout n'était pas faux, pourtant, dans la mise en scène de Potenikine, car la colonisation de la Russie nouvelle, naguere une steppe déserte que ravagement à la fois les Kosaks et les Talais (a lourd'hui peuplée de dix malions d'haritants , était vraiment de minorée : ce ful une veste forlerosse qu'il l'u fit you à Kherson, un vest port a Sévastopol, une vraie flotte de guerre l'ins la raie C'elan aussi in e , rissance ceelle que manifestait cotte foure de notabilités, de toute race et de toute religion, accomices pour a clairer la truime a tous les relais de sa voiture, deputés polonais, magnats lithuaniens, mourzas tatars, khans on emirs du Kouhan et des Kabard es La politique e repeenne ne fit pas étrai gare, parmi ces fêtes d'Orient, aux préoccupations de la voyageus); car dans sa berline on sur sa galere prirent place. les représentants de la France, de l'Angletorre, de l'Autriche, Segur, Fuz-Herbert, Cobentzel, et la fut préparé le traité de commerce avec la France A Kanéef vint la saluer le roi le Pologne, pres de Kaerson, ce f it k s comte de Falkenstein s, co fut aussi le ministre russe a Constantinopie, Boulgakof, et l'i i ternonce d'Autricke, Herber : La, sur le rivige de la mor Noire, on se trouvait en présence de l'ennemi, car une flotte turque a, parut presque menagante à l'embenchure d'. Doieper : « Vo 3: voyez, dit alors Catherine à l'Empereur, que les Tures ont oublié. Tebesmo. > Clest de l'ennemi qu'il fut surtout question di is les conversations des leux souverains e de leurs ministres, c'est lui qu'on provoquait par le deploisment des forces russes, par les arcs de triomphe portant cette inscription 🕆 « Chemia de Byzance » Et toutes les complications de la politique earopéenne se laissèrent deviner quand Joseph II, sur des nouvelles aiarmantes de Belgique, dut prendre brusquement congr Avant de partir, d'après les instructions dont l'avint muni Kauniz, il avant insiste auprès de la tsarine sur les points essentiels de la polit que autrichienne : la Prasse au premier plan comme ennemi communi, la Turquie seulement au second; pas d'amance avec l'Angleterre, mais e l'orfs pour gagner la France, nécessite d'attentre quelque nouveau conflit anglo-français pour regier les comptes des deux cours impériales avec la Prisse II ivait recommande à son internonce de Constantinople de tout faire pour maintenir la paix entre la Russie et la Porte.

Débuts de la guerre turque (1787-1788). — Cathe rine II était à peine rentrée dans sa capitale qu'une déclarance le guerre fut la réplique à son voyage triomphal. Le 26 juilet, le reis-effend, avait signifié à Boulgakof l'illimatum de la Porte : rappel des consuls russes de Iassy, Bucarest, Alexandrie; atlandon du protect dat russe sur le « khan » de Georgie, vassal de la Porte; obligation pour les valsseaux russes navignant dans la mer Noire le subir la visite. Le 13 août, dans in grand conseil du Divan, la guerre fue resolue. Le 16, Boulgakof fut appelé e les le gran l-vizir et, de la, conduit aux Sept-Pours. Tandis que les legations de France et d'Autricne s'était al efforcées de mainte ur la paix, e lles d'Angleterre et de Prusse navaient cesse de pousser à la rupture.

De même qu'en 1768, la guerre trouva les deux helhgéranis aussi mal prepares l'un que l'a ître. Ma gre les efforts du bellequeux vizir Youssouf et du capitan-pacha Hassan'i Algerien, un des héros de Tchesme, la Turquie n'étal pas prêle. Po irtant on avait construit des navires, à l'alde d'ingénieurs anglois à holianclus, réformé les calibres de l'artillerie sur le type des nouveaux calibres français, enrôlé 1000 maielots grees, rendu disposible à armée d'Égypte en faisant la paix avec les Mamelouks révoltés, appele les contingents d'Anatolie et de Roumelie. Des officiers français et prussieus exerçaient sans reidene les recrues ottomanes. Hassan l'Algerien était plein d'ardeur II disait de lui même : « Je ne veux pas être genéral

en penture. Nous sommes encore les Osmanla, et pespère le fune von la Co farent les Turcs qui prirent l'offensive : ils disigerent sur la forteresse de Kinhourn une attaque que Souvorof repoussa, le 12 octobre, dans un sanglant combat, ou il reçut deux blessures

Du côte des Russes, on avait d'abord provoqué la guerre, pa s cherché à gagner du temps par des négociations. La façon brusque dont elles furent interrompues surprit Cathorine II, et encore plus Posemkine, le vice-empereur du Mili-Quand il avait va Kintourn attaqué par les Turcs, ce heros de tries de comba dans un tel abactement que l'impératrice dut lui écrire : « Railissez vota aso a et votre âme contre les évenements, et soyez assiré que vous les vai crez tous avec un peu de patience, mais c'est une vraie faiblesse que de vouoar, comme lu me l'écris, lemissionner de toutes tes charges et te confiner! » La nouvelle du succès de Souvorof ressura et exalta la tsacire. Mais de manyaises nouvelles survincent encore : au dél it d'octorre, une tempête assaille la floite russe de la mer Noire; un va sseau coula, un autre, désempare, tomba aux mains des Turcs Potenikine, lonjours expessif, annonça la « perte de la flotte ». Il avait mis le siège devant Otchakof, et le siège n'avançai, pas. L parlait maintenant d'évacuer la Crimée, d'abandonner ses ports, ses arsenaux, le fruit de treize années d'efforts. Il était malane, it avait des spasmes La tsarine essayan de relever son courage : « Je t écris tout ceci comme a mon meuleur ami, a mon meuleur élève, à loi qui jusqu'al irs avais plus de ressources que mou même . Yous 6 es impahent comme un enfant de cinquas. Evacuer la Crimée! Mais ce serai, ouvrir aix Tures of nex Talars an chemia, poar a us, due, jusqu'au cœur de l'empire puisqu on ne peut prendro dans les steppes une position lefensive . A Vionne aussi la rupture entre la l'orte et la Russie avait cause une surprisc cosagréable. On se voyait entraîné dans la guerre contre les Tures D'abord on out Fidée l'invoquer la médiation de la France. On se rassura lorsque Cobentze, auronça de Petersbourg que la Russie croyait n'avoir besoin de personne pour venir à bou des Tures. A ora Joseph II, en septembre, se

déclara prêt à remphr ses engagements envers la Russie Alors aussi on poussa la negociation d'une qualruple alliance avec les maisons bo ubonic mes de France et l'Espagne : on a vu comment notre effontrement diplomatique, après la reculaté en Hollando (septembre-octobre), fit évaneur les esperances que les Jeux cours importales avaient fondées sur nous.

Dès l'auto nue de 1787, Joseph II fit des préparaufs de guerre. Il existait entre l'Embereur et Kaub 🗡 i le facheuse diverge 💩 de vues le premier voulair Belgrade avant fout, le second out voult. Khotma l'in anterdant a'etendré ét se fortifier sur l'Admanque, l'autre sur la mor Noire, de fât ce que pou tenir en todec, de co côlo, les ambitions de la Russie. On avait pensé à entraîner Venise dans l'il iance : la republique, que ayant e mar ence de son irremé liable décadence mintaire, refusatout concours (decembre 1787). Avant mêmo de loclarer la guerre à la Porte. Jisseph II essaya d'enlever Belgrade par surprise. Une premiere tentative devait avoir lieu, avec le concours des Serbes, dans la nuit du 2 au 3 décembre 4787, on du, y renoncer, faute d'ule suffisance preparation. En janvier, une nouvelle contative ecnous également. Joseph II fut alors oblige de s'executer envers à Russic et le déclarer la guerre à la Porte, sans avon pris Belgrade (9 fevrier 4788)

Les Turcs avaient compte sir 500 000 combattants en janvier 4788, if n'y eut de prêt que 60 000 fators, sous leur ancien khan Chablas Chinci in sociapirent la Bessarabie Derrière eux, en Mollavie se réunissa à lente ment l'armée o tomane, lour a tour grossie par les afflux de recrues ou d'un mee par les desections, car les soldais vervient ou repartaient comme il leur plaisait. La venie force les l'ures etail la floite du capitan pacha et la ligne les forteresses danabiennes, Braila, Gongreso Rom Lichonk, Sinstrie, Vindin, Orsova, Beignide, presque toutes en assez bon étai, sans parler de Kholin et d'Otchakof, a l'extrême frontière. Dans cette dernière place, 20 000. Tures canent lassages pur 40 00. Russes, sous les ordres de Souvorof, heutenant le Potemaine. Colonière de spasait en outre, de 410 000 fontmes.

En Podolle, se rassemblait l'armée de Roumantsof, forte de

60 000 hommes. Dars le Koman, les Russes en avaient 40 000, sous Paul Potemkine et Yélaghine, qui, à la fir de 1787, repousserent une invasion de Tcheckesses. Abkhazes, Lesghiens, Daghestanais, etc., sous l'émir Imam-Mansour.

Quellos forces l'Autriche pouvait elle jeter dans la halance? Environ 200 000 hommes, concentres en Hongrie, et partages en six corps Une partie, sous les ordres de Lascy et le Joseph II, devait mener d'attaque contre les places de Belgrade, Victin, Orsova; l'autre partie, sous le prince de Cohourg, devait proteger la Transylvanie contre toute attaque venue de Bessarable de Moldavie, et, au besoin, envanir les Roumanies

II y avait, dins les armées autrichiennes, russes airques, comme une sorte d'émulation pour gaspiller le temps. Entore en mai 1788, Potemkine renouvelant a la tearmosa proposition d evacuer la Crimee, et Catherine II repondant : « Je ne plus y Je ne compre ids même pas ton rièe. Quand on est hier en selle est-ce qu'on descend de son cheva, pour se tenir à sa queue " » Les Russes de faisant rier , les Auf ithieus n'avançaient pas. Ils claient décin és par le typhus : ils avaient 25 000 nalades dans les hôpitaux. En revanche, les Mollaves. moutraien le plus grand enthousiasme, faisant savoir à Joseph II qu'ils étaient prèts a comhaitre sous sos oblres, à servir sans solde, acceptant l'être encadres par des officiers autrichiens Joseph II hésitait a les accuellir. Pourfant, en avril, le colonel Fabri, sur l'ordre de Cobourg, entra dans Iassy, fut reçu avec les plus grands l'ont e ir s par le métropolite, les borar∗ le peuple. Il expulsa de Moidavie les fables régiments tures. Peu apres Joseph II ordonaa l'eyacua ion de cette province, Cobourg, qui avait déjà commencé le biocus de Abotin, essaya de faire revenir l'Empereur sur sa decision; le prince de Ligne, alors attaché uutrich er dans l'armée russe, convit à Joseph II dans le même. sens. La prise de Khoan (19 septembre 1788) don la raison à Coboling et au prince de Ligne.

Sur les frontières de Croatie et d'Esclavome, le maréchal Laudon avait pris Doubitsa. 26 août), d'spersé un camp ture auprès de Gradiska, pris d'assaut Novi Bazar (3 cetobre : L'Emperour, en avii , avait pris Chabatz, passé la Save et attaqué Belgrade.

Le gran l-vizir Yousso if à la tête de 7 : 000 Turcs, rassemples en Bulgarie, accourut pour sauver la place et contraignit les Autrichiens, decimes par le typhus, à repasser la rivière Debouchant le Nisch of franchissant le Danube, il batti, un de lours corps a ipres de Menada (28 août, envalut le Banat, rejetant l'ennemi a i delà de la fémes. La terreur se repandit dans l'empire a duelura. Da are part, la Hongale, insurgie comme la Belgique, obligeait une part, e des troupes imperiales à revenir sur elle Joseph II ayant fait sa jonetion avec War tonslellen, le vaincu le Monadia, présents la lataille au gran l' vizir, a Slatina, et fut battu (14 septembre) Pais, désastre plus grave, dans la nuit du 20 au 21 septembre, une fo le paraque se mit dans le camp impér al de Ligosch, tout s'enfait, abandennan, aux Turcs le convoi, les équipages, les canons. Dans les tenebres, deux régiments autrichiens firent feu l'un sur l'autre et se decimerent, peu s'en fallut que l'Empereur et son neveu l'archi lie François ne fussent tirs Les Ottomans occinerent le camp desert et Frûlerent 130 vittages. Plus, comme le déscrifre était a peine moindre dans leurs rangs, ils repasserent le Dan be. L'Empereur put reche, lir à Semlin les debris de son armee. Il rentra la 8 Vienne la 5 décentre

Pour les Russes, la cumpagne le 1788 avant prodé autour 6'O chas of Voulant secturity cette place, le capitan-pacha était entre dans le Liman (gelfe marécageux d., Boug) avec 66 voiles. don. 16 valsamix de ligne et 12 fregates mai . La corsane ecossais Paul Jones et le prince le Nassau Siegen, avec une flottille enu rement composee de galères et de navires legers, soutenus par des buter es que Souvorof amena sur le rivage, anéantirent la flotte ottomane lans les jo unices des 27 et 28 juin et du 12 juliel. Le capitan ne put sauvor que quelques navires. Alors Souvorof reprit avec plas Tenergac I is ege d'Otchakof Le 7 août, il ceno la dans une attaglie, où il fut blesse. G'est se le nen le 17 lecembre qu'il enleva l'assa il cette forteresse. avec une perte de 4000 hommes pour les Russes et de 10 000 pour les Tires II y reuva beauci ip d'availletle es d'enormes approvisionnements. La campagnes de 1788 se terminait nonc sur le désastre des Autrichiens et sur un colatant succès des Russes Au reste, ce qui durant cette campagne avait jeté tant de découst dans les opérations des alliés, ce fut la brusque entrée en scène du roi de Suede.

La ligue anglo-prussienne; la diversion suédoise. L'Angleterre et la Prasse restaient unies, pour les affa res. d Orient comme pour les affaires de Hollande, dans une commane animosité contre la France, l'Altriche, la Russie Nous les avons vues poussant la l'irquie à la guerre, lui fournissant les secours qu'el e utait indituée autrefois à recevoir de la France. Elles ne farent étrangères m aux troubles de Belgique m à ceux de Hongrie. Pourtant elles ne cherchaient pas encore à intervenir directement dans la guerre d'Orient Enfevrier 4787, Fredéric Guillaume II avait essavé a imposer sa mediation a l'Empereur. Celui de la repoussa fièrement quel droit lui interdisant on de chercher en Orient quelque équivalent pour toutes les perles qu'avait subies sa maison et de « germaniser quel ju s centair es de ir illers d'Orientaux »? Le roi de Prusse n'insista pas, Le fat a un autre cote que vint l'orage

Depuis le coup d'État saedo a de 1772 et les menaces qu'avaient fait entendre à ce sajet la Prasse et la Russie 1, jamais une entente cordiale n'avait pu se rétablir entre ces cours et le roi Gustave III. En 1777, il avait eu, à Pétersbourg, sous le nom de comie de Guilland, une entrevue avec Catherine II. La terrine le trouva bizacre, et le grand-due Paul, avec ses intimes, le trata de « Don Gus ave », le « heros du Nord » « d'étour li. Cependant, on avait negocié pour un traite l'amité trustave III entenduit qu'entre la Isar ne et lui les noms de frère et de sœur fussent seuls en usage. En 1783, nouvelle entrevue à Fredra sabairm. Même impression bassée par le visiteur ; « J'ai trouve, ecrivait Catherine II à Potemkine, qu'il était excessivement occupe de sa parure, se tenant fort volontiers devant le miroir. »

En même temps que Gustave III proliguait à Catherine II les flattemes, il formait un camp a Tavastehus (Finlande).

<sup>.</sup> Your cade sus, t. VII. p. 344 et 492

L'année suivante, il signait avec la France un traite d'alliance et de subsides (19 juillet 1784). Il faisait espionner les places fortes de la Finlande russe et les abords de Pétershourg. La Russie, à son tour, lui fournissant des griefs elle prenait à son service Sprengtporten, qui lui avait livré les secrets de la défense suedoise, ses ministres à Stockholm — Ostermann, Simoline, Markof, Razonmovski - avaice, les mancres et le langage hautam des min sires russes à Varsovie. En Finlande, la Russie encourageait les tendances séparatistes en Suèle. elle s, clenarit sous ceux qu'ava ent mécontentes ou le conf . Éta. de 1772, ou le gouvernement dépensier et autoritaire du rol Gustave III, menacé dans son propre palais, eût de bon coor cherché dans la guerre avec la llussie une diversion à ses embarras intérieurs. La rupture de la Porte avec la tsarine lui parut offrir l'occasion favorable. Le traité aureo si edois du 19 juillet 1740 subsistait : il autorisale, il obligeait le roi a intervenir en faveur de la Porte-il l'assurait de subsides payés par celle ci. Enfin cette guerre d'Orient avait dégarm de troupes russes les front eres de Finlande, et Pétershourg même semblait a la merci d'in coup de main. Se ilement, comme la Russic avant avec le Danemark le traité défensif de 1773 (confirmant ceux de 1765 et 1769), obligeant le Danemark à secourir la Russie dans le cas où elle serait attaquee. Gustave III chercha un moyen de ne peint passer pour l'agresseur. Il ni revêtn funiforme russe a les paysans fintors qui vincent tirer des cou is de fasil sur ses avant-postes. La ruse etai, si grossière que personne ne s'y trompa, pas même le Dancmark.

La cour de France, mécon ente ce voir Gustave III se faire l'instrument de l'Angleterre et de la Prusse, avertissait son ministre à Stockholm, M de Pous qu'elle « no pourta plus regarder le roi de Suède que comme in ancien am, qui lui a manqué, dont elle déplore l'égarement »

Guerre suédoise (1788-1790) : paix de Verela — Le 9 juin, la flotte suedoise, sous le duc Charles de Sudermaille, frère du roi sortait du port de Carlskrona, pour une destination tenue secréte: Il s'agussait de Cronstadt et Peters bourg. En même temps, Gustave III se préparait, avec son

armée de terre, à franchir la frontière de Finlande. Le impul let, un secrétaire de sa legation à Pétershourg, Schl.ff, remit son ultimatam à la tsarine : rappel et paintion exemplaire de Bazoumovski, restitution de Kexnolm, de la Finlande méri dionale et de la Karélie; mé hation du roi pour la paix d O ient, il pourcait offrir à la Porte la Crimée, et, si cela ne suffisait pas les frontières de 4768, désarmement immediat de la Russie Même le ministre de Prusse a Pelersbo irg, Keller, est.mn que cette note révelait un etal de démence. « Il me semble, dit Segui a la isarire, que le roi de Suede, bercé par un songe trompeur, a rêve qu'il venant deja de gagner contre Votre Majesté trois grandes batailles. > - « Quai d'il aurait remporte crois victoires, répondit-elle, et quand même il scrait maître à présent de l'étersbourg et de Moscou, je las montrerais encore ce que peut, à la tête d'un peuple brave et devoué, une femme d'un grand caractère, debout sur les debris d'un grand empire. »

Luc marche un peu rapide, et Gustave III pouvait se rendre maître de Pétersbourg. La tsarine n'avant pas même 6000 hommes pour défendre la capitale On eurôla, en toute hâte, des cochers, des domesulques, les ouvriers. On apprit que le roi était entre dans Nyslottet marchait sur Frederikshamm. Le bruit se répandit dans Pétersbourg que la tsarine se preparait à quitter la ville. Segur l'interrogeant à ce sujet, Catherine répondit fierement : « L'avez-vous cru? »

Le 17, millet, à l'île de Hogland, près de Frederikslan m, s'en gagea une balaille navale. Chacune des deux flottes y perdit un navire et s'attribus la victoire. Seulement Greig, blessé, garda ses positions, tanuis que le duc de Sudermanie rentrait dans les ports de S'iède. Catherino II fit chanter des T'e Deum Gustavo III ayant perdit teois semaines sous Frederikshamm, une armée russe de 12000 hommes, commandée par le grand duc Paul, eut le temps de se rassembler sous Vylorg

Biento, la tearme trouve des allus dans le camp même le Gustave III. D'abord des officiers suédois, au nombre d'une centaine, sous protexte que le roi evant déclaré la guerre en violation de la constitution, exigeaient qu'il les congediét ou qu'il fit la paix Des officiers finlandais, le 9 août, osèrent

signer une adresse à l'impératrice, lui demandant si elle était disposée à traiter avec les États lorsqu'ils seraient legalement réunis à Stockholm Elle (it une réponse encomageante. Alors, au camp d'Anjala, ils formèrent une confedération à la polonaise, adressèrent un manifeste à l'armée suédoise, conclurent une trêve avec la tsarine, es évacuèrent son territoire. Les conjurés d'Anjala étaient en parfait accord avec les mécontents de Stockholm. Le roi risquait d'être par ses propies ofticiers, livré aux Russes ou à ses ennemis domestiques. Il s'attentait même à être assassiné.

Une autre diversion se produisit. En vertu du traité de 1773, les Danois, sous le prince Charles de Hesse, envahirent la Suède et assiegèrent Gotheborg (septembre). A cette nouvelle. Gustave III s'écria : « Je suis sauvet » En effet, l'attaque par le vieil ennemi héréditaire affait réveiller le sentiment national suedois. Le roi, que les conjurés d'Anjala n'oserent pas retenir arriva en Suède, évita de paraître dans Stockholm, où il ne pouvait que retrouver leurs complices, se rendit chez les paysans de Dalécarlie, cette reserve de loyalisme et de patriotisme, les harangua du hant de la pierre légendaire de Mora, denon çant l'invasion étrangère et la trahison de la noblesse. A la tête de 6000 Dalécarliens, il courut à i secours de Gotheborg et y entra, au moment où la place allait se rendre

Nouvelle péripétie. La ligue anglo prussienne avait, des le debit, essayé d'arrêter le Danomark, monaçant d'intervenir s'il mettait en compagne plus le tro ipes qu'il n'en était strictement exigé par le traite de 1773. Puis elle le somma 1 rontrer dans la neutralité La France appuya ces efforts, noi pas, comme la ligue, par hostilité contre Catherine II, mais parce qu'elle n'entendait pas voir, quelque grief qu'elle ent contre Gustave III écraser son ancienne allee la Suède. Le prince de Hesse consentit à reconnaître qu'il avoit bien pu depasser ses instructions et retira son armée (decembie). La neutralite danoise fut proclamée le 9 juillet 1789

Gustave III dans Gotheborg, s'étai manifesté comme le défenseur du sol national. Le peuple oublia ses faites ai le-rieures. Dans la diéte qui se réunit le 2 fevrier 1789, non

M FIG

seulement il obtint un bil. d'indemnité pour sa déclaration de guerro à la Rissie, mais, appuyé par les trois ordres roturiers clergé, bourgeois, paysans, il contraignit la noblesse à subir une nouvelle reduction de ses droits et une augmentation nouvelle des prérogatives royales. Le coup d'État du 20 fevrier 1789 compléta ainsi celui du 19 août 1772. L'acte « d'inion et de sûrcte » (21 février) remit l'armée et la flotte sous la main du roi. Un des conjurés d'Anjala, le colonel Hâtesko, fut décapité, d'autres, relégués ou emprisonnés

Gustave III avait dé, à repris la luite con re la Russic. La guerre de Finiande se réduisit à bien peu : la reprise d'une bicoque par les Sué lois et quelques escarmouches. Sur mer Nassau Siegen commandait la flottille des galères russes; Tchitchagof, la flotte des valsseaux. In combat indécis fut livré par celle-ci, le 25 juillet 1789, entre Bo mbolm et la cête suedoise. Le 24 août, Nassau Siegen gagna la brillante victoire de Svensk. Sui d. « Un autre Tchesmé », disait Latherine II.

En decembre 1789, elle put craindre une attaque de la Prusso contre les Provinces balaques. Frédéric-Guillaume se horna, au début de 1790, à demander quelles conditions la tsarine mettrait au retablissement de la paix, soit dans le Noid, soit en Orient Elle répondit que la Turquie et la Suede devaient d'abord reconnaître qu'elles avaient commencé la guerre injustement, ensuite, en ce qui concernait la Suéde, Catherine exigeait que Gustave III rélabit la constitution renversée par ses deux coups d'État, et que la Prusse avait garantie au même titre que la Russie. C'était une condition inacceptable pour le roi de Suède . il y allait de sa dignité, de sa couronne et prot-être de sa vie

La guerre continua donc dans le Nord, mais toujours lan guissante Le 17 mars 1790, les Suédois occupérent un instant Balt.sch-Port. En Finlande, ils eurent deux petits succes. En avril, la flotte de Tchitchagof remporta une victoire dans les eaux de Revel. En mai, nouvelle bata lle lans celles de Seskar de Pétersbourg en entendait la canonnade. La jonetion des trois flottes russes (Kruse, Tchitchagof, Nassau-Sieger) petmit de cerner, dans le port de Vyborg, la flotte suédoise où se trouvait le roi, et de la cerner si complétement que Nussau-

Siegen osa lui offer une capitilation. Le roi parvint à forcer la Lgue de blocus, mais en perdant 7 vaisscaux de ligne, 2 fregates, beaucoup de moindres navires. Le desastre était tel qu'il fut in moment question d'evacuer Stockholm Quand Gustave III, ayant un peu refait ses forces, se résolut à livrer la seconde pataille de Svensk Sund, il sentait l'ien que sa co fronce même était en je 1. et les Rasses pensaion. Ju'ils allaient donner le comp de grace à la marme sucdoise. Cette fois, dans les mêmes parages ou il avait été victorieux onze mois auparavant, Nassau Siegen fut complètement batte : il perdit 53 navires et 6000 hommes (28 juin 1790 En présence d'un tel revers Catherine sut nontrer de la grandeur d'âme. A Nassan Siegen, qui offrait sa déinission e, lui renvoyait ses de ora, ons, el e écrivit « Les plus grands capitaines n'ont-ils pas eu des jourrées malheureuses?. Pierre I'r, après avo léte battil neuf ans de suite, gagna la bataille de Poltava. . Planez sur les événements et allez derechef à l'ennemi .. »

Malgré sa victoire. Gustavo III ne se souclait pas de risquer une nouvelle bataille. Il sentait que la Suede etait lasse de cette guerre. Les evénements de Frince, l'inquiétude sur le sort de Louis XVI et de sa famille, commençaient à l'occuper toit entier. De son côte, Catherine II pressentait la defection prochaine des Autrichiens, tan les que l'Angleterre et la Prusse lui restaient hostiles et que les affaires de Pologne se compliquaient dangereusement. È le re demandait qu'à se réconcilier avec Goslave III dans une haine commune contre la Révolution française. Des conférences s'ouvrent à la frontière finlandaise, sous la médiation de Galvez, et aboutissent à la paix de Verem 44 août 4790). Ains finit la diversion suédoise

Suite de la guerre d'Orient (1789-1790). L'Angleterre et la Prusse avaient resservé leur alliance par le traité de Loo (13 Juli, 1788) : l'année précédente elles avaient arraché la Hollande à l'alliance frança se et se l'étaient assujettre. Le traite entre Prusse et l'assie, dont le delai expirait en 1788 n'avait pas éte renouvelé. La mission confiée par Ségur à Nassau Siègen (instructions du 31 janvier 1789), pour décider la cour de France à une action énergique et pour entraîner.

la cour d'Espagne, avait completement échoué, et la prise de la Bastille avait porte le Jernier coup aux projets de Quadruple alliance. Joseph II était fort inquiet à la perspective de se trouver, seul avec la Russie, en presence d'une coalition comprenant la Prusse, l'Angleterre, la Hollande, la Suede, la Turquie, la Saxe, la Pologné, avec la Belgique et la Hongrie insurgées; du mauvais etat de sa propre armée, de l'état peut être pire de l'armée russe, de l'évilence incapacité militaire de Potemkine. Plus d'une fois, au cours de l'année 4788, il avait fait sonder la Russie sur la possibilité de faire en commun la paix avec la Porte, tiathernée, quoique désir use de cette paix, n'entendait la faire qu'aux con huons qu'elle dicterait. Quant a une paix si parée de l'Auliiche avec la Porte, elle s'y résignerait; mais alors l'Empereur n'aurait plus à compter sur le concours de la Russie contre la Prusse.

Il fallut continuer à guerroyer La Por e, un moment inclinée à la paix, redevint tout à fait beliqueuse, quand au pacifique Abdul Hamid succéda (7 ayril 4789) le jeune sultan Sélim III Son premier acte fit d'ordonner une levée en masse des musulmans, de seize à soixante ans. Le 41 juillet, il conclusit un nouveau traité d'alhance avec la Suele.

Dans la campagne de 1788, Joseph II avait pu se convaincre qu'il n'était pas un mintaire, et, le maréchal Lascy ayant pris sa retraite (février 1789), après quelques mois d'essai avec le vieux Haddik, ce fut a Laudon que l'Empereur confia le commandement en chef de l'armec (mai)

Laudon commença le 15 septembre le siège de Belgrade, le 8 octobre, la place était prise Sementiria et Passarovitz succombèrent. Le 28 août, Clerfayt avait l'attu, à Mehadia, l'armée de Youssouf et dégage le Banat

Dans les régions du Las Danube, le prince de Cobourg, avec 18 000 hommes, de concert avec Souvorof, qui en avait 7000, remportait le 1º août 1789, auprès de Fokchany, une brillante victoire sur Dervisch pacha à la tête de 30 000 Turcs. Le 22 septembre, Cobourg, près de Martinestr sur le Rymnik, ren contra l'armée du nouveau grand vizir, Koutchouk Hassan, forte de 100 000 hommes « Sauve-nous », écrivit il à Souvorof

Celui-ci accourat et proposa a i princi de prévenir l'attaque de l'ennemi en l'attaquant. Cobourg fut d'abord épouvante d'une telle proposition, puis il accepta et une éclatante victoire s'en soivit : les Turcs, qui avaient la rivière à dos, laissèren 20 000 hommes sui le terrain ou dens les flots. Les vainqueurs firent leur entrée dans Bucarest. En novembre, Kraiova était enleve par les Autrichiens et Bender par l'otembi io. Le grandvizir, refugié dans Choumla, demanda un armistice. Il fit négocié à la fois par les envoyes le Cobourg et de l'otembine.

Amsi les affaires de l'alliance, à la fin le 1'89, s'etaient bril lamment relevées, un moins en Orient. En Occident, celles de l'Autriche aliaient moins bien la l'insurrection de Hongrie repondait une extension n'avelle de l'insurrection belge Le 19 lécembre, la garnison antrichienne était chassée de Bruxelles et la domination impériale anéantie dans toute la Belgique, à l'exception du Luxenbourg. Hongrois et Beiges faisaient albance avec la Prisse : celle-ci chargeait les généraux Schonfell et Kohler d'organiser l'insurrection belg y elle intervenait également dans le pays de Liege, entre le peuple et l'evêque. A Berlin s'organisant un counté de l'opposition hongroise, et l'on parlait l'amener la diete de Presbourg à mettre les droits du royaume magyar sous la protection de la Prisse.

Le 34 janvier, la Puisse signul avec la Perte, à Constantinople, un traité qui fut ratifié le 20 juin à Schoonwalle. Son traité avec la Pologne est du 29 mars. Sur tous les points, elle prenait position coutre l'Autriche et cont e la Russie.

Le plan Hertzberg — Tous ces fai s, y compris la déclaration de guerre atomane en 1787 et la diversion suedoise, n'étaient que la mise à execution d'un vasic dessein, conqui par le vieux comte de Hertzberg, un élève présomptueux et maladro t de Frederic II, et dont le génie chi néri que et turbulent rappellerait plutôt Alberoni. A la realisat on du « plan Hertzberg » il entendait faire concourir la vaste coalition à la tête de laquelle sietait placée la Prusse. Ce plan consistait à laisser aux deux cours imperiales une petite part de leurs conquêtes dans le Sudia la Russie. Ofchakof et la Bessara, le la l'Autriche, la Moldavie et la Valachie. En revanche, la Russie abandonne ait à la Suède

une partie de la Finlande, l'Antriche resultierait à la Pologne une partie de la Galicie. Mais la Suèle et la Pologne ne recevraient pas gratuitement ces restitutions, car a leur tour elles devaient céler à la Prusse, la Suede une partie de la Poméranie, la Pologne les villes de Thom et Danizia, , est a due la basse Vistuie. Mais comment faire accepter à la Rissie et a l'Autriche des cessions de leur propre territoire, un tel agran dissement de la Prusse sur la Baltique et en Alle nague?

Défection de l'Autriche : Reichenbach (1790) et Sistova (1781) — Quand mourit Joseph II (10 fevrier 1790), son frère et successeur, Léopold II, se trouva donc en présence de la situation la plus dangereuse pour l'Antirche. Quelque cesireux qu'il fût de la paix, pouvait il l'acheter a un tel prix? Lour alliance avec la Prusse rendait les Tures encore moins traitables. Donc, en Ouent, connue en Allemagne, comme e Hongrie, comme en Belgique c'était la Prusse que l'Autriche trouvait par out devant erle. De là, l'idee d'en finir d'abord avec la Prusse. Cobentzer, à l'étersbourg, fut chargé de sonder les ministres russes. Els firent des répunses évasives.

Le 16 avril 1790, Clerfayt enternt Vieux Ocsova, puis il battait les Tures a Kalafat. On échona devant Giorgievo, mais on prit Czettin (20 juin). Quant aux Russes, ils ne savalent ni pousser vigoureuse nent la guerre, ni se decider à conclure une paix commune avec la Turquie, ni se résigner a ce que l'Autriche fit avec celle ci une paix separee.

Les embarras de l'Autuche devenauent l'extrucables. Le nomer t'Li opoid e me it de l'esto ri quand surgit, en Amerique, a propus des îles Nooika Sond (Californie), le conflit entre l'Espagra et l'Angleterre, et qu'on put prevoir une intervention armée de la France en favour de la première (mai 4790). Si cette guerre dela ait, ou serait débarrassé de l'ingerence auglaise lans les affaires européer les, et, en inême temps, des ingérences de la France, c'est-a-dire du parti de La Fayette, dans tes affaires de Beigique. Mais, en mai, l'Assemblée nationale de France se prononça resolument contre toute intervention dans le conflit américain, et l'Espagne, reduite à ses propres forces, dut s'arranger comme elle put avec l'Angleterre. Son ministre

dirigeant, Floridabianca, si, cet aven à l'ambassadeur britannique : « Si la France nous soutenait, je tiendrais bon, mais, sculs, nous sommes trop faibles, il faut que nous cécions. » Leopold se retrouva en presence de la coalition e impécane.

Pitt, si hostile à la Russie, l'était beaucoup moins à l'Autriche Les Phissances mantimes ne se souciaient pas de voir la Prisse maîtresse de la basse Vistule et le la Ballique, elles repultaient cette partie du plan Hertzberg, précisément une de celles qui étaien, le plus desagréables à l'Autriche Des lers, elles n'avaient guere à exiger de celle-ci que la conclusion de sa paix avec la Turquie Leopold y était tout disposé. Il fit savoir qu'il se con enterait l'Orsova Dars l'affaire des Pays-Bas, il etai, prêt à restituer à la Belgique son ancienne consultaion. Si l'on poussait plus loin les exigences à cet égard, il ferait alliance avec la France, en lui cédan, la Belgique, afin qu'elle l'aidât en Allemagne. L'accord avec les Puissauces maritimes se fit rap lement, sur les bases indiquées par Léopol l'Celui et en acquit une grande force pour resister à la Prosse

Les Prussiens avaient signifié à l'Autriche le « plan Hertzberg », c est à dire, en co qui la cor cernait, l'arm slice immed al avec les Tares, le retour à la frontière du traité de Passarovitz, enfor la cession de la Galicie aux Polonais. Le 9 mai 4790, Frédéric-Guillaume II maista a pres de l'Empereur, exigeant une reponse et pour appuyer cette espece c'ultimat im, se rendit a son armée de Silésie Léopold, quoique assure des Puissances maritimes jugea prudent de négocier II envoya le prince de Reuss et le baron Spielmann au camp prussien de Reichenbach Ils y arrivèrent le 27, un Aux propositions le Hertzberg ds repondirent par un contre-projet - au lieu de céder la Galicle a la Pologne on lui denneratt la Mol lavie. Quant à l'armistice avec la Porte, ils y consentirent. Alors ce ful devant les Prussiens que se dresseren, les abstacles , les plenipotentlaires des Paissances maritimes, accourus au congres, signifièrent leur oppositor à toute mo lification de territoire sur la Baltique et la basse Vistule; Lucchesini, ministre de Prusse à Varsovie, vint averur son maître que la dicte polonaise résisterait a to ite cession de territoire. Ainsi la coalition tant redoutee

par l'Autriche se disloquait, et le « plan Hertzberg » s'évanouissait. Frédéric-Gullaume II, avec sa mobilité ordinaire, précecupe des affaires de France, satisfait d'imposer à l'Autriche une paix orientale qui oc lui la secrait rien de ses conquêtes, aban-Jonna lu, même le fameux plan. L'accord put donc se rétablir. entre l'Autriche et la Prusse sur les bases du statu que oriental, sauf quelques rechfications de frontiere, et d'une entente sur les affaires de Belgique. Tel fut le traité de Reichenbach (27 pullet 4790), qui devait avoir une telle influence lant sur les affaires d'Orient que sur celles d'Occident Pour l'Occident, il fut complété par le truite de La Haye 40 dec.), conclu entre l'Autriche, la Prusse, les Puissances maritimes, et réglant les conditions du rétablissement de la domination imperiale en Belgique. Dé a les troupes autrichiennes étaient renfrées dans ce pays a elles occupèrent Verviers en septembre, Namur en novembre, Bruxelles le 3 decembre. Dans l'interva le Léopold ava a eté cour su é a Francfort (30 septembre). Pour l'Orient, le traité de Reichenbach devait se compléter par la paix de Sistova.

Cobourg, à la tête de 4: 000 Autrichiens, assisté de Souvorof à la tête de 10 000 Russes, était sur le point d'engager une action décisive auprès de Bacarest, lorsqu'un courrier lui apporta la nouvelle du traité de Reichenhach et l'ordre de négocier un armistice. P'us survint Lucchesini, qui venait remplir l'office de médiateur L'armistice austrotuie, fut s'gné à Gurgiévo (Gurgia) (19 septembre) il devait durer jusqu'à mui 1791. Un corgres s'ouvrit ensuite à Sistova (30 décembre). Il devait aboutir à la paix de Sistova (4 août 1791). L'Autriche ne conservait que Vieux Orsova et le territoire le l'Unna.

Les Russes continuent seuls la guerre : paix de lassy (1792).—La paix de Verelà et l'armistice de Giurgievo, ccartant la Suece et l'Autriche de l'échiquier oriental, avaient laisse seules en présence la Russie et la Turquie. En Asie, les l'ures et Taiars ficrent chasses du Kouhan. Sur la mer Noire, la flotte d'Ouchakof remporta deux victoires signalées (8 juillet et 18 septembre) Dans l'Archipel, une tentative du corsaire Lambre Canziani pour soulever les pays helléniques échous, par suite le la cestruction de son escadre près de l'el d'Andres

(18 mai Dans la region Janubienne, les Russes prirent Kilia Toulicha, occupèrent Isaktchi. Ils resserraient ainsi la place d'Ismail, devenue leur principal object.f. Elle fut enlevee l'assaut par Souvorof (22 décembre 1790), avec une perte de 10000 hommes pour les Russes et un massacre effroyable de 26000 Tures, sans distinction d'age ni de sexe.

Un moment, les Russes furent menacés même dans la possessien de leur préce leute conquête, Otchakof William Pitt avanle sentiment très net, quoiqu'il fût encore vague chez presque tous les Anglius de reitem is apre le maintien de l'empire ottoman ctait d'un intérêt majeur pour la Grande-Bretagne. Il avait donc ordonné des préparatifs dans les ports d'Angleterre en vue d'une expédition destinee a reprendre Otchakof. Le 28 mars, il leposa au parlement une demande le crédits; mais alors une vive opposition se manifosta dans les deix Chambres. Le thème des opposants était celui-ci : quel intérêt po ivait avoir l'Angleterre à ce que des territoires deserts entre Bong et Driesser lussent à la Turquie ou à la Russie? L'opinion du public se révéla tout aussi contraire au c Russian Armament » Pitt retira la demande de credits. Un courrier envoye en toute hâte a Pétersbourg y arriva juste à temps pour empêcher le ministre anglais de presenter a la tsarine la note commina en e dont il était charge Ainsi échoua une tentative qu'on peut considérer comme la première ebauche de l'expedit on de Crimee de 1854-1855. Du meme conp. la Prusse, dont le roi avant annonce au sultar sa resolution de declarer la guerre a la Russie (mars 1791), fut contrainte de s'abstenir

En Asie, durant la campagne de 1791. Acapa fut prise (3 juinet), sur la mer Noire, la flotte d'Onchakof acheva la destrucción de la marine turque. Dans la region danubienne, Repnine Livra au serasker Ahmed la bataille de Matchin (9 juillet), qui colta aux Turcs 4000 hommes.

La Poste se sentant hors d'état de résister. E le prêta l'orende aux offres de médiation de Romagny e. L'idolf, ministres d'Espagne et de Naples. Le 11 août, Repuise et le grand vizir signèrent les preliminaires de Gala di Le 16 octobre, Potem kino, qui accourant pour enlever à Repnine l'honneur de signer la paix et qui espérait encore se créer une principauté independante avec la Moldavie et la Valachie, mourut subilement près de Iassy. Il fat remplacé au congrès par Bezborodko. L. 9 janvier fut signee la puix de lassy, en troize articles. Elle portait · 1º renouvellement des traites antérieurs, 2º restitution par les Russes de toutes leurs conquêtes (même Bender, Akkerman i, Kilia, Isma'b, sauf Otchakof et le pays entre Bong et Daiester; 3° confirmation des privileges accordés aux prinripautés roumaines; 4º engagement de la Porte de s'abstenir de toute hostilité contre le tear de Géorgie et ses vassaux, 5° garanties au commerce russe contre les déprédations des rorsaires barbaresques - C'étaient de faibles avantages pour une guerre si longue, pai avait bant coulé a la Russie et l'avait mise parfois en sigrand peril. La moderation relative de Catheome It s'explique par tous les incidents, aiglais, suedois, prussiens, qui étaient venus se greffer sur la guorre principale, par la diversion qu'apporta la Révolution française, surtout par les préoccupations que suscitaient à la tearme les affaires polonaises. Au reste, cette fors er core, comme en 1772, c'était la Pologne qui allait payer pour la Turquie

La France à Constantinople — La France avan en pendant cette guerre un rôle effacé : elle n'y avait paru un comme belligérante, un même comme médiatrice, abandonnant cette mission aux deux autres royautés hourbornieunes Quant au rôle des sujets français, il avant été tout le contraire de celui qui avait suscite les récriminations de Catherine II dans la précédente guerre d'Orient Cette fois, c'était dans le camp russe qu'Arnand de Richelieu, Roger de Damas, Langeron, avaient tenu à se distinguer !.

A l'ambassade le France comme dans la « nation française » de Constantinople les péripéties de notre Révolution eurent leurs contre coups. Choiseul-Gouffier, envoyé en Turquie au temps de la monarchie absolue, ne turda pas à s'y trouver en lésaccord avec « la nation », qu'animaient les ilées nouvelles Le gouvernement lu 10 août 1792 designa pour le remplacer le

I Au siege de Ber lor, V. na fut gravement biese et Verbois tae A Isra i Boismann fan auset Langeron bresse

comte de Sémonville. Celai-ci regut pour mission d'amener la Porte, en la prometiant des subsiles et le secours de soire flotte, a recommencer la guerre contre la Russie, et, au beso n. de peser sar les résolutions du sultan en agitant le peuple de la capitale. On mettait à sa lisposition 8 millions. Il s'agissait, en effet, de rompre la coalition formée contre nous par l'Autriche, la Prasse et la Russie. Les représentants de ces trois cours à Cot stantinople ne manquerent pas de dénoncer Sémonville a la Porte comme un jacobin, charge de « préparer une diversion favorable à des hordes de scélérats ». Ils s'adressèrent a Cho seul Gouffler pour qu'il restât quand même à son poste. Apres la chute de la royauté, Choiseul ayant fa I savour a la Porte qu'il considerat son mandat comme perime, elle lui demanda de continuer à géror les affaires jusqu'a l'arrivée d'ars access u.r. La « nation française » ne l'entendit pas ains) - elle refusa de reconnaître Choise il pour son chef, le somma d'évacuer l'hôtel de l'ambassade 🔩 désigna l'ai den drogman Fonton econo e chargé l'affaires. Choiseul, qui redoutait pour sa famille restee en Franco les vengeances du nouveau gouvernement français, dut céder et partir.

Après l'exécution de Louis XVI, les cours hostiles à la France agnen, plus énorgiquement auprès de la Porto, lui dénonçant l'apparition du drapeau tricclore au fioriton de Lambassade de France et la plantation d'un arbre de liberte, la sommant de rempre avec la Révolution. Elles obtinuen du mems qu'elle refusât de recevoir Semonville, quoique Familal Truguet l'eût amene en vue des Darlandles avec 8 vaisseaux et 8 frégates. Mais, on secret, la Porte avait des conferences avec le drog man de la Suèdo alors notre alhée, Mouradja d'Oasson ( el nici lin demandait con sculerie : de reconnata e la Republique française, mais de donner son appur aux émigrés polonais. Puis, à defaut de Sémonville, par it à Constantinople un agent de la Convontion, le « choyen » Descorches, la devant marquis de Sainte Croix. La Perte lui interdi, le célebrer publiquement comme il se l'était proposé, la fête du 4½ juillet. Toutefois elle ne le voyait pas d'un si mauvais œil, et l'idée il me coabition, avec la France, la Suède, le Danemark, la Pologne, con re les trois

cours du Nord souriait au Divan. En mai 1795, Descoiches fut remplacé par M. de Verninac, qui agit dans le même sens que lui. En 1796, fut nommé a Constantinople un des glorieux défenseurs de Mayence, le genéral Aubert Dubayet II obtint la restitution à l'ambassale de France de tous ses d'oits et privi l'ges, le rétablissement des églises ca holiques à Galata, à Smyrne, en Syrie. Il amenait des ingenieurs français, des officiers, des pièces de campagne tout attelées. Il obtint que l'organisation de corps reguliers ottomans fût confiée à des instructours français et fut sur le point de conclure une alliance avec la Porte. Sa mort (1797) fut une grande perte pour notre influence en Orient.

## II. - Les partages de la Pologne.

La Pologne après le premier partage. — Après le premier par age, l'É at polonais comprenait encore : comme pays polonais, la majeure parme de la Grande Pologne (Posen Genzen), la Petite-Pologne Cracovie, Latlin), la Mazorie (Varsovie, Plock), comme pays lithuaniens, la Lithuanie propre et la Samogitie, comme pays russes, la partie de la Russie Bianche en deçà de la Düna Minsk, la Russie Noure (Novo grodek), la Podiesie Brest Litovski), la Volynie, une partie de la Kiovie, la Podietie; de l'ancienne Prusse polonaise, subsistaient les deux villes allemandes, Thorn et Dantzig, commandant le commerce de la basse Vistole.

Dans cel État liminue, l'ancienne diversité ethnographique subsistait : quatre nations, trois religions, sans compter les Juifs. Quoique réduit de 15 à 10 millions d'hab tants, il restait un des plus vastes États de l'Europe \*.

Catherine II était décidée à le laisser vivre. N'étant point ethn graphe, elle ne songeait même pas à revendiquer contre lui les pays russes. Il lui suffisait que l'État polonais restat sous la dépendance de la Russie : cette dépendance lui était

<sup>4</sup> Voir midessis, t. VI ip 544

assirée par sa garantie de la constitution ararchique, par le Conseil permanent peupié de ses créatures et que surveillaient ses ambassadeurs, par le caractère même du roi Stanislas-Augusta. L'Autriche eût volontiers contribue à consolider la Pologne, ne fût ce qu'en y retablissant, quelque jour, la royauté saxonne. Le plus obstané et le plus langereux ennemi. de la Pologue c'etait la Prasse clle ne «e consolal, pas de n'avoir pu mettre, en 1772, la main sur Dantzig et Thorn, qui lui eussent assure la Lasse Vistula. Catte amb tron tenace, un peu endormie pendant les dernières années du « vieux l'ritz », se revei lait avec une apreté nouveile sous son neveu Eréderie Guillaume II. La question polonaise, ou, durs un ser s plus restreint, la question de Dantzig et Thorn, domma toute la poliaque opentale, et même toute la politique occidentale de l'Europe, dans la période la plus critique de la Révolution française. Nous avons déjá parlé du « plan Hertzberg ».

Les tentatives de réformes renaissance intellectuelle. — La violence dont avait usé la Russie pour obtenir la restauration, en son integrite, de l'ancienne constitution anarchique, le démembrement qui fait la suite de leurs discoi les, avaient fait réflechir beauccup de Polonais. Même d'anciens confederés de Radom et de Bar commençaient a apprécier le funeste don que Catterine avait fait à la Pologne : le rétablissement du liberum veto. De 1778 à 1788, un evita d'un faire usage : un salachere qui cût invoqué ce droit eût risqué de se la re assommer. Toutes les diètes dep us 1772, sauf deux, furent confederces. C'est ce qui permit d'opère, quelques reformes.

Elles effleurèrent à peine l'armée, qui, portée sur le papier à 30 000 hommes, n'en compta jamais plus de 46 000, don 8000 cavaliers et 500 artilleurs. Dans la cavalerie nationale, malgré la réforme de 1775, même inciscipane, toujours plus d'officiers que de soldats. L'iniforme devint de rigienr; mais il y avait tant d'uniformes divers que Ménée (1791) pouvait dire qu'à les vour on cû cru l'armée polonaise forte de 200 000 hommes. En 1786, on interdit le grade d'officier à qui n'était pas noble. Les magnats, Radzivill ou Potocki, conserverent leurs potites armées, fortes de 1500 à 2000 hommes.

La bulle de Clement XIV, du 21 millet 1779, entraîna aussi en Pologoo la suppression de la Compagnie de Jésus. Elle comptaît dans le royaume 2340 membres, lon. 203 missi in names et 463 professeurs. Elle y possé lait 138 maisons, richement doteès d'immeubles, avec des capitaux et l'argenterie des églises. Ces richesses, dans tout ai tre pays, eussent été pour l'État une précieuse ressource. La diete, de concert avec le pape, avait décidé qu'elles formeraient un fonds dont les revenus seraient appliqués a l'instruction publique. Mais, chaque noble polonais se considérant comme étant l'État, la majeure partie des immeubles fut usurpée, le numéraire gaspille, l'argenterie employée à l'innement des tables et des hanas. Toutefois les capitaux préserves, environ 32 millions de florins, fournirent encore une rente d'un million et demi, qui devint la dotation de l'instruction publique.

La disparition des Jésuites comme éducateurs de la jeunesse n'était pas une perte pour les Polonais. Ils leur avaient surtout enseigne l'intolérance, and devotion exterieure et toute mecaalque, l'instruction qu'ils donpaiert s'adressait suriout à la memoire, excluait les sciences, laissait prédominer les methodes scolusaques, négligeait la langue polonaise, faisait un emploi abusif du latin : elle n'avait rien de national. Après leur départ, une Commission d'instruction, présidee par l'evêque Massalski, substitua le polonais au latin com ne langue d'enseignement, reforma les programmes, y fit entrer les sciences et l'histoire. Le trésorier de Lithuanie, Antoir e de Tiesenhausen-Tyzenhauz), fonda la première ecole de médecine. Les vieilles Universités de Vilna et de Gracovie furent reorganisées, celle di par le chanome et kronreferendar Hugo Kollontai Pour les étudiants polonais, Condillac fut charge do rédiger un traité de logique, et Lulher, de Lausanne, des ouvrages le mathématiques. On traduisit en polonais Rollin, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Mably, Beccaria Filangieri. A nei la rivilization d'Occident et les idées du xviu\* siècle pénetraient de toute part dans cet enseignement qui leur avait eté jusqu'alors fermé. Même des ecoles populaires farent fondées, sons l'impulsion le Chrejtowicz, et confiées aux Piaristes

La période qui nous occupe fut comme and renaissance intellectuelle de la Pologne. Elle eut des historiens : Loiko, Naruszewicz, Jan Potocki, I évêque Albertrandy, Jodlowski, Skrzetuski; - des écrivains politiques · Ostrowski, Waga, Wyrwicz, Kollontai, - de brillants orateurs de la chaire . Lachowski, prédicateur de la cour, les evàques Karpown z el des pôètes · Naruszewicz, Krasicki, Wengierski, des cramaturges Zablocki, Kniaznin, le vaillant Niemcéwicz Le philologue Kopczynski travalllait à épurer la langue nationale Dans les sciences se distinguaient Poplawski, Hube, Kluk, Zaberewski, Lenski, Poczobat, Smadecki; dans la peinture. Smuglewicz, Czechowicz; dans l'architecture, Gucewicz. Le roi Stantslas appelant à sa cour des artistes français, comme le sculpte ir Lebrum, on italiens, comme les peintres Canaletti et Bacciarela. Alors s'éleva le palais de Lazienski, que décora Bacciarelli, et dans le parc duquel s'érigea la statue du roi Sobieski (1783) pour le contenaire de la victoire du Kanlenberg.

Andre Zamojski entreprit la rédaction d'un code, œuvre que rendait presque irréalisable la diversité ethnographique de la population, et encore plus l'état social du royaume. Ce projet de code fut une œuvre timide de progrès il facili ait les mariages entre nobles et bourgeois, mais n'osait ni s'attaquer au droit d'aînesse, ni autoi ser les nobles a commercer, il declarait le paysan libre, mais le laissait attaché à la terre; seulement le mariage du paysan était libre, et un seul de ses enfants devait lui succéder dans la servitude de la glebe. Si mo leré que fût ce projes, il souleva un orage à la diète de 1780, qui le repoussa

Réveil politique de la Pologne (1788-1791) — Dans la politique europeenne, tout un ensemble de faits nouveaux villt donner aux Polonais l'espérance qu'ils pourraient secouer le joug de la Russie Catherine, depuis la fin de 1787, etait engagee contre les Turcs: Gustave III lui déclarait la guerre, la Prusse et l'Angleterre lui étaient nostiles, de Berlin autivaient à Var sovie des propositions d'alliance, En Pologne, se manifesterent trois partis : le parti du roi et des Czartoryski, très defiant à l'égard de la Prusse, inclinait à une coopérat on avec la Russie contre les Turcs, le part, dit prussien, à la tête duquel étaient

Radziwill et les Oginski, fondait ses esperances d'émincipation sur une alliance avec Berlin; entin un parti proprement russe, qui mérite à peine le nom le parti, parce qu'il ne al napirait pas de l'interêt national et n'était qu'un ramas des complices, d'apes ou pensionnés de la Russie Les deux premiers partis, encore qu'ils tendissent a l'émancipation nationale par des voies différentes, par l'albance russe on par l'alliance prossienne, y tendoleni egalement. Ils se trouvèrent d'accord sur des points essentiels quand se réunit la diete de 4788, formée tout de suite en confederation pour écarter l'emploi du liberum veto. Lile se déclara constituante et annonça l'intention d'augmenter l'armée nut onale et d'introduire des « améliorations intérieures » (7 octobre) Le vieux general Mokranowski, argent patriote, fit élire Malachowski et le prince Casimir Sapieha comme maréchaux, l'un pour la Couronne, l'autre pour la Lithuanie. L'ambassadeur de Russie, Stackelberg, ne fit aucune opposition, parce qu'il esperait rester maître dans cette diète comme dans les precedentes et même l'entraîner dans la guerre contre les lurcs.

Cinq jours apres. Buchholtz, ministre de Prisse, présenta une note où son maître rappelant qu'il s'était toujours appliqué à « maintenir une honn » aimtré et le meilleur versinage » avec la République, approuvait les efforts de celle-ci pour « mettre ses forces militaires dans un état plus respectable »; protestait contre le dessein d'entraîner la Pologne dans une guerre contre la Porte; enfin offisit son alliance, ainsi que « tout l'appui nécessaire et l'assistance la plus efficace pour maintenir l'indépendance, la liberté et la sûreté de la Pologne » (12 octobre)

A usi, pour la Pologne renaissante, se possit nettement la question d'alliance : Russie ou Prusse? Le parti prussien devint assez vite prédominant et put bientôt se parer de l'épithete de patriote. Il fit voter des remerciments au roi de Prusse et décida que l'armée serait portée à 100 000 hommes. Faute d'argent, se chiffre fut e saute réduit à 60 000. François-Xavier Branicki, un partisan de la Russie, entrava la reforme de l'armée en faisant décrèter que la cavalerie en ferait la princi pale force, ce qui était lui conserver son caractère moyen âge. Pour l'entretien de l'armée, on vota un impôt double sur les

biens du clergé et un impêt de 40 pour 100 du voeau sur tous les immeubles; on decréta un emprunt de 13 millions de florins. L'ambassadeur de Russic quat cru devoir projesser cont e le projet d'une diéte permanente, subversif de la consultation garaitée par la Russic (5 nov.), le courant prussien et patriote princacere plus de foice dans l'assembles. Statuslas Poticial dans un éloquent discours, lemanda si l'amitie de la Russic se tral usait par des lemarches communa ortes, e quelle différence nous mettrons entre l'amitie et l'esclavage. Alors renouçous au nom l'hommes libres pour pouvoir au moins être esclaves sans honte « Le 47 novembre, la diète exigea que les troupes russes qui avaient commencé a traverser le territoire de la Republique pour marches contre les Tures en fussent immédiatement retirées, et Stackelberg duit s'executer.

Le roi de Prusse chargea Buchholtz de feliciter la diète de sa ferme aditi de, l'engageant a ne ten r aut in compte de toute garantie qui l'empêcherait de réformer la constitution, renouve-lant l'assurance de sa « pure et sincère amitié » (10 nov.) Le 29, le parti russe ayant demandé que la diete se separat en décembre, elle déclara, au contraire, entendre se prolonger usque ad tempus bene visum. Le 4 décembre, elle discrim une motion d'alliance formelle avec la Prusse, la Suède, les Puissances maritimes. Toutefois on n'osa pas encore adopter cette motion. A son tour, Gustave III assura la Pologne de son la térêt sincère, céclarant « voir avec satisfaction un prince aussi puissant que le roi de Prusse prendre à cœur son intégrité ». Ains de toutes parts la diete etait excitée à s'affranchir de la garantie russe.

Cette garantie avait son organe dans le Conseil permane de Le 19 janvier 1789. Il fut supprimé par 122 voix contre 14 Stanislas Potocki avait dit : « Le nom de Conseil permanement doit être rayé de nos constitutions : « il oc l'est par la plume, il le sera par le sabre. » Un moment il fut question de casser en bloc tout de qui avait eté arrêté dans la dete de 1773 (celle qui avait accepté le premier partage) : on y renonça parce que, de ses multiples décisions, beaucoup touchaient à les intérêts particuliers. Pins on voului faire leur procès à tous ce ix qui, dans cette diète, s'étaient faits les serviles instruments de la

Russie; mais, comme la poursuite cût compris trop de gens, on se contenta de faire un exemple : Poninski, marechal de cette dicte, fut conda nge à la degradati e et a l'exil perpetael

Sous le protectoral de la tsarme, la Pologue avait cesse d'ayoir. une re, resentation à l'etranger : la diete décreta qu'elle aurait des ministres à Berlin, à Dresde, à La Haye, à Stocknolm (c'està-dire auprès de tous les cabinets hos îles a la Russiej et à Copenhague. Par l'universal du 48 avril, on ordonna l'expalsion des sujets de Catherine, colporteurs, moines ou popes, qui serment soupçonnés d'exciter la revolte « parmi les paysans schismatiques » de Lithuanie et Oukraine. On invita le duc de Courlande, vassal de la Republique, à mettre sur pied son contingent militaire. Le duc, comme la diète, profita des embarras de Catherine II : il répondit en sollicitant la protection de la République et l'assurant de son concours armé (13 mai 1789) Lucchesini, qui avait remplacé Buchholtz a Varsovie, remit au roi Stanislas une lettre autographe de Fréderic-Gallaume II promettant, si la Pologne etait envahie, de la secourir de toutes ses forces. Le 34 junvier 4790, se signait le traité turco-prussion, dont une clause concernait la Pologne, à laquelle l'Antriche pourrait être contrainte de resuluer la Galicie. Le 20 février. mourait Joseph II, l'unique alhe de Catherine. Puis la défection de l'Autriene fut consommes à Reichenbach (27 juillet .

Alliance de la Pologne avec la Prusse (1790). — En mors 1790, la diete était résolue à conclure l'alliance prussienne Le traire, signe à Varsovie le 29 mars et rabilé à Berlin le 5 avril, portait en substance amité, défense et garantie réciproques; à cet effet, emploi des bons offices, et, s'il y avait lieu, de la force. Dans ce dernier cas, le roi de Prusse fournirait à la Pologne un secours de 14 000 fantaisins, 4000 cavaliers, avec de l'artillerie à proportion, la Pologne fournirait au roi de Prusse 8000 cavaliers, 4000 fantassins, avec de l'artillerie. Si les rirconstances l'exigeaient, la Prusse porterait son secours jusqu'à 20 000 hommes, la Pologne jusqu'à 20 000. L'alliance était valable contre toute puissance étrangère qui pretendait, c'à titre d'actes et stipulations précedentes quelconques, s'attre buer le droit de se mêler des affaires interieures de la Pologne

ou de ses dépendances (la Courlande) » On ne pouvait désigner plus clairement la Russie.

En décembre de la même année, la députation des affaires etra igères le la diete élabora egalement un traite d'all'ance avec la Turquie sur les bases du traité de Karlovitz et d'une garantie reciproque.

Frederic Guillaume II semblait manifester avec plus de sincérité encore son bon vouloir envers la Poligne, lorsqu'il pressait la diéte de procéder aux réformes intérieures, estimant « qu'une bonne constitution vaudrait mieux qu'une armée de 30 000 homines avec une ma ivaise constitution »

La constitution du 3 mai 1791 — Cette constitution, on en discutait les bases depuis septembre 1789, e. beaucoup de temps, un temps que les circonstances faisaient si précieux, avait été perdu en vains discours. Le premier résultat serie ix fut la loi du 17 avril 1791, ébauche de to ite une reforme sociale. En voici le resumé : le privilège du Nominem capricultimus, cel Habras corpus de la Pologne, était étendu aux bourgeois; les villes jourraient d'une juridiction autonome, et même leurs habitants nel les y seraient soumis les bourgeois seraient admis aux charges de l'Église et de l'armée (à l'exception de la cavalere nationale), les hourgeois seraient and capitaine ou par deux ans de magistrature municipale; à chaque diète il y aurait, à leur profit, treute anoblessements; ils obtenaient le droit d'acquérir des terres nobles, le commerce et l'industrie ne dérogéraient plus à la noblesse

Puis fut achevée la celèbre consulution. Le catholicisme étau reconna rel gion d'État, il étai, interdit de l'abandonner, mais toutes les autres confessions chrétiennes obtena ent le libre exercice de leur culte. Le trône était désormais héréditaire : à la mort du roi Stanislas, succèderait l'Électeur de Saxe Fredéric-Auguste (celui la même que Napoleon devait faire roi de Saxe : grand-duc de Varsovie), a défaut de celui ci et d'heritier mâle, sa fille Maria Augusta Nepomucena était déclarée, dès mainte nant, infante de Pologne. Le liberum veto etait aboli. Il n'y aurait plus de diètes cor lédérees. Le pouvoir législatif était partage entre le roi, le sénat, la chambre des nonces. Le roi jourrait

d'un veto suspensif pour deux années. La diete s'assemblecait te tous les deux ans, 2" en outre, toutes les fois que sa réd. nion parattrait nécessaire. Le pouvoir exécutif appartiendrait au roi L serait assisté d'un conseil comprenant le primat du royaume, ring ministres, deux secrétaires d'État, le marchal de la diète. Les ministres seraient nommés par le roi. Ils seraient responsables, mais ne pourraient êt 🤊 mis en jugement que par une majorité comprenant les de ix tiers de la diete. Le roi disposerait de l'armée, nommerait à vie les sénateurs, nommerait a tous les emplois civils et militaires, signemit les reglements et traités, sauf ratification uliérieure par la diéte l'u article organisait les tribunaux D'autres concernaient la réforme sociale, confirmant ou completant les dispositions de la loi du 18 avril, les villes éliraient leurs juges et magistrals clles sersient representees a la diété par 24 députes, qui seraient ano-Ells a la fin le la seconde année, etc.

Quantaux paysans, la constitution faisait d'eax un magnifique eloge. « C'est de leur main laborieuse que découle la source a plus féconde de la richesse nationale »; ils sont « la force principale de la République »; donc, « la justice, I hamanite, amai que nouve prop e intérêt blen enter du, no is presenvent le recevoir cette classe d'hommes précieux sous la protection immédiate de la loi et du gouvernement ». To defois, on se bornait a sanctionner d'avance les contrats qui pourraient intervenir entre les propriétaires et les individus ou communautes, et à leur assurer la garantie de la loi On ne pouvait faire davantage dans un pays où, jusqu'alore, la noblesse était la nation, et c'était beaucoup que d'avoir, en principe, con damné le servage. Désermais, pour le paysan polor ais, il y avait une patrie, une loi, un roi

La constitution polonaise, comme la constitution française, fut ébauchée des 1789 et terminée seuloment en 1791. La première porte la date du 3 mai, la nôtre du 3 novembre 1791. Tandis que celle-ci a pour but de retirer à la royanté des pouvoirs excessifs, celle-la se propose de lui restituer ses prérogatives essentielles. L'une mettait fin à l'absolutisme, l'autre à l'anarchie. Les points de départ sont tout opposés, mais on se

rencontre à peu près dans les mêmes résultats. La constitution polonaise, qui admet deux Chambres, est, en tant que constitution monarchique parlementaire, supérieure à la nôtre. Elle accorde au roi plus de prérogatives que la constitution de France, qui lui a retire la nomination des fonctionnaires, des officiers, des prelats, des magistrats. C'est pourtant cette constitution polonaise que Catherine II va dénoncer a l'Europe comme l'œuvre de révolutionnaires jacobins. En revanche, Burke en fit au parlement britann que un magnifique éloge. Elle fut également louée par Fox, Thomas Payne Makintosh, Volney même par Rertzberg, en devant monstre en Prusse.

Le parti constituionnel et le roi de Pologne n'etaient pas rassures sur l'acque l'qui seraut fait à cette œuvre de sagesse et de patriotisme par l'opposition. Un avança de deux jours la date fixée pour la lecture et l'adoption du texte élaboré par la commission de la dièle. Le 2 mai au soir, il y eut, au palais Radziwill, une réunion des chefs du parti constitutionnel, où l'on put se convaincre qu'on obtiendrait la majorité absolue, et où l'on décida de s'opposer, dans la diete, à toute motion superflue et a tout incident. La même soirée fut employée par les merontents en tentatives pour ameuter les dépu és et le peuple. Le lendemain (3 mai), les abords de la diete furent occupés par les troupes, et c'est avec une importante escorte militaire que le roi parut dans l'assemblée D'abord, il fit lire par la deputation des affaires étrangeres au capport sur l'état des relations extérieures : ce rappor, n était point rassurant, même en ce qui concernant les dispositions de la Prusse. Il fut aisé d'en tirer cette conclusion pratique : nécessité de doter sans retard la Pologne d'une constantion qui concentrat toutes ses forces de résistance. Malgré les murmures des opposants, malgré une scène pathétique de l'un d'eux. Suchorzewski, le roi fit donner aussitôt lecture de la constitution. Elle fat votée par acclamation. Le roi prêta aussitôt serment de lui être fidele Puis il se rendit à la cathédrale, où l'assomblée prèta le mêure serment et ou fut chanté un Te Deum

<sup>4</sup> Dans in memory à l'Anademie de les in aux Les révolutions des empires

Dangers extérieurs de la Pologne — Celle constitution qui, votée en 4789, aurait pu sauver la Pologne, arrivait trop tard. En août 4790, Gustave III avait signé la paix avec la tsarine, en août 4791 s'ouvrait le congrès de Galatch pour la paix avec les Turcs. Catherine II était sur le point de recouvrer, contre la Pologne, la libre disposition de toutes ses forces. Elle allait même se retrouver en tête-à-tete avec elle, car i Autriche et la Prusse s'engageaient de plus en plus dans les affaires de France. Or elle avait contre la Pologne les plus sérieux griefs l'abolition de la constitution anarchique, à laquelle elle tenait par dessus tout les traités avec elle violés, les nauteurs de la diète dans l'affaire du passage des troupes russes, dans celle des agents russes en Lithuanie et Oukraine; le traité conclu avec la Prusse et le traité négocie avec la Turquie.

Contre la trarine, la Pologne ne pouvait plus compter que sur l'appui de la Prusse, or Frederic-Guillaume manifestait l'étonnante versatible de son caractère. Le décret par lequel la diete poionaise avait interdit, comme un crime de haute trahison. toute cession de territoire, l'avait ienté. Il attribuait aux partisans de l'Autriche l'initiative de la constaut on du 3 mai. Pourtant, le 8 mai, il félicitalt l'envoyé polonais à Berlin; le 23, il fa sait feuriter le roi de Pologne pour le rétablissement du trône héreditaire; le 25 juillet, dans la convention de Vienne, les cours d'Autriche et de Prusse s'engagement à ne ron entre prendre contre l'integrité de la Pologne et le maintien de la « libre constitution », et à recommander la même attitude à la sacine au un prince le ces trois dynasties ne devait être place sur le trône de Pologne, m épouser l'infante de Pologne. Le 27 noût 1791, à Polloutz, le 7 février 1792, à Berlin, l'Autriche et la Prusse a entendaient oncere sur les mêmes principes. Pourtant le bruit de négociations entre Fredéric-Guillaume et Catherine avait déjà inquiété la diète polonaise, mais le roi de Prusso l'avait formellement demeati. La mort de Lecpold II (1" mars 1792), qui avait su contenir les ambitions secrètes du roi de Prusse, fut un grand malaeur pour la Pologne aussi luen que pour l'Occident européen.

La paix de lassy 9 janvier 1792) avait rendu sa liberte com-

plete a Catherine II. Eile put recommencer le jou qui lui avait si bien réussi vingt ans anparavant 'opposer l'une à l'autre l'Autriche et la Prusse; faire comprendre à celle ci qu'elle n'obbendrait que par la Russie la cession de nouveaux territoires polonais en Pologne même et en Lithuanie, prendre appul sur les mécontents. Déja nous l'avons vue, par ses emis saires, chercher à agiter les paysans de rite orthodoxe. Le parti russe de la diete l'assurant d'un concours plus efficace. Les chefs de ce partietaient l'élix Potocki (tancis que les autres Potocki, Stanislas et Ignace, étalent de sincères patriotes); Rzewiski, persec ité en 4773 par la Russie, mais, deplis, gagné par ses largesses, les deux Kossakowski, l'évêque de Livonie et le géneral; l'netman François Xavier Branicki, intrigant subtil, qui venait d'épouser une niece de Potemkine. Branicki et Félix. Potocki furent envoyés à Pétersbourg pour protester auprès de la Isar ne contre tout ce qui venait de se faire. Le premier obtint que Stackelberg, juge trop mou, fût rappele et remplacé par Boulgakof, plus energique une creatice le Potemkine. Ce fut à leur instigation que Latherine lança un premier manifeste, adressé a ses sajets. 2 fevrier 1792, ou elle det onça t les pernicieux principes qui « avaient perdu la France et perdront bien di la Pologne ». Des mouvements de troupes russes commencereal

Confédération de Targovitsa: l'invasion russe. — Le 14 mai 1792, a l'argovitsa (Targovitsa fut lancé le manifeste d'une nouvelle conféderation. Il avait été rédigé à Petersbourg. On y faisait l'éloge de l'ancienne constitution, condamnant la nouvelle comme un « crime », accusant la diète, « indigne d'une nation libre, de grava ller a la parte de la République et de la soumeture à l'arbitraire du roi », invoquant « la sainte é des traités et des alliances qui unissent la Russie a la Pologne, et surtout la grande ir d'âme de l'imperatrice ». Le 18 mai, Boulgakof remettait au roi une déclaration de Catherine II, annonqual que les troupes russes allaient entrer en amies, pour repondre aux « vues bienfaisantes » de l'imperatrice et, « de concert avec les vrais patriotes », restituer à la République « la liberté et les lois ». Le 19 mai, 100 000 Russes envahissaient la Lithuanie.

L'evénement avait dû être prevu par le parti constitutionnel; mais il se croyait en droit de compter sur l'assistance du roi de Prusse. Celui-ci avait encouragé la réforme une fois accomplie, il l'avait approuvée. C'était lui qui avait induit la Pologne aux démarches les plus provocantes pour la tsur ne. Bofin il s'était lié à elle par un traité formel de garantie et d'a.liance. Par lettre du 34 mai, le roi Stanislas invoqua le secours. promis. Le roi de Prusse répondit (8 juin) que, « l'après tout ce qui s'est passé depuis un an, il était facile de prévoir les embarras dans lesquels la Pologne se trouvait aujourd'huiengagée » Plusieurs fois il avait chargé Lucchesini de manifester à la Pologne ses « justes appréhensions à ce sujet ». Il n'avait jamais « songé » a soulenir ni a proleger la constitution du 3 mai. Dès lors que la tsarine y faisait une opposition décidée, l'état de choses prévu par l'alliance avait « entièrement changé ». Bref, le traité ne tenait plus

Défaites des Polonais (1792) — La Pologne élait trable. Les traités pour le accond partage se negociaient deja. Vainement le roi Stanislas écrivit à Catherine pour lui office le droit de passage pour ses troujes, un truite d'alliance, la succession polonaise pour le grand-duc Constantin. Repoissés de ce côté, il ne restait plus aux Polona a qu'à se défendre. La guerre les surprenait au milieu de réformes militaires fort incompletes, et c'est à peine si leur no ivelle armée, un peupius nombreuse à la vérité, était mieux pourvue que l'ancienne de fusils, d'artillorie, de munitions. Contre les 20 000 hommes de Kretchétnikof, avant-garde en Lithuanie de l'armee russe du Nord, contre Kakhovski, avant garde de la grande armee du Sud, renduc disponible par la paix de lassy, et qui s'avança l déja de Kief sur Mohdef, les Polchais n'avaient pas plus de 40 000 hommes, pour la plupart de nouvelle levée es tres mal armes, savoir 20000 sous Joseph Ponialowaki, neveu du roi. assiste de Wielhorski et Thadée Kosciuszko, contre l'armée russe de l'Oukrame, 8000 en Lathuaute sous le prince de Wurtemberg; 12 000 en réserve au camp de Doubno, où le roi etait attendu. La 48 jum, à Polonnoé, le corps de Kosciuszko, mal soutenu par la réserve de Czaski, fut repoussé, perdant

600 nommes hors de comba, et près de 400 prisona ers. Joseph Ponlatowski accourut, mais, le 48, il fut battu à Zielencé. Le 17 juillet, Kosmuszko avec 8000 hommes contre 20 000, rem porta un avantage à la Doubienka, pres du Bug, mais n'en dut pas moins fure retraite, parce que les Russes, violant le territoure autrichien, se portaient sur ses dernières. En même temps, on annongait la retraite de l'armée polonaise du Nord et la formation a Vilna lune confederation litiualience, sous les deux Kessakowski. Le parti constitutionnel proposa de convoquer la pospotite rucheme : c'était une paivre ressource. Une defection suprême se produisit, le roi l'u même, le 24 juillet, notifia son adhésion à la confedération de Targovi.sa. Il la renouvela le 24 août. Les « nommes au 3 mai », Ignace Potock , Kolloctai, Malachows et sortirent aussitôt de Varsovie. Les confedérés furent appelés à y former un gouvernement, et, l'armée u see ayant fait son entree dans la capitale, récigèrent une adresse à la tsarine. Ils s'imaginaient que celle-ci ne pensait qu'à leur restituer la « liber e dorée »

A son tour, l'armée prussienne sous Mællendorf envalussait la Grande Pologne. Le 46 janvier 1793, Buchneltz, qui avait repris sa place à Luchesim, notifiait une déclaration de son maître, denonçant la diffusion en Pologne de « l'esprit du démocratisme français », les « manœuvres des émissaires jacobins », les « maximes de cette secte autoce », et les « connexions avec les (l'ibs français »

Second partage de la Pologne (1793) — Le 14 juliet 1792 avait été signe à Pétersbourg un traité J'adiance et de garantie entre la Russie et l'Autriche (un article sépare garantissait l'ancienne constitution polonaise), le 7 août, un traité d'alliance entre la Russie et la Prusse (un article séparé et secret stipulait le rétablisse ne it de cette constitution), le 23 janvier 1793, le traite russe-prussion pour le second partage de la Pologne II attribuait à la Prusse. Dantzig, Thorn, la Grande-Pologne avec Posen et Coczen, c'est à dire un territoire de 2000 heues carrées, plus vaste que la Suésie — à la Russie : toute la Lithuance en deçà de la Duna, environ 3000 heues carrées. L'Autriche ne fut point admise à ce second partage,

et volci pourquoi. La Prusse, apres sa defa le à Valmy, avait déclaré qu'elle ne continuerait la guerre contre la France que si elle obtenait une indemnité en Pologne, Catherine II dut la lui promotire, en revanche, l'Autriche serait autorisée à faire l'echange des Pays-Bas contre la Baviere. Depuis, la l'ataille de Jeminapes avait fait disparaître la Belgique comme objet d'échange. Il s'agissait de la reconquérir et Catherine II, écartant une demande d'indemnité provisoire et conditionnelle en Pologne formilée par l'Autriche, lui fit entendre qu'il valui n'eux reprendre les Pays-Bas, qu'on ne le pouvait sans le secours de la Prusse et que celle ci ne marcherait qu'apres avoir reçu son indemnité polonaise. Le roi de Prusse s'empressa de mettre la main sur la part qui lui était accordée—îl n'y eut de résistance qu'à Dantzig, qui capitula le 2 avril

La diéte de Grodno (1793). - Il s'ag ssait de faire accepter par la Pologne elle-même ce second partage. La Prusse était alors représentée à Varsovie par Buchholtz, la Russie par Sievers Les confedérés de Targovitsa, maintenant au pouvoir. étaient prêts à tout concéder à la Russie, mais rien à la Prusse. devenue également odieuse, par ses perfidies, à tous les partis polonais. Le 3 fevrier, ils avaient publié une protestation contrel'invasion prussienne. Contre elle, ils voulaient convoquer la pospolite rucheme, Sievers le leur interdit. Vainement ils firent appel à « la magnanimité de Catherine la Grande ». Elle leur signifia, lo 9 avril, son entente avec la Prusse et l'Autriche, et comment les trois puissances, « aux malheurs dont la contagion révolutionnaire menaça't leurs Étals, a avaient pas trouvé d'expédient plus efficace que de renfermer la Pologne dans des bornes plus étroites ». Pour en finir avec les profestations, on résolut de transferor le roi de Pologne a Grodno. Il y arriva en avr.l Il offrit à la tsarine sa demission de roi, qui fut dédaigneusement refusee on avait encore hesoin de lui. Comme il déclarait ne pas pouvoir convoquer la diéte sans l'assistance d'un consoil, le Conseil permanent fut rétable et chargé de la convocation. Sur les élections des dietines s'exerça une pression. effrénée : non seulement les Targoviciens en exclurent qui conque avait prisune part a la constitu ion du 3 mai 1791, remanièrent to tes les lois electorales, levèrent la prohibition légale qui frappait les citoyens flétris par jugement, mais les Russes mirent au pillage les proprietés des opposants. L'argent eut aussi son rôle . l'évêque Kossakowski regut 4000 ducats; le nonce Ankiéwicz de Cracovie, 4500, etc. Le president de la diete. Biehnski, en regut 2500 à l'o iverture de la diète, puis 1000 com ne indemnité mensuelle. A cette dirie il n y est pas plus de dix sénateurs, il manquait les dépi tés de quinze palatinats. Le 19 juin, Sievers et Buchholtz présentèrent une note dentique, requérant la diète de nominer une délégation pour signer le traité avec eux. S'evers n'obtint que d'humbles s'ipplications adressées a la tsarine; Buchholtz regut l'injone tion d'avoir a faire évacuer le territoire envahi par les troupes prussicon a Le 24, Sa vers dut renouveler sa réquisition. La diete y répondit par une motion tendant à invoquer la médiation de l'Autriche. Alors il usa de violence, fit arrêtei neuf deputes, dont un dans l'antichambre même du roi. La diete refusa de delibérer avant qu'us cussent été remis en liberté, tous les députés s'engagèrent sur l'honneur, si pareil attentat se renouvelant, a quitter immediatement Grolno. Stevers, comprenant qu'il clait alle trop loin, relâcha les prisonniers, mais signifia que, si l'on persistait a multiplier les delais, la totalite du territoire polonais serait occupée. La diéte continuant a refuser l'elire la délégation requise, ce furent le roi et Sievers. qui la nommèrent. La diète chargea la délégation d'offrir aux Russes un traité d'alliance, mais l'il interdit d'écouter toute satre proposition. Sievers exigent que le projet du tradé, covoyé tout redigé le Petersbourg, fût signé c sans le moindre changement . Ce traite portait l'abolition de la constitution du 3 mal et l'acceptation du partage. Refus unanime de la diéte-Notes communatoires de Sievers, les 11 et 12 juillet, menaçant de sévir contre les « boute feux ». Discours de Sianislas, proposant qu'en eût recours encore une fois « à cette souvernine dont l'numanité égale la grandeur d'âme ». Discours pa hélique du nonce Kimbar, qui, s'adressant au roi, s'ecria : « Pourquoi lant s'effrayer, Sire? On nous menace de la Siberie? Al ons donc en S.beriet.. La, notre vertu et la vôtre feront pâlir ce ix qui ont conspiré notre perte » Et presque toute l'assemblec de crier : « Oui, oui, en Sibériet » Sievers ne savait à quel moyen recourir pour mater cette assemblée où cependant il comptait lant de vendus, ce misérable rump de parlement, exaspéré de douleur patriotique. L'évêque Massalski, les deux Kossakowski, Ankiéwicz, connaissant l'animosité de la diete contre la Prusse, cherchèrent a lui persuader que Catherine II, une fois munie le son traité, n'insisterait point sur le traité prussion. Le rei joua presque le même jeu. A la fin, la deputation reçut, par 73 voix contre 20, l'autorisation de conclure le traité russe. Il fut signé le 22 juillet 1793.

C'était maintenant le tour du traité prussien. Il fut autrement difficile à obtenir, malgré l'assistance que prêta Sievers à son collegue. La fin de juillet et le mois d'août se passerent en forieuses récriminat ons contre le roi de Prusse. Il fallut amener deux bataillons de grenadiers russes, braquer contre la diete quaire pieces d'art llerie legénéral russe Hautenfels prit seance. à côté du fauteuil du roi. Vingt jours se passèrent encore Le 23 août, Rautenfels fit enlever quatre nonces par ses grenadiers; le 24 septembre, il l'loqua si etroitement les deputés et le roi que personne ne put sortir, ni do la journée ni de la nuit. Ils resterent sur leurs sieges, affamés et silencieux. C'est ce qu'on appola « la séance muetto ». Le 25, à trois heures du matin, Rautenfels se leva de son siege pour donner à ses soldats l'ordre d'envahir la salle. Ankiéwicz prit la parole , il demanda si la séance était ouverte et voulut faire lire le projet de traité : une clameur lui coupa la parole. Alors, rappelant les violences déjà souffertes, il proposa de s'en remettre « à la postérité plus heureuse que nous ». Sur quoi, Biélinski demanda, par trois fois, si la diéte consentait à ce que la délégation signăt le traite. N'obtenant a icune reponse, il declara que l'absence d'opposition valuit assentiment. Puis il leva la séance Il était quatre boures du matin. Les députes sortirent de la salle, les yeux pleios de larmes.

Dans la journée (25 septembre) fut signé le traite avec la Prosse. Le 16 octobre, on cord it le traité l'alhance entre la Bussie et la Pologne. Le 23 novembre, la diète adopta une

constitution, peut être envoyee toute faite de Petersbourg. Enfin la diète de Groloo, poursuivant la destruction de toute l'œuvre accomplie au 3 mai 1791, décréta la réduction de l'aimée à 13 000 hommes, son effectif était er core de 25 000

Le soulèvement national : Thadée Kosciuszko. — Severs écrivait à sa fille « Dans cette malne ireuse Pologne, pas l'ombre l'honneur, peut-être qu'il se cache lans les callanes des paysans. » Tout au moins il existrit lans les cœurs des hourgeois, plus instruts en général que les nobles, plus voisins le la civilisation europérane, déjù im ous des idées françaises, profon lément attristés des malheurs de la patrie, qu'ils comparaient couloure isement aux succes ce entissants de la révolucion de France contre les rois coalises.

Quelques nobles etaient animés de sentiments pareils. Tel fut Thadee Kosciuszko Ne er 1752 dans le district de Novogrodek (Lithianie , il était entré en 4764 à l'école des cadets fondee pa, les Czartoryski. Ce fils de hobercala regut coup sur coup deux er ielles leçons d'égalité sociale : son père f it assassine par des paysans exespéres, lui même, s'étant épris de la filte d'un grand seignom, se un obbageusement éconduit. En Amérique, où Washington le nomme colonel et où il se disinigue a Saratoga, Kosciuszko a prend de que e est que la I berté et complète les erseignements qu'il a plusés dans nos philosophes Durant la recente guerre, il était le seul genéral polonais qui eût remporté un succès. Agrès le second parlage, devenu un sujet de la Russie, il refusa un grade dans son armée. Il passa en Saxe, ou il retrouva la plupart des « hommes du 3 mai » . Malachowski, Thadée Mostowski, Ignace Potocki, Kollontaï, le guerrier poete Viemcéwicz. Chargé d'une mission à Paris, il y vit Le Brun, ministre des affaires etrangères. Déjà l'Assemblée législative l'avait nomme « citoyen  $frança.s \times (10 \text{ août } 1792)$ 

Avec le comité polonais de Saxe correspondai, un comite non moins actif à Varsovie, presque sous les yeux d'Igelstrom, commandant le corps d'occupation russe et remplissant, en l'absence momentanée de Sievers, les fonctions d'ambassadeur Les chefs de ce comité étalent le banque. Kaposias, le

cordonnier Kilinski, les généraux Dzialinski, Madalinski, Zajontchek. En Libuanie, agissaient les Czartoryski, les Oginski, les Sapiéha. Un réseau d'associations secrètes s'étendait sur toutes les provinces de l'ancienne Republique. Elles agissaient aur les nobles par les femmes élégantes, sur les paysans par les curés Elles se recrutaient des soluais renvoyés dans leurs foyers par le décret de hienmiement. Elles s'encourageaient par les nouvelles qui so corportaient sur le méconten tement de l'Autriche, la bonne volonté de la Suede et de l'Angleterre, les victoires et les sentiments fraternels de la France Après la mission de Kosciuszko à Paris, auront lieu celles de Bars, puis de Piramowicz

Dans l'immens lé de cette conspiration, pas une trahison ne se produisit Igelstrom, vaguement inquiet, ne réussit pas à en saisir un seul fil. Il jugea prudent d'expulser Dzialinski et Zajonczek . or précisément ils avaient affaire, pour les intérêts du complot, l'un en Saxe, l'autre à Kief Il voulut hâter la réduction de l'armée polonaise, qui se serait bien dissoute d elle-même, et ne fit que hâter l'explosion. Madalinski, commandant une brigade à Ostrolenka, refusa de la désarmer. Avec 4000 soldats ou gentilshommes, a passa le Bug, latiant sur son chemin les détachements russes, traversa la Pologne prussienne et marcha sur Cracovie. Cette manœuvre obligea Kosriuszko à se déclarer platét qu'il n'eût youlu. De Saxe, il courut à Cracovie. A l'approche de ces deux hommes, la garnison russe avail évacué la ville dans la nuit du 22 au 23 mars; Koscinszko y entra la muit suivante. Le 24, l'acte d'insurrection y fat proclamé, le serment à la constitution du 3 mai renouvele, Koscinszko reconn i chef suprême L'insurrection fut aussilôt flétrie par les déclarations d'Igelstrom et de Buchholtz, désavouée par De Cache, le chargé autrichien à Varsovie, par le roi Sianislas et par son Conseil permanent Mais, à Cracovie, Kosciuszko voyait accourir à lui toutes les troupes polonaises; il armait les étudiants de l'Université et les bourgeois, prenait possession des caisses publiques, recevait les offrandes des patriotes, imposait des contributions aux tièdes, appelait sous les drapeaux tous les hommes de dix-huit à vingt-sept aus.

A Varsovie, Igelstrom s'estimait en grand peril. S'il n'eût été que general, il l'eût évacuée ses fonctions d'ambassadeur l'y returent. Du moins il emballa ses meubles et renvoya sa mai tresse. Il mavait pas plus de 15 000 Russes dispersés dans la vine, tandis que les régiments polonais, habilement disposés par le commandant de la ville Cichowski, occupaient Praga et Les autres faubourgs, et, dans la ville même, gardaient l'arsenal Les auberges de Varsovie se remplissaient de soldats licenciés et de gentilshommes patriotes. On s'attendait à voir la Lithuanie prondre feu. Igelstrom, espérant conjurce le pérd, envoya contre Cracovie Tormasof à la tête de 4000 hommes. Ce general rencontra, auprès de Raclawice (Ratslavitsé,, Kosciuszko à la tête de 4000 Polonais, dont 2000 paysans armes de faux 4 avril 1794). La cavalerio noble des Polonais se dispersa promptement sons le feu de l'artillerie; mais les paysans rétaburent le combat, marchèrent droit aux canons et les enleverent. Les Russes laissèrent 400 morts, 11 batteries, 1 étendard. Après le combat, pour faire honte a ses nobles et récompenser les vaillants porteurs de faux, Kosciuszko depouilla l'nabit de gentilhomme et revêtit la czamara paysanie.

Le 16 avril, Igelstrom adresse à Pétersbourg un appel désesperé. L'exige du roi et du l'onseil permanent vingt arrestations dans la ville : elles lui sont refusées. Le roi refusa également de laisser occuper par les troupes russes l'arsenal et le magasin à poudre. Le mône jour la representation de la pièce Arakowei (les Cracoviens , parfaitement inoffensive à part le titre mėme, jeta la fermentation Jans le peuple. Kilinski et ses affidés répandurent le 1 ruit que les Russes voulaient occuper l'arsenal et massacrer les pal votes. Dans la nort du 16 au 17, tout fut préparé pour l'insurrection. A trois lu ires du matin-Kilinski donna le signal en tuant avec son pistolet un officier russe et un kosak. Les cr.s : Do bront, do bront (aux armes!) Mort aux Moscovites! éclaterent a issuét dans toute la ville. Le régiment des gardes à cheval du roi distribue au peuple les armes de l'arsonal. Les esca trons de Praga passèrent le pont de la Vistale. Dzialinski apparut dans le faubourg de Cracovie e. y insurgea les regiments polonais. Les bala , ons rasses, éveilles en sursaut, isoles les uns des autres, ne recevant aucun ordre éprouverent de grosses pertes. Il y eut d'inutiles massacres deux compagnies russes, qui, sans acmes, albuent à la communion, furent égorgées l'gelstrom, ble qué dans son palais, fit monter sur le loit une vienle femme afin de savoir où étai l'armée russe. Il parvinc a s'échapper de son palais, après avoir brûle ou cru brûler les papiers compromettants. Chacun des autres chefs russes se tira de la ville comme il put. Les deux jours d'insurrection avaient coûté aux « Moscovites » 2500 tués, 1800 prisonniers, 44 canons.

Le gouvernement national (1794). — Aussitöt sinstalla dans Varsovie un gouvernement national, avec Zakrjewski, Mokranowski et autres « hommes lu 3 mai ». Un courrier ful expédié à kosciuszko, qui accourut. Le 23 avril, à Vilna, le colone, du génie Jasinski insurgeait trois régiments polonais et chassait la garnison russo. L'heiman Kossakowski, un des traities à la Pologne, fut pend i De proche en proche, l'asurrection, nattresse des trois capitales, envahit tout le royaume

Le roi Stanislas était resté dans son palais, mais tellement suspect à son peuple qu'il dut accepter de le survei lants dans ses promenades. Le 24 avril, jour où fut celébrée à la cathédrale la fite de la délivrance, il dut subir un sermon qu'inspirait un jude patriotisme. Mais a la question s'il était « décidé à vivre ou a mourir avec son peuple », il répondit a l'aute voix « Out, pe veux vivre é, mourir avec lui » Il sit un den patriotique de 18 000 ducats et envoya sa garde à l'armée

C'était Kosciuszko qui avait récilement tons les soucis du gouvernement Une promière question était à résoudre la ques tion paysanne. Kollontai le poussait à décrèter l'abol tion du servage. Le heros nosa pas donner un tel grief à la « classe militaire ». Du moins, dans son manifeste du 7 mai 1794, il flétrit les propriétaires qui abusaient de le ir pouvoir, qui humi haient les vieux soldats rentres dans le irs foyers, qui empêchaient les recrues de rejoindre l'armée. Il décrèta que le paysan était sous la protection de l'Etat, qu'il était libre de se transporter du il voudrait après avoir rempli ses obligations. Il réduisit les jours de corvée. Il interdit de reprendre la terre au

labeuteur qui remplirait fidelement ses obligations. C'etait peu pour ces paysans qu'il appelait « a changer les socs de charrue en fer liberateur de la putrie »; c'etait dejà trop pour les nobles. Jont beaucoup devinrent sourdement hostiles.

Il institua un Conseil de gou ernement, composé de 8 ministres et de 22 assistants, et qui arbo a la devise i volnost, tsalost, arepodlegost (liberté, integrité, independance. Une Commission militaire dut veiller au recrutement pour l'armée régulière, à la levée en masse, aux travaux de finalication de Varsovie les femmes, le roi même y travaillèrent, Une Commission d'enquête intruisit contre les traîtres à la patrie, denonces par les papiers de l'imbassade russe. Le 8 mai firent executes Ozarowski, Zabiello, l'evêque Kossakowski, Ankiewicz. On tédigea une circulaire au clergé orthodoxe pour qu'il rassurât ses ouailles et leur prêcitat le dévouement a la patrie commune.

Lutte des Polonais contre la Prusse et la Russie : premier siège de Varsovie (1794). — Contre les Russes les premiers combats, med ocrement heure ix, furent hyrès par Zajontenek, à Szczekociny et Chelm (6 et 8 juin 1794). Le 12 juin, en lança un appel aux Polonais des provinces cédées à la Prusse. Buchholtz fut expulsé le Varsovie et ses papiers saisis. Le 15, les Prussieis entrèren, à Cracovie, faiblement garnisonnée. (Ils y enlevèrent les joyaux de la couronne polonaise, qui facent transportés à Berlin.) La nouvelle de ce malneur jeta la plus vive émotion das s Varsovie. Elle aboutit à in massacre dans les prisons : il y eut hui, victimes, la plupart étaient des fauteurs de la confedération de Targovitsa, ou des agents et espions de la Russie. Pourtant Rosciuszko, avec raison, s'indigna de cette offense à la lo', il exigea la purit on les émeatiers, dont sept furent pendus.

Le 23 juir. Zajonezek livrait aux Russes, sur la rive gauche de la Vis ule, le combat de Golikow, qui dura deux jours i pris à dos par les Kosaks, il unt céder le terrain. Le 30, les Autrichiens entraient en ligne, occupant Lublin, covabissant la Galicie, pour se garnir les mains. Les 19 et 20 juillet, les Russes échounient dans une première attaque contre Vilna. Le 2 août, 50 000 Prossiens, sous le roi et le marcchal Schwerin, assistés

de 10 000 Russes sous Fersen et le prince de Nassau, prenaient le faubourg de Wola et, de la, sommaient Varsovie La ville, defen lue par Kosciuszko, resista. Les Prussiens la hombardè rent. Ils étaient faiblement soutenis par les Russes, car la tsarine en voulait au roi d'avoir abandonné la guerre sainte contre la France. Le roi, sous prétexte de faire courtoisie nux Russes, voul it les mettre en avant, Fersen lui en renvoya l'honneur. Les Russes étaient la surtout pour surveiller les Prussiens. Le 28 août, il y eut une affaire sanglante, où heau coup de canons prussiens furent encloués. Cependant, sur les derrieres du roi, Denis Minewski et Niemojowski soulevaient la Grande-Pologne. Fredéric-Guihanme fut contrair t de lever le siège de Varsovie (dans la nuit du 5 au 6 septembre 1794), a la grande joie des Pelonais et même des Russes

Bataille de Matsélovitsé; assaut de Praga; soumission de Varsovie — La Pologne était affranchie dans l'Ouest; mais les Autrichicas s'elendarent en Galicie, et la Lithuanie. par l'occupation de Vilna (22 août), relombait aux mains des Russes. Catherine II, qui jusqu'alors ne disposait que du corps. de Fersen (avec Krouchtchof, Tormasof, l'ataman Denisof), faisait entrer en ligne Souvorof, le héros de Kinhourn, d'Otchakof, d'Ismail, avec l'armee qui avait dompte les Ottomans. Le prince Poniatowski et Mokranowski defendarent la Samogitie et Brest-Lilovski, Dombrowski et Madalinski occapajent la Grande-Pologne, Sierakowski essayait d'arrêter Souvorof en Volyme; Varsovie restait a la garde de Kosciuszko avec Zajonczek et Popinski le fils. Siérakowski fut vainch le 18 septembre à Kroutpichitsé (Krapczice), le 19 à Brest-Litovskii, Un temein russe de ces combats dit que les Polonais se baturent « bravement, stolquement, en désesperés ». Kosciuszko courut joindre Siérakowski, le consola en lui rappelant l'énorme superior lé de l'annomi, dis ribia aux officiers et aux soldats des décorations, lança son manifeste du 24 où il rappelait qu'autrefe is une pougnée de Polonais avait conquis Moscon et ramené un tsar prisonnier.

Cependant Fersen, qui avait maintenant 20 000 hommes, se préparait à faire sa junction avic Souvorof, qui disposait de

40 000. Il fallait prévenir celle jonction. Kosciuszko chargea Popinski, avec 4000 hommes so dement, d'empêcher Fersen le franchir la Vistule. Fersen, par un brouil ar l'épa s, surprit lo passage du fleuve. Alors Kosciuszko, laissant Varsovie à la garde de Zajonczek, courut a Matséli vitsé (Macejowice), situé sur la Vistule, à 20 Leues de la cap tale. Il avait autour de lui Ignace Potocki, Kaminski, Kniajewicz, Mostowski, Kollontai, Niemcéwicz, mais pas plus de 5800 hommes, avec 21 ranons, car on n'avait pas cu le temps d'appeler Poninski. La bataille s'engagea le 40 octobre. Fersen commença par écraser les Polorais sous les feux d'une artillerie supérieure, les debordant partout grâce à des forces presque quadruples. Dès le debut, l'infanterie polonaise se trouvait avoir épuisé ses munitions Une charge à la balonnette decida la victoire en faveur des Russes. Les Polonius laissèrent le plus de la moitié de leur. effectif, 2500 prisonners, toute leur artillerie. Namcéwicz, Kn.ajewicz, Siérakowski et presque tous les chefs étaient parmi les prisonmers. L'alaman Denisof retrouva Kosci iszko perce de trois co ips de lance et respirant à peine.

Quand les premères nouvelles de ce désastre parvincent à Varsovie, la douleur fut immense. On n'entendait que les cris . « Kasciuszko n'est plus : la pante est perdue, » Les mauvais citoyens s'en rejourent , se serait plus lôt fini. Les marchands, les riches, la cour ne demandaient qu'à se soumettre En revanche, les plus exaltés parlaient de se venger sur les pris moiers. Cependant Joseph Ponia owski, arrivé de Lithaunie. avec 15 000 hommes, s'etait établi à Praga. Pomiski s y était egalement ral attu. De Lithuanie, était accouru Mokranowski, de la Grande Pologne, Madalinski et Dombrowski. On avait encore 25 000 hommes, todaes I a ressources, en recures et en material, que pouvait offrir une grance ville. Cela reseva les courages : à la sommation de Fersen, le roi répondit qu'on avait jure de « perir ou d'être libre ». Le Conseil supreme offrit de rendre tous les prisonniers russes ou échange du seul Kosciuszko. Wawrzecki fut nomme gouverneur de la ville. On accumula cans Praga, pour faire face à Fersen et a Souvorof. toutes les forces disponibles, avec 400 canons en batterie

Le 3 novembre parat l'armée de Souvorof, qui fit auss tôt les préparatifs de l'assaut. Il fut donné le 4, à trois heures du matin. Quoique les Polonais se défendissent « avec desespoir et avec l'abnégation de héros », les remparts furent enlevés. Il se fit là un effroyable massacre · 8000 soldats 12000 l'abitants, sans distinction d'âge ni de sexe, furent egorgés

A la suite de cette exécution, la terreur se répandit dans Varsovie et y dompia tous les courages. Le Conseil envoya Ignace Potocki poar parlementer avec Souvocof de marechal refusa d'accueillir un « agent de la révolution ». Le 5 novembre. il conserbit à recevoir les deputés qu'envoya le roi. Des qu'il les vit, il déposa son sabre et dit : « Paix, repos et tranquillité » Il les embrassa, ils embrassèrent ses genoux, lui demandant ses conditions. Il répondit : « La vi , les propriétés, l'o ibli de passé. » Ce n'en était pas moins la soumission a merci. Quand les députés sortirent de Praga et Laverei rent en bateau la Vistale (le pont avait élé rompu , ils crièrent aux Varsoviens masses sur l'autre rive . « La paix! la paix! » Des gens lu peuple se jetèrent dans les eaux du fleuve pour enlever les députés dans leurs bras, et les conduisirent au palais du roi en criant Vive I impératrice! vive Souvorof! » Le 9, le pont ayant été. rétabli, le maréchal le franchit pour faire son entree dans la ville A la porte voisine du pont, le Magistrat, les corps des marchands, les bourgeois, lui présenterent les clefs de la ville. Il les prit, les baisa et dit : « Grace à Dion qu'elles ont coûté moins cher que telles de la bas. »

Wawrzecki avait declaré que l'armée ne serait point comprise dans la capitulation de la ville. Le roi refusa de l'accompagner dans sa retraite. Domi rowski conçui un moment le projet d'enlever le roi et de conduire l'armée en France Les chefs polonais, poursuivis par Fersen et Denisof, voyant leurs regiments diminuer a chaque étape par les descritions, n'etaient pas d'accord sur le parti à prendre. Dombrowski voulait se rendre au roi de Prusse. Wawrzecki à Souvorof. Le fut cette dernière solution qu'in poserei t les circonstances. Par la capitulation de Radochitsé (Radoszice), Souvorof accorda l'amnistic, des passeports aux officiers qui voudraient se rendre à l'étronger,

le droit de garder leur épée. Les Prussiens exigerent leur part dans l'artillerie. L'alamen Der isof disait avec mépris : « C est donc une chose nouvelle pour les Prussiens que de prendre des canons? Ce n'en est pas une pour nous. »

Troisième partage de la Pologne (1795). — C était au moment ou l'Autriche etait battue par les Français sur la Roër et sur le Rhin, où la Prusse nous livrait Mayence et autorisait la conquête de la Hollande. Toutes deux réclamaient leur part dans le butin polonais que les victoires de Souvorof avait jeté aux piede de la tsarine. Le 3 janvier 4795, la Russie et l'Autroche se metatent l'accord de par un acte d'adhésion de celle-c. au second traite de partage 2º pir une déclars ion rosse relative a un nouveau parlago; 3º par un traite secret d'alliance entre la Russie et l'Autriche en vue de contemp la Prusse Les négociations pour le trois, eme partage se poursuivirent concurremment avec les négociations pour la paix entre la France et la Prusse, elles continuerent apres la conclusion de celle ci (Bâle, 5 avril 1795), dans l'animosité croissante et réciproque des deux cours alle n andes. Une des grosses sifficultés entre elles c'était l'attribution. de Cracovio et de son territoire : la Prusse déclarait qu'ils la étaient indispensables pour couvrir la Silesie contre une attaque de l'Autriche; celle-ci l'estimait indispensable à la protection de la Galicio autrichienne contro la Prusse. A la fin, la Prusse céda sur Cracovie, moyennant qu'elle acquerrait toute la partie occidentale de ce palatinat. Entin, le 24 octobre 1795, furent signes a Pôtersbourg deux traités. Lun entre la Russie et la Prusse. l'autre entre la Russie et l'Autriche. Ils finent completés par plusieurs conventions . En résumé, la Prusse s'annexait Varsovie et la partie ouest du palatinat de Gracovie; l'Autriche obtenail Gracovie, Sui domir Lublin, une partie de la Mazovie, en sorte que son territoire faisait pointe le long de la Vistule jusque près de Varsovie; la Russie eut toute la Lithuanie et tous les pays russes, jusqu'au Niémen et au Bug. En outre, elle

I relate 4 th decision a timele of alternacial pour is selectioned desprovinces polonaises untre. Autronoco a Russic, 5 decembre 6, 20 janvier 1795, convention similipartage definition vector and alternated beaution of iron Stands as 81 janvier 1787, absence a decimal or definitive at pala inatide Craco. C

prononça la ré mion de la Caurlande, en déposant le dermet duc, Pierre Biren. Cette fois encore elle ne s'annexait aut me province de langue polonaise. Le 25 novembre 1735, à l'anniversaire de son couronnement (trente et un ans auparavant), le roi Stanislas al diquait, acceptant une pension de 200 000 ducats. Déjà vieux et cassé, il assistera au couronnement de Paul I<sup>es</sup>, qui, durant la cerémonie, lui fera intimer l'ordre de se tenir debout. Il mourut le 42 février 1797.

Rôle de la France dans les révolutions polonaises - En 1791, c'était Descorches qui représentant a Variovie la France constitutionnelle (inscruccions die 9 mai). Il avait ordre de suivre de pres les efforts de la diète reformatrice, mais le rin de France n'avait point « le dessein d'y influer ». Après l'adhosion du roi Stanislas à la confedération de Targovilsa, com ne la royanié française avait succombé le 10 août, Descorches fut avité à quitter Varsovie (22 août 4792). Il y laissa un simple chargé d'affaires, Bonneau. Celui ca cut la mortification de voir la cour polonaise s'associer, par servilité envers la Russie. au devil pour la mort de Louis XVI et fut contraint d'amener les couleurs nationales. Quand les Russes occupérent Varsovie. il fut arrête (7 mars 1793) el enferme a la forteresse de Schlüsselbourg, d'où il ne sorlit qu'en 1797 grace a l'interventi m du roi le Prusse. Nous avons vu la mission de Kosciuszko a Paris. Le premier soin du nouveau gouvernement insurrectionnel de Pologne fut d'envoyer Bars en mission auprès de la Convention, mais celle-ci ne comprenait pas l'attachement des Polonais a un roi, à une constitution si semblable à celle que le 10 août avait cetruite en France, elle blamait Kosciuszko d'avoir puni les massacreurs des prisons. Cependant, le 24 brumaire an III (11 nov. 1794), le « citoyen » Parandier fut chargé d'une mission à Varsovie. Il devait ét idier les chances qu'avait la France pour obtenir, de cocôté, une puissante diversion, et pour « consolider la revolution polonaise, en assurant son indépendance contre les enneuns du denors et sa liberté contre l'aristocratie à l'intérieur » Parandier devait faire comprendre aux Polonais que « la cause de la République française est celle de tous les peuples : c'est à la guerre que nous soutenons contre les despotes coalisés que l'insurrection polonaise doit ses premiers succès ». La France était trop loin. Si les révolutions polonaises nous producerent une preciouse diversion, en ramenant du Rhin sur la Vistule les préoccupations et les armées de l'Autriche et de la Prusse, en irritant les haines entre elles, en contribuant ainsi a dis oquer la coa mon, la Republique française ne put rien tenter d'efficace en faveur de la République polonaise.

Les prisonniers; l'émigration; les légions polonaises. — Le mot prêté à Kosciuszko tombé au champ de Macélowici, le *Prints Polonie* est une pure légende, formellement démentie par lui même. La Pologne n'était pas finie. Elle allait revivre dans les camps le la Révolution française, et, avec Napoléon, prendre d'éclatantes révanches s'ir les armées des trois puissances copartageances.

Les hommes du 3 ma. 1791 et de la prise d'armes de 1794 tombés aux mains des vainqueurs furent répart,s entre les trois puissances : Kollontai, Zajonczek, Stanislas Potocki, furent d'abord prisonniers en Autriche; Madalu sk., Grabowski, Niemojowski, et. Prusse; kapostas, kilinski Ignace Potocki, Wawrzecki, Mostowski, Zakijewski, Miemcéwicz, Kosciuszko en Russie. Paul Per, qui, grand-duc, admirait en Kosciuszko un « martyr le la patrie », eut avec lui, après son avènement. une entrevue touchante à la forteresse de Schlusselbourg. entrevue mémorable, car elle mut en presence les deux chefs des deux plus grandes nations slaves. Ne pouvant le décider à servir la Russio, il le remit en liberté, ainsi que la plupart de ses compagnons de captivité. Kosciuszko alla en Amerique, en Angleterre, pu's satablit a Fortainelleau o'i divivait d'une petite pension que lui firent les Etats-Unis en reconnaissance de ses services pendant leur guerre de l'indépendance.

Moins intransigeants se montrérent les magnats lithuaniens qui avaient leur fortune foncière à sauvegarder contre les us inpations des favoris de Catherine II. Adam Czaltoryski et son frère, amenés d'abord à Pétersbourg comme otages pour la fidélité de leurs parents, ne negligerent aucune demarche pour obtenir la levce du séquestre sur leurs domaines. Ils furent

l'ornement des réceptions de la tsarine, firent leur cour a l'insolent favou Zoubol, entrérent au service de Russie, se lièrent avec le futur empereur Alexandre : c'est de cette ainitié que devait sorbe, en 4813, le « royaume constitutionnel de Pologne »

De tout autres combinaisons deveient sortir les revanches guerrières de l'armee polonaise et le « grand duche » napoleonieu de Varsovie. Les émigrés de la première heure et les prisonmers relachés ou évadés formerent en Europe deux groupes principanx . 1º 6el n de France, 2º celui d'Orient , l'urquie, Roumanie, Saxe, Venise) Le premier avail pour chef Bars, le second clasi representé auprès de la Porte par Michel Oginski. Dès septembre 1795, un des Polonais de Paris Wybicki, avait en l'ilée de réunir un parlement d'émigres polonais sous la protection de la République française. Mais con était point par les veres parlementaires que devait se faire le reveil national. Ce fut par « la Pologne des camps ». Grace à l'entremise de Salkowski, devenu aido de camp de Bonaparte pendant la campagne d'Italie, Oginski entra en relations avec le vamqueu d'Arcole et avec le genéral Aubert-Dubayet, notre ambassadeur à Constantinople. Celui-ci leur faisait espérer une guerre prochaine entre la Porte et les Russes; c'est par la Turquie qu'ils pénétreraient en Russie; le Directoire leur enverrait 30 000 Français; lui-même, Aubert Dubayet, se met trait à leur tête Quelques impatients, en 1797, firen, une invasion en Galicie : il y en eut 45 de tues, 12 de pendus. Bonaparte, par Sulkowski et Oginski, donnait aux Polonais des conseils pratiques - s'ar nor, s'exercer à la tact que moderne, - et qui aboutirent à l'organisation des « légions polonaises » d'Italie. sous le commandement de Dombrowski. Elles se recrutérenaisément d'anciens soldats, de gentilshommes ardents et braves que l'emgration laissait sans moyens d'existence. La Constitution de l'an III ne permettant pas au Directoire d'entretenir des troupes étrangeres, on les mit au service de la République risalpmo. Elle fut autorisée à signer avec eux le traité du 9 janvier 1797 : les nouveaux corps prendraient le nom de « legions polonaises auxil aires de la Lombardie »; ils garderaient les

inifermes pelonais et se colfferaient de la caupske, ils portera, en, les couleurs italiennes mais avec la cocarde française, comme étant « celle de tous les nommes libres », ils seraient considéres a comme des freres, et non comme des troipes Atrangeres », et obtiendraient le droit de cite lombard. Lour formation fut annoncée, le 20 janvier, par une proclamation de Dombrowski, rédigée en quatre langues polonais, italien, français, allemand). Sa petite armée se composa d'envir m 5000 hommes 4 balaillon de grenadiers, 1 de chasse irs, 2 de fusilicis, 2 compagnies d'artillerie). Elle se distingua cans la campagne de 1797, et, après la l'ataille du Taghamente, se vil avec joie sur la route de Vienne. Leolien et Campo Formio Li firent une déception Alors Bars, Wybicki, Prozor proposerent de réunir une diéte polonaise à Milan et d'y proclamer la constitution du 3 mai, mais pour le fon tionnement de cellei, on avai. besoin d'in roi, et Stanislas avait abiliqué. Du mons les emigrés se donnorent une espece d'organisation polilique, concentrant les pouvoirs militaires dans les mains de Dombrowski, les pouvoirs civils dans celles le Maiach wski Oginski composa la ce el re Morche des légions y lairnises ou Marche ac Dombrowske - elle devait souvent retenur sur les champs de bataille, jusque dans les rues de Varsovie et lans celles de Moscou

Za onczek accompagna Bonaparte en Egypte D'a itres se distinguerent dans la guerre de la acconde condition. Ce fut Kn'aszewicz qui occupa le Capitole, y proclama la republique romaine, rouvrit a Rome l'église nationale des Polonais fontée en 1580, y retro iva l'épée de Sonieski et a grant étendard conquis au Kahlenberg. Ce for l'il encore qui, ayant s'inv. Championnet à la conquête de Naples, fut charge de porter au Directoire les drapeaux napolitains. Les Polonais se battirent bravement à Cassano, a la Trebbia, à Novi, à Zuirch, à Marengo. Plus tare, avec Jablonowski, nous les retrouvons à Saint Domingue. Mais il faudra Austerliez, Iéna, Friedland, la Moskova, pour le re ouvrir les capitales de l'Autriene, de la Prosse et de la Bassie.

## III. — Catherine II et la Révolution française.

L'opinion russe et la Révolution. Segur a raconté .a manifestation qui se produis t'à Petersbourg quand y parvint la nouvel e de la prise de la Bastille. Dans ce mouvement il faut faire la part de l'élément etranger qui abondait à Pétershourg, ville presque cosmopolite. En ce qui concerne les Russes, ceux des classes supér et res étuent trop imprégnés de culture. française pour ne pas ressentir quelque sympathie aux débuts d'une Révolution dont ils ne pouva ent comprendre le caractère. ni la parice. Mais précisément cette culture française, qui était celle de l'ancienno France, les rendu promptement hostiles à la France nouvelle Lours sympathies pour la Révolution ne durèrent pas plus que celles qu'elle inspira a abord à la noblesse française, à nos faturs émigres. Le furent ensuite les sentiments dos émigres qui devinrent ceux des hautes classes de la Russie. On peut citer l'enthousiasme de quelques Russes de passage a Paris pour nos premières « journees », deux Galitsyne assistant, le fusil en main, à la prise de la Bastille, un Strogonof prenant place avec son precepteur Romine au club des Jacobins, etc. Ces faits isolés ne prouvent rien pour les sentiments de toute une classe. La Gazette de Petersbourg, s'inspirant des journaux ultra-royalistes de Paris, donna bientôt le ton à la capitale russe

Sentiments de la tearine - Catherine II, dès le début,

L. A a cour l'agilation fut vive et le méconten ement génera , lans la ville beste fut to le contentre; et, qu'orque à l'agri e me saurais exprimer l'enhousinsme pour ane in les habitaires le Petershourg, je ne saurais exprimer l'enhousinsme qu'existé ent parmi les hégociants, les marchan is les bourgeois et quelques jeunes gens i n'e claise jeuné éleve, l'unit du cetté misur d'Élat, et le premier triompre l'une l'une it congrèse. L'ença s. Russes. De nois Al emanda, Arglais. Ité un ais, tors, dans les rues, s'embrassaicht, comme si on les cut delivres l'une chance trop lource qui pestit sur cax. « Ségir si, suite » Cette soite, que jui pe ne s'irore en la reintent, n'ent que que que marients « durée la craitte airète le entôt de premier mouvement. »

<sup>2</sup> R tire, e futer con emionne en des auteurs du catent les révelutionnaire, i t longue apa précèpue chez en Sunganoi de frère de Marou séparna en Ressur durant toute le Revolution mais obligé de l'issur-ser sa terrille jurente sous e nom aristocratique de M de Bordry de ctais préfésseurs que de Tsarskoe-Seto un revandre, Su our précèpie in les grandes denesses P j' Labioble cuire de l'impératrice, forent expédies en aller e

se prit de hame pour la Revolution française, et parce qu'elle perdait, par elle. l'alliance effective de Louis XVI, et parce qu'elle compat quel dangereux exemple elle offrait aux peuples le l'Europe. Dans sa correspondance alternent le délain et la colere, la moquerie et la menace. La Révolution, pour elle, c'est « l'Égrillarde »; l'Assemblée constituante, une « hycre aux douze conta têtes », un ramas d'avocais, de procureurs, de save tiers et de cordonniers s'érigeaut en législate us, d'écervelés, le scélérals. Même nos partis les plus modérés encourent sa colère : Montmorency et Noardes, qui ont participe, lans la muit du 4 août, i l'aboliaou de la noblesse, sont des « gredins ». Lameth. un « enragé », ce sont les constitutionnels « qui sont accouches le tous les maux presents et à venir », La Fayette n'est qu'une « tête à révolution ». Elle méprise la faiblesse de Louis XVI, tyre chaque soir; et le mère qui veut ». Comme nos emigrés, elle affecte de croire que le roi est prisonnier dans son palais Elle eut part, avec Gustave III, dans le complo, qui prépara la fuite de Varennes : son ministre à Paris-Simoline, délivra, au nom de la baronne Korff, le passeport qui devait servir à la famille royale. La fausse nouvelle que l'entreprise avait réuss. la causa une granke joie, la vraie no ivelle la apporta une amère déception. Quand le roi sanctionna la Constitution de 1794 elle s'écria : « Eh bien ' ne voila t-il pas que sire Louis XVI vous flanque sa signature à cette extravagante constitution et qu'il s'empresse le faire des serments qu'il n'a nulle envie de tenir' » Elle s'etonne de l'attitude du co ipie royal : « le mari disant me chose la fe nine uni autre »

La réaction en Russie — Dans l'etat d'esprit de la fsarine un grand changement s'est opéré. L'ancienne aime des philosophes en veut à la philosophie d'avon en pour conséquence la Revolution. Le buste de Veltaire est relegue dans les greniers. Une police inquièle, l'activité du Lablnet noir, une censure rigoureuse sur les livres du déhors comme sur les publications russes, sont la caractéristique de cette fin de règne On traque les francs-maçons, martinistes, iliuministes, linéraux (volvode umisi). Pourtant ces « inhéraix » sont des esprits très modérés, qu' se plaignent des allus commis par les

fonctionnaires, mois jamais de l'impératrice, qui se cousent pour envoyer des jeunes gens étudier en Occident, mais qui n'ont qu'aversion pour « cotte fausse liberté qu' ruine tant d'Etats en Europe », pour « cette rage diabolique qui remplit le monde ». pour « la prétendue liberte ou plutôt la fureur des Français » Le plus éminent les « libéraux », lvan Novikof 1, l'ancien ami et collaborateur littéraire de la tsarine, est enfermé a Schlüsselbourg, ruir é par la saisie de ses imprimeries, de ses abrairies, de ses capitaux. - Radichtchef, qui dans son I oyage de Péters bourq a Moscon, s'est lussé aller à exprimer le sentiment d'horreur que lui inspira le speciacle. l'une famille de sorfe vendue aux encheres, est déports on Sibérie par ordre de cette même Catherine, qui, en 1768, mettad à l'ordre du jour l'abolition du servage - La princesse Dach sof s'étant avisée, en 1793, d'imprimer une tragédie de Kniajnine (mort en 1791), Vadim a Norgorod, la tsarine s'ément d'allusions à l'ancienne liberté novgorodionne et parle de faire brûler par la main du bourreau cette œuvre posthume. On était loin du temps où Catherine se faisait gloire d'accueillir à Petersbourg les œuvres et les bomines con lamnes a Paus!

Projets de Catherine II contre la Révolution II y avait aupres d'elle les representants de trois gonvernements français différents : Genet, pour la royauté constitutionnelle, le marquis de Bombelles, émissaire secret du roi et de la reine Eszterhazy, agent des princes du sang et de l'émigration. Genet, en septembre 1794, avait reçu defense de paraître à la cour. Bombelles fut froidement accueill, comme l'envoyé d'un roix captif » et qui d'ailleurs « ne sait pas ce qu'il veut ». Eszterhazy soul était en faveur, admis dans l'internité impériale, et la tsarine se plaisait à entenere son jeune fils chanter le f'a ma et les hymnes revolutionnaires. Après l'affaire de Varennes, elle prend à son service Bouillé En 1792, elle redige un Memoire sur les moyens de rétablir en France, par la force le pouvoir monarchique : elle estime que 10 000 hommes y suffiront. « l'exemple de la Belgique ayaut démontré combien il faut

<sup>1.</sup> Veir et lesses, VII, o. 550

peu compler sur la resistance d'une anarchie ». Meme elle assure à Grama qu'il suffira de 2000 Kosaks et 6000 Croates. Après la restauration du roi, on rétablica les parlements, on restituera au clergé ses biens, aux nobles leurs privilèges, aux pays d'États leurs anciens droits

Rupture avec la France. — Avant même la journée du 10 août, Genet, qui, chaq le jour, avait eu à subir de nouvelles avanies, regut l'ordre de juitter Petersbourg dans le délai de huit jours jui let 1792) Après l'exécution de Louis XVI, dont la nouvelle mit la tsarme au lit, « malade de chagrin », elle prononça la rupture du traté de commerce avec la France, l'interdiction à nos vaisseaux de paraître dans ses ports, la defense d'importer les bles de Russie dans la France affamée, L'expulsion de tous les Français qui ne répulieraient point, par sornient, « les principes athées et subversels, l'ultrodaits fans leur pays, par les usurpateurs du pouvoir » et « le crime commis par ces monstres sur la personne royale ». Un millie. ce Français duf prêter ce serment, qui exposait leurs familles restées ca France aux vengeances de la Convention. Notre consul, Patot d'Orflans, fut expulsé. En 1794, Catherine chassera le colonel vaudois Labarpe, précepteur des grands-ducs Alexandre et Constant.n

Apres l'eclaiance repture avec la France, il semblait que Catherine dût joindre aussitôt ses armées à celles de la coalition. Il n'en fut tien. Pour mettre la France à la raison, dès le début de 1792, elle avait compté sur l'Autriche, sur le roi de Prusse, sur Gustave III de Suède : Celui ci s'était encore rapproche de la Russic au traite de Drotningholm (octobre 1794), lui abandonnant définitivement Nyslott et Hogfors. Il offrait 6000 & iedois, qui, avec 6000 Russis, embarqués sur une escadre anglo-russe, seraient lébarqués en Normandie. Il fut assassiné le 16 mars 1792, e. quolque ce fût par la main d'un oligarque, Ankarström, Catherine II, qui voyait partout des « jacobins », leur imputa ce meurtre. Le roi de Prusse s'étant fait

I Four excheries deax rule  $c_{i,k}$  methat a halp so e des lettres on el rechiparant considérations a l'entra a des génerat x français mont, en l'uen primer des ettres entires estres.

battre à Valmy, elle ne cacha pas son mépris pour la « cacade de Brunswick »

L'émigration française en Russie; causes de l'inaction de Catherine II - Une conséquence de Vaimy, c'est que nos émigrés chassés de Mayence et de Tarm, affluèrent plus nombreux que jamais en Russie. La tsarine est fiere de voir sa capitale « donner asile à tous les noms sonores persécutés en France » · Saint-Priest, Choiseul Gouffier, anciens ambassadeurs du rm, Calonne, Sombreud, le comte de Toutouse-Lautrec, plus tard le prince de Condé Plusieurs, comme Roger de Damas, Langeron, le duc de Richelieu, étaient des hommes de haute valeur qui rendirent à la Russie d'éminents services D'autres ne lui apportèrent que leur découragement, leur frivolite, leur turbulence. Certains purent être accusés de propager ces mêmes idees révolutionnaires qui les avaient fait fuir de leur pays.

Au printemps de 1793, le comte d'Artois vint à Pétersbourg La tsarine le reçut « comme il convient à un fils de France », lui promit un subside pour la guerre sainte, lui remit une épée d'or dont la garde était enrichie de diamants et dont la laine portait cette inscription · « Avec Dieu pour le roi. » — « Je suis persuadec, distit-elle au prince, que vous périrez plutôt que de differer de vous en servir. » Le comte d'Artois accepta l'argent et l'épée, mais ne parut nuhe part où l'on se battait.

Le roi de Prusse se montrait de plus en plus tiède pour la « cause sacrée » des rois. Son attention se détournait du Rhin pour se porter uniquement sur la Vistule. En Pologne, il devenuit le grand souci de Catherine II. C'est contre lui qu'elle songeait à utiliser les talents militaires de Bouille. Le roi avait devine la véritable pensée de la tsarine, qu'elle dissimulait sous d'éloquents appels à la croisade contre « les athées » et de virulentes sorties contre « l'Égrillarde », et qu'elle ne livrait qu à ses plus intimes confidents A Khrapovitski, elle dissit en 1791 : « Je me casse la tête pour engager les cours de Vienne et de Berlin dans les affaites de France. » A Oster mann : « J'ai heaucoup d'entreprises inachevées, et il faut qu'els soient occupés pour ne pas me gêner. » A Roumiantsof :

« Mon poste est pris et mon rôle assigne , je me charge ue veille: sur les Turcs, les Polona's et la Saede. ci est rongée de démocratie. La Pologne est aussi, remplie de jacolimistos. Les I mes sont excites et la irmentés par les democrates » Ede trouvait plus profita de et moins dangere ix d'operer chez les « jac bins » de Pologno et de Turque que contre ceax do París. De 1793 à 1795 une gretre de la Russic contre la Prusse fut beaucoup plus probable qu'une guerre contre la France. Quand la Prusse cut fait défection à la paix de Bâle, quand elle cut servi a l'Europe a ce pe sson d'avril », comme Saint-Priest pressait la tsarine d'agui contre la France, elle lui repond : « Pongquor rais je me mêter d'ine prefèle dont l'Espagne et la Prusse se sont déja retirées? » En juin, son ambassadear a Londres, Se non Vorontsof, demindad aux Anglais ei le moment n'était pas venu de punir la Prusse de sa polit que « pertide » et de sa « tranison »

**Derniers jours de Catherine II**  $\leftarrow$  Catherine II ne se rassura du côté de la Prusse que lorsque la signature du l'aité de partage (octobre 1795) eat mis fin au conflit polonais. Allait elle so tourner maintenant contre l'Occident, con 16 les 4 athoes et impies Français », comme les appelait Souverof? Non, car c'est alors qu'elle commence la guerre de Perse et envoye dans ce pays une armée que commande Valérien Zoubef, fre re du favori 🐦 Même les premiers succes de Bonaparte en Italie, le pullule ment des republiques nées de la nôtre, cisalpine, ligurienne, batave, l'emouvent à peine Elle corre a Grimm (8 juillet 4796). « Vous prenez trop d'intéré aux affaires d'Italie Lassez faire les Italiens » En novembre 1796, elle revient a ses proje s de croisade : on prépure un resert, pour nommer So avotof généralissime d'inclarmée de 60000 Russes onvoyée au secours de l'Autriche on négocie avec Pitt pour obtenir un a diside l'un million do livres siering. La Isarino, cette fois, etaitalla sincère? Sa mort subite, le 47 novembre 4796, empêcha cette question il avoir sa solution Ainsi, apres tant ile demonstrations contre la Revolution, Catherne II mourul sans avoir mis un

<sup>1</sup> Variables is the V I, at the end Zonaof the dessous, with the date, pointing a matter Person

soldat en mouvement contre elle. En revanche, on peut apprécier les services reels qu'elle lus rord , en désorganisant la coalition.

#### DIDLIOGRAPHIE

Politique autrienteme et prundeme. -- Voir la bibliographie di chap Allemagne, cudess s. t. VII p. 945 et du chapitro Allemagne. Cucessous. Voir également midessus p 30. - A. Beer, Joseph II, Leopoid II un . Kaundz. the Brieficechsel, Viente, 1873 A. v. Arnoth, Joseph II u Katharina v. Mussland, the Briefwichsel, Vanne, 1869 Corresp secrete le Morey Argenteau, avec l'imp Joseph II et Kaunita pall par J Flammermont (4780-1790', 2 vol m 4 Paris 1869-1891 Dm. Mikh. Galitsyne, Rapports a Catherine II, do Vierne (1780 cl. But) dans Arch. Russe, 1872 — 🛦 Nord, Instructions our ambass de France, , Ausriche Paris, 1884 - Martin Philippson, Gesch. des preussischen Staatswesen van Tode Fr. II b. z. den Freihatskriegen Leipzig, t. I. 1880 Manager Deutsche Geschichte . I Berkin 1869 - M w Sybet trad fr. Dosquet. A. Borel, L'Europe et .. Revolution française, t. I et II A Boor, Die Orientalische Potitik Wisterreichs, Prague e. Leipzig, 1883. Catherine II : politique générale : Révolution françaises tes émigrés) la réaction en Humbe : Vir a lessus, t. Yb p ätä une bibliogruphie très clendlie ä laguelle nous renvoyous. Six cette en da regue, consuller sartout les volumes de la Coll. de la Soc. imp d'Mist de Russie : Catherine II, Papurs, t XVIII, XLI., sa correspondance · Gramm, t. XXIII, XXXIII XLIV voit M Tourneau, Le bibliothèque et tes papiers de Grissin mount et après la Rev., 1882, brochure : avec Me de Bielke, a X; avec Nassau Siegen t. 1, avec le grand luc Paul et sa fom no . IX et XV; Jorresp. de Mepnine 179, 1796 t. XVI Grégorovitch, Le chanceur prince A A Besborodho, en relation avec les événements de son temps 1 XXVI et XXIX, Papers de Boulgakof 1779-1798 Turquie e. Pologne,, t. XLVI - Dans i Archive Voronisof de Barteniei : Lettres de Restoptchise à Samen Vorontsof & Vill, lettres de Somen Verontsof t. IX et X (voir aracles d. A. Rambaud, cans Revice Neue d., 18 jans. 1879 et 11 sept. 1880) - Dans l'Archive Russe de Barténief : année 18° > t. III Dimoline (2006) à Paris , Rapports à la sarme ann 1862, Cathorine II papiers divers sur la Rev d. ann. 1818, lettres le Montoptehine sur la situal. de la Bussie en 1794 - Dans l'Antig husse Rousskain Starmaj, t. W. papiers de Cath. II et Stackolberg 🕥 Harris kord Malmesbury , Diarr 🧸 A. Mambaud, Instructions Russie, t Li-F de Martens. Traites de la Busine 😘 II de di altimo les series Autricke, Atlemagne, Angieter 🗠 Parm les Memo res, etc. la i qués c dessus, i VII, p. 516, cous decr. no.am.neni Khrapovitski Gr.o. vsat, Garnovski, Bobrynine, Engelaard., Jour

no.amment Khrapovitski, Griodvski, Garnovski, Bobrynine, Engelhard., lous en rosse), princesse Dachkof, Masson, Castéra, Segur, Stedingk, prince de Ligne, etc. Parm des historieus notamment Mermann, Gesch der russischen

<sup>4</sup> Ses dermers jours foreme attractes par le manue, ananque de la per e-6 : A examina Pavi, via avec e fon esque oi de Suede Gustave IV V ar les comments dans le t-IX de a Soc Impériale, A Bamba r., Cutherne il dens sa famille Benar des Deux Mondes fevr er 1875s, To. o.m ouf Gustave IV et la grande-duchesse Aistandra dans Ant Russe den russe, 1885

Seastes t VI et vo . . omplem .doc: menss Tooke, Jauffret, A. Rambaud A. Brückner, Waliszawski. Ajouter Molotof Pierre , Hist. de Cathe cine II. Pet . 1814 6 vol .en russe . - L. Pingaud, Les Français en Russu et us Russes en France, Paris, 1888 - E Daudet, Histoire le l'emigration t. Il les Beurbons et la Russie pendant la Récol fo ; Pairs , sons date) --K.-L. Blum, Ein Russischer Staatsmann, Der Grafen J. J. Swoers Denk murchgheiten, 3 vol. Leipzig et Heidelberg, 48 7, 858 A de Thürheim; Fridmarschall Carl Joseph Furst ac Ligne, Venne, 1877. - Sur Souvorof, Nécustreef Sur les modes ex viae of dessous is hibling du chap 3.15 Bussic dans Antiq Russe t, VII of IX, your admit to Xii. - A Brückner, Etade sur la Gazette de Peterspourty, dans Ann. et N Russie 1876, t. IV; Ki le sur la police et la violanti du secret des lettres so s C. H. dans Antiq Russe, 1873 - A. Ramband, Para et Pétersbourg a la veille de le We fr emous Bless, 29 juin 1878; L'opinion russe pendant la Rev fi ibia , 14 sept. 1878). Les liberaux ruises et la réacte n ibid , 19 i ers 1881. In Rec. fr. et l'aristoriuse russe. Nem. Acral. Sc. mat., 1878). — Bozodouline Les hbéraux russes sous ( II, dans Antiq Russe 1874. - A Brickner, Cutnorous una the fr. R-vo., Jans Russische Revie, t. H., Fréd Cosar Laharpe, Memoires, publics par A. J. Vogel 1864. Soukhomlings, 7 colonel Laterpe, dans Journal on Min. de t1 P risse, janvier 18 1 Sur fied testion donnes par Laharpe aux grands dues Alexandre et Cons savan documents cans See Imp. Hist Bussie, . V (voir A. Bambaud, Cath H dans sa familie, dans H. acs D. M. fev., 814 - Longhinof, Iagouchkine, Rackehtchef et son levre, dans Archive Busse de 1868 Rude higher dams Antiq Ausse, sept. 1883 - Sur le frere le Marat M. de Bo Adryl, Arch. Russe, 1865 Longhinof. Novikof et les Martinistes. liberaux de Moscou en russe), Moscou, 1867 - Efrémal Sur l'affaire de la trageare de Vadim à Novgorod avec la reimp de cette tragedie , dans Antiq Russe, 1871 - Ch. de la Rivière Catherine II et la lideotation fran . .. (Preface par A. Rambaud). Paris, 1895.

Afficient de Sacide - Voir ci-dess is 1 VII, p. 1033, in hibling sat Gustave Ut. Amira. Tchitchagof, Memoires, dans Antiq. Russe, 1888. Lettres de Cathorine II au duc le Sidermanie, sur la Revol. Ir (1793-92). radica di suedos en russe abid mars 1877 Stedingk, Memoures posthusies, edit par Björnsherna. Paris, 1844 Horft, Gesch. a letzien schmedisch-russischen Krieges Francfort, 1747 Golovatchof, Opérations de la florie russe dans la guerre suedo-russe en russe, Pet., 1874. A. Goffroy, Guergee III et la cour de France Paris, 1867, t H . A Grot, C II et Gustave III, dans And et Neue Russie en see, 1878, t. II A. Brackner, Schweden und Russland 1788), dans Hist Zeitsch ie Sybel. t XXII., Danemarks Neutraliset im schwedisch russischen Kriege 1.388. lans Daltie he Monaischrift, nouv serie t H . A. Geffroy Lie Anssie et la Sciede contre la Revol. fr., dans Reruc d'hist dipion , 1888. Genéral Schildner Catherine et Gustave III 3' 88-1790 ; dans Anag Russe, . XVII. W Bibamof Cath H et la guerre de Suede, that , mars 188°

Affinition de Turquis — Papars de Boulgakof von ti-dessus Voinoy, Considérations sur la guerre acquette, Londres, 1788, — Papars du duc de Richellou, dans Soc Imp., à IIV. G. L. Tchernychef, Lettres au prince S. Th. Galitzyne, dans Arch. Russe, 1871, sur le mege d'Ismaïl

Martin (l'abbé, Voy & C. P. fait à l'occasion de l'amb de M de comte de Chouseil Gouffier, Paris, 1821 — Pichtchévitch, Vites et souvenire ignerre de Turquic), da la Lectures de la Son d'hist. In russe une 1881 et suiv Zinkaisen, Gesch d. omanuschen Reubes in Europa, t. VI, Gotha.

1805 — Petrof Mist. de la tentieme guerre turque pendent le regne de C II en russe, Pet., 1820. 3 vo. — Gene al D. Manslovski. Notes sur l'histoire le la guerre en Russe rèque de Catherme II sen russe, Pét., 1894 — A. Brückmer, Russlands Poutik en Minelineere 1°88-1°80, dans Miss Zeitsch ne rybei, t XXI — Le confit de in Russie exec le Parte dans Journal du Vin de II. Publique russe), t CLXVIII Die Einstime von Ismail, nans Baitsche Menatschrift, 2° sèrie t. 14 — L. Pingaud Chotsent Gouffer, Paris, 1887.

6. Groujean La massion de remondule à C. P. 1°92 d3 — Paris 198°

Admiree de Pologue 1º Sur les histoires genera es de la Pologue.

• et a cersus, t. VII, p. 519-320 — Ajonter Angeberg Reched des traites onventions et actes diplomatiques cone in Potojne 1722 1862., Paris, 4862.

Momenski Adam. Memoures sur le temps de Stanslas Auguste en pol., Posen, 18.8, m-3. - Palinaki Jos., M.s. de Palaque deput 3 son origene jusqu'en 4808 pol.). Dresiau 1819, m.8. G.-3. Bandkie, Même i + jusqu'en 4795 por., Beslau, 2 vo. 1.8. Monier h. M., mementure, jusqu'en 4795, Par s., 18.7. 2 vol. in 8. — H. Behmitt, Historie de la Polegne and XVIII et XIX pol. 3 v.m. 1703 1.98), Cracovie, 186. I Lelewal, Gesch Polens anter Stanslaus Augustus (trad. du pol. par A. v. Drag », Brunsvick, 1831. F. Kornon Hist. int. de in Pilingue sons le regue de St.-A. Pamatruski, p.d., edit. par l'A. d. e. Cracovie, 1867.

Val Kalinka Bern errs namers du regne og Sam sans-Auguste pol-Pesen. 1868 E v Brüggen, Potens Auflæsung, Kultur jesch Skitzen. Sawasakiewies L L . Tabtrau de l'influence de la Le.pz g, 1878. Pologne sur les destinces de la Nirol, frança se et de 4 empre : le Nironei n In-Pans, 1847 L Parges, Instructions with ambass er man fr Percepte, i. II. Par s. 888. A. Powieski Compies rendes de birliograph e polonaise dans la Nev Mest de G. Monod passen. Vor aussi le Bu etim nternat de l'Acad des So, de Cracovie. - S. Soloviel Hist de la chute de la Potogne on risea, Moscou 1863 - Kestomarof Berntéres anners de la Republique polona se en risse , Pe. 1870 - Bovalski La Diete de Grodue en casse , M. scon, 18"0. Ferrand, Hist des tre s dememb de la Poisgne Paris, 482a e 186a 3 vol - Dain Le second partige 1793, surpost Lapres les dépôthes d'Engensarom au gour suéo s. 1891

I Memoires en correspontances. — Le ron Muniman, Couresp avec I Lelewel et h. Singewicz, publ. par l'Fjegodonk, Paris, pu « Posen, 1873. — Mollontut H.g., Recherches historiques p. . . Posen, 1872, 3 vol. Lettres d'un anonyme su marreha. Mitarhouske pur la reterne lu gour de la Rép polonaise p. .), Varsevie, 188, « vol. Memoire sur tetat que elergicathi lique en Pologra pol.) Posa. 1810, bur la naissance et la chute de la Const polonaise du 8 nai pol., Leipzig 1793, 2 vol. tra. al. He le berg 1793. I Milinuki, Memoires sur la rével polonaise de 1794 et sui ma captante à Petersbourg, Posen, 182, et 1882, trait fr de L. Hollanderski, Paris 1861. Majonaise de 5, Mist. de la réve de Pologra 1.94. Paris.

\* Heatnewals. Jos [gt], Me no es uc Jos Drzewiecki 1788 i en pol., Varsovie, 1858 - Memores la colonel Gonsianowski (1793-94). Lenderg, 1864 - Prince Adam Cartoryski, Memores et Cerresp. Paris, 1887 2 vol. - Felindra (Ive., Memores sur ma co, treité en Sibre et a Vina 1840 3 vol. Trembacka, Française Mémores d'une Po ona se (1774-1830 Poris 1841 2 vol. Niemcewick J.-U., Komores de mon semps de 1.58 a 1840 pol., Paris, 1848, 4 vol., en français. Notes sur ma capitale à S. Petersbourg, 1794-1796. Junis, 1843

Pintor (général Rapport officiel sin termision les Russes de Varsone 1784 trouvé à Berlin 1806 et édite par Lesur par orare de Napoléon,

Par s. thit - Oginaki Michel-Cleoplas, prince , Memoties sur as Pologue et ces Poincas de 1788 o la fin de 1845 je la Leon Carriere Paris 1826-27, 4 vol Estowicz, Vonores sur la Pologne de 1750 a 1800 pol , Posen, 1840 a vel - Wybicki (Joseph Memoures sur la Pologne es les Polisius de 1764 a 1822, edit par Fd Baczynski, pol. Posen, 1810. t vo - Kozmian Gactan Mem, res sur la Potogne et les Polmais de Memo rea (russes lu Kosak 4780 a 1815 ppl , Peson, 1850, 2 v J Migrino dans Astro Rame, sept. 18'8, de l'alaman Donisof, ded. 1871. de Bophia Kondriatsof filie nat. du roi Sianes as. ibid., cet. 1883., du Vieux Soidat de Souverof von et dessous hibhographic qui chaç vin 3º B ographies et monographies. J. Lelewel Joach Antique et paratiek des trois constitutions polonouses de 1791-1807 et 1815, trad de poli sin jar E. Rykaczewski Paris. 18.4. - Limanowski, Hist du mour. social en Pologni, dans in sea, moitré du XVIII 💰 👾 🖟 Lemberg, 188-Lukassewicz Jos H st. des écoles en Pologne et en Lithunge juigu a 1794 pol . P. sen, 1829, 4 vol Morawski (Theod , Casp deat hist, our linmur potonuce de 1794 por Paris, 1838 F. Barcaynski, Le I max 4791 à Varsouse, Gracovie, 1891 . P Popuel Naissance et shute de la to est the 2 mere pod., Cracovie, 1891. . Bi graphies de Koscriszko en fr pur Julian de Paris, on russe, par Glinka, on ademand par hackenstein. Leipzig, 1834 - Fr. Rychlicki koschistko et se partogo de la Pologno pol-Cracovie, 1872 - Roschusako, Die graphie et recuest de documents p.h.es par le comité polonais de Rapperschwyl, 1894. Albovaki, La batarlle de Macronorce en russe dans Antiq Russe, janvier 1895. Bilbassof La reunien de la Contrainde abid Czartoryski oproce Adam Georges , Biographic de J. N. Niemces az, occump de doc politiques ou diplom politi, Paris, 1860 .. H. Schmidt Coup d ril our to vie et es écrits y Hugo Kot. tonta. pel . Lemberg, 1880 Stands Stan , Consul sur la vie de Jean Zamo, she et su les reformes a mirod, dans te quie de la Pologne, pol , Vacsovic, '8" - Dr. Kalacki, Vie & Adam Crarleryski, pol., Posen. 1881 - Boguslaski Et. Vie du pierce Jos. Pou atowski pol., 1834 -Ostrowski Antoine, comie palatin. Biographie de mon pere accomp de documenta potonais de 4780 à 1818, Versanies, 2 vo. M Bohuse, Informe Tysenhous, 1819. Saint-Alban Horielands de Mirato es sur Joseph Sutromski a le de camp le Bonaparte en Egypte . Par s. 1832 Liske, Zur poinischen Politik Kainarinas (1791 dans Nut Zeitsch de Sybri-. XXX - E & Clave, Gesch & John Staatmerandering com 3 mai 1791, Méhée, Hist de la pretendue récot de Pologne, Paris, Varsovie (191) 1132 n 8 - Allonyme, Del John Insurrectionskring i. J. 1794, Beelin, 1797. west w. Dermellung der pole Revol par in coasin a Hippolithes a Lapide, « Germanien », 17%, » F.-A v Freat, Rour z. Gisch der pour February t 4794 98, Bernn, 179... Treskow & v Feldzing de Preussen 1794 Berlin, 183. F. v. Smatt, Surround at Penus Unterguing nech archana Quantes, 2 vo Leipzig 1858 rad en russe pag e pr. Galasyne, 2 vol. Prt. 1966, in S. - K. Gorski Histor e de l'i faute ne polondise et Hist. de ta caral, polonarse pol \, Cracove, 1893 of 1894 ~ Litonard Chodako, Bistonie uni ligious pinonaises en Italie, Paris, 1829 2 vol. - Amilkar Kosinski. E. Hann. 395 1413. remen an maseriana, el t. a Chise. les legions po engises en Italia pol . Posen, 15

### CHAPITRE VII

# LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF HISTOIRE INTÉRIEURE

(1795-1799)

## I. - Les Royalistes et les Jacobins.

La Constitution de lan III. Cette constitution marqua dans l'histoire de la Révoluti n'une reaction anti-démocratique, en ce qu'elle supprima le suffrage universel établi depuis le 10 août 1792, et y substitua un suffrage restre ut et censi taire. La propriété fut considerée (ainsi qu'en 1789 et en 1791). comme le signe de la capacité politique. Pour être citoyen admis a ix assemblées primaires, il fal ut payer une contribution lirecte, foncière ou personnelle. Pour être électe ir du second degré et prendre part aux assemblées électorales, il fallut être propriétaire ou usufranier d'un bier évalué à un revenu égal à la valeur de cent, cent cinquante ou deux cents journées de travail, seloi les localités. Il y eut un Corps légis Intef, compose de deux chambres, le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens (celui-ci de 250 membres), et clu au scrutin de liste par les assemblées electorales de département Ces deux Conseils étaient reno ivolables chaque année par tiers Il fallait être âgé d'au moins trente ans pour faire pathe du Conseil des Cing-Cents, et d'au moins quarante ans pour faire partie du Conseil des Anciens. La proposition des lois appartenait exclusivement au Conseil des Cinq Conts, dont les resolutions ne devenaient lois qu'après avoir été alloptées par le Conseil des Anciens. Le pouvoir exécusif était délégué à un *Directoire exécutif* de c. iq membres, âgés d'au moins quarante ans et clus par le Corps légistat. I dans la forme suivante : le Conseil les Cinq Cents formait, au scrotin secret, une liste contenant dix fois plus de noms qu'il y avait de membres du Directoire à nommer : le Conseil des Ancie is el ois saut définitive neut dans cotte liste. Le Directoire était renouvelable chaque année par cinquième, c'est à dire que chaque année un de ses membres, éliminé par le sort, eta i remplice et ne plouvait être réola qu'après un intervalle de cinq aux. Chaque membre du Directoire presidait à son four per lant trois mois seulement. Chargé de la sûreté intérieure et extérieure de la Republique, disposant de la force armée, pourva du droit de décerner des mandats d'amener et d'arrêt, nommant les genéraux en chef et une partie des fonctionnaires, le Directoire n'avan dependant pas à l'intérieur tous les pouvoirs quavai. eus le gouvernement revolutionnaire, et la Constitution metlait hors de sa dépendance la Trésorerie nationale, formée de cinq commissaires elus par le Corps legisla if. A l'extérie ir, il avala haute main sur la diplomatio et sur les operations militaires, l'init ative de la guerre et les traités qui leva ent être ratifiés par le Corps législatif

Il y avait toujours des alm matrations départementales elues, mais réduites à cinq montbres et confirement subordonnées au pouvoir executif, qui nominait aupres de chacine d'elles, ainsi qu'auprès de chaque municipalité, un commissaire amovible, chargé de requérir et de surveiller l'execution des lois. Les depar ements gardaient lours noms, sauf celui de Paris, qui recevait le nom de departement de la Seine, comme pour mon trer que la préponderance dictatoriale de la capitale avait pris sin. Les districts étaient supprimés. Un remaniement profonde l'organisation municipale fut peut-être le caractère le plus original de la constitution de l'an III. On si pprima les petites

munic palites, et a n'y eat plus que des muni ipalites de canton, formées de la réanion d'agents municipaux elus par chaque commune du cauton. Paris forma un canton, subdivisé en douze manicipalites, avec un bureau central pour les objets juges indivisibles.

Installation des Conseils et du Directoire vention, voulant se survivre à cile-même, avait décrété, on se le rappelle, que chaque assembles électorale serait tenue de choisir les deux tiers de ses deputes parmi les conventionnels. Sur les 750 depués qui divaient former le Corps legislitif, il devait done y avoir 500 membres de la Convention Craignant que plasie les assemblées éléctionales Le s'entendissent pour nommer les mêmes conventionnels et eludor ainsi la loi, la Convention décida en outre que les clecteurs formerment une liste supplementaire de conventionnels, en nombro le elle, afinqu'il fât pourva immediatement aux options ou démissions des deputés titulaires. Malgré tant de préce itions et de prescriptions, le sudrage censitaire ne réélut que 379 e nventionnels, dont 124 par la voie des listes supplémentaires. Ces 373 appartenaient en grande partie à la Droite ou au Marais, et représenfaient la polit que des Grandons rentrés. Aussitôt après que la Convention eut clos sa sessi ir, ils se reunirent en corps électoral pour désigner 104 conventionnels qui, ajoutes aux depuiés. des colomes provisoirement maintenies, porterment à 500 le nombre des conventionnels réélus. Pris, par la vote du sort, et en tenant compte des conditions constitutionnelles a âge, le Corps legislatif se divisa en Conseil des Anciens (si geant aux Talleries) et en Conseil des Cinq-Cents (siègeant au Manège) Les Anciens choisirent pour president La Revellière Lépeaux, les tanq-Cen s. Dannou. Ces deux présidents avaient été inquiétés sous la Torreur comme amis des Girondins : leur élection marqua bien la lendance politique de la majorité des deux Consells au debut, tendance Lbéralo, républicaine, antiterroriste. Mais, parmi les 250 déparés qui n'avaient pas etc choisis parmi les ex conventionnels, il y avait legacoup de reyalistes, ou masqués, ou s'ignorant encore, comme Lemerer, Pustcret, J. Aymé, Gioert-Desmoleres, Suncon, aux Ling.

Cents; Barbé-Marbors, Dupont de Nemeurs Mathieu Dumas, Portalis, aux Anciens Au fond du cœur, ils étalent sans doute, pour la plupart, partisans de la consultation le 4794, mor inchistes constitut onnels à peu près comme l'avait été la Droite de la Législative. Ils n'exprimèrent d'abord que des opinions negatives, et s'allierent à la maj rité contre les ex-jacobins, les purfisans de la Constitution de 1793, les républicains democrates

Le 8 àrimaire au IV (30 octobre 1795), les Conseils formèrent le Directoire executif de La Revelliere Lépeaux, Reilleir, Sieves, Le Toinneur et Barras, Sièvès, toujours boudant et dédaigneux, refusa, et fut remplacé par Carnot Les cinq Directeurs avaient fait partie le la Convention et voté la mort de Louis XVI, sauf Reubell, alors en mission Nettement répiblicains, et lans une mance plus accentuce que la majorite du Corps législatif, ils étaient ou passaient tous pour hostiles au « jacobinisme » A l'exception de Carnot, c'étaient des hommes mediocres, et leur pontique fut médiocre, politique l'équivoque ou de bascule, sans franchise et sans force, toute d'exped ent, et qui n'ent d'autre but que de vivre au jour le jour, q'autre moyen que d'annihiler les partis le droite et les partis de gauche, en les favorisant et en les combatiant tour à tour.

Les nouveaux ministres, nommés par le Directoire, furent d'abord Benezech à l'intérieur, Merlin de Dousi) à la justice, Aubert-Dubayot à la guerre, Charles Delacroix aux relations extérieures, Truguet à la marine, Grudin, plus Faypoult aux mances l'in septième ministère, celui de la police, fut créé le 13 nivose au IV (3 janvier 1796, et confic à Merlin (de Douail, pais à Charles Cochon G'étaient des ministres agents du Directoire et isolés chacun dans son depirtement, ce notail pas un ministère ainsi l'avait you à la consulution.

Pacification de la Vendée - Blen que Stofflet et Charette tinssert encore la campagne, la pacification de la Vendée marchait à grands pas. Les insurgés avalent éte découragés par la làcheté lu comte d'Artols qui, débarqué a l'île il Yeu, s'etait aussitôt rembarqué, comme s'il jugeait que sa cause était perdue. Et en effet les succès de la Republique et en particulier

la parx avec l'Espagne avarent pe mis à la Convention, puis au Directoire, d'envoyer en Vendée plus de 40 000 hommes de troupes aguerries Las de tant d'efforts et de ruines, les paysans aspira ent a la paix, et le général Hoche opérait déjà la pacification par une polit que aussi nabile que fer ne. Il dia aux insurges leur grief religieux contre la Republique en leur rendant la liberte d'exercer leur culte comme sons l'ancien régime, non soulement à l'interieur des temples, ainsi que la loi le permettait alors à tous les Français, mais par des céremomes extérieures. Les cloches se remirent a sonner et Vendée, alors qu'il était interdit de les sonner dans le reste de la France Les violences capricie ises et illégales que les Bleus s'étaient per mises contre les Blancs furent séverement interdites. Mais Roche proceda au desar nement des paysans avec une righem mexorable, ôtant aux communes suspectes leurs bestiaux, leurs instruments aratoires et leurs grains, et ne les leur rendant qu'en échange de leurs fusias. C'est ainsi qu'il rassura et terrorisa à la fois, par des concessions ingenieusement calculées et par une rigueur sans defaitlance

Inspiré et peut être trahi par l'habile et intrigant abbé Bernier. Stofflet de randa a traiter et e it avec Hoche, le 24 frimaire an IV (12 decembre 1795), une conférence qui n'about à aucun résultat. Il reprit bientôt les acmos. Surpris a la ferme de la Sangrenière, où l'abbé Bernier l'avait décidé à se rendre pour y conférer avec d'autres chefs royalistes, il tomba aux mains des républicains après avoir été grièvement blesse au front en voulant se défendre, fui emmené à Angers, traduit devant une commission mulitaire et fusifié le 6 ventôse au IV (25 février 1796).

Charette eut le même sort. Il luttait encore avec une énergie désespèree; mais il n'avait plus qu'une poignée d'hommes. Cerné par les républicains, il fut fait prisonnier en mars 1796, après avoir reçu trois blessures. On le fit juger à Nantes par une commission militaire. Condamné à mort après un long interrogatoire, où il montra le plus courageux sang-froid, disant : « J'ai combattu et je meurs pour ma patrie, pour ma religion et mon roi », il fut exécuté le 9 germinal an IV.

29 mars 1796,. D'Autichamp lin succède cans le commandement de l'insurrection, mais il ny avait plus d'armée ven-leenne, et d'Autichamp dut se soumettre au bout de quelques semaines, ains, que Scépeaux et Saja aud Les colonnes mobiles du général Travot, parcourant en tout seus le pays, assurèrent le triomphe de la Republique, et la continuation de la politique à la fois humaine et severe de Hoche prepara la pacification les esprits. La chouanneme bretonne ne cessa pas aussi vite che s'étendit même a la Norman lie sous la conduite d'un chef hab le, le comte de Frotté. Mais c'est seulement en l'an VII, lors des echecs diplomatiques et miliaires du Directoire, que cette chouannerie deviendra un instant redoutable.

État de l'opinion et des partis au début du Directoire - La France était toujours en guerre aver l'Autriche et l'Angleterre. Les glorieux traités de Bâle, en sauvant son indépendance, en annonçant sa grandeur future, n'avaient pas mis fin un raineux effort militaire entrepris depuis trois ans, avec une continuelle perte de sang et d'argent, et ou n'en voyait pas le torme. La Torreur avait cessé · il restait une fievre, un malaise physique et moral, un degrât de la politique, une defiance des hommes. L'ente des Français lungeants ayant presque toute disparu par l'échafaud, le peuple ne voyait plus aucune grande figure sur laquelle il put Irre le sens de sa destinée n'antendait plus auc me grande voix qu' le guidât à l'action. L'organisation jacobine, alone par la Constitution de l an III, n'était plus là pour coordonner ses pensées et ses mouvements vers un but. Il osc.llait, ils inquietait, il ne comprena.t pas. Pourquoi la Revolumon ne prenassello jamais fin? Pourquoi tant de misères, après tant de victoires à l'intérieur et à l'extérient? Pourquoi cette chute perpét ielle des assignats? Pourquoi cette difficulté de vivre? La question des subsistances, la question financière, voilà les essentiels et presque uniques objets des préoccupations de la France au début de la période directoriale et pendant presque toute cette période, voilà les deux éléments principaux de l'Estoire du Directoire, et il en sera question en détail dans le chapitre relatif à l'histoire économique. On peut dire que la France était lasse, et qu'il lui

tardait de se tasseoir enfin dans la paix et dans le men-ètre non pas lans la paix anarchique et misérable de l'ancien régime, mais dans la paix légale, frateri elle, libre et riche que lui avait promise la Révolution. Cette Révolution, e le entendait bien en maintenir toutes les corquêtes politiques et sociales, même la République. Ce qui le prouve, c'est que les royanstes des Conseils ne se risquent pas alors a demander le retablissement de la monarchie. Mais la majorité ne veut plus de la République erroriste, jurobine. Les plaies causees par la Terreur sont encore récentes et cuisantes, et quiconque parle d y remédier est populaire. Les declamations anti terroristes pla sent, de quelque bouche qu'elles viennent, royaliste ou républicaine, et elles abondent, uniformes et convenues à la tribune et dans es journaux.

Parmi les partis, le plus impopulaire est donc le parti qu'on appelle alors terroriste, jacobio, anarchiste. C'est celui des ex-Montagnards, des hommes de l'an II, des républicants démocrales, hostiles au régime censitaire de l'an III et partisans (plus ou reoins avoues de la Constitution de 1793. La mauvaise situation économique de la France les incline en partie vers un socialisme communisto, soit par tactique, soit par conviction. Ils n'ont guère d'orateurs aux Conseils, mais ils publient des jours une, dont le plus célebre est le Journal des hommes libres, où ils dénoncent infatigablement les progrès du reyalisme, les effets on le renouvellement de la Terreur planche, où ils accusent le Directoire d'incapicaté ou de trabison. Us ont, dans le couvent le Sainte-Genevieve, un club, dit du Pantheon, où ils parlent le langage des ex-Jacobins, sans oser reconstitier formellement l'ancienne société more. Un peut dire qu'ils ne forment qu'une minor té parisie me, et n'ont plus d'action sur la France.

La nation n'attribue pas au royalisme la Terreur blanche, elle n'a pas conscience de cette l'erreur : elle n'y voit que des actes isolés de brigandage. Elle sait vaguement que Lous XVIII intrigue à l'extérieur, qu'il répand des proclamations, mais elle compte sur l'armée pour la garant r du retoin des Bourbons. Les royalistes de l'intérieur, masqu'es en republicains,

sont de plusieurs sortes : agents du pretendant, qui copspirent en secret, journalistes et deputes affectant de vouloir moderer la Revolution sans la détruire, et leurs principales gazettes s'appellent la Quotidienne, l'Étlair ou Courrier universel, le Véridique, le Miroir. Doux tenJancos se Jevinon, plutôt qu'elles pe se montrent : l'une purement royaliste, léstrant le retoir de Louis XVIII avec l'ancien régime purge de ses abus; Lautre monarchiste consulta formelle, avec Louis XVIII, salaccepte la Constitution de 1791, ou sinon avec le duc de Chartres. Comme le dira Jean de Bry dans son rapport du 10 ven tôse an V, il y a les partisans « des Capets le Blankenbourg », cest a dire de Louis XVIII et de l'ancien régime, il y a les partisans « des Capets d'Hambourg », c'est a dire du fils aîné de Pml.ppe-Égalité. Ceux-là forment la faction des aristocrates. ceux-ci, la faction orleariste. Coux des membres des donx Conseils qui sont les complices ou les dupes de ces factions, les modères, formeront bientôt, au nombre d'environ quatrevingts, un club célebre, la S*iciete de Clichy*, à laquelle s'adjoinfront beaucoup de mécontents étrangers au Corps législatif Politiques et conjures de salon, l'opinion populaire les ignore ou les méprise. Mais ils agitent le pays par les ; rè ces refractaires.

Le para gouvernemental ou constitutionnel, place entre les royalistes et les Jacobins, voudrait suivre une politique la retale, pacitique. Il tend a gouverner pour la « bourgesisie », pour les citoyens privilégiés qui ont seuls le droit de participer à la vie politique du pays. Il s'efforce de faire l'essai dans la Republique aun régime à la fois liberal et censi airc, analogue a cel a que la Gousalisante et la Législative out tenté judis dans la monarchie. L'opinion populaire ne le soulient pas, ne le comprend pas, le rend responsable te tout ce qui arrive de malen contreux soit dans l'ordre économique, soit dans la guerre et la diplomatie

Ces partis menent une vie factice, semblent en dehors de la conse enco nationale, qui ne les écoute ni ne leur repond, comme si la politique n'interessait plus la France, comme si la nation n'était plus passionnée pour des idées, mals pour des besoins.

рг Лука — н Ар н ов

### Conspiration de Babouf; affaire du camp de Grenelle.

Hame à la royauté et à la Constitution de 1793 : cette formule de serment rendue obligatoire pour tous les fonctionnaires semble avoir résume la politique du Directoire et celle des deux Conseils. Mais la majorité girondine et moderée du Corps lég sratif affecte d'être plus inquiete du péril de gauche que du péril de droite. Si elle se résigne à eliminer de son sein quelques royalis es avéres la elle accorde au Directoire le droit de pourvoir aux places vacantes dans les administrations et dans les tribunaux, elle ressent à l'egard de de Directoire, composé de régicides, une médiance qui se manifesta par les précautions dont elle entoura la gestion financiere lu gouvernement. Et le Directoire, pour dissiper cette méfiance, fit fermer le club démocratique en Panthéon, qui reunissait 4000 adherents, et persécuta les ex-Jacobins, en même temps que, pour se donner un air d'impartialite, il interdisait d'insignifiants conchiabiles moneres ou royalistes. Aussitôt les repul licains ayancés s'armèrent contre le pouvoir execut.f, qui ne fut plus pour eux, dit Thibaudeau, « qu'une rovauté deguisée, composée de cinq tyrans ». Uno conspiration fut ourdie, dont Babeuf, Darthé, Buonarotti et les communistes formerent le noyau. Le honneur commun, la suppression de la propriété particalière, la communaute des biens, tel était le programme de Babeuf. Des kommes politiques non communistes, comme Drouet, Antonelic, Vadier, Amar, Choudieu, Robert Lindet, et quelques antees, s'associerent à lui, non pour faire triompher tout son programme, mais pour renverser le Directoire et peut être rétablir la Constitution de 1793. On forma un directorre secret, un arrêm un « manifeste insurrecteur », plutôt p dilujue que con muniste, car il y était dit « que, sauf les biens des évaigres et des royalistes, toutes les proprietés seraient mises sous la souvege de du peuple ». Un traitre, Grisci, découvrit la conspiration, que le Directoire denonça aux Conseils le 21 floréal au IV, au même temps qu'il annonça l'arrestation des conjurés. Les Conseils votérent l'expulsion de Paris de tous les ex-conventionnels non réelus, et les conjurés furent traduits devant la haute courde Vendôme. Drouet s'evada, par la complicité de Barras, qui

avait un pied dans chaque camp. Le proces fut tres long, dura pres d'un an, et passionna l'opinion. Babeuf et son ami Darthé furent condamnes à mort et giullotines (8 prairial an V-25 mai 1797); Buonarotti, Germain et autres, furent condamnés, à la deportation. Les accuses non « communistes » furent acquit és. Le système babo ivisie " ne fai point populaire alors, et il n'eut, dans l'obinion générale, d'autre effet que de discréditer les républicains qui avaient parti s'y associer.

Après l'arrestation de Babeuf, il y eut à Paris un mouvement insurrectionnel émane des ex Jacobins, et qui échoua devant l'indifférence de l'opinion. Le 23 fructidor an IV (9 septembre 1796), un altroupement d'environ 600 hommes armés se forma i Vaugurard et essaya de soulever les troupes du camp de Grenelle, aux cris de Vive la Constitution de 1793! A bas les Conseils et les nouveaux tyrans! Reçus à coups de final, arrêtés au nombre de 133 et traduits devant un conseil militaire, ils furent impitoyablement traités. Onn en acquitta que 46. Les autres furent e indamnés à la leportation, ou à la détention, ou enfin (au nombre de 25) à la mort : parmi ces derniers se trouvaient les ex-conventionnels Huguet, Javognes et Casset

Conspiration royaliste. — Tout encourageait donc les rovalistes : les republicains ardents clarent traques sans merci, ou se compromettaient par des écha iffourées avortées ; si les Conseils exclusient quelques agents de Louis XVIII de leur soin, si même ils établissaient une fête anniversaire de la mort de Louis XVI, qui fut célebrée regulierement et avoc éclat, ils refusaient de poursuivre les auteurs de la Terre ir blanche, et pres aient au sérieux les protestations patriotiques et républicaines des partisans du pretendant, dont les agences socrètes fonctionnaient plus activement que jamais. A la fin de jan viec 4797 pluviôse au V) le Directoire découvent et denonça une conspiration i maiste dont les chefs étaient Duverne de Prosle, La Ville Heurnois, l'abbé Brother. Ils avaient essayé de débaucher deux officiers, Va o, commandant du 21° régiment de dragons, et Bamel, commandant des grenadiers du Corps legis-

t Now i che pare va, l'Economie pola que de 1789 à 1.99

latif, qui, feignant d'abord de se prêter à leur vue, les livrèrent. On trouva dans leurs papiers un « plan d'exécution », une proclamation et des instructions de Louis XVIII. Traduits devant un conseil de guerre, us ne subtrent pas la peine capitale, comme l'aurait soula le Directoire, et la malveillance répandit que ce proces n'était qu'une manœuvre policière en vue d'influencer les électeurs, qui allaient renouveler le t ces du Corps législatif et cont on craignait un vote rovaliste.

**Elections de l'an V.** — C'est en effet le peril revaliste qui preoccupant maintenant le Directoire. Il interdit l'accès des assemblees électerales à toutes les personnes prévenues d'émigration, obtint des Consells une loi exigeant des électeurs le serment de haine à la royanté et a l'aparchie que prétaient les fonctionnaires, se fit donner des fonds secrets « pour assurer le caime des élections », et mangura la can l'dature officielle en désignant les candidats qu'il preférait et en les faisant sontenir par ses commissaires. Mais, en dirigeant lu même le mouvement and errous o contre tous les republicains avancés, il avait compromis l'aée républicaine, et c'est en vain que par son jeule bascule habituel, il s'efforça de ramener l'opinion a gauche. Des conventionnels sortants, onze seulement lu ent reélus Paris nomina des royalis es ou des ultra-molérés. Dans les départements, les généraux Willot et Prihegra, l'agent du prétendant, Imbert Colomés, le catholique mintant Camille Jordan, les er nemis les plus acharnes du Directoire, triompheren sans peine, et c'est a ex que la majo até des Conscils, tout en garlant des formes républicaines, se trouva réellement « royausee ». Il y avait a issi a renouveler un des Directeurs - c'est Le Tourneur qui sortit (30 floreal an V), il fut remplacé par l'ambassadour de la République en Suisse Burth lemy, d'int les opinions etaient plutôt celles d'un monarc, iste à la mode de 1791 et qui etar le cardidat du club royaliste de la rue de Clichy

Coup d'État du 18 fructidor an V — Aussiôt la majonté du Corps legislatif ainsi renouvelé commença contre le Directoire une guerre de tracasser es, soit au sujet des reperses, surfout multiures, ou il y avait en en effet des malversations et des abus, so t au sujet de sa politique religieuse, qu'elle contrecarra par diverses mesures favorables aux prôtres réfractaires et en rapportant les lois du 3 arunaire an IV et 44 frima re an V, en tant qu'elles exclusient des fonctions pulliques les émigrés radiés, leurs parents les insergés de vendemiaire, etc. On affichant toujours dans les Conseils un républicanisme légal. on célébrail l'anniversaire la 10 août, on lançait l'anailleme à la royaute, tout en affectant de rice de ceux qui en crafgnaient le retour, tout en calonniant à la tribune la ménor e de Robespierre et de Saint Just, en restant impassible au recit des assassinats commis par les partisans de Louis XVIII, et en réservant toute sa pit e pour les émigres naufragés à Calais et que le Directoire dut faire remlarquer. En réalite une conspiration royaliste s'était organisée non seulement lans les salons, ou intrigument les emigrés rentres et les exacbles, el dins un com du boulevard, qu'on appel ut le Petu Coblentz, où para daient les Incrogaules; ma a aussi, et c'était plus grave, dans le Corps législatif. Les généraux députés Pichegru et Wi lot étaien. les chefs de cette conspiration, chefs hesitants, retenus par les obstacles constitutionnels et par l'état de l'opinion, qui somi lait to quins aussi hostile à la royauté qui à la Terre in Cependant on semblait vouloir, par de quolidiennes tracasseries, réluire le Directoire à l'impossibil é de gouverner, et le Directoire paraissait d'actant plus incapable de résisier à ces attaques qu'en le veyait livisé en de la groupes : 1º Carnot, qui ne croyait pas au péril roya iste, ne voulait opposer aux factieux que les lois, et Barthélemy, qui so'vait Carnot; 2º Bar. as, La Revellière Lepeaux, Redell, qui voyaient le danger et son geaient à le prévenir par un coup d'État, surtout Barras, homme actif, perspicace et sans sempule. C'est un général Hothe que Barras s'a fressa d'abord pour redui w les Conseils par la force. En thermidor an V, une parise de l'armée de Saml re-el-Meise, sous pretexte d'aller renforces celle les côtes de l'Océan, s'approcha fort près du cercle constitutionne, tracé autour de Paris et que les armees ne devaient pas franchir. Ce monvement, dénonce aux Cinq-Cents, fut desavoné et avorta. Mais la majorité du Directoire ne renonça pas a l'î lee d'un coup d'Etat

militaire, et les diverses armées envoycront des adresses mellaçantes contre les royalistes, surfout l'armée d'Italie, commandee par Bonaparte, lequel s'associa pleinoment au projet directoria. et envoya a Paris, pour en être l'agent, son lieutenant Augereau, qui ful nomme commandant de la 17º d vision militaire Les ministres douteux avaient été révoqués et remplacés en messid at an V. Talleyrand a maintenant les affaires étrangeres, à la place de Delacroix, Francois (de Neufchâtean, l'intérieur, à la place de Bénezech; Pleville-le-Peley, la marine. à la place de fruguet, Scherer, la guerre, a la place de Péhet! Les ex Jacobins s'étaient réconcilies avec le Directoire confre les Conseils, et l'idée d'un coup d'Était était approuvee, non seulement par les républicains arcents, mais par des modères com ne Bailleul, par des l'oeraux comme Benjamin Constant, aun de Met de Sorel. Presque tous les patriotes étaient d'avis que, sans un nouveau 34 mai, la République étai, perdue, la monarchie restaurée. Les royalistes et les modères des deux Conseils préparaient de leur côté un nouveau 9 thermidor. contre ceux qu'ils appelaient les triumvirs, et auxquels ils reprochament aussi leur politique extérieuro, leurs visées de gigantesques agrandissements territoriaux, qui retardment, disait on, la conclusion de la paix définitive avec l'Autriche Ces mécontents avaient les généraux, Pichegru, Willot, mais sans autres soldats que la petite garde du Corps législatif. C'est pour s'en procarer qu'ils obtinrert le vote d'ane loi qui, en reorganisant la garde nationale dans un esprit ant, républicain leur dinuait des moyens de rosisiance ou d'attaque (13 fruetidor) Le Directeure se décida alors à agir Les conjures l'apprirent : ils obsédèrent Carnot de leurs solhenations, lui promettant au nom du ro. les plus hautes récompenses. Carnot refusa fièrement aut voulait rester neutre entre les belagérants Le 47 fructidor, les chefs de la majordé des C nq-Cents déciderent de faire voter le lendemain la n se en accusation de Barras Reubell et La Revelliere. En cas de résistance de ces trois directeurs, Pichegru et Willot marcheraient sur la Luxembourg

<sup>4.</sup> Le Directo et avant, laboret au la laimé Hoche minis re le la guerre Mala la rélavant par l'ège legal, et cette non nation fui, nonté, comportée.

avec la garde du Corps législatif et d'anciens insurgés de vendémiaire. A huit heures du soir, les trols directe irs menacés se constituérent « en seance permanen e » sans convoquer Carnot et Barthelemy. Ils avaient déja épuré les membres des 12 municipalités parisionnes, plusieurs administrations départementales, ajouté aux pouvours de Bonaparte le commandement de l'armée des Alpes, mandé à Paris le géneral Moreau, dont les sentiments étaient douteux. Les barrières de Paris furent fermées le canon l'alarme fut tire, et le géneral Augereau alla occuper les locaix où siegeaient les deux Conseils Une partie des députés do la majorité essaya de s'y réunir neanmoins : Augereau dispersa les uns, fit prisonnie s les autres. Le directeur Bartnelemy fut arrêté Carnot, averti, s'échappa. Des affiches, placardées dans Paris, annoncerent qu'on fusillerait à l'instant « tout ind.vidu qui se permettrait de rappeler la royante, la constitution de 4793, ou d'Orleans », tine proclamation directoriale annonça la decouverte d'une conspiration en faveur de Louis XVIII et publia des pie es relatives à l'entente secréte du genéral Pichegeu avec le pretendant.

Le 18 fructi lor, à neuf heures du matin- en vertu d'un arré e du Directoire, ceux des membres des deux Conscils qui avaicht. été laisses libres se réunirent, les Cinq Cents à l'Odéon, les Anciens a l'École de santé (aujourd'hui École de médecine) Les Cinq Cents nommèrent une commission de cinq membres, pour assurer le salut pul·lic et la conservation de la constitution de l'an III, regurent des communications du Directoric sur le complot royaliste, discutérent et votérent, dans une séance permanente qui dura du 48 au 21, diverses mes cres extraordi naires, que les Auciens, après quelques hésitations, se déciderent à confirmer, et qui peuvent se res i nor ains . Les operations des assemblees electorales des 49 départements qui avaient nommé le plus de royalistes furent declarées nulles, 65 citovens furent condamnés a la deportation, entre autres Bolssy d'Anglas, Bourdon de l'Oise), Dumolard, Henry-Lari viere, Imbert Colorres, Camine Jordan, Pastoret, Pienegra, Quattemère de Quincy, Saladin, S.méon, Vaublanc, Willot, membres des Conq Cents: Barbe-Marbois, Portalis, Rovere,

Trongon Ducoudray, membres des Anciens, Cirnot et Barthe kmy, mombres da Directoire; Caarles Cochon, ex ministre Suard, journaliste, Ramel, commandant de la garde du Corps législatif (Ceux d'entre eux qui no réussirent pas a s'évader furent transportés à la Gayane ) La peine de morf fut decrétée contre les émigres rentres. On investit le Directoire du droit de déporter les prêtres qui troublerment la tranquillaté pul lique On abrogea une loi du 7 fructidor qui rappelait les prêtres déportés, la loi reorganisant la garde nationale et les diverses lois contre les clubs. Les journaix forent placés pour un an sous la surveil arce de la police, qui reçut le droit de les supprimer, et un grant nombre de journalistes furent condamnés à la déportation, qu'on a, pela la guillotine seche. Cependant il y en bentôt du sang versé, et des commissions maitaires, instituées dans 32 villes, prononcerent environ 460 condamnations à mort. - Le coup d'É at de 18 fractidor an V fat completé par l'abjonction au Directoire de Merlin (de Douai) et de François (de Neufchâtera , en remplacement de Cirrot et de Bartnelemy

## II. — Conséquences du 18 fructidor.

Le lendemain du coup d'État — Le coup d'État du 18 fructuor fut accueilli par la masse de la nation avec une sorte d'indifférence. On en comprit mal les causes, on en sut mal les incidents, on n'en prévit pas les consequences. Les partis extrêmes, republicains democrates et royalistes, pur les en minerité dans le pays, firent les seuls à se passionner, à s'agiter. Les clubs politiques se rouvrirent, et les ex Jacob es firent entendre, rue du Bac et au faubourg Saint-Antoine, le langage ardent de 1793. Le Directoire de l'abord s'appuyer sur eux, les laisser parler, ecture la gir, non seulement contre les partisans le Louis XVIII et les prêtres refractaires, mais encore contre les moderés, contre la politique d'équilibre et d'opportunité qui au fon, n'avait jamais cessé

dêtre celle du gouvernement. Les royalistes lenterent en province plusieurs prises d'armes. Dans le Gard, une insurrection, dangée par Allier, s'empara du Pont-Saint-Esprit. A Carpeniras, à Tarascon, aux environs de Lyon, dans l'Ouest, il y eut des émeutes, des rassemblements armés. Il fallut recourar à la force pour rétablir l'ordre; le sang coula : mais les royalistes, que l'orinion ne soutenait pas, firent aisement vancas. Le Directoire mit en élat de siège Lyon, Montpellier, Périgueax, Limoges et beracoup d'autres villes, ou les agents du prétendant avaient execté des trocoles. Il sepprima ou reduisit au silence la presse royaliste. Sil prévint ainsi une guerre civile, il ne put réussir à empêcher l'extension du brigandage politique, les arrestacions et pellages de diligences, les altentats des chauffeurs dans les campagnes, les intrigues des prètres refractaires. La France resta dans un état de malaise et de trouble. Mais elle gardad, malgré ses miseres, l'unité et la force d'àme d'une nation consciente d'elle-même, amente à vivre et surtout fière de sa situation en Europe. La paix avec l'Auguche, signée peu apres le coup d'État, fut accueillie avec une exaltation patriologue, et d'autre part la sincertie et l'unanimité de la douleur nationale à l'occasion de la mort de Hoche. atlesta la vilalité de la firance révoluti munico

Politique du Directoire. — fort de ses succès à l'intérieur et à l'extereur, le Directoire prit l'attitude d'un Comite de satut public, proceda à des éparations administratives et a liciaires, et parut vouloir gouverner révolutionnairement. L'idée vint même alors, mais fut cearlée, d'ajourner indefiniment le Corps législatif Celai el borna presque uniquement son activité à fixer le budget de l'an VI, à créer de nouvelles ressources financières par des expédients divers le Long Cents, renonçai t pour un instant à intervenir dans la politique générale par lour initiaire legislative. L'asserent le Directoire gouverner en maître et frapper les royalistes et le clergo opposant. Cette énergie révolutionnaire la Directoire ne dura pas Il s offrayalui même de sa propre dictature, et, des le common-

I Voir e dessors, chap, xiv, l'Économie poblique

cement le l'an VI, s'inquieta des progres que faisaient a Paris et dans les grandes villes ces Jacobins auxquels il avait dû rocourir pour faire le coup d'Etat. Les adeptes du suffrage universel et de la démocratie, ou, comme on disait alors, de L'égalite, ne pouvaient rester longtemps les aux daires de ceux qui étaient chargés de faire fonctionner la constitution censitaire de l'au III. D'autre parl celle constitution n'avait-elle pag elé faussee, déconsiderée, déclarée impraticable par le récent coupde force contre le Corps legislatif? Le part, constitutionnel s était lui même frappe à mort dans la journée du 48 fruct.de 🐦 ot, entre les royalistes et les Jacobins, il n'existant plus d'oplmon, de focce morale quelconque, où le Direct sire pût s'appuyer. jour vivre normalement. Affaibli par la faussete de sa situation, il s'affaiblissait encore lui même par les vices et les désordres de Barras, par un entourage d'intrigants et d'agioteurs, par des fautes et des contradictions où ses adversaires affectaient de voir et de signaler une « pourriture morale ». A la fois débile et violent, sans hame et sans generosité, il assurait sa vie au jour le jour en frappant ses adversaires, non d'après une vue politique d'ensemble, mais selon qu'il les voyait plus dangereux ou plus importuns. Délivré du peril royaliste, il se tourns tout entier, sans mesure, sans réflexion, contre le péril jacobin, et ces républicains sur lesquels on vient de le voir s'appayer, il les injurie maintenant, frappe leurs journaux, ferme ou entrave leurs clubs, redoute et tâche d'influencer les élections de l'an VI, qu'il prévoit jacobines.

Bonaparte à Paris — Le véri able péril alors n'était pas le péril jacobin, c'était le péril militaire, consequence de la journée du 18 frictidor, qui s'était faite par l'armée, par Augoreau, lioutenant de Bonaparte. Et Bonaparte était devenu, depuis la mort de Hoche, le héros le la France, et il occupait dé à toutes les imaginations. Venu à Paris après avoir échangé à Rastatt les ratifications du traité de Campo-Formio, il fait reçu par le Directoire, le 20 frimaire au VI (10 décembre 1797, en une audience publique si pompeuse, si théâtrule, qu'elle parut l'apothèose du genéral, dont le gouvernement avait cependant déjà plus d'une raison de suspector le cavisme. Bonaparte parla

en saldat mais il parla alassi en bomme pol tique, et, apres avoir fai l'eloge de la Revolution et exalté les victoires républicames, il se permit de dire : « Lorsque le bonneur du peuple français sera assis sur de medleures lois organiques, l'Europe entiere levic idra lib.e. » Les Directeurs n'oserent pas profester contre cette censare in lirecte, mais faccieuse, de la constitution de l'an III : ils donnérent publiquement l'accolade à Bonaparle et consacrezent ainsi sa populante, qui devint ingliétante bauquels, medanies en son honneur, poesies et chants, flagorneries des gazeties, co fut un els géneral d'aloration et d'adalation, d'autant plus redoutable à la liberté qui, était générale nent sincere. Désigné pour commander l'armée qui devait faire une descente on Angleterre, Bonaparte restait à Paris et, d'accord avec Sayès, sy faisait in para dela andecieux, on on parlent le cendre au Corps législatif son aucienne autorité et de faire un 9 thermidor contre le go ivernement. On assure que c'est en partie pour se debarrasser d'un rival qua etait déjà presque un maître que le Directoire decida l'expedition d'Egypte. Quant à Sieyes, on l'éloigna en lui confiant le poste d'ambassa leur à Berlin.

Élections de l'an VI; coup d'État du 22 floréal - Comme l'avait craint le Directoire, les élections de l'an VI, pour le renouvellement du tiers du Corps législauf, forent ou plutôt parar nt en majorité favorables aux républicains démocrates. E les se firent tamultueusement, irregulierement, et d y out dans beauco ip d'assemblées électorales des soiscons, à la suite desquelles chaque parti nomina sa deputation. Le Directoire dénonça ces uregularit s aux Canq-Cents, dans un message du 13 floréal mais I dénonça surtont les tendances des élus, qu'il apperan anarchistes, « Sous le nom d'anarchisus, disaital, le Directoire n'entend point confondre ces republicains energiques, aman's plutôt qu'amis de la liberte et de la Const. lut on de l'an III, q ir savent soumettre à la lo, le sentiment impérieux de la lacerte, mais, par ce mot, il entend ces homaes converts de sang et de rapines, préchant le binheur commun pour s'enrichir sur la ruine de tous, ne parlant l'égalié que pour être despotes, capaules de toutes les bassesses et de tous

les crimés, soppirant après leurs anciens pouveirs; ces hommes enfin qui, au 8 thermidor, étaient les agents de Robespecce et occupaient les places dans toute la République, et qui dep us le 9 thermidor ont figuré dans toutes les machinations, qui é aient les affides de Babeuf et les conspirateurs du camp de Grenelle. > Le Directoire terminant on demandant aux deputes le prendre dos mesures aussi efficaces » qu'au 18 fructidor, et « do ne transiger pas pius avec Baneuf qu'avec les partisans d'un fan-Ame de roi ». Sur le rapport de Burleul, les Cinq-Cents adopberent une résolution par laquelle, révoquant en partie les validations a de députés deja faites, ils declaraient pulles les élections d'un grand nombre de départements, en approuvaient dantres, et, quant aux assemblées électorales qui s'étaient semdées en deux, admettaient les deputes élus par celles de ces fractions d'assemblées qui partirent, non pas avoir opéré le plus regul èrement, mais avoir émis les votes les plus hostiles ata Jaco ins. C'est ainsi qu'une soixantaine de républicains démocrates, entre autres Barere et Antonelle, furent prives arbitrairement de lour mandat. Ces mesures, transformées en Lu par les Anciens (22 floréal), furent un véritable coup d'État contre l'opposition le gauche. — Le 20 floreal, le sort ayant éliminé François (de Neufchâteau) la Directoire, Treilhard fut élu à sa place

Impuissance et déconsidération du Directoire Le coup d'Étal du 22 floréal n'avait pas éloniné du Corps législatif tous les nouveaux élus, et l'esprit de la majorité des deux Conseils se trouva sensiblement changé II se manifesta une opposition très vive au Directoire, surtout cans les questions de finances, opposition dont le but était de tirer le Corps legislatif de l'état de subordination ou l'avait placé le coup d'État du 18 fructidor. On rendit le gouvernement responsable des effrayants progrès de l'immorablé publique et des malversations de toute sorte que les plus indulgents ne pouvai nit s'empêcher de signaler dans l'administration, surtout militaire. Ce n'étaient plus les royalistes, suspects d'injustice, c'éta ent d'ardents républicains comme Genissieu, qui dénonçaient aux Cinq Cents (19 thermidor an VI) une « faction qui menace la

liberté par le renve sement de la fortune publique et la démoral sation de la société ». Le rapporteur d'une commission des Canq Cents chargee de faire une enquête à cet égard poussa ce cri d'alarme (2 fructidor an VI) « Il n'existe aucune partie de l'administration publique a. l'immoralité et la corruption a ait pénetre. Une plus longue indulgence vous rendrait complices de ces hommes que la voix publique accuse. Ils seront frappés du haut de leurs chars somptacux, et précipités dans le neant du mepris public, ces borimes du t la forture colossale atteste les moyens infames et criminels qu'ils ont employes à l'acque r. » Sans doute le rapporteur affectait d'attribuer ces désor lres a la « l'ureaucrat e », et non au Directoire lus même Mais l'opinion était moins indulgente c'est à Barras, cet indolent et ce roué, qu'elle attrib aut les vols des fournisseurs, les scan ales de l'agiotage, e le les attribuait a issi à l'honnête Reubell, qui payait ainsi pour les agents prévarieateurs dont il avait la faiblesse de s'eniourer, et sur qui relombaient 1 impopalamé le son protègé, le ministre le la guerre Scherer, et les accusations formulées de toutes parts controson parent Rapinat, commissaire da Directoire en Suisse (Lest des sal a sida Directoure que semblait sort, r toute cette corruption etalée par de récents et cyniques enrichis, qui avaient spécule sur les biens nationaux, sur les assignals, sur les fournitures des armé ». La dalla ent un luxe grossier, et le relie de odie ix de leurs orgies est atteste par les témoignages des con emporains, que Buchez et Roux résumalent ainsi en 1838 « Ces gens. . i mant de l'ancien regime to it ce qu'i, avait cu de ridicale ou de corrompu, et ils y ajor tèrent ils remirent a la mole, outre le parler des auciens marques, les bals, les mascarades, les jours gras, et jusqu'à la promenade de Longchamps. Les femmes, qui imitent toujours et qui exagerent tout, les femmes furent sans pudeur nomme eux elles se costumèrent comme les filles de Sparte; elles allaient dans les salons à peine couveries d'une seule robe de gaze " C'est dans la période de la demi-dictature du Directoire qui suivit le 18 fructidor que ces manyaises mœ les firent le plus de scandale, et c'est alors que le Directoire fut véritablement déconsidéré.

Élections de l'an VII - Les élections pour le resouvellement du Corps législat. I en l'an VII parurent a peu pres normales, en ce sens qu'il n'y eut dans les assemblées électorales qu'un très pela nombre de « seissions », et que la verification des pouvoirs se fit dans un espant de légalité. Mais elles furent tres défavorables nu Directoire, en ce seus que les electeurs choisirent presque partout des députés convancus que les dilapidations claient l'œuvre du Directoire et qu'il y avait un système d'improbilé gouvernementale et administrative à changer radicalement. Reubell étant sorti du Directoire par le sort, le Corps législatif le remplaça par S éyés, nutoirement hos ile à la politique directoriale et à qui on attribuait un plan de réforme constitutionnelle. Quand le nouveau tiers voit prendre séauce, le Directoire avait perdu jusqu'an reste de prestige que lui avait laisse la continuation de nos auccès diplomatiques et militaires. En effet Jourdan, vaincu, avait repasse le Rhin, et nos plenipotenliaires venaient d'être assassinés à Rastatt. Les événements militaires et diplomatiques changèrent la situation intérieure, ot la majorité du Corps legislatif, avec la complici é active de Sièves et grace à l'indécision peu lovale de Barras, put suttaquer à la majorité du D'rectoire.

Coup d'État du 30 prairial an VII Le 17 prairial, le Conseil des Cinq-Cents invita le Directoire à lui faire connaître la cause de nos désastres et les moyens qu'il proposait pour y remedier. Le Directoire garda le silence. Le 28, il fut sommé de répondre, et les Cin j-Cents so mirent en permanence jusqu'a cette reponse. Enfin le Directoire se décida à faire un message. où il parlait des « causes » des désastres, de manière à se justifici. lui-même et à accusor le Cerps législatif, mais ajours a t l'exposé des « moyens » d'y remédier. Le Corps législatif avait commencó les hostilités en annulant, sous des prétextes constitutionnels, I election du directeur Treilnard, quoique faite depuis un an, et en remplaçant Treilhard par Gohier, républicain probe et indépendant Le 30 prairial, aux Canq-Cents, Boulay (de la Meurthe) declara qu'iz fal ait « frapper un grand coup » pour forcer Merl n (de Douai) et La Rev-lhere-Lépeaux à donner leur démission. Il reprochast à celui-la d'avoir « mis en vigueur le n achiavelia ne le plus retreci et le plus degontan. 🤰 eta cel ii ci « d'attaquer la liberté des consciences » pour favouser la théophilanthropie . Les Cong Cents nommèrent aussitôt, pour exanu ier cette motion, une commission don, le même Boulay (de la Mearthe) fut rapporteur. Son rapport, fait séance tenante, lénonça vaguement « des actes arbitraires et les detentions llégales », et la conclusion en fid qu'il fallait fuire in message au Directoire à ce sujet. Lette conclusion adoptée, les l'inq-Cents vo érent, sur la motion de Français (de Nantes), la résolution salvante, que les Anciens convertirent aussitôt en loi ; « Toute autorité, tout individu qui attenterait à la sûreté et à la li erte du Corps legislatif ou de quelqu'un de ses membres, en en dom ant ordre ou en l'executa il, est mis nors la loi, » Merla (de Douar et La Revelliere Lépeaux n'oserent pas resister a cette pression, envoyerent leur demission et firent aussitôt remplacés par le géneral Moulins et par l'ex-conventionnel Roger Di-cos. On remarquera que Barras, jalia dénoncé comme formant avec Merlin et La Revellière un triumvirat, pit rester en fonctions. Estal vrai, comme on l'assure, qu'il s'était traitreusement réconcilié avec la majorité de Corps legis at.f en lui denonçant les projets de résistance des direiteurs menaces et en faisant ainsi avorter ces projets? Dans les Mémoires que Rousselin le Saint-Albin redigea sur les notes posthumes de Barras, on voit que celui ci decida ses leux collegues à démissionner en leur disant qu'il suivrait aussilôt leur exemple; on voit aussi qu'il negocia avec les mei eurs du Corps législatif. Il sentait que les échecs militaires et diplomataques du Direc obre lan avaient ôte la force de tenter un nouveau 48 fructidor, et, an dernier moment, en abandonnant ses collegues, il renuit possible la victoire lu Corps législauf sur le Directoire. On appelle cette victoire le coup d'Etat du to prairiel an VII bien que co so me. État n'ait consisté qu'en une pression parement morale et assurement légale. Mais des lors la constitution de l'an III, prémédiablement lausses, sembla concamnée à disparaître bientôt, et Sleyès, aidé du

I 8ar a sheephi http://www.sar.co.cesores.ce.c.a.max  $x_i$  the first set of B rotation

faible Roger Ducos, prépara la réalisation Je ses plans mystérieux.

## III. — Reapparition de la Terreur.

Mesures violentes après le 30 prairial Clestile paris extérieur, ce sont nos défaites en Allemagne et en Italie qui avaient amoné le conseil des Cinq Conts à prendre, dans sa séance du 30 pranial, l'attitude d'une Convention. La continuation du péril extérieur, la marche victorie ise de Souvorcf, la menace d'une anyasion de la France, tand s'que notre un illeur général est en Oneat avec l'elite de l'armée, provoquerent sientôt, à l'intérieur, un retour aux formes de la Terreur Lobesoin se fit sentu, comme en 4792 et en 4793, d'une forte et presque dictatoriale centralisation lu gouvernement. C'est pour resablir l'unite dans le Directoire que les Cinq Cents avaient force La Revelhere Lépeaux e. Me. ha de Douai, à donner leur demission. Sans doute, ce ne fut là qu'ui e velleite, une illusion. Barras a l'air d'un chef de gouvernement; mais il ne dirige plus rien et s'annih le en se falsant à la fois le complice de tous les partis 1; Roger Datos ne compte pas; Gohier est mediocre, Mouins n'est qu'honnête. Sieyès, dégoûté de la démocratie, rêve ane republique dont il sera le grand electeur. Le ministère, entre prairial an VII et l'rumaire an VIII, est à l'image du Directoire, c'est a dire impuissant et livisé. Fouché, à la police, se prépare à toutes les trainsons; aux relations exterieures, Reinhard n'est que l'agent de son prédécesseur Talleyrand, Dubois Grance, qui remplacera bientôt Bernade Le a la guerre. et Robert Lindet, ministre des Enances, n'ont plus toute leur clairvoyante énergie. Mais ces noms républicains, Dubois-Crancé, Lindet, Fouché, semblent rappe et restaurer les formos révolutionnaires, et telle est l'exaltation patriotique, à l'approche de Souvorof, que les divergerces s'efficent un

and only ender the service of the se

anstant pour un violent effort de défense nationale en dépit des no lères, de Sièves et la Conse'l des Anciens C'est le langage, ce sont les attitudes de 1793. De même qu'après les grandes journees populaires on avail poursulvi et condamné les va neus, ainsi les républicains avancés du conseil des Cinq Cents veulent mais sans y réussie faire le proces a mor, de trois exdirecteurs, Merlin, Reubell et La Revellière, ces « triamvirs rovalistes », comme ils les appetlent injustement. Le Conseil des Cinq Cents tend à créer in Comité de salut public : c'est la Commission des Onze, puis la Commission des Sept. Le Directoire est au orise à faire des visites domicliaires. Comme en ao il 1793, on recourt à la levée en masse, en appelint, le 10 messidor an VII (28 j in 4799) les consonts le toutes les classes sans exception. Comme en 1792, le cri de la patrie en danger retentit à la tribuir, et Jourdair y quise de proclamer ce danger (27 et 28 fructifor an  ${
m VII}_I$ ; les Cinq-Cents s'y refu seut, mais on applantit le langage farouche de Jourdan. Er Co, on va le voir, des leis le roristes sont votees, et les Jacobins ceparaissent

Lois de l'emprunt forcé et des otages. — En 1793, paur les besonns de la défense nationale, la Corvertion avait établi un emprunt force J'un mill and sur « les riches ». Le 19 francire an IV, les Conseils avaient vote un emprant forcé d'environ 600 millions, réparti sur le confine des contribut les le la nation. Ces expedients avaient mal réassi on y revint rependant en l'an VII sous la pression du peril extément Lo 10 messidor, la « classe aisée » fil appelée a remplic seale un empri at de 4 30 milaons pour organiser les nouveaux balaillous. Le 19 thermal racelle mesure prit la forme a un ampôt progressif établi au , rorata de la contribution fonciere . U → lo plus révo - a maure, plus terroriste encore, fut celle da 24 messilor an VII, L.o des otages. Au moment où il falfalt dégarme l'intérieu de troupes pour defendre les frontières, on no savait comment empêcher le origandage des royalistes, ces assassinats isolés, ces percetations de diligence, ces piltages de

<sup>1</sup> Vor et lessous echa, dexiv, l'homomie politique,

toute sorte, que les journaux jacobins énuméraient avec indignation Par la loi des otages, il fat déci le que, quand un département, un canton ou une commune sera ent notoirement en état de trouble, le Directoire proposerait au Corps législatif de les déclarer compris dans les mesures suivantes : les parents l'émigrés, les ci-devant nobles, les parents des brigands, homines et femmes, serzient rendus responsibles des assassinats ou pillages; on les meltran tons en acrestation comme ctages. A chaque assassinat de patriote, quatre otages seraient déportés, et, en outre, tous les etages rénnis verseraient une amende de 5000 livres. A chaque acte de pillage, les otages paieraient aux victimes du pillage une indemnité à fixer. Telle fut cette for célèbre, vraiment épouvantable, mais mexécutable, et qui ne semble avoir reçu en effet que de rares commencements d'execution avant l'époque où le rélablissement de notre situation militar e la rendit mutile et cad ique

Les Jacobins en l'an VII — De toutes les formes de cette reaction terroriste amence alors par le pend exterieur, la plus éclatante, la plus importanté, ce fut la jésurrection du club des Jacobins. On a déjà vu l'ancienne société inère essayant de se reconstituer, soit au début du Directoire, soit après le 48 fructidor, pres du Panthéon, ou rae du Bac, ou au faubourg Saint-Antoine, Mais la Constitution de l'an III n'autorisait que des « soc etés particulières s'occupant de politique »; ces societés ne devaient ni se qualifier de populaires, ni s'affilier, ni correspondre entre elles, ni tenu des séances publiques où assistants et societaires fussent distingues, ni faire auc me pétition collecave Le Directoire avait donc pu jusqu'alors entraver à son gré ou supprimer les clubs, tant que la patrir ne fut pas nenacée, tant que l'opinion desavous les Jacobias. Mais en l'an VII, sous la menace de l'invasion, l'opinion laissa se produire une sérieuse tentative de réorganisation jacobine contrel'ennomi du dedans, allié, comme on 1792 et on 1793, a l'ennemi du dehors. Le 18 messidor. 6 juillet 1799), une Reunion d'Amis. de la liberte et de l'égalité se forma dans la saile du Manège. avec l'autorisation tac.te du Consci. des Anciens, Pour ne point paraître victor la constitution en retablissant ouvertement l'anc cone société mère, les Jacobins n'eurent mi président ni secrétaires, mais ils eurent un requiateur, un ince-régulateur et des annotateurs. La loi interdisait les petitions on redigen et on placarda des adresses. La orinterdisa t les affinations i il y eut une éclosion « spontagée » de sociétés sœurs dans toutes les grandes villes, organisées à l'u star de la Societé de Par.s. La « Reumon » du Manege out un organe periodique, le Journal des honnes libres, digne successeur du Jiu nai de la Montague Elle compta 3000 adaérents, dont 230 députés au Corps législatif. Ses régulateurs (ou présilents) firent Destrem, Morea i Jo l'Youne), le général Augereau. On voit parmi ses chefs ou orateurs Drouet, Félix Le Peletier Bou hotte, Prie ir de la Marne), Xavier Audoain. Sa commission d'instruction pul lique essaya d'endoutriner la France. Elle le fit avec prodence, affectant des formes légales, constitutionnelles. Mais, à la tribune du club, on me fit pas se dement l'éloge des republicains de l an II, on ne s'y borna pas à fletrir la journée d i 9 thormidor, a exalter la momotre des victimes de prairia, la vanter la republique démocratique i d'ardents ora eurs oserent louer Babeuf e. Darthé, publice un programme socialiste, e. les néo-Jacobins furent accuses de « prècher la lar agraire ». Insultes d'abord par les royalistes, par les Incroyables, par « les jeunes gens à luneties, a caleneties, a collets violets du noirs a, ils furent Fientôt denoncés au Conseil des Anciens comme anarchistes et factions, et dirent emigrer au convent des ci devant Japobins de la rue du Bac, où ils siégèrent du 9 au 25 thermidor. Le 26, le Directoire ferma leur salle, et le club disparat-après trente-huit jours d'une carrière très orage ise, très accidentée, qui effraya la masse de la nation et la prépara a acce, tec d'un « sauveur » des garanties contre ce specire rouge un instant reappart, contre cette loi agraire de nouveau partage des biens natiopaux que les Jacobins avaient imprirlemment laisse prêcher à leur tribune. A ce point de vue la courte résurrection. du club des Jacobius ent de graves conséquences historiques.

Insurrections royalistes. — Pendant cette période de Ierreur (prairial à fructid m an VII), les royalistes tenterent diverses prises d'armes en vue de venir en aide aux armées

ennemies par une diversion à l'intérieur. Il y eut en Bretagie, en Poitou, en Normandie de nouveaux rassemblements armes. Un afficha des proclamations royalistes à Amiens et à Bordeaux C'est dans le Sud Ouest que le péril fut grave. Une insurrection formidal le, aux cris de - Vice la religion! vive le roi! éclata, au mois de thermidor an VII, dans les departements de la Haute-Garonne, de l'Allego, du Gers, de l'Aude, du Tarn, du Lot et du Lot-et Garonne. Cette insurrection avait été préparée de longue main par les emigrés et les prêtres réfractaires rentrés de toute part. La nouvelle de nos désastres militaires et le mecontentement que causa dans les campagnes la levée de toutes les classes amenerent dans la région toulousaine la formation spontané (mait du 18 au 19 thermilor). L'inc armée de quinze à vingt mille hommes formes de conscrits réfractaires et de paysans mécontents, que les prêtres fanatisaient et qui avaient pour efficiers des nolles, so le commandement supérieur d'un ex géneral de la Republique, nominé Rougé L'objectif de ces insurges était de prendre l'oulouse, dont la garnison avait dù être envoyée à la frontière. Le courage et la présence d'esprit des administrations de partemer lales, surtout de celle de la Haute-Garonne, improviserent, grâce au patrictisme des gardes nationaux, de sérieux eléments de résistance, et il s'organisa à Toulouse une petite armée de volontaires, L'armée royale, qui s'était déja emparée de plusieurs villes, notamment de Muret, dut battre en retraire, ful dispersée a Montrejeau, le 3 fructidor an VII (20 aout 1799), et s'enfuit jusqu'en Espagne. Cette victoire fut uniquement due à I héroisme des républicains du Midi ; quand les troup s envoyees par le ministre de la guerre, sous les ordres du général Frégoville, arrivèrent à Toulouse, l'insurret, on élait vanoine, o la France en appris presque a la fois le commencement et la fin, elle vit qu'il y avait encore un péril royaliste, et elle en eut presque anssi peur que du péril jacobin

### IV. - Chute du Directoire

Bonaparte revient d'Égypte. — Le 24 vendemaire an VII (43 octobre 1799, on apprit à Paris que Bonaparte, revenant d'Égypte, avait débarqué le 16, pres de Fréjus. Ce fut une explosion d'atiègresse dans les théâtres, dans les cafés, dans la rue. L'ex-conventionnel Baudin étant alors mort subitement, on répan lit que c'était de joie. Républicains et royalistes, dans leurs journaux, saluerent ce retour avec esparance. L'ardent démocrato Briot du Douhs), aux Ciaq-Gents, prédit en style lyrique les services que l'épée du vainqueur d'Aboukir allait rendre à la République.Cependant Bonaparte faisait un voyage triomphal . La foule était telle, dit le Montem, même sur les routes, que les voitures avaient peine à avancer. Tous les endroits par lesquels il est passe, dej als Fréjus jasqu'a Paris, étaient ille mines le soir » A Lyon, ce fet de delire ' on improvisa une pièce de theâtre en son honneur. Personne ne voyait en lui le géneral déserteur de son armée. Le Directoire avait probablement prevu es peus être provoqué ce retour, mais il ne s'était pas attendu à ceste redoutable explosion de popularité. Il accaeillit Bonaparte d'assez bonne grâce, et ne lui fit pas de reproches. Le général se montra modeste i il flatta, séduisit tout le monde, sauf Jourdan et Bernadolle, donna an sabre à Moreau, fit croire à l'Institut que l'expedition d'Egypte n'avait été faite que dans l'interêt de la science. Les esprits les plus distingues de ce temps-là, Berthollet, Monge, Laplace Chaptal, Cabanus, Marie-Joseph Chémier, les savants, les poetes et les penseurs, sont convaincus que ce jeune général, géomètre et philosophe, va funder la République de leurs rêves. L' se pose en citoyen plutôt qu'en soldat, acopte un costiene a demi civil, redingote avec un cimeterre turc 🤞 Il a adopté les cheveux courts, dit un journal. Le chinat sous lequel il a véca plus d'une année à donné plus de ton à sa figure, qui etait nature dement pâle, » Pour la première fois dépuis 1789, les gazettes sont reimpues d'ancedotes elogieuses sur un nomme, dont on relate les mots les demarches, comme on ne l'avait fait m pour Miriteau n

pour R d'espierre. Et ce n'est point « reclaine » payée ou concertée : c'est l'effasion d'une currosité sympathique, d'un amour universel. Hoche avait été admiré. Bonaparte fut admiré et aimé. Jusque dans les défiances de quelques républicains clairvoyants, qui prevoient dejà un Cromwell, il y a de l'amour. La France s'identifie des lors en ce héros, qui sait vaincre et parler, et qui dépasse de toute la tête ses contemporains, d'aulant plus que la guiliotine a depuis longtemps supprime ses rivaux possibles, l'eli e pensante ou agissante de la génération d'alers, Le niveau mortei passe sur la nation a fait de Bonaparte, déja su grand, un geant on ne voit plus que lu

Bonaparte et Siéyès Il n'est guère douteux que Bonaparte ne soit revenu d'Egypte avec des rèves d'ambition factionse et qu'il ne fût deja, comme disait un de ses frères « aussi machinaleur que géneral > Il avait appris le purd extern ar et intérieur que courail la France, et il comptait apparaître en sauveur. Quand il debarqua, il apprit au contraire que la France. était sauvée, que Masséna avait battu Souvorof à Zurich, que Brune, vainqueur des Anglais en Hollande, avait forcé le ducl York à capituler et à se rembarquer. Force lui fut donc de jouir d'abord avec modestle et innocemment de sa popularité, d'attendre, de louvoyer, de se concerter avec Sièvès Celui ci disart qu'il lui fallait une épée pour realiser ses mysiér eux e. compliqués projets de constitution. Il l'eût voulne, ce le épée- moins longue » que celle de Bonaparle . il eût préféré l'épée de Moreau. Mais Moreau se déroba Après le retour d'Egypte. Bonaparte était le seul général à qui Siéyes pût s'adresser Le « vieux renard » espérait bien jouer le « jeuns béros ». Et cependant il craignait à demi ce qui arriva Causant alors avec Joseph Bonajarto et Cabaris de son projet de faire Napoléon Bonaparte consul, avec lui-même et un troisième, il leur dit . « Je veux marcher avec le général Bonaparte, parce que de tous les militaires, c'est encore le plus civil. Cependant je sais coqui m'attend après le succès, le general, laissant en arrière res deux collegues, fera le mouvement que je fais » Passant alors entre ses deux interlocuteurs en les repoussant en arrière de ses deux bras étendus, il se trouva tout a coup au imbeu du

salon Cette anecdote, rapporter an genéral, le fit source « Viven les gens d'esput! dit il. Jen augure bien. » En vain Sieyes voulut faire admettre d'avance sa constitution par Bonapacte Celui-ci ne l'écouta pas, ne concerta avec lui que les moyens d'execction du coup d'État projeté, et, quant à la constitution, déclara qu'il la faudrait faire discuter par les commis sions législatives que l'on inférait du Coips législatif epace. Si Sieyes n'y consent pas, qu'il cherche un autre général! Talleyrand et Rœderer, qui jouèrent un rôle acuf dans les « coulisses » de cette conspiration, empéthèrent une rupture. Siéyès se résigna, et sa constitution fut ainsi « rojete sur le second plan et livrée aux chances futures ».

La France à la veille du 18 brumaire. - Bonaparte, Siéves et leurs complices étaient donc décidés à faire contre le Corps législatif un comp d'État analog le a celoi du 48 fructioor; mais ils ne se scula ent pas surs du succès, et ils vovaient que l'opinion ne réclamalt pas alors un sauveur. Sans doute les Français, agrès tant de co ips de force contrad cloires, solt populaires, soit gouvernementaux, en étaient venus à un scepticisme politique, à une apathie, qui permettaient d'oser beaucoup, mais non de compter sur l'appur enthousiaste d'un sentiment vraiment national Sans donne le veri able esprit républicain, l'esprit de legalite, avait été corrompu par les exces de la Terreur, par les excès de la gloire militaire, par la faiblesse et les violences du Dire toire. Sans doute, la bourgeoisie, la mouvelle aristocratie sociale, les possesseurs des biens nationaux, avaient peur, et des Jacobins deve ins a dem i Babouvistes, et des royalistes qui menaçaient l'état social établi cepnis 1789 C'etait assez pour rendre le coup d'État possible, s. on le présentait comme dirigé à la fois contre le jacobinisme et contre Louis XVIII. Ce n etait pas assez pour que ce coup d'Etat parût necessaire. La nation ne le demandait pas. Si Bonapai e fût revenu d'Egypie quelques semaines plus tôt, quand Souvorof menaçait nos fronuères, peut être la France se fût elle jetee alors dans ses bras. En brumaire an VIII nos frontieres e aient sauvees, l'insurrection royaliste du M.d. etait vaincue Cependant ur nouveau danger faillit facilitar les projets des conjurcs

Le 26 vendemiaire, on apprend que les Vendéeus ont repris les armes, se sont emparés du Mans, le 4 brumaire, quals one poussé une incursion nocturae jusque dans la ville de Nantes, le 10 que 3000 cheuans sont reavis dans la forêt de Fougères en Bretagne Le comte de Frocte ag te la Normandie. Mais dell' cette sédimon est déconcertee par les victures de Masséna et de Brune. Le Mans est cond i a la Republique. Les insurgés battent en retrai e. Le général d'Hédouvule, reprenant (sur l'ordre du Directoire) la tradition de Hoche, prepare la pir fication dont Borapanie consul requeillera les le 18. L'opini n'ne s'u quiet. pas de cetto renalasance de la Vendee et de la Chouar perie, que aon croit facture. Le ministre de Prusse à Paris écrit à son gouvernement que la confiance renaît partout en France, et ou voit que même les querelles religiouses s'apa saient. On a di qu'alors le Corps legislatif, par la nullité ou l'incoherence de ses delibérations, aclieva le legoûter l'opinion lu regime parlementure. Au contrane, a soccupa avec calme et gravité le révoquer les lois terroristes sur le aprunt forcé et sur les otages. Le 17 brumaire, ce debat va abondir, S'éyès e. Bouraparte, s'ils attendant encore, n'a ront , lus de pretexte jacobin à invoquer, de spectre rouge à agiter. L'est temps qu'ils agissont; demain il serait (rop tard. Sièvès hésitait encorr : Bongparte résolut de brusquer la partie

Préparatifs du coup d'État — Que que force que don nassent aux conspirateurs la gloire de Bonaparte et la situation de Sievès dans le gouvernement, le coup d'État, que la France ne désirant pass cût sans doute été irréalisable, si la majorité du Conseil les Anciens ne se fût trouvée acquise d'avance, non pas a l'idee d'une dictature militaire dont elle avair l'orreur), mais aux projets constitutionnels de Siéyès, quoique personne ne connût alors in llement des projets et que Siéyès in même n'en eût pas arrêté sans doute toute la forme et tous les moyens. Les Cinq Cents avaient voté une résolution pour punir de montous negociateurs généraix, ministres, directeurs, etc., qui projosecaient ou accepteraient des conditions de paix tendant à altérer l'intégralité du territoire de la République ou à modifier la Constitution de l'an III. Cette résolution, évidemment dirigée

contre Sièyes, fut rejetee par les Anciens le 2 brumaire an VIII. Les Ginq Cents accepterent ce rejet, il n'y cus pas conflit, mais profonde divergence entre les deux chaintres. Les Auciens idmettent donc que la constitution puisse être changee; les Cinq-Cents la sentent menaceo, évitent toute hiscorde, se mon rent concinants, mais sont impuissants, imprévoyants. Ils redoutent Sieves, et ils ont raison. Mais ils ne indoitent pas Bonaparte, et ils ont poussé la confiance jusque ellire président, le 4<sup>th</sup> brumaire son frère Lucien, qui à jué le poignander tou du texair. Les Anciens syant a renouveler leurs computers te la saile (quesieurs), nomment de futurs complices du coup 1 Étas, Cornet, Courtois, Beaupre, Baraidon, l'abre

Bonaparte passa la jurmee du 18 bran aire a s'assur r' des officiels et des troupes. Il oblint la ne drahté du general Beznadotte. Il convoqua Macdonald, Beurnonvide et son beau-frère Leclero Quant à Moreau, mécontent du Directoure, is consentit à cooperer. Un contemporain l'instorien Tissot, assure que le ministre de la guerro connut le complot ce jour-la et proposa data Directeurs d'arrêter Bonaparto ; ils refuserent, rassurés par les rapports du ministre de la pol ce Fou he. Le bon Golier fut un les plus ardents à ac pas croire à la conjuration, parce que Bonaparte lui ayait promis de diner chez lai le lendemain 48 Sièves, assuré de la complicate de Roger Ducos et de la pridente neutralité de Buras, n'est pas de peine a donner le change a son coilegue Moulins A.des par Fouché, consoillés secrétement par l'habile Talleyrand sûrs de la majorite du Conseil des Anciens, Bonaparte et Sièges purent sans inquietule ieder la main aux derniers preparatifs de leur complot, pendant que la Commission des inspecte irs convoquait les Anciens en scance extraordina re pour le londomain 18 bruinaire a limheares du matin.

Journée du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799)

— A l'ouverture de la séance des Anciens Cornet, president de la Commission des inspecteurs dénonce vaguement une conspiration « Votre Commission sait que les conjurés se renden en foule à Paris, que ce ix qui s'y trouvent dejà n'attendent qu'in signal pour lever leurs poignards sur des représentants

de la nation, sur des membres des premières autorités de la Republique. On peut encore conjurer ce danger. Un instant suffit; mais, si vous ne le saisissez pas, la Republique auraexisté, et son squelette sera entre les mains de vantours qui s'en disputerent les membres decharnés » Aussitôt Régnier, sans préciser davantage, et se bornant à signaler « l'execrable laction de l'étranger », propose aux Anciens d'usor du droit que leur donne la constitution de transférer le Corps législatif dans une autre commune. Il indique Saint-Cloud, et cette insignifiante bourgade es choisie afin de bien montrer qu'il ae s'agit pas de décapitalise : Paris Les deux Conseils devront s'y réunir le lendemain 19. « Le général Bonaparla es la, ajo ite-vil, prôt a executer votre decret aussitöt que vous l'en aurez chargé. Cet homme illustre, qui a tant mérité de la patric, brûle de couronner ses nobles travaux par cet arce de devouement envers la Regul La re et la representation nationale. » Et il demande que Bonaparte soit charge du commandement de la 17º division militaire, dans le ressort de laquelle se tre avait le departemeat de la Some. Si les Anciens avaient le droit de transferer le Corps legislatif, its n'avacent point celui de confier un commandement à Bonaparte. Ils voterent neanmoins le décret proposé par Régnier Les Ling-Lents, réunis vers onze heures. requient noufication du décret des Anciens, et, pour empècher tout débat, le president Lucien leva aussitôt la séance. On l'aveit pas attenda la réunion des Cinq-Cents pour poster le decret n Bonapa fe. Il haranguait, du perron de sa maison, out un élat major qui del ordait dans la rue. Il répondait aux objections de son predécesseur dans le commandement de la 17º livision, le général Lefebyre, en lui disant qu'il s'agissait de delivror la Republique des « avocats ». Deja il avant fait occuper par la troupe les Changs-Elysees et le jardin des Tuilories. Le décret reçu, il se rendit à la barre des Anciens pour y prêter serment. Mais, au lieu de « juver fidelité a la Republique et à la Constitution de l'an III, et de s'opposer de tout son pouvoir au rétablissement de la royauté et à celui de toute espece de tyrannie », selon la formule décrétee le 12 ther midor an VII, il c.it · « Nous voulons une République fondec sur

la vraie liberté, sur la aberté civile, sur la représei lation dationale; nous l'aurons; je le jure; je le jure on mon nom et escolui de mes compagnons d'armes » Aussitôt installé dans la salle des suspecteurs, il donna des ordres, déféra des commandements, et quoiqu'aucun décret ne l'y autorisat, nomma le géneral Moreau commandant de la garde du Luxembourg, ou habitaient les Directeurs, et Moreau accepta ce rôle de geôliei Les barrières de Paris furent fermées, le départ des courriers suspendu. Les Parisiens se montrerent indifferents, et il n'y cut aucun mouvement hostile ou sympathique, quoique les rues fussent pleines de curieux qui lisaient les proclamations de Bonaparte : « Dans quel état j'ai laissé la France, et dans quel état je l'ai refrouvec!. Cet état de choses ne peut durer, etc. » Le ministre de la police Foucae et l'administration centrale le la Seine, dans des placards, se prononçaient aussi pour le coupd Etat. On repandait des factums à l'éloge de Bonaparte et de ses intentions liberales, ou on disait que le général ne serait n un Cesar in un Cromwell. Il s'agissait, assirait-on d'ine revolution légale. Aussi, pour la promulgation constitut onnelle du décret des Anciens, avail on besoin de la signature de la majo-Ate la Directoire. Tout depend nt de l'attitude de Barias, s'ilse reunissait a Gobier et à Moulins le coup d'État commencé pouvait avorter. Il prit le part, de s'abstenir, d'être absent, et cette absence favorisa les conjurés Gohier, qui présidait, convoqua le Directoure. Moulans se rendat seul à cette cor vocabon. Barras envoya au Corps legislatif sa demission de direc eur Alors Gohier e. Moul. as, deconcertés, allerent rejoindre S.éyes et Roger Ducos dars la salle des inspecteurs, d'où ils refi saient de sortir, et tous les quatre signèrent le décret. On voit que Gohier et Moulins ou perdirent la tête ou ne se défiaient pass encore de Bonaparte. Rentres au Luxembourg, ils y furent pri sonniers sous la garde de Moreau et proiesièrent par un message au Corps législatif. Ce message fut intercepte, Monuns s evala. Gomer resta captif jusqu'au 20 brumaire. I. n'y avait plus de gouvernement

Journée du 19 brumaire — Cependant le coap d'Etat faillit manquer, parce que les républicains partisans de la Constitution de l'an III eurent le temps de se concerter pendant les voigt qualre heures qui s'ecoulèrent entre le décret de transfert. et la réumon du Corps legislatif à Saint-Cloud, Le président Lucien avait trop prés mé de son a fluence sur ses collegues, et il fat bien vite évident qu'il y avait aux Canq Cents une majorité contre les projets de Siéyes et de Bonaparte. Même aux Anciens, une minorité bosti e ne cachait pas son indignation au sujet de la violence faite a Gohier et a Moulins. Les Cinq-Cents ouvrirent leur séance dans l'Orangerie, et les Anciens dans la galerie de Mars, au milieu dun appareil militaire. Mais les soldats qui gardaient le château etant en grande partie des gread hers du Corps législatif, les députes ne s'effrayèrent pas. Les Anciens entrent en seance à deux heures. La minorité réclame des explications sur le complot dénoncé la veille. On lui repond par la fausse nouvelle que les directeurs Cohice, Moulios et Roger Ducos ont donné leur démission comme Barras, et que Sieves a ole mis en surveillance. A quatre heures, Bonaparte, introduis à la barre avec son état major, fait un discours incoherent, ou il se dit accompagné du dieu de la fortune et du dieu de la glorie. Il demande aux Anciens de « prévenir les détairements », de sa iver la liberte et l'égalité. On an crie , « Et la constitution? » Et il repond que la constitution, violée par tous les partis, ne peut plus sauver la France. Ou le somme de nommer les conjurés, et il allegue de vagues griefs contre Barras et Moulins. On maiste , il s'embrouille, pera la tôte, dénonce les Cinq-Cents, fait appel à ses soldats, el se retire. Un républicain, Daiphonse, propose de prêter serment à la Constituion de l'an III. La majorité semble embanrassée Survient la nouvelle que Bonaparte vient d'être poignardé dans la salle Jes Cinq Cents le Conseil des Anciens se forme en comité secret

Le Conseil des Cit. j-Cen. s'était reum en même temps que le Conseil des Anciens Delbrel s'écria : « Nous voulons la Constitution ou la mort! Les basonnettes ne nous effraient pas : nous sommes libres ica de demande que sous les membres du Conseil, appelés individuellement, renouvellent à l'instant le serment de maintenir la Constitution de l'an III. » L'assemblee se leva avec

enthousiasme, et chaque depulé, même Lucien, unt prêter le serment proposé, à l'exception d'un seul, l'ex conventionnel girondin Bergoeing. On discutait sur la dem seion et le remplacement de Barras, quand Bonaparte entra dans la salle, nutête, tenant d'ine main son clapean, de l'antre sa cravache, escorté de quatre grenadiers du Corps législatif uniquement armés de leur sabre. A côté d'eux, il sembrait plus petit encore il était pâle, ému, hésitant. Le cut pout être été habile le l'écouter, de l'interroger La colère et l'indignation l'emportèrent. On ne le laissa pas parler, on ema : « A bas le dictaieur' Hors la lor! » Destrem lu, dit - « Est ce donc pour cela que tu as vaincu? . On pretend qu'alors plusieurs députés, notamment A ena le menacerent avec des poignards et qu'un grenadier, nommé Thome, recut le coup qui lui était destiné. Il ressort au contraire des témoignages les plus sérieux, même Lonapar tistes, qu'il y eut seulement une bousculade, où peut-ê re le grenadier Thomé eut sa manche déchirée, mais qu'il a y eut m poignards, ni tentative ho nici le Trjurié, repoussé, Bonaparte sortif. Son frère Lucien essava de le justif er, se fit Lucr, ceda le fauteuil à un autre conjuré. Chazal. On proposa d'annuler la nominazion de Bonaparte, de déclarer que les troupes reumes à Saint Gloud faisaient partie lu Corps legislatif Unazal se refusa a mettre ces motions aux voix. Alors c'est un cri genéral . La mise hors la loi de Bonaparte! On force Lucien à reprendre la presidence pour faire voier ce décret. Lucien pleure, se irouve ma , dépose les insignes de la dignité presidenticile. On l'ento are, on le console, on lui permet d'aller chercher son frere afin de tout terminer par une explication civique. Chazal reprend le fauteuit. C'est maintenant un tum ilte affreux. Augereau, qui est vent reprendre sa place de député, somme le président de mellre aux voix le décret de hors la toi. Ce decret alla t'être porté, lorsque les soldats entrèrent

Quand Bonaparte etait sorti de la salle des Cmq Cents, on I avait vu très pâle, la tête penchée, marchant comme un somnambule, pour suivi par ce cri de hors la loi l'qui avait jadis invoye Robespierre à l'échafaud. Le silence des soldats e, de la foule actrit son effroi. Il monte à cheval pour bacanguer les

troupes, mais tombe aussito, par terre. On le relève, on l'entoure, Lucien arrive, et l'emmène dans une salle du palais, ou Su yès lui dit : « Its veulent vous mettre hors la loi : mettez-les hors la salle! » La fable des « polgnaras » est concertee. On dit ai x soldats que des facheux ont voul i assassiner leur general, et c'est le président du Conseil des Cinq-Cents qui leur ordonne d'envanir la salle où siègent les assassins et de disperser les députes. Deux pelotons de grenadiers, précèdes de tambours, entrent l'arme au bras, dans l'Orangerie. Blin, Bigonnet, Talot, le general Jourdan ont beau les adjurer : les poussent les députés devant eux, les forcent à sortir, prennent auns leurs bras, en riant, les plus récalcitrants. Les spectateurs des tenbunes sautent par les fenètres

Suppression du Directoire; établissement du Consulat proviscire — Ausatôtie Conseil des Anciens charges une commission de lui présenter des mesures, et, sur son rapport, vota la suppression du Directoire, la creation d'une commission executive de trois membres, l'ajournement du Corps legislauf. Mais Bonaparte et Sievès ne crurent pas que ce vote des Anciens pût être accepté par l'opinion. On reunit 23 ou 30 membres des Cinq-Cents, qui tinrent seance a neuf boures au soir, sous la presidence de Lucien, et, comme s'us formaient la majoraté, voièrent, sur le rapport le Boulay (le la Meurthe). une resolution portant qu'il n y avait plus de Directoire, que 61 membres du Corps legislatif en seraient exclus, entre autres Tulot, Aréna, Driot, Destrem, Grapilleau (de Montaigu), le general Jourdan; qu'il était creé une commission consulvire exécutive, composee des citoyens Siévés, Roger Ducos et Bonaparte, qui prendeaient le noin de Consule de la République francasse, que le Corps législatif s'ajournait au 1º ventôse suivant, que, pendant cet ajo irnement, chaque Conseil serait remplace. par une commission de 25 de ses membres, et ces deux com missions statucraient, « avec la proposition formelle et nécessure de la Commission consuluire executive, sur tons les objets urgents de police et de finances », et prepareraient « les chaugements à apporter aux dispositions organiques de la Constilution dont l'expérience a fait sentir les vices et les inconvenien s × Le Conseil des Anciens convertit aussitöt cette résolution en loi, et les trois Consuls provisoires parurent à la barre pour prêter le serment de « fidélité à la République une et indivisible, à la liberté, à l'égalité et au système représentair ». C'est Lucien qui avait fait décrèler cette formine c'est le même Lucien qui, à la tribune des Cinq Cents, avait compare cette journée à celle du Jeu de Paume Quant aux grenaliers qui avaient dispersé les Cirq Cents, ils crurent avoir sauvé la République et rentrèrent à Paris en chantant le Caure!

#### BIBLIOGRAPHIE

Sources officielles Proces-verbal du Conseil des Conq Ceras, 50 vo ir 8, Preces verbal du Conseil des Anciens 40 vol. in 8 Ces et x ver cils sont divises chacun en quatre series intit lées seconde régislature fra some quairime, cu quieme légistature, et correspondant à chactine des sessions que unrent les deux Conseils et que lisargua les anes des au resle renouvellement annuel es partiers du Corps legislant. La premiere têns tature avait ète la session de l'Assemblee legislitive. Il y a une table a phabelique les proces versaix des deux Conse is table en 9 vol in 8 e. d.v.sée egalement en legislatures. Pueces diverses imprimers par ordre des dena Conseils and bloom the his at Le 161 Proces perbana des séances du Directoire executif aned is, and Aicr test, selle AFin, avec numbreuses pacces or registres complementaires, le Comite des travaits historiques a decide de pab ier res procés verbaux et a confle à M. A. Debi lour le soin de preparer ceste purheation) -Mess ges, arretés et proclamacions la Directorry Cans s d , f vor in 8 avec that table alph , s d 2 vol in 8

Recuells de documents. Débats du proves instruit contre Bronet Babeuf et autres, s. 1, 4 vol in 8 — Débats lu proces inscriu contre Bronet et autres, s. d. in 8. — A. Schmidt Tableaux de m Rev. fr. t. 1.1 — F. Rocquain Elut le la France au 48 brunaire, 1874, 1.1.12 — Victor Pierre 18 fructidor, documents pour la plupart medi s, Paris, 18.3, in 8

Journaiux et périodiques - Le velatient ournal (fi et la Directoure Jurnal des hommes bhies, Journal des defenseurs de la patrie, la Quetidienne, le The, Levair, Messager des relations extérieures, le Bien informe, le Publiciste, le Thérmaneure, le Propaga ur, le Surveillant, le Moroure Britannique public en Augleterre por Madet en Pour, la l'écode phitosophique, le Régulateur, le Courreit de Paris la Poinsienne, le Récessaire le Miroir, le Grenteur Cl. la Bibl. des journaix sous la lois audante la Lécislative et la Conventin, journaix ont puis eurs et l'en a paraitre sous le l'inéclère, in laminent le Mondeur, le Journait des débats et des décerets le Journai de Paris la Gazette de France, etc. Paris pendant les mances 1795-1796-4797-1798, 1799 pui J. Pent et pub à Londres Cl. F. A. Aulard, Une statistique des journaire en l'an VIII. la 18 la Révolution française, revue hist. NAVI

Stémolres correspondamens, histoires et écrits divers campaces de contemporales Baileul, Ropport sur le 48 feuclido an VI, in-8. Carnot, Reponse on rapport de Bou eul an VI, v. 1. Fantin-Desodoards But, dr is République française an Vi, 2 vol. 1-8 Schaumann, beschickte de Republik Frankreich unter der Du eiter id Regie rung, Halie, 4 98 2 vol. 10 8. A Section of mode a France in a series of letters to a tady of fushion written in the years 4796 and 1797 by ... ady educed by C. L. Moody, Londres, 1758, n-8, sead on fer par A. Babs a. sous de turo. La France el Paris sous le fi rectoire, 1888 in 121 - Historia Directoire constituionnes et. à Carnot-Foulist au viil in 8. Ramel Journal, Londres, 1739, 148 Mercier Le nomeau Paris, Brunswi 1800 6 vol in 8 J.-J. Aymó Deportation et naufrege s. d. 180t. Notice sur le 48 brumoire (anonyme, attr a Combes-Dounous 18.5, 10-8. - Bigonnet, tou, d'Esas du 48 brumaire, 1819, in 12 M. Savary, Mon eximien de conscience su le 48 brumaire 1813 in 8 Cornet Notice sist for to 18 tramaire 1819, in-8 - Chev de Larue Hist in 45 for tibe, 1821, 2 vol 1 No les propares tierent aux Pa in 1895 ) Gohier, Memourer, 1821, 2 vo . an 8 Buonarotti, Contracti tion pour l'éjante, die de Babeuf, Bruxenes 1828. 2 vol 1609 - Barbé-Marbois, Journal d'un déponse 1834 2 vo 12 8 Lucies Sonsparte Adresadou de Brancisse, 1825 in 8 Mallet du Pan, Correspondance the life avec la cour de Vienne, 1885. 2 vc. n.8 Sandoz-Rollin, min e r. de Prusse a Paris, Corresponda de nans le recuen de M. Psul Badle. Problem to a broaders his melling to 1800. Le prig this that it so in a

Michelot Mouan Wenders Car. in Art. the one companied (803, 10 % Histoires et monographies diverses emmees d'earis ains non contemporates du Directoire — De Bazante, Hat du Dire ture exercist 1855 3 vol. in-8. — 🗷 et I de Goncourt, Hist de la So. et fi pend le Directoire, 1855, in 8 Paschel Groumet. Les origines d'unaynast a, le comp a fitat de brumaire an Vill 1869, in 48 - Laufrey, llist de Napason, 4867 1875, 5 vo. m 12 J Michelet, Hist du IIX secre 1873-1875, 3 vol. A.-S (les formes I et l. sout consacrés du Directoire) Ernest Ramel, Hist de la Rep. fo. se a le Directoire et le Consueut, 18"2. 10 8 . Th. Jung. Bonsperte et son temps, 1881 3 vo. in 12. V Advielle, Hist de Babeuf et du basouverse, 1884, 2 voi an-8 V Pierre, La Terreur sous le Directoire, 1887, au 6 - B Lavigne, Hist te a materication royaliste de a a. VII. 1887, in 8 F.A. Amard Box per et les poignarils des Cinq Cents dans la Recombina française e vic le v t XXVII Ludovie Scient. Le Directo re, 1893 2 vol. 'n 8 (Ea cours de pub , le t. Il s'arrête au 18 frucador ; . A. Sorel. heraparte et Hoen ск. 1757, 1896, лв ч

### CHAPITRE VIII

# LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF LA DIPLOMATIE ET LES GUERRES

(4795-4799)

# I. — Continuation de la guerre contre l'Autriche (1796-1797).

Les armées du Directoire - Les armées et Directoire ne différent de celles de la Convention nationale in pour le mode de recrutement, ni pour l'armement : ma s leur esprit cauge : profondément lévouées à la République, cales vont ceven r peu à peu l'armée d'un homme, l'armée napoléonienne

Le système de la réquisition permanente assure toujours le tect itement. La loi appelle successivement sous les drapeaux chaque classe à partir de celle de vingt ans. Le gouvernement à le droit le maintenir les soldais sous les drapeaux au delt de vingt cinq ans en décretant la levée en masse. La nécessité de défendre la France et les Républiques sœurs success vemen créées depuis les bouches di Rhin jusqu'au sud de l'Italie ex ge des confingen s'in jours plus forts. Des étrangers, Hollandais, Alle nands et Italiens, sont levés à titre de légions auxiliaires pour concourir avec nes troupes. Ainsi me brigade irlandaise, the légion de Francs de Nord une legion som jarde à Milandaise.

une legion italienne à Bologne, sont formées dans le courant des années 1795 et 1797. Toutes sont encadrées par des officiers français. C'est le retour au système des légions bataves, helges, allobroges et autres, qui n'avaient eu, en 1793, qu'ui e existence éphémere.

L'infanterie reste armée du fusil a pierre de 1777 et l'artillerie du canon à âme lisse de 1765. On commence à classer les hommes, d'après leur tail e, en grenadiers et en voltigeurs, les uns formant surtout les troupes de résistance, les autres plus employes pour l'attaque. L'époque du Directoire est une époque de gran le misere. Le soldat s'habitle le plus souvent comme il pert. « Un tiers des soldats marchaît pieds nus, dit Gouvion Saint-Cyr, un retour de la retraite de Moreau, et l'on mapercevait sur eux d'autre vestige d'uniforme que la buffleterie. » Les commissaires ordonnateurs étaient chargés de pourvoir de vivres et de munitions les différents corps. Mais si le service des munitions fonctionnait bien, ceux des subsistances et de l'nabillement laissaient beaucoup à désirer. Le plus souvent, c'est par la voie toujours aléatoire des réquisitions que l'on fournissait au solda le « riet musipensable

Des ecoles furent fondées pour instruire les futurs officiers L'école de Mars, qui devait donner l'instruction à 3000 jeunes gens, avait éte dissonte le 25 ectobre 1794. C'était une conception fausse Le Directoire créa trois écoles de cavalenc à Versailles, Lunéville et Angers. L'école polyterhoque, les écoles d'application du génie et de l'artillene fournirent les officiers des armos spéciales. Dans les écoles de santé de l'artis, de Mont pellier et de Strasbourg se recrutaient les officiers de santé et les chirurgiens militaires. Ces écoles, dues à la Convention, commençaient à fonctionne crossulèrement.

Comme membre du Directoire, Larnot continua jusqu'au coup d'État du 18 fructidor à diriger les opérations militaires. Sa correspondance avec tous les chefs de corps témoigne de son incessante activité. Ses combinaisons no furent pourlant pas toujours très heureuses. Chez lui le géomètre nuisait par fois au stratège. Il avait remarqué, ce qui est jusie, qu'en dehordant à la fois les deux ailes d'une armée le centre de cette.

armée se trouvait fort compromis. Il appliqua à tort cette sorte de théorème géométrique à la conduite des opérations en Allomagne en 1796. Jourdan par la vallée du Mein, Moreau par la vallée du Danube devaient deborder l'armée de l'archiduc Charles. Mais les deux chefs français, marchant sur deux vous paralleles trop éloignées, sans pouvoir her leurs opérations, furent batius ou arrêtés successivement par l'archique, qui, grâce à sa position centrale, put les attaquer ou les menacer séparément avec des forces supérieures à chacune des deux armées isolées. Carnot n'a pas moins une très grande part à revendiquer dans les grands succès militaires de cette époque.

Esprit nouveau dans les armées mencent aussi à se transformer. Les volontaires et les regulsitionnés, aguerris par leurs rudes campagnes, sont devenus des soldats de carrière, qui no songent plus à regagner le foyer Rompus à toules les fatigues, ayant réussi à triompher de tant de maux et de privations, survivants de tant de compagnes épiques, ils forment une troupe de véterans d'élite capables désormais de vaincre les plus beiles armées et les mieux entratnées. L'enthousiasme n'est pas moindre qu'au début de la Révolution. Le capitaine Chapay, jui apres quinze ans de service dans l'armée royale, survis de trente-deux ans de retraite, s'était réengagé et avait obtenu le grade de capitaine à soixante-six ans, est blessé pres de Strasbourg, le 25 novembre 1795, d'un coup de feu au bras gauche qui nécessite l'amputation. Il prend dans la main droite le bras qui vient d'être coi péet s'ecrie : « Vive la République! Il me reste le bras droit pour la defendic. » Il est maintena au service comme capitaine a ljudant de place à Strasbourg. L'endurance des nommes est a issi grande. Les officiers, les généraux mên es ne toi chent en argent que 8 francs par mois. On se Jemande quel devait être le denûment des soldats. Gouvron Saint Cyr rappelle avec émotion toutes les souffrances subles au blocus de Mayerce en 1795 Tous les cheva ix d'artillerie et de requisition perirent de fatigue, de froid et de faim . les pièces d'arti lerie, ne pouvant plus être servies, tomberent entre les mains des Aufrichiens. Il atteste que les souffrances le l'armée du Rhon pendant cet hiver

exceptionnel furent plus grandes que celles mêmes de la retraite de Russie avant le passage de la Berésira. Mais la bonne humeur et la confiance du solcat français contribuaient à alléger tous ses ma x. Temoin celle originale prière du sergent Fricasse. « Dieu de toute justice ... prends sous la protection sainte une nation généreuse qui ne combat que pour l'égalité Dénis les généreux citoyens qu'exposent leur vie et leur for tune pour defondre leur patrie. » Ce te foi ardente faisait de ces vetérans si bien entraînés une troupe invincible.

Les armées du Rhin. - L'armee du Nord fut laissée en observation en Hollande sous le commandement de Moreau L'armée de Sami re-et Meuse était et resta l'armée du devouement par excellence elle , ait toujours chargee des rôles sacrifies. Deja en 1794 et 1795, son action avait éte subordonnée à celle de l'armée de l'ubegru. Deux fois, en 1796 et 1797, elle dut attirer vers elle les Autrichiens pour laisser le champ libre à Morcau. L'armee de Rhin et-Moselle pouvait opposer Wissembourg à Wattignies; mais elle n'avail pas eu l'occasion d'une journée comme Fleurus. En 1795, elle eut a reparer les saites d'une reculade qui n'était due qu'à la trahison de l'ichegru Mais, sous la ferme direction de Moreau, elle acquit la cohésion, la tenue, la stricte discipline qui en firent une aimecmodèle. Les officiers vivaient comme le soldat, mangement le même pain, marchaient à pied comme lui et le sac au dos. Les soldats savaient qu'els avaient de grands, levous à remphr. Ils se savaient citoyens et libres quoique portant les armes et astreiots à l'obcissar de inilità re. La Convention « avait mis la cité dans les camps > Ces deux armées du Bhin élaiont les mieux disciplinées, les plus patriotes, les plus sincerement dévouées à la Répubaque

L'armée d'Italie. — L'armec d'Lahe était aussi brave Mais déja elle se transformait. Endurcie par trois années de rodes campagnes elle était un instrument excellent entre les mains d'un chef habile. Elle était dans un était de detresse lamentable à cause des dilapidations des agents et fournisseurs dont beaucoup d'officiers se faisaient les complices. « J'ai vu, écrit de Gènes le commissaire Reboul au Directoire, toute la

masse des employés aux administrations militaires dirigée vers un but migue, celin de s'enrichir à quelque, cix que ce fât son dogme fondamental es, qu'il faut faire sa fortune en six mois » Les soldats ne se privaient pas du pillage. Ils reclamaient avec arrogance à leurs officiers, aussi pauvres qu'eux, l'arméré de la solde qui leur était due. Quand Bonaparte vient en prendre le commandement, il leur offre de riches terres a occuper d'opulentes villes à piller. Le soldat ne voit plus dès lors dans le service militaire l'accomplissement d'un Jevoir patriotique, mais une carrière, ou avec les honneurs il doit amasser la richesse. Blentôt aux brigandages des soldats aujoutent les exactions des chefs. Bonaparte les supporte ou les encourage. « C'est une foire, tout se vend », écrit il Et il n'en est pas faché: car il hent, pour plus tard, à sa discretion les concussionnaires et les dilapicateurs de tout grade, tout en se gardant lui-même et en restant pauvre. Il exploite les vaincus avec une methode toute se entifique : il exige d'eux des contributions capables non seulement de nourrir son armée, mais d'entretenir le Directoire, de fair : vivie la France. Il y ajoute les manisents précieux, les plus beaux tableaux des musées, les chefsd'œuvre de la statuaire Amsi commencent à devier les seniments de désintéressement et de veriu qui sont l'home in d'une armée. Les peuples qui avaient acclamé d'abord les Français. comme des alléraleurs s'artitent et se soulèvent en se voyant enlover avec leur or le plus cher patrimoine de leur gloire passée.

Les généraux. La première generation des généraux de la République disparaît rapidement. Les hommes s'usaieu, vite lans ces travaux surhumairs. Ma ceau est bie à Alienairchen, Hoche meurt à Wetzlar, Jourdan va échouer dans la politique, Pichegru trahit. Le second ban des chefs republicains arrive au commandement des armées. C'est Joubert, né dans une famille de migistrats, qui hésite à accepter le grade de général à cause.

I La finne ist problemation de Bompare ex Solucio, vous ates ma morme e presque nes e, etc. n'a la lais fait lonjes d'un mire du la mix tronges. Es es son ement le res me les lurangues proncueres oux officires des demi brigades pe e nouvea, commandant en chef passoit tour a tour en revie Saus no la min caratte e officie le le rellète conclexacionnement les semiments invivoux sont don sparte le lait pêt et en ses mospes. Voir Mémoires de Regues, p. 215, ex Soument et de Pet eport, p. 37

de sa jennesse, républicam éprouvé, hon acministrateur en Hollando autant qu'intrépide général en Italie et dans le Tyrol. C'est Cham younet, un champe ou fils naturel, comme on det a la campagno, mais clevé avoc soin par un pere riche, republicam su cère qui tra lact ses soldats en citoyens, d'un desinteressement absolu, malgré les injustes calomnies qui le firent arrêter a la saixe le sa belle expedition de Naples. C es. Schérer, déja capitaine d'arullerie dans les armées du roi, qui se form : sous Dimouriez, Pichegru et Jourdan, et devient blentôt leur émulo. C est Desaix, ardent et généreux, modeste jusqu'à la gaucherie dans la vie privee, hero'que au feu, inspire sur le champ de bataille, cheri de ses soldats, ré missant en lui, par le plus rare des contrastes, les plus belles quali es d'un Condé. et d'un Catinat. Moreau est plus illustre encore. Il avait pour lui la vigueur, le saug-froid, mais il manquait de bonne hamour et de decision. Excellent dans la guerre défensive. supéricur à tous ses contemporains dans les retraites, il faisait la guerre un peu trop selon la méthode autrichienne, avec une trop sage lenteur Mais nul n'approchan de lui pour le soin apporte à préparer une campagne, à étudier le terrain, à menager le soldat et même le vaincu 🕟 La guerre sous mes ordres ne fut un fléau que sur les champs de bataille, disait il avec une légitame fierte, je ne m'appaquai pas moins a faire respecter le caractère du peuple français qu'à faire relouter ses armes \* Il s'exposa perpetuellement pour sauver tous ses compagnons. Pichegru, Scherer, Bonaparte lui même. Pourquoi fant de bellos qualifes for cut elles observeres par la randune of pur la jalousie. qui l'egarerent jusqua la trabison' Ney, Soult, Lefelvre, Bernadotte, Macdonald, Gouvion Saint Cyr, ces fallers maréchaux de l'Empire, ont fuit seus apprendssage dans les armées du Rhin sous ces maîtres sévères.

L'ontourage de Bonaparte en Italie était très différent La commençaient à briller Berthier, le chel d'état major accompli; Augereau, sol lat de fortanc d'une extraordinaire valeue, visu sacripant, pillaid éhousé, serviable et prod gue pour ses aunis, tête politique vide, demagogne qui, au 18 fructi lor, donne le premier exemple des pronunciannes os militaires; Lannes,

l'Ajax français, brillant, dépensier, sabre ir, qui se transforme vise en un chef d'une balte rale ir militaire, « pygmée q'il devient un geant ». Murat, in fanfaron de bravoure, le chef déal de la cavilerie, le roi de la mode, vaniteux et inagnifique creé pour la parade autant que pour l'action et pour le plaisir: Masséna, qui débuta comme consaire et contrebaudier, qui dans la plus haute fort îne mêla to ijours l'amour de l'or, avec la l'ravoure, l'opiniâtreté l'ascendant sur le soldat ou disait de lui que le bruit du canon éclairait ses idées; il était « l'enfaut chée, de la victoire ». Tous us étalent le merveilleux soldais, mais tres propies à servir la fortune d'un maître et a schanger le nom de citoyen pour les profits du courtisan.

Bonaparte. — Bonaparte, le Curse, eleve a l'Ecole de Brienne grâce a une Lourse que lui octroya la faveur coyale, a eté singulièrement servi par les circo isiances. Forme comme les officiers de l'ancien régime, il a profite les l'isies de ses garnisins de Valence et d'Aixonne pour completer par une immense lecture les connaissances qui lui manquaient. On s'est souvent demandé ce que serai, devenu sans la Révolution cet officier de peute noblesse, de ma gre fortune, lédaigné comme l'étalent alors les Corses à peu près à l'égal des étrangers Question diseuse pour l'historien. Il acquir vive une maturité prococe. Trop jeune pour être compromis cans la grande tour mente révolutionnaire, il eut le bonheur de ne pas s'user trop tôt comme tant d'autres : spectateur des journées du 20 juni et du 40 août 1792, il se prononçait déjà pour l'emploi de la force en vue da tr'ompne le l'ordre Cependan, il ferma dutiles relations, grâce à Salicetti son compatriote, avec Fréron, Barras, Fouché, les deux Robespierre, sauf a désavouer au lendemain du 9 thermidor ses ligisons comprometiantes. Devant

I. Vote les 1 des outen es par Romparte l'Briebne après insper ion la liberaler de Kerako « af de Bioquiparte (Napo come ne le 15 ao al 1709 fa. 1 piets 10 pouces to agnes Bonne constitution caractère soums excellente sante, a fair sa qua mente momente el recondo ssant con la de très regulere a cèlitoujo re insurgré pou son application aux mathematic, es, seit passat e mente histoire et la prographie, fai de dans les exercites d'agrément, mérite le passer à Paris « Botre à l'École » I aire de Paris out 1784 est noié « Corse de nation et de caractère, incloir su sur commandes » favor sent. Il en so commant et hécond à l'àge de se 20 ans

Toulon, il contribue pour une large part à la reprise de la ville, comme géneral d'artilierie à l'armée d'Italie, il s'ampose à son chef Dumerbion. Mais il refuse de succèder à Henriot à la tête de la garde nationale ou de commander en Vendee II a conscience de son génie et ne veut pas l'annuler à la tête d'un parti dans la repression des troubles civils. Aussi tombe t-il en disgrace et vit il dans une extrême pauvreté il a recours a tous ses amis pour avoir un uniforme de rechange : il songe à partir en Turquie pour créer l'artillerse turque '. Son vif Jésir est de à de briller au premier rang n'importe où. La journée du 13 Vendémaire lui ouvre la vole de la fortune. Il a consenti a sauver la Convention, mais moyennant la promesse d'un grand commandement. Devenu l'ami de Barras le chef des pourris, comme il l'avait eté de Robespierre, le chef des Jacobins, il quitte Paris le 14 mars 1796, deux jours après son mariage avec Joséphine, veuve du general de Beauharnais, pour aller prendre le commandement de l'armée d'Italie. Le voita parvenu au premier echelon de sa prodigueuse fortane,

Continuation de la guerre — L'Argleterre et l'Artriche n'avaient pas signé la paix à Bâle Eiles avaient forme une triple alliance avec la Russie (28 septembre 1795), qui garda une attitude expeciante i Mais les rois de Sardaigne, de Naples, les princes de l'Allemagne du Sud leur apportaient un oble concours Contre l'Angleterre on prepara de chimeriques projets de descente et de coi pête. Pour venir à bout de sa vioille ennemie, la France n'aurait pas eu trop de toutes ses forces Vouloi entreprendre à la fois la guerre maritime et la guerre continentale, c'était s'exposer d'un côté au moins à n'éprouver que des échecs L'Angleterre brava tous nos efforts, mais l'Autriche fut frappée au cour et dut confesser sa léfaite

Trahison de Pichegru. — Les opérations de l'année 1795 furcat compromises par la trahison de Pichegru. Ce géneral, que la forture semblait destiner au rôle l'in Bonaparte, finit

En 1788, il avait adresse au gouvernement russe une pétition à l'effe d'outer run emploi lans la seconde guerre de Tarquie. La pétiti n'ne fut pas a cutil e por Cutherine II

<sup>2</sup> Voir el anssus, p. 367

plus méprisable que Damoariez, parce qu'il negocia à l'avance le prix de sa trahison. Il exigeal, le bâton de maréchal de France, le gouvernement de l'Alsace, un milhon comptant et 200 000 Lyres de rente, un bôtel a Par's et le châ cau de Chamlord. A ce prix, il s'engageait à renverser les « avocats » du Directoire, il emploierait sa gioricuse armée à restaurer le conte le Provence. Il s'imaginal, qu'en mettant un écu dans la main à chaque soldat, il ferait d'eux des traîtres à la Rebublique! Deja Jourdan avait passé le Rhin à Dussi ldorf, poussant : devant lui Clerfayt et cherchant à donner la main à Pichegra-Celui-ci dut marcher en avant, sa trahison n'étant pas encore mûre. Il s'empara de Manheim; il pouvait entrer a Herlelberg sans coup férir, séparer les deux armées autrichiennes, se joindre à Jourdan et écraser successivement Clerfayt et Wurmser. La campagne cut été terminée par quelque grand coup d'éclat-Pichegru commit le plus grand crime dont un chef d'armée prisse se rendre coupalle. Il exposa hors de la portée de tout secours deux de ses divisions, pour les faire battre et avoir un prétexte de reculer. Clerfayt les écrasa, entra à Heidelberg, opéra sa jonction avec Wurmser Cétalent les Autrichiens, au lieu des Français, qui se trouvalent ré inis et qui pouvaient se jeter sur l'une on l'autre de nos armées. Ils donnèrent la chasse à Pichegru, lui reprirent Manneim, et le rejeterent en lésordre dans les lignes de Wissembourg Pichegra, pour consommet plus à l'aise sa trabison, signa un armistice avec les Aitrichiens 34 décembre 4795. Le Directoire, ignorant ses mendes. se consen a de le destituer et le remplaça par Moreau

Campagne d'Allemagne (1796): Jourdan. — Jourdan s'était avance jusqu'à Mayence et en avait commencé le blocus II dut rétrograder et l'à e et, après creale het es de combat achainé, repassa le Rhin a Neuwiel et à Düssellorf. Comme les officiers d'un navire qui sombre, Moreau, Championnet et kleber regagnérent les dermers la rive gauche du grand fleuve aux acclamations de toute l'armée

La guerre contre l'Autrube for suspend e p squ'au printemps de 1796. A partir du mois d'avril, elle reprit d'abord en Italie puis en Allemagne. Les trois armecs le Sambre et Meuse, de Rhin et Moselle et J'halie leva ent marcher sur Vienne en survant les lignes paralleles du Mein, du Danube et du Pô. L'offensive de Jourdan fut brillante et heureuse. A l'aile gauche, son heutenant Kleber franchit le pont le Dasseldorf et rem por a les victoires d'Uckerath et l'Al enkirchen, pour lesquelles il reçut les felicitations du Directoire. A l'aile droite, Marceau, avec 25 000 boumes, fut chargé le reprendre le blocus de Mayence et de maintenir le contact avec Moreau. Dès lors chaque étape des véterans de Sambre-et-Meuse est une victoire Jourdan remonte le Mein en poussant devant lui Warteus-leben, occupe Francfort, Würtzburg, Bamberg, entre dans la vallée de la Naah, s'empare d'Amberg L est aux frontières de la Bohême; il detache vers le sud la division Berna lotte pour joindre Moreau. La route de Vienne semble libre, c'en est foit de la monarchie autrichi une

Moreau. — Profitant de l'éloignement des Autrichiens que Jourdan avait chassés devaid l'il. Morca i, à son tour, avait passé le Rhin à Kehl (2f juin), battu le corps de La Tour a Renchen, a Rastadt et à Malsch, et forcé le passage de Pforzheim. S'.l. avait marché de l'avant avec plus de vigueur et de décision, il aurait pu exterminer les troupes de Latour avant le retour de Larchidue Mais celai-ci yeulart a toute force empêcher à Moreau l'accès du Danube, laissa Jourdan remonter sans obstacle la vallée du Main et livra a l'armée de Rhin-et-Moselle la bataille acharnée de Nereshein (11 août). Moreau vainqueur put gagner le Danube et marcha sur Münich Ainsi la Souabe et la Franconie étaient occupées inilitairement, et soumises à d'énormes contributions militaires. Les petits princes mendiaient la paix, ne faisa ent la guerre que pour obtenir un armistice. Déja les princes de Bade, de Würtemlung et de Saxe abandon naiont la coalitico et reconnaissaici. La République. Le Directoire leur promettai de inches Jéponilles aux depens des Etats ecclesiastiques (août 1796)

L'archiduc Charles. — Mais Jourdan thait en l'air, aux portes de la Bohême, tres eloigné de sa hase d'opérations. Moreau, au lieu de se joindre à lui pour marcher en masse compacte sur Vienne, ne cherchait plus qu'à her ses opérations

a conce de l'ar nec d'Italie. L'armée a itrichienne avait perd. les deux génera ix qui avaient soutena le poids des campagnes precédentes. Clerfayt, ce chef si aime, avait deplu à cause di sa franchise l'ruttle. Wurmser dant appele en Lulle pour combattre Bonaparte. Ils furent rempinées par l'archi luc Charles frère de l'Empereur, ûpé de vingt-six ans se ilement, mais qui donnait depu les plus belles esperances. In avait la promptituée du coup d'rit, la lecision rapide qu'il és s'ilares parmi les genéraux autrichieus, et il posseilait autait, que le premis, d'entre eux la science militaire et l'habilete tactique. It fut le plus ri de adversaire de Napoléon. Ses ceux heutenants, l'imponeux la Four et le prudent Wartensleben, devaient l'ellance de leur experience. Il se montra bienté, digne de les commander

Sa pos hor semiluit tres compromise si Morea i entralt a Münich et Jourdan à Rausbonne ; la route de Vienne ne pouvait plus être défendue. L'archiduc Charles releva par un coup d'éclat I honneur des armes autrichiennes. Il ne laissa levant More au qu'un radeau de troupes, ea se porta en hato avec le gros de ses forces au secours de Wartensleben pour accauler Jourdan; Moreau la son tour, battrait en retraite pour ne pas être coupe le ses communications et l'Allemagne serait sauvec-Celait une conception de génie, digue des plus belles opérations strategiques de Napoléon. Les evénements de dementirent auc me de ses previsicis. Des le 16 aoû., il batht à Neumarkt a division de Dernadotte détachée vers le Sud, opéra sa jone tion avec Wartensleben, défit Jourdan à Amberg et le for<sub>t</sub>a u regagner le Mein par des chemins de mayerse. Dans l'espoir de pouvoir maintenir le contact avec Moreau Jourdan s'alrêta a Wurtzburg, e. livra une lu aille mégale et maiteureuse, ou 30 000 Français latterent contre 66 000 Autrichiens (3 septe n bre) Il fallut faire retraite. Au combat d'Aitenkirchen (20 septembre), Marccau, qui commandait l'arrière-garde, fut l·lessé à mort, et Jourdan dut abandonner l'héroique blesse à la générosité des Autrichiens. L'archiduc Charles lui envoya son premier charurgien de vieux maréchal K ay vint lui serrer la muin Mai ceau succomba, a peine age de vingt-sept ans Sa vic, si rapidement tranches, n'était qu'un tissu de nobles actions. « Non loin

de Coblen z, une sumple pyramide couronne un tertre de gazou Sous sa base reposent les et idres d'un néces. Il fut un de nos tenemis. Mais nous n'en rendons pas moins hommage à la memoire de Marceau. Helis sa carrière fut courte et glo i eusi, ou vit pleure ses amis et ses ennemis. Que l'étranger s'acrète auprès de son mon inien et y prie jour le repos de cette àme valeureuse. Marceau fut le champion de la liberté. Il avait conserve la pureté de son âme et il fut pieuré » (Lord Byron.) Il est resté, parme tant d'autres glorieux enfants de la Révolution, roune son fils préféré.

L'armee de Sambre et Meuse, lut repasser le Rhin. L'armee ce Rian et Mosene se trouvait des lors en grand danger d'être. coupée et détrance. Attaquée en face par les 40 000 hormes de La Tour, in macee en armero par l'archiduc. Moreau ne se decouragea pas. Il commença cette celebre retraite qui lui a valu sa grande renominée le tacticien. Li se dirigea vors le Rhin par les Vides forestieres. Il execult actte retrinte avec une pieris o tome mathémanque. Les pares d'art llerie, les bagages marcha ent en avant, les regiments suivaient : quand les escadrons de La Tour cacichaient à troubler ce bel ordre, ils étaiencharges a fond par l'arrière garde. Moreau ne perdit ni une voilure, ni un canon A l'en ree du Val d'Enfer, il s'arrêta fière nent pour livres bafaille. Le fut la basaille de Biberach (2 octobre 1799), où les Autrich ens perdirent leux draptaux, lix huicanons et 7000 pr sonniers. Ainsi Moreau put repasser le Bhina Brisach en plein jour, à la face de l'armée autrichienne rel ute à l'impuissance. L'armée de Rhin et Moselle avait remporte quatre victoires en bataille rangée et montré une solidité à toute prouve Cependant Moreau n'avait pas su profiter des occasiors, il avait mop délaissé Jourdan, qui avait au contraite fait les plus grands efforts pour empêcher que la situation de son collègne ne fût compromise. En somme cette et apagne d'Allemagne de 1796, malgré les chevauchées brillantes et la remarquable endurance de nos troujes, n'avancabo ile qu'e une double retraite.

Campagne d'Allemagne de 1797. Les Aurichiens avaient tant à faire pour soutenir la guerre en Ital e qu'ils se

bornerent a garder la rive droite du Rhin. La seule operation notable pandant l'alver de 1796 à 1797 fut le siège de Kehn, que Desaix avait pris en de ix heures au début de la campague et qu'il défendit pen lant loux mois. Il n'avait trouve qu'un fort ca terre, tout délabré. Aicé de son fidèle ami Gouvion Saint-Cyr. r. travulla sans relâche aux retranchements, multiplia les sorties, enleva dix pièces de canon aux assiegeants, leur tua 12 000 hommes et ne se rendit qu'après quarante jours de tranchée ouverte, emportant tout, canons, affâts, palissades, si bier que les Autrichiens ne voyant plus qu'un monceau de terre domanderen, où etat, le fort, 9 janvier 1797). Les opérations, suspen lues pendant plusieurs mois, ne reprirent qu'on avril 1797. Morcau que le Directoire vouait opposer a Bonaparte, fit main tenu à la tête de son armée. Il franchit le Rhin pres de Strasbourg, ballit les Autrichiers à Diersheim et s'avança dans la Forêt Noire. Hoche remplaça Jourdan à la têté de l'armée de Sambieet-Mouse. It passa le Rh la Neuwiel en présence de l'ennemi, et, en cinq jours, parcour it treate-cinq lienes, livra cinq coml'ats, remporta les trois belles victoires de Neuwied, a l'ekerath et d'Altenkirchen, qui coûterent aux Autric neus 8000 hommes, se t drapeaux et soixante canons. Déja l'avant garde, com mandee par Lefebere is avaugalt vers Francfort, afin de donner la main à Moreau. Les deux armées réuntes pouvalent sans dif ficulté descend e la vallee du Danube et marcher sur Vienne. Uo courrier envoyé en nac par Bonaparte artêta Hoche dans sa co ase victorie ise, en lui apprenant la signatore des préhint. La res de Leoben. Hoche ne fat pas jaloux. L'écrivit au Dinectorre pour se féli iten le la paix produaîne. Mais de, i ses forces décamaient. Il so iffrait cruc.lement l'une maiadie de poitrine qui remontant a sa jeunosso. Il expira le 19 septembre 1797, âge de vingt-neuf ans. Sa déjouille mortelle fut deposée au fort de Peterslerg av c celle de Marceau. Il fut pleuré de son armée. du Directoire, du pays tout e tare. Dans une cérémonie solennelle ay. Champ de-Mars (le 4° octobre 4797), Daunou prononça au nom de l'Ins it it son éloge funèbre. Hoche n'étail pas seulement in chef militaire modele. Il avait aussi les vues d'un l'omme d'Elat et d'un diplomate. Vamement le Directoire avait

cherché a lui faire exécuter le coup d'État de fructidor. Hoche se vit bientôt mêlé à de louches compromissions et donna sa démission de ministre de la guerre. Il croyait que l'avenir de la France est int mement hé au maintien de la République. Sans estimer personnellement les membres du Directoire, il voyait en eux les représentants de la loi. Par la il a justif é cette réflexion in dancolique gravée sur le piedestal de sa statue a Versailles nont trois pour la partie. S'il eût vecu, sa gloire toujours croissante n'eût jamais rien coûte à la liberté de son pays. La dispar non de Hoche laissait le champ libre au jeune triompha teur de l'armée d'Italie, a Bonaparte

Campagne d'Italia (1796). — La première campagne d'Italie est peut être la plus helle de oute sa carrière « Il n'avait que peu d'hommes, presque sans armes, sans pain, sans souliers, sana argent, sans administration; point de secours de personne, l'anarchie dans le go ivernement, me petite mine; une repu ation de mathematicien et de réveur, point encore d'actions pour lui; pas un ami, regarde comme un ours parce qu'il élait lou jours seul à penser. Il fallait tout creer, il à tout creé. Volla ou d est le plus admiral le. . Depuis qu'il est empereur, ajoute Lassalle, il dispose de tant de forces que ce n'est plus la même difficulté". > La prem de deficulté pour les était de se faire acceptor des généraux qu'il etait appelé à commander, et dont plusieurs comme Masséna et Augereau, étaient déjà célebres Des la première entrevue, il se fit attendre, se convri devant eux, leur parla d'un ton impérieux et sec, mais avec tant d'auorité et de compétence, qu'il lour imposa tout de suite le respect. « Ce peti, gringalet de géneral m'a fait peur, avo ait Augoreau à Masséna au sortir de cette entrevue, et je ne puis comprendre l'ascendant qu'il a pris sur moi du premier coup l'œil » Dès son début, Bonaparte se montra un maître consommé dans le grand art de manier les hommes.

<sup>4</sup> Voice so pertrait en this hards are contemporant and Chapterian River of his mongrees, le plus singuler de na vie que j'eusse rencontre Sauvana a dode themps, il portait des oreites au chien immenses es qui descentament sur les epartes. Sa reding te esait tellement rajée, il avait tair sa unable que j'eus penne l'abort a croire que ces nomme fits un general Mais ja en siste-le-champ que c'é ma un achiere d'esprit.

Comment s'est formé le génie de Bonaparte — Des son premier commandement il léploya auss, une étonnante fecondité de ressources. Il avait pu préparer de longue l'aic sa belle campagne Attaché par Pontécoulant depuis le mois de juillet 1795 au hureau topographique du Comité de salut public. pour la direction des armées, il consulta avec le plus grand soin tous les documents du Depôt le la guerre sur les guerres d Italie et il redigea pendant tout l'éte, pour i armée des Alpes et l'armée d'Italie, d'admirables instructions que Kellermann et Schérer jugeaient inexéculables. Ce fut une excellente préparation Bonaparte, chargé plus tard de aurger ces mêires ofétations, n'oublia pas le secours qual pouvait tirer du Depot. On sait qu'il se fit adresser en Italie, entre a ilres ouvrages, l'Histoire mela taire du prince Eugene, les Campagnes de Vendôme et surtout les Memorres de Maillebois. On peut dire que, dans la première partie de la campagne, le marechal de Maillenois a été le véritable maître de Bonaparte En 1745, le roi de Sardaigne et les Authebiens so trouvaient dans la même situation que Colli et Beaulieu en 4796. C'est à Maillebois que Bonaparte empruntal'Arc de comper les Pié non ais des Autrich ens et de passer le Pò vers Plaisance enn de tourner Beaulieu. L'inspiration de portez la guerre immédiatement de l'Adda suz l'Adige sans aclever la soumission de la Lombardie n'est pas de lui non plus Il la trouvee dans un manuscri, du Dépôt, Principes de la guerre de montagnes, par M. de Bourcet. Ainsi s'est formé Napoleon par l'étude et la meditation constante de ce qu'avaient fant de mieux ses prédecesseurs sur chaque théâtre d'opérations, ce qui d'anleurs ne dimin le ch rien cet admirable génie mudaire s

Campagne contre Beaulieu — Ses concentrations rapides, ses coups imprevas decorrectent l'ennemi, avec une seule armée il va battre successivement quatre armées autrichicanes incessamment ravi aillées, en trois mois il sera maître de toute l'Itane du Nord II dispose seulement d'environ

I Var 1 co sujetane i decessar e groof de Pur de l's plus sava es economis militaires. M. le genéra, Pierron . Comment s'est forme le geme muna re de Vapoleon Paris, 1825

36 000 hommes repartis en quatre divisions. Laharpe à Voltri, Masséna à Savone, Augereau a Loano, Sérurier à Ormea, 7000 hommes établis aux environs du col de Tende forment sa reserve. Les Austro Prémontais, au nombre de 70 000 hommes, sont séparés en deux armées presque distinctes les Piémontais a l'ouest convrent Turra au nombre de 22 000 sous le baron Colh, 30 000 Autrichlens sous Beaulieu occupent une ligne très étendue de Dego à Volan pour couvrir Alexandrie. Au lieude débacher en ferce par le col de Tende, comme il en avait ca l'idée, Beaulieu ne songe pais qu'a se rapprocher de Génes. pour donner la main aux Anglais : c'est un brave vétéran de la guerre de Sept ans, mais àgé de soixante-douze ans et routinier. Il n'a né ses opérations avec celles de Colli que par deux de ses divisions commandées par Argenteau et par Provera qui occupent les sources de la Bormida, Bonaparie connaît l'extrême cparpillement de l'ennemi. Il suit que les troupes saides ne sougent qu'a garder le Plemont et les troupes autrichiennes la Lombardie, il connaît la psychologie du général autrichien, methodique et lent, excellent pour la défense, mais facile à déconcerter par une midiative imprévue et audarie se

Tandes que Laharpe fait une démonstration dans la direction de Gènes, pour achever d'abuser l'ennem., et qu'Argenteau, croyant prendre en fianc l'armée française, attaque à Montelegino la petite troupe du brave colonel Rampon, Bonaparte, par une sérse le brusques mouvements, jeue sur lui trois corps d'armée qui ont passe les cels de Cadillone et le Montenolle. Argenteau est batto par Augereau a Montenotte, purs par Massena et Labarpe a Dego [12 et 13 avril) Sans perdre de temps, Augereau, se rabaltant à gauche sur Provera, le bat à Millesimo et le fait prisonnier dans le château de Cosseria. Les Autrichions sont séparés des Piemontais. L'armée autrichienne se retire au Nord sur Acqui, Laharpe est chargó de la cortenir. Bonagarte, maigré les instructions du Directo re qui un ordonnaient de menager le roi de Sardaigne, auquel on songeait à donner la Lombardie pour pousser à fond la guerre contre l'Autriche, se relourne alors contre les Piémontais de Col.i, qui n'ont pas bingé de Ceva Menacé de front par Augereau, de flanc par

Securier et par Masséna, Colli abandonne Céva, puis se fait battre a Mon Lyu (23 avr.l., La route de Turin est ouverte. Le roi de Sardaigne Victor Amedée III, qui redoute une revolution, signe l'armistice de Cherasco (28 avril. Il se retire de la coalition et envoie à l'aris ses plempoten mires pour negocier le traite definitif. « Annibal a forcé les Alpes, disait Bonaparte à ses soldats; nous les avons tournées. »

Les Autrichiens sont chassés du Piémont. Ils vont l'être bientôt de la Lombardie. Bonaparte, consinuant 1 m ter Maille. bois, fait semblant de vouloir passer a Valenza et reussit à surprendre le passage du Pô à Plaisance. Beaulieu se hâte de se retrancter de rière l'Adda, de Pizzighettone à Cassano par Lodi. Bonaparte, par une brillanle charge au pas de course sur le pont de Lodi, malgré une effroyable pluie de mitiaille, culbute l'infanter e autrichient e L'ennemi desemparé se retire sans autre combat cerrière le Minelo, renonçant à défendre les places fortes Pazzighelloud, Pavie, the none Lieffet moral était immense. Bonaparte entre à Milan en véritable triomphateur. Il s'annonçait comme le liberateur de 11 die. De Brescia, il lança une proclamation vibrante ; « Peuples d'Italie, l'armée française vient rompre vos chaires, le peuple français est amide tous les peuples venez au devant le Lu. Vos proprietes, vos usages, votre religion seroni lespeciés. Nous ferous la guerre en ennemis généraix es seulcident aux tyrans qui vous tiennen lasservis. » Milan eit un gouve benir it municipal, une garde nationale. Mais i i...si in des Italiens fut le courle durce. Bonaparle intronisa parmi cux le système de go ivernement le la France, prélade le la domination française.

Bonaparte survant tonjours les inspirations de Maillebois, se nata de narche vers l'Abge Le issage du Minero est forcé par le combat de Borgaetto; Beaulieu, avec les debris de sa helle armée, est relet dans le Tyrol, Bonaparte qui a dejà viol la neutralité de Venise en entrant de force à Brescia, s'empare encore des trois forteresses véntuennes de Poschiera, de Verone et le Legnago, qui lui assurent la libre disposition ou bas Adige. Il mes le siège devant Mantoné, redeutable place forte, la lernière qui sou resuée aux mains de l'ennemi. Au

15 juin 1790, après trois mois de combats, une première armée autrichienne de 70 000 hommes était comme fondue. Le était le prodigieux résultat de cette môthode à coups de foudre.

Campagne contre Wurmser. Capendant l'Autriche, avec une incroyable rapidité, a formé une nouvelle armée de 70 000 hemmes dont 30 000 ont été detachés de l'armée du Rhin. Wurmser est à leur tête, il est, lui aussi, un vétéran de la guerre de Sopt ans, mas La enlevé les lignes de Wissembourg ea 4793, on le croit capable d'une offensive hardle. Il sait les Français disperses sur une ligne elentue le Bresch à Verone il divise son ar nee en trois corps : l'un, sous Quasdanovitch, descen lant a l'ouest du lac de Garde, occupera Brescia et coupern la ligne de retraite des Français; les leux autres, que Wurmser. die ge lui mê ne, longeront les deux rives de l'Adige, reprendront Verone et Peschiera. Toute l'armée réunic débloquer à Mintouc. et repoussera les Français jusqu'en France, Tout semble en offet réussir à seuhait pour l'ennemi « Voici, écrit Bonaparle a Augereau le 31 juniel, la malheureuse position de l'armee : l'ennemi a perce notre ligne sur trois points, il est maitre de la Corona et de Bivoli, postes importants. Masséna et Joubert ent. eté oaligés de céder à la force, Sauret a aban lonne Salo, l'enneim s'est emparé de Brescia. Vous voyez que nos communications soul coupces avec Milan et Vérone. . La panique oclatait : « Voisa les houlans! voilà l'ennemi! Sauve qui peut! » Augereau, à Roverbella, cut beaucoup de peine à empêcher une debandade genérale. Bonaj arte fit d'abord décontenance il n'avait plus de guide à suivre. C'est Augereau qui, contre l'opinion de Belibær, i il la première de la rassembler toutes les troupes françaises pour nattre separement les deux armées ennemies. Ce fut pour Bonaparie comme une révélation des qu'il se l'at approprie cette belle conception, il l'exécuta a fond. avec une rajudité foudroyante. Il leva le slège de Manto le, qui touchait a sa tin, en aban lonnant tou, son matériel, douloureux sacrifice, mais sacrifice indispensable. Il se jeta résolument entre les deux armées autrichiennes, espérant avoir encore le temps de les vaincre successivement. « Malheur, s'écria-t-il, à cel o de nous deux qui a ira mai calculé : » Toutes les forces

françaises sont alors réunies sur la rive droite du Mincie. Bonaparte culbute Quasdanov Ich a Lonalo, Urreprena Salo et Brescia et le force à regagner le fyrol 4° et 2 août,. A la suite d'un petit échec du général Valette devan. Cast ghone, il hesite encore et parle de lattre en Ptraite; mais Augereau qui dans cetse campagne montra un calme imperturbable, explique les manœuvres necessaires. . Dissicz-vous tous partir, je reste e, avec une division j attaque l'enr un un point lu jour 🗕 Ehbien, je resterat avec toi! » s'ecrie Bonaparte convaiucu. Il se retourne alors contre Wurmser, dont l'avant garde a déjàatteirt Louato, l'en déloge par un no rveau comba-et vient Lyrer a la seconde armée autrichienne la grande bataille de Castaglione, où elle est forcée a la regraite. Wormser, qui était entré en vainqueur a Mantoue, est of ligé de se sauver en remontant l'Adige, Bonaparte reprend le blocus de Manteuc. En six jours il a réoccupé tontes les positions un moment abandonnées ot mis en pleine déroule les deux armées autrichiennes.

Après avoir douné vingt jours de repos a ses troipes et regi-2000 hommes de renfort, Bonaparte s'apprête à gagner le Tyropar la vallée de l'Adige pour dounce la mam a Mereau. C'hlanprécisement le moment ou Wurmser, ayant refait son armée. tentait une nouvelle descente en Italie Apprenant le mouvement projeté par Bonapazie, il laisse son heutenant Davidovitch. dans la vallée de l'Adige, avec ordre d'at iver les Français toujours plus au nord. Lui même se jette dans la vallee de la Brenta pour aller par un grand detour sa aver Mantoue et reconquerr la Lombardie, Bonaparte, vainqueur de Davidovitch à Roverredo et à Calliano, fait son entrée à Trente et s'étonne de voir en tête si peu d'ennemis. Apprenant le detoir opéré par Wiamiser, il se jette dans la vallée de la Brenta, le gagno de vitesse à Primolano, lui inflige à Bassano une sanglante léfaire, le poursoit repee dans les rems jusque sur les bords de l'Adige, ou il espère l'envelopper. Wurmser n'échappe que grâce. à quelques fautes de détail des heutenants de Bonaparte. Il réussit à gagner Mantone et s'y enferme à la suite de la l'ataille de Saint-Georges Du 4er au 20 septembre, dans cette vertigi neuse poursuite de moins de trois semaines, les Autrichiens

ont per lu 27 000 hommes, et ce qui reste de leur troisieme armée est bloqué lans Mantoue

Campagne contre Alvinzi. Après Warmser Alvinzi, plus actif, plus audacieux, plus opinistre, résiste avec plus l'acharnement et l'alance un instant la fortune. Il va descendre par le Frioul, tandis que Davidovich opérera dans le Tyrol et que Wurmser sertira de Mantoue. Bonaparte, cerne de trois côlés, ne pourra échapper II d'a que 38 000 hommes parlagés en trois masses, devant Mantoue, dans le Tyrol et sur les bords le la Brenta : les Autrichiers en accumuleront contre lui plas de 50 000. Et en effet Masséna reche des bords de la Brenta jusqu'à Vérone; Vaubois ne peut défendre le plateau de Rivoli, et Bonaparte lui-même n'arrive pas a deloger Alvinzi des formilables post tons du plateau de Caldiero. Le 14 novembre, à la nait tombarte, l'ar nee française, s'leacreuse et triste, sort de Vérone dans la direction de Peschiera, c'est à ce qu'il semble Labandon de Mantoue et de la Lou Luche, l'aveu de la défaite et de l'impuissance. Mais l'armée tourne brusquement au sud, passe l'Adige au pont de Ronco et se jette dans les marais de l'Alpone.

L'action va recommencer sur d'étroites chaussees, où les etes des colonnes seront seules engagees, où la valeur personnelle n'aura rien à craindre de la superiorité du nombre ill failut trois jours de lutte acharnée pour deloger les Autrichiens de ces marécages Masséna, Augereau, Lannes, Belliard, Marmont, so jettent en valu au devant les troupes Bonaparte lunême saisit un drapeau « N'êtes vous donc plus, d., il les vainqueurs de Lodie « Et il tente un nouvel effort; mais la colenne se debande, huches par l'ar dierie, poursuivie à la balonnette; B maparte est précipité dans le marais qui borde la chaussee, il est sauvé à grand pe ne par Belliard, par Marmont et par son frère Louis, Katin, le troisième jour, le village d'Arcole es enlevé. Aly na abandonne le Caldiero et se met en retra te sur Vicence 45-47 novembre 1796) Te, est l'ensemble des oyeralions connues a us le nom de bata lle d'Arcole. « L'armée française rentra triomphante dans Vérone par la porte de Venise. trois jours après en être sortie mystérieusement par la porte de Muan. Les ennemis même les plus declarés de Bonaparte ne purent contenir leur admiration »

Le ternier effort d'Alvinzi fut le plus redoutable, il ramena 78 000 hommes. La grande bataille se livra sur le plateau de R vole, tout couvert de neige. Bonaparte y apparut un matin quand l'ennemi le croyait à dix lieues de la. L'armée française, fortement concentrée, repoussa les atlaques successives de toutes les colonnes qui se réunissaient pour les envelopper. Le soir même de la balaille. Mass'ina repartit pour prévenir une tentative de Provera en vue de délivrer Mantoue. Ses troupes s'étaient battues devant Vérone le 13 janvier, avaien, fait une étape de hut liques du 13 au 14 pour arriver a Rivoli, s'etaient battues toute la journée du 14, pour combatt e encore le 16 devant Mantoue. Bonaparte gagnai, les butailles avec les jambes de ses soldals. Bien n était impossil le pour de tels hommes. Provera, I habile lieutenant d'Alvinzi, fut pris entre deux feux et battu au lambourg de la Favorite. Certe fois Mantoue capitula.

Campagne contre l'archiduo Charles (1797) - Jusqu'ic. Bonaparte avait combattu des armées sans genéral ; il ne l'u resta i plus à combattre qu'un général sans armée. L'Autriche epaisee ne pouvait plus mettre sur pied de nouve les fronces Elle opposi à Bonaparte victorieux son plus grand general, le vainqueur de Jourdan, l'archiduc Charles C'était une auda e cuse entreprise de marcher sur Vienne avec 53 300 hom nes sculement, dont 18 000 allaient operer isolement dans le Tyrol, mais Bonapacte no voilant pas attendre les armées du Rhin et de Sambre-et Meuse; il était décide à tout risquer pour achever seul la victoire sur l'Autriche En cette occasion, l'homme politique domina le géneral. Cette derivère campagne n est guère qu'une marche triomphale à travers montagnes et vallées. L'arcuidue perd successivement les lignes de la Piave, du Taglamento et de l'Isonzo. Masséna force le passage du col de Tarvis après un combat livré au-dessus des nuages, et Joubert celui du col de Toblack. Teute l'arm(e d'Italie est concentrée. à Villach sur la Drave, elle emporte le passage du col de Neumarck, elle refoule les Antrobiens sur la Muhr à Baint-Michel. a Leohen Bonaparte victorioux est à quarante lieues, c'est-

a dire à six jours, de Vienne. Le Seinering, seul obstacle qui reste a franchir, ne peut arrêter le Français vainqueur. Bonaparle, dans une de ses let res destinées à frapper un grand coupsur l'opinion, adjure l'archiduc « de s'élever au dossus des petites passions qui ani nent si souvent les ministres et les gouvernements et de mériter le titre de bienfaiteur de l'hamismité et de vrai sauveur de l'Allemagne ». La vieille monarchie des Habsbourg, atteinte au cœur, se décide à traiter. Le 7 avril 1797, l'armistice de Leoben est signé, c'est le prélude de la paix de Campo-Formio. La campagne de 1796 est celle où Napoléon a obtenu les plus grands résultats avec les plus faibles moyens. Ses combinaisons stratégiques son, co is derées comine des modeles classiques et ont gervi au general Jomini pour etal lir les principes de l'art de la guerre. Son coup d'œil militaire et son habilete à deviner et à dej uer les projets de ses adversaires le inclient au premier rang des géneraux. « Au point de vue tach que, il faut remarquer l'ardeur et le courage des troupes republicames, la rapidité et la variété des manœuvres, enfin le soutien des différentes armes ontre elles et l'appropriation des ordres de hataille aux formes du terram. » Colonel Vial ) Des son début Bonaparte s'eleve beaucoup au-dessus du grand Frederic et de tous les hommes de guerre les plus renourmés des temps modernes

Bonaparte négoclateur. — Bonaparte negociateur est beaucoup au dessous de Bonaparte capitaine. Il fait la guerre en artiste passionné et genual; il négocie en homme intéressé qui ne songe qu'a sa fortune future. Il commerce a abuser de la force à l'égard des valueus a imposer des combinaisons politiques variables à tout instant, contraires aux aspirations des peuples, et destriées seulement à lui ménager sans cesse de nouveaux prétextes d'intervention. Dès la signature de l'armistice de Cherasco (28 arril 1796), il outrepasse les instructions du Directoire, qui lui avait interdit de signer même de simples suspensions l'armes Mais il se savait à l'avance absons par le succès Le Piémont se reurait de la codition, il livrait à des garnisons françaises j isqu à la signature de la paix les forteresses de Coni, Ceva, Tortone, ou, à défin a le cette dermère

place, Alexandrie : toutes les routes militaires communiquant avec la France étaient laissées à la disposition des Français L'armée et les milices seraient licenciees. C'élaient les conditions tres avantagenses. Toutefois le traité démoitif devait être négocié à Paris et signe par le Directoire lui-même. Bonaparte se montra pleia d'égards pour le vieux roi Victor Amedie III, il lui fit même espérer que, pour prix d'une alliance solide avec la France, la Lombardie lui serait laissée Mais dans le traité de Paris, signé le 45 mai 4796, le roi de Sardaigne dut céder a la France la Savoie et Nice sans aucune compensation. Des pillages avalent ete commis par nos troupes, le soliat s'était hyré a des exces « qui font rough d'être nomme », disait B majarle. De séveres exemples rament rent dans son armée une salutaire o scipline. Mais dejà il faisait luire aux yeux du Directoire le mirage tentateur des millions italiens. Le Directo re ne sat pas résister et fit sienne la politique de rapines et de déprédations que lui suggerait Bor aparte. Desormais les contril itions imposées aux vaincus n'ont plus pour objet de pourrir l'armée victeriouse, ce qui est la coutume immuable de la guerre. Elles doivent encore enrichir l'État vamqueus, ou du moins le tirer de ses embarras financiers. On exigera quinze millions de Gênes, on fera main basse sur le riche port de Livouine, on a é larguera le duc de Parme, par egard pour l'Espagne, qu'après Lu avoir fait payer une énorme rançon, on exigera du pape quelques-unes de ses plus nerveilleuses richesses artis iques, tableaux, manuscrits, antiquités, qui paieront et au delà les frais de la guerre. Doctrine inouio, vraiment barbare, qui restitue le vie ix droit de conquête comme le pratiquazent les Égyptiens ou les Romains. Tel est le programme d'occupation armée que Bonaparte, parallèlement à ses opérations mintaires, se donne la tâche d'appliquer et qu'il exagere encore parce qu'il en la été le principal inspirateur

Opposition entre la politique du Directoire et celle de Bonaparte. Le Directoire, en tirant profit des déprédations de Bonaparte, perd l'autorité qu'il aurait du conserver dans la direction de la politique é rangère C'est Bonaparte qui découpe à sa guise les anciens Etals pour en former

de nouveaux. Le Directoire semble avoir abdiqué. Le traité de Bale avait donne a la France ses frontieres naturelles et historiques, le nécessaire était fait, le Directoire voulait s'arrêter la Bonaparte lui suggère l'idée d organiser des Republiques sœura, sortos d'États tampons destinés à sauvegarder le territoire de la Republique française sur toutes ses fronzeras. Le Directoire songeait à rendre la Lombardie à l'Autriche . Bonaparte en fait une république à l'image de la France, la République cisalpine Le Directoire ayait donné l'ordre a Bonaparte de marcher sur Rome afin de détruire la puissance temporelle du pape : Bona i arte se contenta d'enlever les Légations et il se monagea pour Lavenir l'appin du clergé. C'est malgré le Directoire que Bonaparte sacrifiera Venise à l'Autriche. Le genéral Giarke, envoye pour conclure les traités, arrivait en général le lendemain de la signature. Le Directoire eû, voul a traiter de la paix genérale, mème avec l'Angleterre, et deux négociations furent entamees avec Malmesbury, la seconde etait en Lonne voie de réussite lors de la segnature du traite de Campo-Formio, Bonaparte se hâta de faire la paix séparce avec l'Autriche pour avoir se il le mérite de la pacification du continent et pour se réserver une nouvelle guerre à diriger contre l'Angleterre. Toutes les fois qu'il avait outrepassé ses pouvoirs. Bonaparte ne manquail jamais de piaider sa cause auprès du Directoire par des argumonts sonnants. Il oût falle, au Directoire la force de refuser les millions pour repudier la politique de celui qui les envoyait. Le Directorry ne s'occupart que du moment present vivre d'abord. et ensuite faire de bonne postique ésrangere. Bonaparte, au contraire, songeait à l'avenir. Il designait arbitrairement les admimistrateurs des republiques formées en Laire parmi les plus modères et les plus capables, mais sons jamais les faire ao miner. par le suffrage populaire. Il modifiait suivant son caprice les frontières des nouveaux États, il préparatt ainsi son rôle de consul at d'empereur.

Oppression de l'Italie. Les Français avaien été sociamés dans la Lombardie comme des liberateurs, mais voici que vingt millions de contributions lui sont imposes; que Monge et Berthollet viennent extraire des bibliothèques et des musées les

objets d'art et de science, les instruments de mathématiques, les collections d'histoire naturelle. Bonaparte ajoute même à cet envoi des chevaux de luxe pour les Directeurs, cafin de reinplacer les chevaux mechocres qui attellent leurs voitures ». La revolte gronde à Milan; 10 000 paysans at aquent la garnisen française de Pavie. Larmes les bombarde à coups de mitraille et livre Pavié au pillage, 400 olages sont exiges. C'est le regime de la terreur imposé à une population naguère sympathique Une semaine a suffi pour faire tember son enthousias ne Bientôt ou vicle le territoire de Venise, « A partir de Lodi, à écrit Bonaparte, je commençai à entrer en malice avec le Directoire. » C'est l'époque où les ducs de Parme et de Molène, qui ctaient restes neutres, mais qui n'avaient pas dissimulé leur hostilite, sont forcés de paver une rançon, i un de deux millions, La ure, qui etait plus riche, de dix millions, et d'envoyer chacunaux musees de Paris vingt tableaux de prix. Le doc de Parme offrit en vain de racheter au prix d'un million le Saint Jerôme du Corrège Murat saisit à Liveuine pour douze millions de marchandises soi-disant anglaises, et cependant le grand-ducle l'oscane avait signo avec la France un traité qu'il avait sorupulcusement obsérvé. Naples s'humilie : le roi ferme ses ports anx Anglais.

A l'egard du pape, il fallant venger l'issassinat de l'envoye français Bassville, et mettre fin à la guerre religieuse entre-leune en France. Augereau entra à Bologne et à Forrare al y fut reçu avec acclamation parce que le graveri ement pontifical y était execre. Bonapar e imposa au pape une contribution de 24 millions, dont 15 en argent, it exigea la remise de cent lableaux, de 500 manuscrits et du buste « du patriote Brutus » pour ren les un témolgnage public de ses sentiments de républicam. Les troupes françaises devaient occuper proviso rement Belogne (23 juin), cela plaçait le pape comme tous les autres souverains italiens sous la dépendance a peine déguisée de la France. C'était l'Italie non pas affranchie, mais conquise. Bonaparte y ductait ses volontés en muitre, il avait euvoyé 40 millions au Directoire et un million à Moreau sur les depouilles de l'Italie. Aussi quand le Directoire voulut modifier son plan

de campagne, donner à Kellermann le commandement de l'armée de la Haute-Italie et à Salicetti, en qualité de commissaire du gouvernement, la direction de toutes les négociations. Bonaparte offrit sa démission Elle fut refusée, Ronaparte reçul des pouvoirs illimités, et l'ascendant du jeune vainqueur sur le gouvernement devint aussi grand que sur l'armée

Affaire de Venise. L'affaire de Venise dévoila aux plus forvents admirateurs de Bona, arto son a ubition politique Venise, la vieille république ar stocratique, toujours altière bien que déchae, avait montré autant de mauvais vouloir pour les Français que pour les Autrichions Mais elle ne cherchaif pas à empêcher par les armes la violation imminente de son territo repar chacune des armées helligérantes. Elle restait dans l'état de neutralité desarme. Elle avant eté male enée par Wurmser et Alvinzi, elle fut tyrannisée par Bonaparie. De parc et d'autre on iraversait en armes son territoire, on se saisissait de ses places fortes sans tenir compte de ses reclamations. Les Français victorieux se rendirent compables de plus d'exactions, et excitèrent partout des révolutions démocratiques contre les nobles vi nut ens. A Venuse les l'eançais s'amusèrent à briser les armes de la republique es à passer une chaîne au con du hon de Saint-Marr Des tentatives de révolte curent leu à Dergame et à Brescia Tantis que l'armée française était engagée dans les Alpes pour marcher sur Vienno, le sénat vénition appela du Tyrol le général autrichien Landon pour couper la retraite à notre armée, et, sans attendre Laudon, les habitants de Vérone. coururent sus aux Français et en massacrèrent un grand nombre. Bonaparte, qui avait pris à tât he de pousser à bout les Vénitiens ' par ses exigences pecuniaires et par ses humiliations, afin de pouvoir livrer a l'Autriche leur territoire en com ansation de la Belgique, saisit le protexte de ces Paques veronaises pour déclarer la guerre à Venise II y installa à la place du

i Benaparte it même fabriques par un agent so le Sa vodor, in tour ronifeste par teque le gouverne rei tre me en evitait le peuple de la terro ferme s'eurir sus aux Franço s'Adam les peo estations du térat de Verrse. I en ornoque ce faix manifeste fêt repair le à profus on il e op oyalt le producé comqui consiste à acruser de compration les gers qu'ou s'apprète à deputation et égoiger. Vou Sciout, le Directoiré, ul 11, p. 200

doge un gouvernement démocratique, qui s'empressa de satisfaire à l'exigeant vainqueur. Venise paya les millions demandés, livra cinq de ses plus beaux navires, donna 20 tableaux et 500 manuscrits Ainsi se prépara la grande transson par laquelle Bonapaire levait Livrer Venise à l'Autriche.

Les Républiques italiennes — Bonaparte n'ent de pouvous reguliers que pour traiter avec le pape. L'échec de l'expedition d'Alvinzi avait decouragé toutes les résistances callegues. La Romagne fut de nouveau envahie sans resistance. Le traité de Tolentino (19 février 4,97), signe avec le Saint-Siège, ful la confirmation de l'armistico de Bologne. Le pape ceda Avignon et le Comtat Venaissin, les trois légations de Bologne, Ferrare et Ravenne, et paya 30 millions, Ancône devait être occupé par les Français jusqu'à la fin de la guerre Bonaparte forma d'abord la Republique cispadane des Legations. reunies aux États du duc de Medène. A peine formee, cette republique fut annexes à la Republique « isalpine, dent Bona. parce avait imposé la création au Directoire. A Gènes, l'agent français Faypoult se fit le promoteur d'une revolution démocratique comme Villetard à Veris. L'insurrection échona-Bonaparte envoya au senat de Gênes La Val·lie, colonne il avala adresse Junot au sénat de Venise, avec un message insultant, équivalant a des or less. Le sénat, apres que ques vellértes de résistance, se soumit. L'antique république de Génes devint la Republiquo Eguiranto. Con républiques avaient un dispotorreexecutif et deux conseils e imme la France Bonaparte dictail les consultations, choisissait les inembres des administrations et des conseils; il exerçait partout une veritable lictature

Traité de Campo-Formio — Avec l'Antriche, les preliminaires de Leoben furent signes sans l'aveu du Directo.ro, la voille du jour où devait arriver le général Clarke, u uni de pouvoirs réguliers. Les négociations qui aboutirent au traité définibif traînerent en longueur. A I dino, a Passeriano, les négociateurs autrichiens opposaient à l'a deur le Bonaparte une lenteur et dos subtintés toutes chinoises. Bonaparte y uni fin par une des scenes habituelles de tragediante, brisant devant Cobentzel le fameux cabaret de percelaine que lui avait donné la grande Catherine . « Ainsi, dit-il, je briserai votre monarch e. » La paix fut signée le lendemain au pout village de Campo-Formio (17 octobre 1797) L'Autriche reconnut a la République française ses frontières telles que les avait constituers la paix de Bâle. Elle céda la Belgique, occupes deruis 4795, et la Lombar lie, ériges en Républ que cisalpine avec la Valteline relacce. aux Grisons et les provinces enlevées au paye, à Venise e au due de Modene. En compensation, l'Autriche regut les terratoires. de terre ferme de la épublique de Verise jusqu'à l'Adige les îles loniennes furent cédees à la France. La Fayette et ses compagnons de captivité furent mis en liberte. Un congres réun a Rastatt devait régler les indemnités promises en Allemagne aux princes Jépossedés d'Italie et de la rive ganche du Rhin. Cetraité fut accueilli en France par une explosion de joie presque. universelle. Déjà les ovations n'avaient pas manqué aux hertenants de Bonaparte chargés de porter au Directoire les builetins de victoire ou les drapeaux conquis. Ce fut bien mieux encorequand revint le jeune vamqueur. Le Corps législatif lai offrit une fèle solennolle, Paris batlait des mains. La France entière tressaillant d'ajse on songeant à tar, de gloire procurant une paix se avantageuse et que l'on espérait durable.

Et cependant que d'ombres au tableau! Quelques hommes politiques comparment la spoliation de Venise au partage de la Pologne. L'Italie devenait une annexe de la Franco, mais etait-ce bien conforme à l'espait généreux de la Révolution l'asservir les peuples au lieu de les affraithir! Le traité de Campo Formio était cadur, la création des Républiques sœurs devait être une semence de guerres futures. C'était bien ce que pensait Bonaparte. Il était, comme Marius, une épèe qui se re ulle t pendant le paix. Il syst besoin, pour édifier sa surprenante fortune, de la guerre à jet continu. Talleyrand, dans la fête offerte a Bonaparte, pouveit louer offerellement, mais non sans une ironie malicieuse, sa modestie dans la gloire, son goût pour les poèmes d'Ossian et pour les mathematiques. Bonaparte était de la, selon la juste formule de Taine, l'égoisme serve par le génie.

## II. — La lutte contre l'Angleterre (1795-1799).

## Acharnement de Pitt à la guerre contre la France

- L'Autriche vena i de signer la paix; l'Angleterre restait er armes, achainée à la guerre. Pitt n était pas seul à la youloir, le roi George III, Grenville, Wingham, la Chambre des lords, l'aristocratie, l'Eglise etablie, toute la vieille Angleterre, opiniatre, jalouse et orgueilleuse, était déterminée aux derniers sacrifices pour contraindre sa rivale à l'abandon de ses conqu'Ales A lord Auckland qui était d'avis de faire des concessions. Birke répondait dans ses lettres sur une paix regicide : « Le plan politique que vous recommandez ne peut avoir d'a itre conséquence qu'une ont inceturrémédiable ruine pour le ministere, pour la couronne, pour la dynasue, pour la grandeur, l'indépendance et l'existence même de ce pays. » Les Anglais acceptaient sans trop se plain lee les levées d'hommes et les taxes. nouvelles. Un emprunt de 48 millions le livres sterling etail souscrit d'enthousiasme en une heire et demie (5 dec. 4796). Part croyait que la conquête de la Martinique, le Sainte Lucie. de la Trinité et des possessions hollandaises suffirait pour a nener la France à abandonner la Belgique.

Mission de Malmesbury à Paris (1796). — Une o iverture indirecte faite à Bartnélemy par Wickham, ministre angle is en Suisse, pour savoir sur quelles bases la France serait disposee à traiter de la paix générale, avait été froidement accuent le par le Directoire. Le ministre Grenville entama une négociation directe. Lord Malmesbury vint a Paris (oct. 1796) Mais cette tentative faite en denors de l'Autriène, qui n'avait pas encore abandonne la lutte, ne pouvait aboutir Sil'Angleterre n'etait pas decidee à reconnaître à la France la possession de la Belgique, elle n'aurait pas du commencer les négociations. Si elle était prête à cèder sur ce point, elle aurait du s'assurer ce l'assentiment de l'Autriène, d'autait que le Directoire, assez pacifique a co moment, eut consenti a restituer la Lombai lie al'Autriène, malgré Bonaparte, à condition de garder la Belgique. Malmes-

bury, d'abord bien accueilli à Paris urrita le Directoire par ses continuelles demandes de réference à sa cour. L'Angleterre exigeait la restitution mutuelle des conquêtes : « Malmesbury proposait à la France la honte et la perfidie, on lui a enjoint de partir » (Journa, le Reducteur) Le 19 aécembre 1796, le ministre Delacroix lui intima l'ordre de qu'îter Paris dans les quarinte-huit heures. Le parlemen, d'Angleterre vota, le 30 décembre, une acresse au roi « pour lui promettre de le souteoir dans la continuation de la guerre ».

Les émigrés irlandais en France : Wolf Tone, ... Dejà l'expedition l'Irlande était commences. Les projets de descente soit en Angleterre, soit en Irlande, la terre ca holique et opprimée, avaient eté tres combreux pendant tout le xvai\* siècle. Au lendemain de Quiberon, le Directoire songead'abord à organiser une chouannerie anglaise, en jetant sur la côte de Cornouailles quelques centaines d'hommes, pour mettre en révolution des milliors d'ouvriers mineurs. Bientôt le projet s'agrandit. L'Irlande semblait à la venie de se soulever contre l'Angleterre La so tete socrète des triandais-Unis réclamait la separation de l'Irlande et la constitution d'une République alandarse. Elle comptant plus de 500 000 adherents, dont la moitié était en état de porter les armes. Ils s'exerçaient de nuit par milliers dans les campagnes, arborant comme embleme le vert, la vieille couleur α Érin. Ils prétaient serment de « loyauté et il lélité aux nations française et irlandaise ». La avaient leur calsse, leurs dépôts d'armes, leur directoire de cinq membres. Deux des directeurs, Edward Fitz Gerald de mari de cette mystérieuse Paméla, que beaucoup croyaient fille de Met de Genlis et de Philippe-Egalite) et O'Connor eurent à Bale des entrevues très secrètes avec Barthèlemy et Hoche (mai 4796). Le fondatour des Irlandais-Unis Wolf Tone, publiciste et avocat, diplomate et capitaine, qui n'avait cossé de plaider par la plume et par la parole la cause des cathonques opprimés, accourat en France te Philadelphie, ou il avait été contraint de s'extler, pour prêcher une vaste et audacieuse offensive en Irlande. Les Frai cais n'avaient qu'à paratire toute l'Irlande se léverait et l'Angleterre serait frappée au cœur L'infatigable Wolf Tone vit Clarke, qui prétentait descendre des rots d'Irlan le le ministre de la marine Truguet, et si riout Hoche, qui depuis le 26 décembre 1795 avait été nommé genéral de l'armée de l'Occan, forte le 400 000 hommes, formant trois corps échelonnés de Caen à La Rochelle Wolf Tone oblint l'assentiment de Carnot et du Directoire

Expédition de Hoche en Irlande (1797) - De grands préparatifs eurent lieu à Brest 45 000 hommes devaient être embarqués sur 44 bâtiments, lont 47 vaisseaux de ligne et 43 fregates. Hoche devait commander en chef Ses heutenants, Chérin, chef d'etat major, les généraux Hardy, Humbert, Hédouville, Grouchy, le colonel Schée, de l'ancienne brigade artanaaise, étaient pleins d'ardeur et de confiance. Le colonel americain fate comman lait la legion Neure on armée des Prancs, vêtus de pantalons, carmagnoles et chareaux nous, avec le panache conge, ramassis de brigands et de galeriens, disait Standope, cu plutôt anciens chouans et braconniers et duces par les guerres de Vendée et de Bretagne, qui devaient combattre les Anglais avec la même fur c qu'auparavant les B.casde France. Wolf Tone prèp rait les adresses et proclama 10 18 aux paysans d'Irlande. Sous le nom de 8 auth, il devait faire partie de l'état major de Hoche. Malhe irensement la marine jalousait l'armee de terre. Le vice amiral Villaret Joyeuse entravait tout par ses lente ies calcuées, par les difficiltes qu'isoulevait a tout propos. Avec ses principaux auxilia es, sauf Bruix, qui se montra aussi ardeat que Hoche, il cherchait à empêcher l'expédition. On a même pu I accuser d'avoir favorise de tout son pouvoir la contre-révolution. Hoche la res avoir longtemps patiente le fit remplacer au dermer moment par le vice-amiral Morard de Galles. L'expédition sortit de Brest le 15 decembre 1796. Le peint de cebarquement était fixé à la baie de Bantry.

L'expédition put, il est vrai, ochapper a la cioisière anglaise qui surveillait le port de Brest. Mais, au soriir du passage de l'Iroise, l'escadre fut assaillie par une mer horrible. La tempête et le broui lurd séparèrent du gros de la flotte la Fraiernia qui portait Hoche et son état major. D'un cête, un général sans armée, qui est jete sur la cête à une assez grande distance de

Bantry et qui cel obligé de revenir à La Rochelle, après avon vainement cherché à rejoindre son escadre, de l'autre, une armée sans général Grouchy prend le commandement des troupes, Bouvet celui des vaisseaux, on entre dans la baie de Bantry Grouchy insiste pour le débarquement immédiat, les contre amiraux Nielly et Richery sont en vue et appuieront le corps de débarquement Mais, des le lendemain, ils out pris le large Bouvet, malgre les protestations de Grouchy, prétexte que la mer est trop forte, que l'artillerie et les munitions sont insuffisantes, il revient a Brest saus encombre le 4<sup>re</sup> janvier.

Le ne m'étonne plus, s'écriait Wolf Tone, témoin de cette triste odyssée, de Xerxès fouettant la mer, car ce soir je me sens out à fait d'humeur à commettre quelque action auss raison unble »

Défaite de la flotte espagnole au cap Saint-Vincent (1797). - Hoche était d'avis de recommencer, mais il fut place à la tête de l'armée de Sambre-et Meuse, Le Directoire était devenu plus dede Il résol it de faire marcher contre l'Angleterre les alliés de la France, l'Espagne et la Hollande. L'inervention française ne scrait plus qu'un faible appoint. En vertu du traité de Saint-Ildefonse, l'Espagne avant declaré la guerre à l'Angleterre to octobre 1796 . Le Directoire lai faisait espérer l'acquisition du Portugal. Le 44 février 4797, la flotte espagnole, sous les ordres de don Josó de Cordova, rencontre au cap Saint-Vincent la croisière anglaise du Tage, commandée par l'amira. John Jerwis, auquel s'étaient joints l'amiral Parker, arrive d'Angleterre, et Nelson, venu de l'île d'Elle. La lutte fut acharnee, mais les Espagnols perdirent quatre vaisseaux, parmi lesquels le Saint-Joseph, de 80 canons, pris par Nelson. Le plus gros vaisseau du monde, la Santissima Trinidad, qui avail quaire ponts et 136 canons, rentra a Cadix avec le reste de a flotte très maltraité. L'Angleterre célébra bruyamment cette victoire, qui commençait la destruction de la marine espagnole. Jerwis, nommé pair et cointe de Sain. Vincent, regut 3000 livres sterling de pension. Nelson devint chevalier de l'orare du Bain et contre-amiral. Copendant une attaque des Anglais contre Ténériffe échous, Nelson y perdit un bras.

## Nouvelles négociations : congrès de Lille (1797).

Malgré l'échec de ses ennemis, l'Angleterre était dans une détresse effroyable.'. La dette s'élevait a 510 millions de livres sterling, accrue de 274 millions de livres sterling, depuis l'entrée ne Pitt au ministère. Les paiements ne se feisaient plus qu'en papier-monnaie. A ce moment aussi les équipages de la flotte se révoltent. La flotte de lord Duncan abandonne le blocus de la Hollande, où se prépare une nouvelle descente : on craint que les rebelles ne s'unissent à la flotte française. Le 30 0 tombe a 48 fr. Pett a un impérirux besoin de la paix. Malmesbury est envoyé de nouveau en France pour la concare. Les conférences ouvertes a Lilie ne firent qu'accuser davantage les dissentiments réciproques. Malmesbury avait reçu des instructions contradictorres , tandis que Pitt et Canning, les ministres « avec lesquels 1. désirait agus », l'avaient engage a tenter un effort e noère en faveur de la paix, lord Grenville, le ministre « sous les ordres duquel il était obligé d'agir », lui avait enjoint de traîner l'affaire en longueur pour faire éclater le manyais vouloir des Français. De leur côté, les négociateurs français montrerend'abord un veritable esprit de conciliation, surtout lorsque falleyrand out remplacé Delacroix aux relations extérieures Maret engagea avec Malmesbury une negociation toute intime Le Directoire exigenit du roi d'Angleterre l'abandon du titre le roi de France, des indemnités pour les vaisseaux capturés à Toulon, and renonciation à l'hypothèque anglaise prise su. les Pays Bas en garantie du paiement de la dette contractée par l'Autriche L'Angleterre offrait de restituer toutes ses conquêtes, sauf la Trinité, enlevée aux Espagnols; elle mettait a la restitution du Cap cette condition que jamais les Hollanla's ne rétrocederaient à la France cette précieuse colonie. Mais, a la suite du coup d'État du 18 fructilor, Treilhard et Bonnie: furent delegués à Lille, avec des instructions nouvelles, pour forcer l'Angleterre à la restitution absolue de toutes ses conquêtes, sans conditions et sans aucun sacrifice de notre part. Malmesbury, pour la seconde fois, fut sommé de quitter la France.

<sup>1.</sup> Your, codesson s, le cho nore da, tete re-

La conférence fut rompue, et le desappointement fot auss, vif à Londres qu'a Paris. Le Directoire avait eu le tort d'adresser à l'Angleterre une sommation trop imperieuse; mais il avait raison de ne point laisser dépouiller ses adhées, l'Espagne et la Hollande

Destruction de la flotte hollandaise à Camperdown Pendant les conférences de Lalle, une nouvelle (1797).attaque contre l'Angloterre se préparait dans les ports hollancais. La Hollande n'avant put léfendre contre les Anglais ses plus belles colonies, le Cap, Ceylan, les Mol iques. Le parti témorratique, élevé au pouvoir depuis la constitution de la Republique batave, comptait sur l'appui de la France pour les reconquerir. Il voulait aussi, par une offensive virile, relever ce sa decadence la ci devant reme des mers. Un grand atmement fut préparé dans les eaux du l'exel L'escadre se composait de 16 vaisseaux de ligne et de 10 frégates, sous les ordres de l'amiral de Winter, l'armée de débarquement, de 15 000 hommes, com nandés par Daendels. Le Directoire son gealt à adjuindre 5000 Français, avec Hoche pour liriger toutes. les opérations. Hoche se ren lit en secret de Coblentz à La Haye où il rencontra Wolf Tone et quelques autres Irlandais Unis-Il avait le plus vif desir de battre les Anglais : « Ma fortune me menàt-elle avec mon armée aux portes de Vienne, comme je l'espère, écrivait-il à Hédouville, je la quitterais encore pour aller à Dublin et de la à Lin dres. » Il ajoutait que le Directoire no devait faire la paix avec l'Angleterre « qu'à des conditions qui metuaient fin au pouvoir qu'elle s'arrogeant sur le commerce du monde et à sa pretention de dicter des lois à toutes les puissances maritimes » Cependant Hoche comprit que les Hollandais voulaient se réserve, à eux seuls l'honneur de l'expédition. Il se sacrifia et retourna à son armée de Sambreet Meuse. Wolf Tone alla l'y rejoindre; il le trouva mourant (19 sept 4797.) La flotte hollandaise, lo igit mps retenue par des vents contraires, put enfin sortir du Texel. E le se heurta à la flotte anglaise de l'amiral Duncan, a la hauteur de Camperdown, en face de Wyck am-Sée. (it oct. 1797.) Les Anglais renouvelèrent la manœuvre du cap Saint-Vincent; ils coupèrent la ligne ennemie et prirent 7 vaisseaux. C'était la Irinsieme tentative de descente à laquelle l'Augleterre échappait.

Descente de Humbert en Irlande — La mort de Hoche fut un coup fatal pour l'Irlande. En vain la révolte des Irlanlats-Unis avait commencé; lord Cornwallie la réprimait avec vigueur. Le Directoire restreignait ses armements. Il nomma Lien Bonaparte, au lendewain de la paix de Campo Formio, comman ant en chef de l'armée d'Angleterre Bonaparte, dans sa cor repondance publique et dans ses proclamations, fit grand bruit de ses proparatifs; il joua fort habilement la comedie de « Larmee d'Angleterre » Mais, en secret, il multipliait les objections sur les difficultés de l'entreprise, deja il suggerait l'idecd'enlever le Hanovre ou de partir pour l'Egypte, il avait dans les yeux le mirage de l'Orient. D'un côté étaient toutes les chances. pour la patrie et tous les risques pour le général. Hoche avait prêché la descente en Irlande. De l'autre etaient toutes les changes he reuses pour l'avenir d'un despote et to is les risques pour la France · Bonaparte fit decreter l'expedition d'Egypte. La révolte de l'Irlande ne fut appayée que par une petite diversion. Il imbert devait em nener 4000 hommes de Rochefort, Hardy, 3000 hommes de Brest; Kilmaine, en réserve, devait leur envoyer un renfort de 9000 hommes. Mais tout était desorgames par les preparants de l'expédition d'Égypte . Bona parte prenait tout, hommes, materiel, argent. Humbert arriva seul.

Killala, Castiebar, Ballinamuck (1798). Étrange et noble figure, que celle de ce paysan Illetré, qui débuta dans la vie comme « marchand de peaux de cabris », debitant de fromages et maquiguon, qui s'eleva arès vite, par sa valeur et ses exploits dans la guerre de Vendée au grade de géneral de brigado et qui fit trembler l'Angleterre pendant que ques semaines! Brave, humain, attaché de toute son âme à la République et, plus tard, exile pour ce seul crime par Bonaparte, tel était Illumbert, le nigne héros du Lion amoureux. Avec 1036 hommes montes sur trois frégates, il part de l'ille d'Aix le 6 août 1798, sans savoir qui le suivra. Arborant le pavillon auglais en vie des côtes d'Irlande, il débarque sans encombre a Killala, enlève pour son.

début l'évêque anglican et ses invites qui croyaient saluer en iui un compatriole, el acheve avec ses officiers le souper preparé pour de plus nobles hôtes. L'évêque, reste prisonnier dans son propre château, a publié de cette invasion un journa, curieux, où il no tarit pas d'éloges sur la bonne grâce, l'honnétet, et le bel entrain des Français. Bientôt cetto poignée de braves est aux. prises à Castlebar avec l'armee royale de lord Cornwallis. Maisles Anglais, pris de panique, s'enfuient à toutes jambes. Ce sont les courses de Castlebar. Malheureusement les Irlandais n'avaient plus de chefs, plus de direction. Leur révolte avait été noyée dans le sang. Il vint seulement au camp français un petit nombre de paysans misérables qui ne songeaient qu'à l'avantage d'être bien habillés et bien no irris. Les Français méprisaient de tels auxilia res, ceux-ci reprochaient aux Français de ne pas tolérer le pinage ni les représadles du fanatisme cathol que. Aucun secons ne venat le France L'expédition etait fatalement condamnée à un échec. Le 8 septembre 1798, les Auglais, en forces, enveloppèrent l'avant-garde française a Ballmamuck Humbert essava en vain de faire la trouée; il dut se rendec avec 844 homnies. Ci. lat parm. les va nequeurs a quiaurait l'honneur de faire un prisonmer français , mais il n'y en e il pas même pour chaque officier anglais. Les Francais, emmenés à Dublio, farent bien traités et echangés au bout de peu de temps. Au contraire, sur 1500 Irlandais qui s'étaient rendus, 500 furent massacrés et les aut es dispersés. L'expéditi in parke de Brest, et conduite par le general Hardy et le chef de division navale Bompard, ne put même pas débarquer. E.lelut alta juée dans la baie de Donegal par la flotte très supérioure en nombre du commodore Warren. Le Hoche, sur lequel étail. monté l'état-major, se sacrafia. Des bataillons de la 53° brigade. formèrent le carré sur le pont de ce pauvre vieux vaisseau desemparé et en firent un champ de bataille de Sambre-et-Meuse. L'amital Bompard, le général Hardy, l'adjugant général Smith furent pris : le Hoche sombra. Smith, c'est a dire Wolf Tone, fut jugé et n'échappa à la pendaison que par le suicide Sa dernière pensée fut pour la France, à qui il recommanda sa famille.

Hothe et Wolf Tone disparus, l'Irlande etait abandonnée, l'Angleterre élait sauvée. La fastueuse expédition de Bonaparte ne pouvait pas porter grand documege

Expédition d'Égypte Malte (1798) Il est hors de doute en effet que l'idee d'aller a laquer l'Anglotorro en Egypte. et dans Hode presentat un caractere utopique. L'isthme de Suez n'était pas percé. Une fois en Égypte, Bonaparte ne put enveyer dans l'Inde à Tappou Sanit que les encouragements el non ces se curs effectifs. Il est plus yrai de soutenir que la possession de l'Égypte oût ete pour la France la incilleure part de heritage de l'empire ottoman et le gage le plus precieux de sa supré naue maritime dans la Mediterrance. A ce titre scalement, la conquête do l'Égypte pouvait inspiror quelque ombrage a i Angleterre, qui etait déja maîtresse de Gubraltar En realité, Borapa to vouler se faire donner de no iveau un grand commanaement. Il pretendata que les grands noms ne se font qu'en Orient « où vavent 600 millions d'hommes ». Le Jure toire n'élait pas dupe des raisons allègnées par Bonaparte. Mais il common çait à le consilérer comme dangereux, il n'éta t pas f)ché de i éloignor de France, peut-être avec l'espoir secret qu'il n'y pourrait revenir. L'expédition d'Égypte procède donc d'un double calcul égoïste - de la part de Bonaparte, q u ne songe qu a sa fortone, et de la part du Directo re, qui croit garantir sa sucurité. C est pour cela que les capitames les plus é nouves e les neil as sol lats allaient êtm compromis sur une terre cointaine!

On peut s'etonner que le secret ait pa être ga de l'est qu'il n'e ait conne que d'un très peut nombre d'intéressés. Les decrets conferant à Bonaparle les pouvoirs les plus étoi les porta ent qu'il devait former à Toulon « l'aile gauene de l'armée d'Angleterre ». L'avait été dejà si souvent quesaon, sous Louis XIV, et se as Louis XV, de jeter en Angleterre l'eschare de Toulon, de concert avec celles de l'Occan et de la Manche, que la nouvelle n'était pas faite pour surprendre. D'autre part, des l'uits vagues couraient d'un depart vers l'Orient: la comosité enue excite vage ment. L'esqu'on lemanda t'au culc Conava et dans les reum ms politiques à la mode, où trait l'expéction de Toulon? « La Orient, était il repondu, à Constantinople ou dans l'Inde,

po ir enlever aux Auglais l'indigo, le sucre, le coton » Les directeurs, Talleyrund, Morge, l'anclen professeur de Bonaparte, le général Caffarelli, chargé de la proparation, étaient a pair pres seals dans le secret - 500 embarcations, 10 000 marins, 35 000 soldats, vétérans pour la plupart de l'armee d'Italie, se réunirent à Toul in Bonaparte emmenait avec lui les meuleurs généraux, non sculemen, sos anciens compagnons d'Italie Berthier, Murat, Lamics, Davon, Marmont, Duroc, Bessières. Friant, Bel and mass encore doux des thefs de l'armee de Rhin les plus justement populaires, Kléber et Dessix, ainsi que son frere Louis et son ben Els Engene de Beaubarnais, qui se formerent a ses côtes. Brueys et Villeneuve dirigement la flotte, Desgenetles et Larrey le service des hôpitaix, Poussielgue le service financier. Les savants les plus illustres le survaien pour inventorier toutes les richesses artist ques de la vieille Égypte, ou pour mettre en valeur toutes les ressources de son sol rajeuni. Avant de quitter la France, Bonaparte avait opéré me râfle profita de aux dépens les trésors de Berne et de Reme-« En m'envoyant a Rome, écrivait Berthier à Bonaparte, vons me nommez le trésorier de l'expédition d'Angleterre Jotacherai de bien remplir la caisse » Et il avait lenu parole Ainsi Bonapar e avait reuni lous les éléments de succès.

La guerre était populaire en France, parce qu'on s'attendait a une attaque airecte contre les Anglais! Le départ eut lieu le 19 ma. 1798 Le secret du vrai but le l'expedition ne fut dévoiré qu'en pieine mer. Il fallait en effet déjouer la survemance de l'escadre anglaise de la Méditerranée sous les ordres de Nolson La flotte française se dirigée sur Malte. L'antique et glorieuse

. I On a de norm reuses ellansons popularres a ce propos. Void in call conclusions delicated  $\epsilon$ 

So dats, le bal va se roi vinblivo is aimez la danse L'Alleman le vient de lant Mais l'Anglaise commence D'y figurer ou a nos Prançais Seront par act ion au a ar aus n'aiment pas les Argans, ils aiment les Angla ses

Mais lorsqu'un sait allaque détournée en Egypée, la source se conna blive car n'en-

Que de talen a getéa a l'oau, La que de fortunes perdires! Que ne gens courent au termeau Pour porter Bonapart, aux ares! Commercial and son possible distributions. Produce personne then decade Model van Commercial Strategy and the control of the c

milice les Chevaliers vivait lans les leisi sid ané obsidet i dorée Quel ples uns voulurent se défendre. Mais le grand maître Hompesch avait été gagné à l'avance par la promesse l'ine rente de 300 000 francs. Il ouvrit la porte Caffarell, pretendait qu'on n'aurai, pas pu la forcer. Vaubois fut laissé à Malte avec une faible garmison.

Alexandrie, Chebreïss, les Pyramides. — Apres avoir echappé comme par miracle aux croisieres anglaises, l'armée put débarquer à Alexandrie 30 juin). L'Egypte était sous la domination nominale de la Turquie. En fait, la caste mili-aire des Mamelouks était maîtresse du jays. Ils capi ma ent lurement les fellans égyptions, cultivateurs du sol, et les cheikhs arabes, descen lants des anciens mattres de la contrée. Ils reduisaient à neant l'autorité des fonctionnaires turcs charges de représenter le sultan. Bonaparte, en attaquant I Egypte, prétendait seidement l'arracher aux Man el icks sans porter atteinte à l'autorité de la Porte. C'était une subfilite assez diffi cile à faire accepter à Constantinople, car l'Égypte aux mains des Français devait être bien plus completement in lépendante qu'aux mains des Mainelo iks. Le seul ambassadeur frança s qui cût pu faire accepter du sultan cette situation délicate, Aubert Dubayet, venait de mourir. Bonaparte continuait à se dire « le ton ami des Tures »; il se presentais comme le prote le ir des Arabes et le liberateur des fellahs, il pro nettait de respecter le irs coulumes, d'honorer leur religion, de les aider à remettre en valeur toutes les richesses du sol. Alexai drie tomba, presque sans coup férir, entre les mains des Français. Pour gagner le Carre, il fallut la re à travers le lesert de Damanhour, me marche longue et penible. On vit des solcats, epuises de chaleur et de fatigue, egares par la fièvre se donner la mort sous les yeux du genéral co chef en 5 ecmant . « Voila ton ouvrage! » Murat, Lannes et quelques autres genéraux étaient arès abattus : la fievre du désert terrassalt leur courage. Au conmaire l'energie de Bonaparle et de Kleber ne se dementat pas un instant, Un jour, des soldats equisés refusaient de porter des camara les blesses : « Vons ètes les liches, leur cue Kléber, être soldat, c'est, qu'und ou a faim, ne pas manger quand ou a soif, ne pas hoire, quand on ne peus plus se po ler soi mêmi porter ses camarades blessés. Miserables, reprenez vos blessés ! » Et ils les reprirent. Enfin la troupe rejo gnit la flottille française qui remontait le Nil, et put se ravi ailler. Deux rencontres sans importance eurent lieu à Ra aanich et a Chebre se Dans la seconde, Bonaparte rangea pour la première fois ses troupes en carres, afin de faire face de tous cêt s'aux attaques a'une cavalerie impositeuse et insaisissable.

Enfin l'or airiva en vue du Caire A l'horizon, du côté d'i désert se dressaient les Py ainides, vierdes « de quarai e sie cles » C'es, à que se livra, contre les deux principaux chets des Mamelouks, Iorahim Begle. Mourad Begle basaille décisive Les fairires s'attaques de leur cavalerie se brisèrent contre les murs inétrablal les de nos carres. La mitra lie decima ces brillants cavaliers Les Français n'eurent qu'une trentaine de morts, et les Mamelouks plus de 2000. Beaucoup se noyelen dans le Nii (24 juillet 4798). Les soldats repéchérent les cadavres avec leur l'afonnette tordue, pour leur prenore les pièces d'or dont les ceintures élaient pleines « L'armée, dit Bonaparte, commença les lors à se reconcilier avec l'Égypte » Ibrahim Beg s'enfant à Belbeis sur la roule de Synte et Mourad vers la Haute-Égypte

Désastre naval d'Aboukir (1798) — Nelson avancherche partout, sur les mers, l'expedition française. Au moment lu départ de Toulou une effroyable lempète lui avancaise de fortes avanes. Il requi de Cauix un renfort de 11 vaisseaux. Apprenant la prise de Malle, il y fournt les Français étaient partis, mais dans quelle direction? Le consul anglais de Livourne conjecturait une attaque sur l'Égypte Nelson fit force de voiles vers la rive égypte me; il arriva trop tôt, les deux flottes s'étaient croisées le 22 juin, mais a trou grande distance pour se voir Nelsou répartit pour Candie et ne prouve rien. Pais pour la Sière : rien encore La cour de Naples voulait garder la ne itralite; mais Emma Hamilton obtint qu'il pourrait se ravitailler et Nelson resouve à sa provision l'eau

a la fontaine d'Archase Il écrivait a son thef, l'a nira. Jerwis, qual trouveruit bien les Français, « fussent ils fretes veus les antipoles, pourva qu'us fussent an dessus de l'eau » Parti de Syracuso ic 25 juillet, il arriva le 28 a loron on on inappril que la flet o française avant ele vue naviguar tive si le sal-est Enfin, le 4 or 100t, les deux escadres furent en presence dans la rade d'Aboux : Brueys se creya l'inattaquable. protega suffisamment, a ce qu'il croyan, par les batteries de la côte, aux doux extremites de sa ligne de bataille. Il conpaissait mal les sondages. I avait la conviction que sa ligne ne peavais être sourciee a cause du manque de fond. Le hers de ses eginpages était à terre. Mais Neison avant vu la flotte franci se lourner sur ses nucres, dene il pouvai. passer entre elle et la cête et la cerner. Son moavement fuencoro favorise par Brucys, qui mit a l'arriere le gros de ses forces, sous les ordres de Villeneuve Les Français avaien-41 000 hom nes et 1196 canons, les Anglais 8000 et 1012 canons Le nombre des viusseaux de ligne étan egal, 43 cont e 43. Nelson, aecidé à risquer « sa pairie ou sa place a Wics, nibster ». adaqua des le son ménicavec son mapernon cordinaire, il jeta une partie de ses vaisseaux entre la côte et la l'gne française. A la droite, Villeneuve, avec 5 vaisseaux et 2 fregues, resta immob, e, sans pouvon prendre part à l'action. Le reste de l'escadro ful pris entre deux feux. Au bout de Jeux ne wes, la victoire se lée da pour les Anglais. Brueys, frippé de quatre bles sures mour a a son poste sur le pont, en face de l'ennemi valui queur. Nelson reçut dans la tôte un eclat de mitraulie. Detachée de l'os, la peau du front retombait s'il son seul œi, val.de. On le crat mort, mais il communa de donner ses egdres ave de plus grand calme. A dix neares to som, le vaisseau amical français Per ent sa na 1 s 1 commai dant, Casabia e 1, n octellement blessé, et son fils, un heroique enfant de dix ans, liés ensemble a in pat, se la sseren lenglon. z. pl. 15t que lact circher asile si i une chaloupe anglaise, Dupetit-Houars sur le T musint, ayant e i les de ix jambes emportées, faisa t encore jurez a son équipage ce ne point amener son payitton. Villene ive put s'enfunavec 2 valsseaux et 2 frega es. Les autres furent pris ou coulés

(1st et 2 noul 1798 \* Concet pas one victoire, s'ecriait Nelson, c'est une conquête! \* Et cependant, faute de fregates il ne put ni donner la chasse à Villeneuve, ni détruire dans le port d'Alexandrie les provisions le guerre et les transports qui s'y étaient réfugiés. Nelson reçut du sultan une aigrette de diamants d'aich se d'un de ses urbans, de Paul I\*, son primit dans un cadre enrich de diamants des autres souverains de la coalition, d'autres présents et témolgnages flatteurs. Le roi George III lui assigna une pension de 2000 luvres, avec le titre de baron du Nil. «Il avant remporté, disaient les Anglais, la plus grande bataille navale dont on cût garde le souvenir. »

Insurrection du Caire, soumission de la Haute-Egypte - Désormals l'armée française était captive dans sa nouvelle conquôte. Déjà l'Angleterre avait persuadé a la Turquie de declarer la guerre a la France Tandis que Bonaparte allait ai ler Kléber à soumettre le Delta, une insurrection éclata au Caire : les privilèges accordés aux juifs et aux chrétions l'amonsantin de la vente du vin, l'impot de l'enregistrement pour le renouvellement des concessions temporaires avaient profon le nent irrite les musulmans. Le general Dupny, commandant militaire du Caire, fut tué Bonaparte eut grand' peine à rentrer dans la ville. La superstition interdit aux musulmans de se battre après le coucher du soleil . Bonaparté protita de la nuit pour organiser solidement la défense Le lendemain, un prage substement dechainé acheva de frapper de stupeur les révoués. Ils reclamerent l'aman. Bonaparte fut impitoyal le pour les chefs, mais il pardonna a és qui restait d'insurgés, 5000 environ avaient ce tués. Cependar t Desaix, lance à la poursuite de Mourad Beg l'avil defait à Sédiman. La Haute-Égypte était soumise et organisée par cet admirable capitaine que les Arabes nommaient « le sultan juste ». Nos colonnes atteignment les calaractes de Syène et allaient graver sur les temples de l'île de Philœ le souvenir de feurs glorieux exploi s

Expédition de Bonaparte en Syrie. L'Egy, le semblait pacifiée Mais deux ar nees airques s'apprétaient à en chasser les Français. L'une devait être transportée de Rhodes à Aboukir sous la projection d'une flotte anglaise, l'autre devait

gagner I Égypte par l'Asie Mineure et la Syrie. Bonaparte simait mieux attaquer que se la ser attaquer. D'ailleurs la conquête enger dre la conquête. La Syrie est comme le vestibile de l'Égypte, et la possession de cette contrée aurait assuré aux Français la disposition des grandes forêts du Liban et des excellents. ports de la côte, c'est à dire de tout ce qui manque à l'Égypte. Bomparte partit pour la Syrie, Il enleva au pas de course El Atish, Gaza, Jaffa, où 3000 prisonniers furent massacrés. C'étaient des malheureux qu'on avait laisses libres sur parole, a con lition de ne , oint servir, et qu'on avait retrouvés parmi les défenseurs de Jaffa. « Jamais la guerre ne m'a parusi hideuse », écrivait à ce propos Bonaparte au Directoire. Était-il bien sue cere, et n'a realt-il pas mieux fait de pardonner? L'objectif de Bonaparte etan, la prise de Saint-Jean-d'Acre, Par malneur, les canons qu'il fit expédier par mor, pour hâter le siège de la place, tomberent entre les mains des Anglais, qui s'en servirent contre nos troupes. Un émigré, au vieu camarade de Bonaparte. à Brienne, le comte de Phélipeaux, dirigeait l'artillerle Djezzar Pacha commandait la garnison furque et le commodore anglais Sidney-Smith ne cessair de ravida ller la place par mer et d'animer de sa haine to is les ennemis les Français Bientôt une armec turquo de secours, sous les ordres d'Abdadah, s'approchapeut desivrer Saint-Jean-d'Acre. De brillants compats ferent livrés a Tibériade, à Nazareth et au Mont-Thabor, kleber, Murat, Jugot s'y d sa'nguerent par une bravoure restee legendaire. Les Turcs farent repoussés (avi), 4799, Mais en vain deux assauls furent donnés a Sur Jean d'Acre Dans les dermers jours, n'ayant plus de boulets, Bonaparte était forcé de fa're ramasser par les soldats ceux que lui envoyant S. lney-Smith. Il les payait à raison de deux pour un france Un soldat lui en rapporta en un seul jour pour 80 francs. Il fallait lover le siège . « Cet homine m'a fait manquer ma fortune, s'écriait avec amertume Bonaparte, en parlant de Sidney Smith, et cette bicoque m a se ile empêché d'entrer dans les Indes et de porter un coup mortel aux Anglais. .

Victoire d'Aboukir (1799). — Au retour, l'armée fut on proie à la poste, qui déjà avait commence de faire ses ravages

a Jaffa. Les malades élaient abandonnés de lous, sauf des médeoins. Bonaparte visita l'hôpital des pestiférés, s'entretint longuement avec un moubord, la mair posée sur la nique du malade. Cet acte de tranquille courage frappa de honte tous ceux qui lésertaient leur devoir. Desormais les medecins trouvèrent les auxiliaires dont ils avaient besoin Desgeneiles, le chef du service de santé, se prodigua, mais il no s'est pasmoculé le mal, comme le pretend une fausse légende « J'enserais mort, disait il souvent, comme ces leux mé iecuis anglais. qui, sur la foi de ce brist tres répandit, ont voulu imiter mon exemple \* La retraite fut lamentable. La route etajonchée de malades et de mourants Quelques mutineries se produisirent Cependant il fallait combattre de noi veau, mais tout valuit inieux quo ces longues marches a travers un desert brûlant. L'armee turque de Rhodes, forte de 48000 nomines, avait lébarque Bonaparte se por a sur Alexandrie pour raliier. Marmont dans la seconde nalaille d'Alloukir (25 juillet 1799). les Turcs qui ne voulurent ou ne purent se rembarquer furem. jetés à la mer

Le gouvernement français en Égypte. Des le leu emair de la victoire des Pyramides, Bonaparte avait gravailé activement à la réorganisation de l'Egypte. Il eut l'habileté de se posce en protecteur de l'Islam et des fellahs pour s'attacher les musulmans et les travailleurs du sol. On le vit, le jour de la fête du Nil, se rendre en costume oriental à la grande mosquée du Ca re, et, assis parmi les cheïkhs, reciter avec eux les Lianies musulmanes. Les Arabes l'appelaient Ali Bounaberd). Un de ses généraux, Monou, pour mieux gagner les indigènes, se fit musulman, épousa une musulmane qu'il traita avec les mêmes égards qu'uno Française, ce qui produisit un grand effet sur toutes les femmes égyptiennes. La justice, les impôts, l'admin strat ou, tout fut remamé en peu de temps. Les délegues indigenes des quatorie provinces de l'Egypte furent consultés sur les réformes a effectuer. Des du ans, ou administrations municipales, firent creés dans les princ pales villes. Le maix, on impôt foncier, fut exigé comme par le passé; mais il fut mieux réparti et levé. sans violence. Bonaparte etait à la recherche de tous les travaux

uti es Il fit relever les traces de l'inten cana, des Phathons q'in timissait le Nil à la mer Rouge, et il proposa d'ouvrir un canal direct de Suez à la Mediterrance. Des études trop hâtives et des nivellements mal faits par les ingémeurs empêchèrent de Jonner suite à ce projet feten l. Des it dustries nouvelles firent creées. Plus tard quand Mehémet Ali voulut vendre à l'Egypte une v'e nouvelle, il n'eut guère qu'à reprendre les projets deja ébauenés par Bonaparte.

Le 24 août 1798, Bonny arte avant L'Institut d'Égypte fon lé l'Institut d'Egypte, comprenant 48 mombres divises en quatre sections. Les savanes, co nive Jornal d'et Champollion, les artistes, comme le dessinaleur et archéologue Denon, le peintre Redoute, l'architecte Lepère, etudieren des ad mirables rumes de la vie lie Égypte, dessinèrent les colosses le pierre, les splinx, les obelisques et proposerent dir genieuses rostamations des complex et des paleas. Jomand arriva a d'ehiffrer certa, is nicroglyphes numériques. Mais la lecture le ces mysterieux caractèces ne fut completee que plus tard grâce a la fameuse pierre trilingue de Rosette rapportée par Champollion (1829). Les géomètres Monge. Fourtier procedètent aux relevemen s geode. siques. Les chimistes et naturalistes, Bertnolle., Geoffroy Saint-Hilaire Dolomieu, étud érent le chinai, la constitution du sol et les curieux phénomènes de l'inon-lation. Les mécaniciens Hassenfratz et surtou. Conte, vér table Procée qui, selon le moc de Monge, « avant dans la tête toutes les sciences et dans la main tous les arts », fondirent des canons, ins allerent des lannemes de maroquin et des tréfileries d'or, fabit, dèrent pour la troupe des costumes de coton Hanc, c. frapperent au balancier les paras d'Égypte. Desgenettes, Larrey presidaient aux mesures d'hygiene, obtenaient que l'ean penetrat dans les rues etroites du Carre, que les immondices fussent enlevées, qu'un lazaret fût mable sur le Nil, pour arrêcz an passage les maladies rapportees de La Mecque par la grande caravane annuelle. Les écrivains Arnaud et Parceval Grandmaison presidaient à la redaction de la *Decade Egyptienne*, journal litteraire et scientifique, et du Courrier d'Égypte, gazette politique, que l'imprimeur Marrel publicit a jours fixes. Ce fut comme la resurrection

d'un monde a peine soupçouné. Grâce a l'expédition d'Égype, la France n'a pas cessé d'être a la tête des études d'égypologie. C'est même le résultat se plus durable de la campagne.

Départ de Bonaparte (1799). Copendant une gazette, transmise a Bonapulle avec une lettre de son frere Joseph par le Grec Bourbaki, I in apprit les coups d'Etat de Soréal et de prairial et les succès de la deux lime coalition. Bonaparte reque a ssi de Sidney Smith, à la suite d'un diner où il avait ete quest on de l'échange des prisonniers, des papiers publics et des lettres qui mirent fin à ses ler leves lesitations. Il our lia blea vite ses rèves de domination en Orient II comprit qu'ane plus ample carrière s'ouvrait pour lai en France, Il n'hésita pas à quittet ses compagnons d'armes. Sans ordre précis du Directoire, il aban loqua l'armée qu'il etait chaige de conduire, emmenant avec I in Berthier, Lannes, Murat, Marmor I, D. oc. Bessieres, Andreossy Bourienne, Monge, Bertnomet, Dei on, Parcova, Grandmaison, Engène de Beauharnais 22 août 1799). Il laissa le commandement a kléber, mais sans over lui avoller son depart et en lui communiquant par ecrit seulement ses instructions. Il se rendait parfaitement co 14 te que les jours de l'occupation frança so calleat comptés. Il ne voulait pas signer la capitulation qui realitait l'Egypte

## III. — La deuxième coalition (1798-1799).

Avènement de Paul I" en Russie (1796). — Au moment où, pour la première fois depuis les Croisades, une armée française allait compattre en Orient, l'armée russe, par une sorte de choc en retour, intervint d'une façon active dans les quereues de l'Europe occiden ale. Le 17 novembre 1796 (nouveau style), le tsar Paul I" avait succèdé à sa mère la grande Catherine 1. Il e au arrivé à l'âge le quarante de ix ans sans jamais avoir été mêle au gouvernement, cloigné des armées

Va. ci-dess, s, p. 3.0

par la raison d'Etat, du pouvoir par les favoris, tenu en m'incerespect par les courtisans, privé même, par la défiance tenace de sa mère, du droit sacré qu'a tout père de famille de diriger l'education de ses enfants. Il tenait de son pere une humeur sombre, inquiete, megale. « Le mystère de la mort de Pierre III. linquietait; il y avait en fui di Hamlet » (A. Rambaud) II était porté en lou la riagir contre les principes et le gouvernement de Catherine II. Gependant il partageant sa name contre la Révolution II prosenivit avec fureur les chapeaux ronds, les hauts collets, les grandes cravates et toutes les modes françaises, comme suspectes de jacobinisme. Il accum lithien les emigrés. Louis XVIII, qui s'intitulait roi de France depuis la mort de son neves, regal du ssar and persion qui l'in permit i entretenir une petite cour à Matau Despote far lasque et caprio eux, Paul Ist panissait cruel ement la moindre peccacalle politique C'était en somme un refontable manuaque, mobile comme que femine, un de ces êtres bizarres et incomplets que la folie guette sur le trône

Politique d'abord pacifique de Paul I<sup>er</sup> — Catherine II avait souvent fait la guerre , c'était une rais m jour qu'il recherchât la paix. Daille irs il voulait transformer à la prissienne la belle armée russe. Les bodes les larges pantalons, les amples blouses furent echangés contre le souher à boucles, la culotte collante et i habit etriqué qui génaient tous les mouvements. Le soldat russe dut passer le melle ir de son temps à isaquer de malencontreuses baffleter.es, a poudrer une queue qui salissait i uniforme et alticait les punitions « La queue n'est pas une baionnette, dis ii, ironiq iement Souvorof; la poudre du perruquier n'est pas la pou ire à ca ion, nous ne sommes pas des Allemands, mais des Russes » Invite à une revue que passait le tsar, le vieux maréchal affectait de s'embarrasser les jambes dans son épenyoriée à la nouvelle mode, et de laisser tomber son chapeau aux pieds de son maitre. Il déclarate qu'il voulad se faire mome. A son ministre Ostermann, le tsar dictait une circulaire aux puissances pour declarer qu'après quarante années de guerre il voulait assurer a ses sujets le bienfait de la paix, mais qu'il n'en resterait pas moins en accord intime aver ses allies pour s'opposer aux progrès « de l'effrénée Régu blique française »

Causes d'une rupture entre la France et la Russie - Ce manifeste soi-disant pac'lique sentait la poudre. Il ctart facile d'exploiter cette haine du tear contre la France nouvelle L'ambassadeur anglais Whitworth n'y manqua pas L'Auti-cheimplorait le secours de la Russie contre la République française, maitresse de l'Allemagne occidentale et de l'Italie. A la suite de la prise de Malte, quelques chevaliers de l'Ordre allerent à Pétershourg offrir au tear le titre de grand maitre Paul Icl'accepta avec joie, comme un signe de retour au passe. L'invasion de la Suisse par les armées françaises, la proclamation de la République romaine, l'enlevement du consul russe de Corfou, la crainte d'une restauration de la Pologne tentée avec l'app is de la France par Dembrowsk, et les légiens polonaises, furent autant de causes de rupture. Déja Paul Pavait pris à sa solde le corps du prince de Conde, porte a 200 000 roubles la ponsion. de Louis XVIII et réuni 10 000 émigrés en Volvnie La confiance élait grande au camp des émigrés : Pichegru et Willot, réfugiés a Londres a la suite du roup d'Elat de fractillor, , copossient de soulever la Franche-Comté, la Provence, le Dauphine. Dumouriez cherchait pariout des ennemis à la République Barras trabissait le Directoire. Siéyès commençait à devenir zoyal ste. Paul I<sup>er</sup>,, irrité des progrès de Bonaparte en Orient, fit alliance avec la Turquie, I Angleierre, I Autriche et le royaume de Naples. La seconde coalition était formée décembre 1798

Empiétements du Directoire en Europe — Le Directoire avait en le tors de su vre une politique de propagande dangereuse à l'extérieur Comme autrefois le se lat romain, dont la portaient, à peu de chose près, le costume et dont its prétendaient ressusciter les fêtes, les jacobers du Directoire voulaient dicter des lois à l'Europe. Ils imposaient à tous les États voisir sin système politique a lalogue à celui de la France; ils encouragement partout les révolutions populaires pour constituer des cepubliques démocratiques à l'image de la republique française Bonapurce avait crée les presuières républiques (cisalpine et Ligurienne). Il avait conseillé, avant son départ pour l'Égypte, l'invasion de la Suisse et de Rome qui devait être suivie de la proclamation de deux républiques nouvelles. Le Directeur ne sut pas s'arrête sur celte pen « fatale. Il celt la République invinctule et il compromit les heureux résultats dejú acquis

La nouvelle constitution hollandaise (1798) - Au mois de janvier 1798, une révolition avait eté provoquée en Hollande. La trois partas se arouvairo so presence des Orangistes, qui souhaitaient la restauration du stathouder; les Fe éralistes, qui desiraient le maintien de l'ancienne constitution; les Unitaires, qui songeaient à transformer la confédération des Provinces Unics en un État fortement centralisé. Caux ci etaient peu noinbreux, mais ils avaient l'appui de la France Dans un festiu solennel, le ministre français Delacroix osa se plaindre « pie personne en Hollande ne fût assez hardr pour poignarder le règlement sur l'autel le la patrie ». Cet appet au coup d'État fut entendu : les l'intaires, qui avaient pour chef le general Daendels, chassèrent de force les députés fe léral stes, s'organisèrent en Convention nationale et improviserent, avec l'appu, de Delacroix, une constitution democraaque qui ressemblait à la constitution française. La nouvelle Republique basave devait avoir sing directeurs, deux chambres et comprendre huit départements. Elle n'était plus qu'une ar rexe mai deg usce de la Republique française.

Proclamation de la République helvétique (avril 1798) · L'invasion de la Suisse ent pompré exte les mendes de l'aristocratie hernoise. Les « Messicurs de Berne » avaient bien accueilli les émigrés. Berne était le quartier genéral de tous les intergants, de tous les agents de complots soldes par l'Angleterre La Convention s'était contentée de surveiller ces menées le Directoire voulut établir en Suisse le gouvernement democratique. À l'instigation des Vauluis de Lausanne, qui reclamaent contre la tyrannie bernoise, le général Brune envahit le canton de Vaud, despersa les militers de Berne, se saisit, dans cette ville, du tresor de 43 millions, qui servit à payer une parlie des dépenses de l'expedition l'Egypte, et, appayant pai ordre le monvement démocratique qui avait éclaté dans l'Argovie, a Zumeh, à Schaffouse et à Lucerne, il imposa aux 43 cantons

suisses une constitution unitaire. Les cantons du centre, Uri, Schwytz Glaris, Unterwald, Zug, se soulevèrent avec le Valais pour défendre leur viei le indépendance. Il fallut forcer dans leurs montagues ces fiers citoyens qui ne demandaient qu'à conserver leurs antiques lois L'ancienne I gre suisse fut abolie. La constitution de la nouvelle république fit réd gée dans l'assemblée i ationale de Bûle. La première législature helvé tique siégea à Aarau. Tous les magistrats et les membres des administrations locales furent contraints de prêier serment à la République hébictique (avril 1798). D'un brave petit peuple, allié séculaire de la France, le Directoire avait constitué une république qui n'était pas née viable et qui allait s'ouvrir aux armées de la coalition pour une revanche souhaitée.

Proclamation de la République romaine (février 1798) — L'Italie fat de même transformée en une dépendance de la France. Il eût été d'une bonne politique de favorisor l'affranchissement de la Peninsule, ou tout au moins de respecier la Herlé des deux républiques créées par la paix de Campo-Formio. Le Directoire les fraita en pays con juis : il leur imposala constitucion française comme le modèle ideal des gouvernements, il en exigea d'enormes contributions. La Republique cisalpute ayant refusé de fournir dix millions qui lui étaient réclames, Berthier expulsa de force les representants et les remplaça par des commissions composées de ses créatures. La désaffection gagna rapidement. On encendit pousser ou tro les Français, à Gènes et à Mitan, les cris de fuors à barbars Enrevanche, dans les Élais ponuficaux, que insurrection democratique celata contre le pape. Plusieura des mategés vaincus se réfigierent dans lo paleis de l'ambassade française. L'ambassa deur Joseph Donaparte essaya de les sa .ver, mais les dragons pontificaux, sans respect pour sa personne, tubrent à ses côtés le géneral Duphot. C'était un attentat qui demandait satisfaction Bonaparto excitait à la vengeance pour faire main basse sur les trésors pontificaux. Le Directoire n'était pas fâche de chasser de Rome celui qu'il as pelait irrévérencieusement « la vieille idole : catholique ». Berthier, à la tête de l'armée d'Italie, entra dans Rome sans résistance, et proclama, sur l'ancien Forum, la Republique romaine, qui eut luentôt ses consuls et ses tribuns. Le pape Pie VI refusati d'abdiquer i il fut traîne dans une captivité respectueuse à la Chartreuse de Florence, à Parme, à Plaisance, à Turin, à Valence, où il mourut quel pies semaines après son arrivée. Berthier alla rojoindre on Egypte Bonaparte avec l'argent levé sur Rome. Massena, son successeur, et une nuée d'agents envoyes par le Directoire, procé lèrent à la spoliation des couvents, des palais et des musées. Il fallut maintenir une arinée française pour content l'Italie du Nord.

Réunion de Genève de Mulhouse, de Montbéliard - Aux immixtions intempestives dans les affaires des Earls allies s'ajoutèrent des annexions en pleine paix qui rappelaient celles que Louis XIV avait opérées à 1 moven des Chambres de reumon. Genève était depuis plusieurs siècles constituée en république independante : sous pretexte de faire cesser la contrebande et de pourvoir à des necessités strategiques, Genève fut annexee à la France et devint le chef lieu du département du Mont Blanc Les Genevois qui, par la langue, les traditions, et les intérêts communs avalent toujours eu tendance à se rapprocher de la France, no is furent désormais hostiles. Au contraire, l'annexion de Mulhouse se fit sans protestation : cette petite enclave de l'Alsace, qu' se rattachait er core aux cantons sinsses, se donna de cœur a la France. Monthelia il fut réuni presque en même temps , le duc de Würtemberg, à qui appar tennit cette place, protesta seal, mais non les habitants.

Le roi de Sardaigne détrôné — Gonève, Mulhouse et Mondéhard étaient comme les endaves du territoire français Mais le Premont en était séparé par les Alpes Rien ne pouvait en justifier l'annexion. De nombreuses insurrections démago giques y avaient éclate, avec l'app à secret des agents français. Nos troupes occupaient les places fortes, la guerre civile était en permanent e fie roi Charles-Emmanuel IV était impuissant à rétablir l'ordre. Aux exigences toujours croissantes du Directoire, le roi répondit en se réfugiant dans son île de Sardaigne sous la protoction des flottes anglaises. Joubert, avec un corps d'armée, prit possession du Piémont et le partagea en départements français (décembre 1798).

Accession de Paul I' à la coalition (déc 1798) ---Le fut précisement le moment où Paul Ier entra dans la seconde coalition. Il fit alliance avec la Turquie, devenue hostile depuis la conquête de l'Egypte. De la flottes russes furent armées ; celle de la mér Noire, unie à une escadre turque, devait s'emparer des îles Ioniennes et capturer les garnisons françaises chargées de les defendre. Trois armées russes furent mises a la disposition de la cealition : la fict e de la Baltique transporta en Hollande 20 000 hommes so is le companiement d'Hermann 60 000 veté ans des guerres de Pologne et de Turquie rompus a toutes les fatigues par de nombreuses campagnes, prirent le chemin de l'Occident. Ils avaient pour chef suprême l'immacable Souvorof, que la rudesse de ses manières, la simplicite de sa vie et sa pieté ardente avaient renda l'idole de ses soldats. Une partie de ces folles tro ipes fut détachée vers la Suisse sous les ordres de Rimski Korsakof. So ivorof se dirigealt en Italie; l'Autriche, qui se preparait à entrer dans la coalition, avait réclamé du tsar le vainqueur d'Ismail et de Praga pour commander toutes les forces austro-russes d'Italie Paul I.\*, flatté, avait écrit au vieux feld maréchal : « Souverof n'a pas besoin de lauriers, mais la patrie a l'estin de Souvorof » Le corps de Rebutler fort de 18 000 hommes arraya le premier en Italie. celui de Rosenberg, d'une force égale, devait autvre bientôt Souvorof ava.t encore pour heutenants le prince Bagrahon, Miloradovitch, Knarlainof. Les troupes rasses devaient être dans cette guerre nos adversaires les plus redoutables:

Championnet à Naples : la République parthéno péenne (janvier 1799) — Cette entree en scène des forces de la Russie donna du cœur au roi de Naples Ferdinand IV. Il avait accueilli Nesson dans ses ports après Aboukir. Il avait mis a la tête de ses troupes un général prêté par l'Autriche, Mack, auquel l'opinion attribuait un génie transcentant. Les aventuriers qui formai ut l'entourage in since de ce Bourbou degenéré et de la reine Marie Caroline, une Haltsbourg sour de Marie Automette, consedhaient une vigo meine attaque e intre les Français C etaient le ministre Acton, d'origine irlandaise., Emma Hamil

I V · Cardessue, v VII , 9 4

ton, ancien modèle d'atelier, devenue femine de l'ambassadeur angla s et l'Egérie de Nelson; le comte Ruffo, chef de l'inquisition politique. Es promettaient a Ferdinand l'apput de l'Air triche et la levée en masse des Piemontais sur les derrières de l'armée française aventurée à Rome Mack entra en campagne avec 40 000 hommes. Championnet, successour de Massena, évacua Rome, qui fut occupée sans coup ferir par les Napolitains Déjà les maisons des libéraux étaient saccagées et la populace applandissait au succès des vainqueurs du jour aver autant d'enthous asme qu'elle avait acclamé les Français quelques mois auparavant. Mais Championnet, qu. avait préce-lemment concentré ses forces, battit à Civita-Castellana l'azmée napolitaine, qui se dispersa. Mack, desespéré de la Licho e des troupes, churcha un asile dans le camp français. Ferdinand, affolé, fit distribuer des armes aux lazzaroni de Naples et incendier dans le port les vaisseaux napolitains qui auraient ju servir aux Français. Avec la reine Caroline et ses affides, il se refugia, malgré son peuple qui cherchait à le retenir, sur le Vanguard, vaisseau amiral de Nelson, et gagna la Sie le Champlonnet entra à Niples malgre une vigoureuse résistance des lazzarom. L. y établit un gouvernement analogue à celui de la France sous le nom de République parthénépeenne (de Par bénope, ancien nom le la ville de Naples). Il sut gagner a la république, par esprit de conservation, les bourgeois libéraux, les nobles suspects à la cour, tous les grands proprie aucs et les riches, en leur faisant crain les les exces de la populace lechaînee. Lors de la fête populaire de saint Janvier, le sanz au vénéré patron napolitam se liquefia selon la coulume ann relie : le clerge lui-même avait ete forcé de se rallier au nouve, état le choses. Ghampioi net, a force d'énergie, de bonne humeur et de désintéressement personnel, s'était concilié le peuple de Naples, C'etait la sixième République sœur constituée par le Darectoure

Réorganisation des armées françaises — La France allait avoir à défen lie non plus ses propres frontières agrandies paqu'au Rhin, mais encole le territoire des Républiques sœurs qui n'existalent que par elle. Il fallut réorganises et à agmenter

les forces françaises opposées à la coalition. Le 23 septembre 1798 ,2 fructidor an VI), la loi de la conscription fut votee sur le rapport de Jourdan Elle déclarait que lou. Français contracto en naissant l'obligation de servir la patrie. Les jeunes gens de virgt à vingt-cinq ans étaient divisés en cinq classes destinées à fournir les conscrits nécessaires en commençant par les plus jeunes. Le gouvernement appelant d'abord la classe de vingt ans, puis successivement toutes les autres selon les besoins. En temps de paix le conscrit devait être libéré au hout de cinq ans En temps de guerre, il pouvait êtra retena indefinament sous les drapeaux. Le gouvernement gardait toujours le dro de décréter la levée on masse. Cette los mettart à la disposition du pays un nombre considérable de soldats en suj rimant les inconvénients de la requisition permanente. Etle avait le defaul de prendre en un se il jour des générations entières. Le Directoire appele aussitôt sous les drapeaux 2c0 000 conscr.is pour répondre aux nenaces de la coalition et autorisa la vente de 125 millions de biens nationalix. Les troupes du train d'artillerie. furent ajoutées à celles du geme, dont la Convention avait déjà fait un corps à part. On vit reparattre aussi les legions d'auxihaires, levees soit de gre, soit de force, chez nos alliés des Republiques sœurs. La legion batave fut commandée par Daen dels. Deux brigades piemontaises et une legion vando se furent organisées par Masséna. La Republique cisal, ne f urnit une légion italique, où purent entrer les Italians des diverses parties. do la Poninsule et qui pouvait être considérée comme un piemar noyau de l'armée de l'Italie unie. Dombrowski fora a deax tégions polona ses el Kmaszewicz planta le drapeau françuis au toit du Capitole. Enfin, en vertu d'une capitulation agnée avec la nouvelle Republique helvétique, 48 000 Suisses e ne erent au service le la France Bonaparto forma de même une legion maltaise avec les deux regiments des chevaliers de l'Ordre. ainsi qu'une légion copte et un corps de Mamelouke recrutes en Égypte. Les Français de la vicille France n'en restaient pas moins la force principale de l'armée.

<sup>.</sup> Voir ri-desses, p. 563

Déclaration de guerre à l'Autriche (12 mars 1799); assassinat des plénipotentiaires français — LAu triche ne s'était pas encore déclarée Elle ne pouvait pardonner à la France son extension immolérée et la création de tant de republiques vassales. Mais, encore toute meurtrie. de ses fatales campagnes du Rhin et d'Italie, elle ne voulait reprendre les armos qu'avec toutes les chances de succes Depuis les derniers mois de 1797, s'était ouvert le congrès de Rastatt C'etail une « véritable foire aux convoluses ». Les princes allemands in Alaphaient les hommages et les bassesses pour obtenu des tout-puissants représentants du Directoire quelque bonne mdemnité aux depens des princes ecclés as tiques. Les lettrés célébra.ont sur le ton du pers.flage la rume de la vieille Allemagne. L'un, Gærres, écrivait le Testament du Saint Empire, a mort à l'âge florissant de neuf cent cinquante-emq ans criq mors et elnq jours dans la paix du Sergneur, à la suite d'epuisement complet et d'ine attaque d'apoplexie », en leguant a la République française, comme son hérihère naturelle, la rive gauche du Rhin, et au genéral Bona parce l'exécution de son testament. Un autre, dans un pampulet pontique, la Passion, écrivalt : « Les dec eurs les grands prêtres et les phar'siens se réunirent dans une ville appelée Rastal, et tinrent conseil pour savoir comment ils tueraient l'Empire romain... Et la cour de Prusse murmura à l'oreille de la France : « Que me donnerez-vo «º Je vous le livrerai »

Ni s'imprudente confiance du Directoire, ni s'insolence de ses agents il pouvalent décourager des quen andeires « Le congres ressemble à une bourse de commerce, écrit un envoyé autrichient, Roberjot n'tapissé tout son cabinet de cartes d'Allemagne; tout est etiquolé; et a ceux qui viennent le voir il dit. Cet évêché, cette abbaye, nous le donnons à un tel ce autre à un autre, et ainsi de suite. » Même après que la France eut déclaré la guerre à l'Autriche (12 mars 1799), les princes allemands, encouragés par la neutralité de la Prusse, continuèment à reclamer de la France leur part du butin. L'Autriche mit fin à cette comedie de négociation par un attentat odieux. Des troupes autrichiennes investirent Rastatt et sommèrent les plés

nipotentiaires de se séparer. Nos représentants partirent sans pouvoir obtenir leurs passeports. A peine avaient ils quitté la ville qu'ils furent assaillis par des hussards autrichiens, frappès a coups de sabre sous les yeux de leurs familles et luisses pour morts sur place. Bonn'er et Roller, of furent thes; Jean de Bry, blessé grievement, fut recueille par le ministre de Prusse. Ce crime rendit la guerre populaire en France. L'Autriche allait l'expier par de sanglantes défaites.

Les forces respectives. — Le plan de la coalition était d'enlever à la France toutes ses conquêtes extérioures pour pénétrer ensuite sur le sol français et rétablir la monarchie. 40 000 Angliis et Risses, commandés par le duc d'York et Hermann, devalent s'avancer de Hollande en Belgique, l'archiduc Charles avec 70 000 hommes passerait le Rhin et reprendrait l Alsace. Ses lieulenanis Hotze, parlant du Vorarlbeig et Beliegarde du Tyrel, aidés des Russes de Korsakof avec une armée de 80 000 hommes, delogeraient les Français de la Suisse : 62 000 A istro Busses, commandes par Souvorof et Kray, leur enlèveraient l'Italie du Nora, 40 000 Russes, Arglais et Sicihens, les chasserment de l'Italie du Sud Les flottes anglaises bioqueraient tous les rivages 350 000 ennemis allaient se jeler sur ce front immense qui s'etendant depuis la mer du Nord jusqu'a la mer Ionienne. Les coalisés n'avaient plus l'appui de la Prusse, qui restait neutre. Mais la Russie était entrée en lice D'anlleurs els étaient mieux organisés, plus unis et déterminés à sacrifier à l'interêt commun leurs mesquines rivalités. C'était le duel des monarchies contre les réputuques. Le Directoire pou vait a peine mettre sur pied 470 000 hommes. Il out le tort de les disperser en cinq arinées, celle de Hollande, 10 000 hommes sous Brune, celle du Danube, 48 000 hommes échelonnes Je Mayence à Schaffouse sous Jourdan et Bernadotte; celle J'Helvetie, sous Masséna, 30 000 homines, celle d'Italie, 50 000 hommes sous Schérer, celle de Naples, 30 000 hommes sous Macdonald, qui venait de remplacer Championnet, injustement accusé de malversations. Les chefs étaient les meilleurs que le Directoire ent à sa disposition : Brane, Bernado le, Macconald ctaient connus com ne de ra les disciplinaires et joignaient au

talen, du capitame les qualites de l'administrateur. Jourdan brûlait du Jésir d'effacer les souvenirs de ses échecs immérites en 1797, Massena avait dû peul-être à son génie, qui portait ombrage à Bonaparte, de ne point l'accompagner en Égypte : il avait le poste le plus difficile et y remporta les plus beaux succès. Se il, Schérer était au-aesseus de sa mission. Il avait comme ministre montré la plus louable énergie pour faire cesser as désordres dans les armees. Mais ses executions avaient excite bien des hames; il était d'ailleurs trop vieux pour exercer un commandement actif. Il avait Learensement conn e second Lalustre Morcau, que Barras avait éloigné du commandement en chef parce qu'il n'avait pas révéle la conspiration de Pichegru. Moreau accepta la tâche ingrate de reparer dans la mesure. au possible les fautes de son chef et de lui succèder, lorsqu'il saccomba sous sa propre incapacité. Le Directoire enjoignit aux armées du Danube, d'Helvétie et d'Italie de proudre une offensive vigourouse pour marcher sur Vienne par la vallee du Danube, par le Tyrol et par la Véne de L'Autriche semblait être la plus redoutable des puissances coalisées. Comme en 1796, c'est contre elle que la France allait diniger son plus vigoureux. effort. En cas d'attaque des coalises, Masséna devalt secourir celle des deux armées du Danube ou d'Italie qui scrait la plus menace. On proyantalors que « qui est maître des sources, est mai re des bouches » Barras, qui remplaçan Carnot, avait dressé le plan de ces opéradons militaires. Seulement il avait oublic que nos succès dans la première coal, aon avalent eté dus surtout à l'enorme concentration de nos forces

Premiers succes des Autrichiens: Stockach et Magnano (mars avril 1799) - La guerre commença par des échecs Jourdan franchit le Rhin à Kehl, s'engagea dans la vallée de la Kinzig, et se porta sur Stockach, nœ id des routes de la Suisse et de l'Allemagne. Vaincu par l'archid le Charles, il fit retraite sans être imquieté non vers la Suisse, ou il aurait renfercé Massena, mais vers Strasbourg, pour defendre l'Alsace, qu'il croyait menacée. L'archique Charles, au con car e, resta immobile pour contenir Massèna. Cette maction sauva Jourdan, qui aurait pu être très compromis par la poursuite des Autri

Chiens En Italie, Schérer vouluit vaincre les Autrichi na avant l'arrivée des Russes. Kray occupait sur l'Adige une position facile à desendre Schérer put lui erbiver le cair pide l'astrengo, mais il divisa son armée en six colonnes distinctes, el es furent ecrasées séparément à Magnano (5 avril 1799). Moreau, par sa vigueur, empêcha seulement la défaite de se changer en déroute Mais la retraîte sut désastrense; Schérer avait perdu la têle; il ne disputa à l'ennemi vainqueur ni la ligne du Mincio, ni celle de l'Oglic. Il se reura derrière l'Adda et dispersa de Lodi a Lecco les 25 000 soldats qui in restaient. Pais, comme les hostilités allai ent reprendre, il donna sa démission et confis à Moreau le soin de sauver l'armée Moreau accepta ce périlleux honneur avec un dévouement patriotique

Souvorof en Italia : Cassano, la Trebbia (avriljuin 1799) — L'arrivée des Russes allait compromettre encore plus sa situation. 18 000 Russes venaient renforcer les Autrichiens, et à leur lête Souvorof, le vanqueur de Fokchany et du Rymnyk, le chef toujours heureux que l'Empereur avait demandé au tsar pour commander toute l'armée austro-russe, Souvorof qui, passant par Vienne, avait en l'audace de refuser. de communiquer ses plans au baron de Thugut et de se soumettre à l'autouté du Hofkriegerath (conseil aulique de la guerre): Souvorof, le géneral le plus armé de l'armée qui entresenast avec som sa réputation d'originalité, soit en han i liant les courtisans le Sa nt Pelersbourg, soit en jouant avec les polissons de son village, soit en reclant les litables et en basant sans cesse les images, Souvorof, l'un des plus grands entraineurs qui a ent jamais etc. parce qu'il avait l'ame du paysan, du kosak, du soldat russe, qu'il partageait sa vio et qu'il avait reussi à lui communiquer sa foi aveugle dans la protechion divine et dans la victoire. Chacun de ses solcats savait par cœur le catechisme multiure qu'il avait rédige pour eux , Tomber sur l'ennemi dru comme neige; surpris, il est dé a vaincu à moitie, ne lui donne pas le temps de se reconnaître; poursuis le, acheve le. Tirer rarement, viser précisément; avec la baïonne le harlanc . — La falle est une solte, la baionrelle une gallarde. La l'alle se troripe souvent, la baion

nette jamais. Garde une balle trois jours et même une campagne. — Nous sommes venus pour battre les impies, athées Français. Ils se battent en colonnes, et nous les battrons en colonnes. — N'insulle pas l'habitant, c'est lui qui nous nourrit Le soldat n'est pas un brigand; épargne qui demande grâce. » Ainsi Souvorof recommandait l'attaque impétueuse, a la baïonnette : il opposait au fanatisme républicain de nos jeunes troupes un fanatisme non moins ardent pour Dieu et pour le tsar. C'etnient les mêmes forces et la même tartique qui nous avaient valu tant de succès

Pour son coup d'essai en face des Français, il surprit le passago de l'Adda a Cassano, enfonça leur centre et malgré une resistance désesperée, captura leur aile droite commandée par Serutter avec 3000 hommes. Moreau se resigna aux sacrifices nécessaires, il abandor na la Lombardie et se cantonna dans l'angle formé par le Tanaro et le Pô sous la double protection des ments du Montferrat et des canons de Casale, de Valenza et d'Alexandrie Ainsi il restait en communucation avec la France et il espérait pouvoir operer sa jonction avec l'armée de Macdonalo, qui accourait de Naples à marches forcees. Mais Souvorof revolutionna le Piémont, entra à Turin et coupa les routes de France Une soule, cede de la Corniche, restait libre. Moreau se ret ca par Novi sur Gênes. Tandis que les Autrichiens faisaient le siège en règle de Mantoue et de la citadelle de Turin. Souvorof s'établit à Tortone afin a empôcher. la jonction de Moreau et de Macdonald. Celui-ci, après avoir perdu un temps précieux en Toscane, essaya de couper en deux l'armée austro-russe, éparpillée de Mantoue jusqu'a Turin-II se jeta dans la vallée de la Trebbia. Mais Souvorof lui opposa une résistance achaci ee et des forces tres supérieures en nombre 36 000 hommes contre 24 000). Après trois jours de lutte sanglante, où surtout les Polonais nos auxiliaires et les Russes s'entre-tuérent avec la rage de frères ennemis, Macdonald abandonna le champ de batanle 17-19 juin 1799). Mais il put operer sa jonetion avec Moreau, qui venait de battre les Autrichiens a Cassina Grossa, pres de Marengo. Nos troupes avaient montró une rare vigueur; elles ne demandaient qu'à reprendre le

combat Les généraux avaient glorie isement lutté Mais l'opinion leur imputait la perte de l'Italie : le Directoire destitua Mecdonald, charges Moreau de commander l'armés di Danube et mit Joulett à la tête de l'armée d'Italie.

L'Italie perdue : réaction napolitaine - Souvorof avait fait à Milan une entrée triomphale aux acclamations de la noblesse, du clergé et de tous les vaincus de la veille et aboli solennellement la République cisalpine. Manione avait capitulé Le Piémont était en revolution. Les deux Républiques romaine. et parthénopéenne s'étaient évanoules au départ des Français Leurs partisans étaient proscrits avec un acharnement féroce, à Naples surtout, où la reaction, dirigee par le cardinal Ruffo et le brigand Fra-Diavolo, brôla plus de 2000 maisons avec l'aide des handits et des lazzaroni. Les Français avaient été chassés des tles Ioniennes. Ils perdirent Malte apres un siège vigourensoment soutenu pendant quatorze mois par Vaubois, et malgré une lentanve de Villeneuve pour forcer les Anglais à lever le blocus Cepen lant Souvoi of avait cu à vair cre une resistance si energique qual n'osait pas entrer en France, comme il l'aval) promis Il se contentait de faire les sièges d'Alexandrie et de Tortone.

Bataille de Novi (15 août) -- Joubert se hâta d'entrer en campagne avec l'espoir de pouvoir passer entre les deux masses des armées austro-russes. Mais kray eut le temps de faire capituler Mantoue et Souvorof d'entrer à Alexandrie, Les-Autrichiens et Russes réunis formaient une masse compacte de 70 000 hommes. Joubert ne pouvait en opposer que 40 000, adm.rables troupes, il est vrai, rompues à la discipline, qui avaient supporté allégrement lours glorieux revers et ne deman laient qu'à les venger. Leur jeune général n'avait jamais été battu; c'était un capitaine de grande allure, l'itrepide et généreux, Ioyal républicain et patriote ardent, sur qui le Directoire fondait les plus grandes espérances. Il avait promis a sa jenne femme de ne revenir que in mi ou victorieux. Souvorof s'était vanté de donner une legon « au jouvencean ». Elle fat chorement payée. La bataille de Novi fut en effet la plus sanglante et la plus disputée de toute la campagne. C'est seulement au moment d'engager l'action que Joubert apprit la reddittor de

Mantoue et d'Alexandrie et la réunion de toutes les forces ennemies. Il ne voulut pas réculer. Il tomba, frappé à mort l'un des premiers, au milieu de sa ligne de tira lleges. Moreau, qui avait accepté de leguider de ses conseils, prit le commandement. La bataille, commoné à cinq heures du ratiu, n'était pas encore terminée à neuf heures du soir Souvorof n'eut d'autre tactique que de laucer to ité la journée ses colonnes contre la muraille inébrantable de los troupes. L'arrivée des Autrichiens sur l'aile gauche des Russes déclas enfin de leur victoire. « Cha cun de nous, écrit un soidat russe, cemercia le Se gueur Dieu pour l'avoir préserve de la moré » Chacune des deux armées laissait 8000 morts sur ce champ un bataille si glorieusement disputé. Mais les nôtres durent se replier sur trênes.

Souvorof, decore par Peul du 1 ro si bien mênité de « prince Italinski », prétendait avoir travaillé pour réta la partout l'ancien régime. Il voulait ramener à Turin le roi Charles. Emmanuel, à Rome le pape Pie VI. Cela ne fa.sait pas Je compte de la cour de Vienne Les Autrichiens avaient chasse les Français de la Perinsule, ils entendaient l'occuper à leur place Le baron de Thugut ne témoignat, aucun empressemen. a restaurer les souverains detrônés; au contraire il chorchait partout à mataller des administrations et des garnisons autriconcones, comme si l'Autriche devait rester definitivement maîtresse de tout le pays reconquis. L'opposition de Souvorof. develait génante. Thugut fit accepter du tsar un plan nouveau en vertu duquel les Autrichiens seraient seuls chargés des opérations en Italie. Les Russes de Souverof iralent comhattre sous Massena en Suisse, sous prétexte qu'ils étaient habilités aux nelges. Le ministre autrichien ne songealt pas que le Russe, habitue aux immensos plaines de son pays, allait se tro iver tout decontenance au milieu des plus imposan es montagues de l'Europe. Mais Souvorof n'était pas fàche d'être débar rasse des Autrichiens; il se voyait deja en Francie Com é, sur la ro le de Paris. Il accepta

Opérations de Masséna en Suisse : les batallles de Zürich. — La Suisse était alors comme une immense place assiegée. Masséna, attaqué par les armées de l'archiduc, de

Hotze et de Bellegarde, avait fait face de lous côtés et multiplié les sorties comme dans un nege. Il avait des heutenants de promer ordre, Soult, Mortier, Oudmot, Molitor, sur.out Lecourbe, un montagnard comio.s, qui se montra mcomparable dans cette guerre de montagnes. Masséna semblait excité par le danger. toujours crosssant. Jamais il ne déploya plus de vigueur dans l'a taque ou dans la résistance, un coup l'œil plus sûr, une plus mercellieuse entente des conditions de la grande guerre. Des le début de la campagne, il avait pris hardiment l'offensive pour calever à l'ennemi tout le Rhin supérieur et le rejetor dans le Tyrol, mais arrôte devant Feldkirch, menacé de voir le vainquour de Stockach et celui de Magnano se joindre aux deux armées de Hotze et de Bel egarde, il se concentra prudemment discriere la ligne de la Limmat A droite, Lecourbe occupait for tement les passes du Saint Gothard, et, a gauche, les débris de l'u mée de Jourdan couvraient le pays entre Bâle et Zürich. Les Autrichieus, prenant cette connentration pour une reculade, resolurent de rejeter Masséna sar la ligne de l'Aur. L'archid ic-Charles chetcha en vain à déloger Masséna de Zuitch et se fit repousser dans une première batanle qui dura deux jo irs (4 ct 5 juin : Lecourbe, attaqué par les forces supériences de Bellegarde, descendit la vallée de la Reuss pour se her à Massèna par Altorf Bien que vamqueur, celui-ci abandon la Zürich et se fortifia sur les hauteurs le l'Albis, occupant fortement toute la ligne de la Reuss. A ce moment, l'archiduc Charles était à Zurich, Hotze & Wallenstall et Bellegarde au Saint-Gothard Les ouvrages extérieurs de la citadelle assiégée élaient entre les mains de l'ennemi

C'est alors que le Hofknepsrath de Vienne opère en Suisse la substitution des Russes aux Autrieh ens 30 000 hommes commandés par Korsakof venaient de s'établir en arrière de l'archiduc. Celui di reçoit l'ordre d'aller reprendre Philipps-bourg aux França s; il aban lonne la Suisse, ou va le remplacer Souverof Mais la marche de ce dernier devait être longue et penible. Masséna choisit le moment precis où l'archiduc venait de quitter la Suisse avant que les Russes de Souvorof ment eu le remps d'y arriver pour frapper le coup décisif. Trois

batailles vont s'engager a la fois. La première à Zürich même : Masséna a fait preparer en secret des balcaux et radeaux. O idinot traverse la Lun nat, se jette sur les derrières de l'armee russe, tandis que Morner attaque de front; les Russes sont cernes à Zur ch; 45 000 Français en arrière, 18 000 en face et sur les flancs, le lac et la Limmat. Rorsakof résiste deux jours en désespéré. A la fin, formant une seule colonne de sa L'rave infanterie, il se fait jour à travers les grenadiers d'Oudinot Mais il abandonne au vainqueur 100 pièces de canon, le trésor de l'armée et 6000 prisonniers 8000 Russes jonchent les rure de Zünch (23 et 26 septembre). En même temps Soult a francai la L nth 1 tue Hotze et enlevé aux Autrichiens 3000 pr sonniers et toute leur artillene. Les deux armées de Korsakof et de Holze, près de 60 000 hommes, sont rejetées hors de Sulsse. So i vorof, qui croyait que ses lieutenants etaient en train de rabattre so lu les Français vaincus, allait se heurter à une armée dont la victorro doublait la ferce

Souvorof ne franchit le Saint-Gothard qu'au prix d'incroyalies fatigues et de combats épiques. Lecourbe defendant pied à pied chaque gorge, chaque torrent. Au Pont du Diable, au Troud Uri, les Busses subirent de grosses pe tes, ils lutierent pendant cinq mortelles journees contre l'héroïque obstination de Lecourbe Enfin Souvorof arriva à Altorf le 26 septembre, le jour même du desastre de Korsakof II crut d'abord a une trab son. Le plus sage parti cût été de faire retraite sur l'Italie Mais Souvorof n'avait jamais reculé et il savait pouvoir tout obtenir de ses soldats, de ses enfants. Il se jota dans le Muttenthal ou vallée de la Muotia, afin de gagner Schwytz mais Masser a était déjà à Schwytz, Lecourbe poussait vigoureusement les Russes par derrière; Mo itor gardait la route de Glaris.

<sup>1</sup> Le se ascefficie. Denard proposa à Sera de recent en une compagnie les menteurs pageurs de l'armée pour passer à l'uth es si rprenure e camp encemt, a roupit une cinquan aine de voir ou res, officiers et sollats, qui passent orren à a naix close, à une neue cuviron en amont du camp auriretien. Le ou prista précartion de loter au lessus do leur tête les pisto ets es embres. Le oubers au miner es Antre de s'en orreis qui se sis d'épouvante en coupa, à la lucar les desonaments se demener des hommes ous qui frappent et le m, croient à lie apparation diai luq e es se dispersent le logies parts. Ainsi pit avoir men le lendemnin sans encombre le passage de la Little Voir les Meinures du general baron fiel ard.)

Pour ne pas être forcé de capituler, Souvorof se rua funcusement sur Molitor, et réussit, non sans lui laisser ses canons, ses bagages et 1600 prisonnièrs, à s'échapper à travers les sentiers impraticables de la vallée d'Engi et du massif du Grispalt. Ce fut le plus beau moment de la vie de Souvorof, sa retraite héroïque est plus admirable que ses victoires d'Italie, gaga es avec des forces supérieures. Aucun genéral dans une situation aussi désespèree n'a déployé une énergie plus indomptable que ce petit vieillard presque septuagenaire. (A. Rambaud.) Enfin il put gagnor Coire et Feldkirch et alla prendre ses quartiers d'hiver en Bavière. Ainsi se terminèrent les operations qui constituent de qu'on est convenu d'appeler les batailes de Zürich et qui sont le plus beau titre de gloire de Masséna, pusqu'elles ont épargné au pays une invasion.

Brune en Hollande . les batailles de Bergen succès moins obèrement acheté mais presque aussi décis, f avait sauvé notre frontière du Nord-Les Anglais et les Russes. avalent débarqué en Hollande dans la presqu'ile qui se termine au petit port du Helder La flotte hollandaise du Texel, travaillée par des émissaures prangisles, s'était donnée aux Anglais, 40 000 Anglo-Russes se préparaient à marcher vers le sud, Brune ne pouvait leur opposer que \$7010 hommes Une première attaque sur le camp ennemi à Zyp fut repoussée. Mais les Hollandais, qui ne voyatent dans les Anglais que les riyaux de leur commerce et les conquerants de leurs colonies restèrent fideles à la cause française. D'ailleurs les Anglais ne songealent qu'à garder la côte et no voulaient pas risquer une marche aventureuse vers la Belgique et la France. Ils étaient en rivalité avec les Russes. Brune adaqua les alhés disperses en quatre corps, entre Bergen et Alkmaar, et les refoula dans leu ' camp, où il les ant assiéges bien qu'as fussent plus nombreux Le duc d'York tenta une sortie du côté de Castricum. Il fut encore repoussé. Les Anglo-Russes étaient accules sur uno ôtroite langue de terre, coupés de tous côtés par des canaux et des marais, manquant de vivres, réduits à la mothe de leur effectif primitif. Le duc d York signa avec Brune la convention d'Alkmaar, qui laista entre los mains des Anglais les vaisseaux hol andais dont ils s'étaient emparés, mais qui les força à évaque la Hollande 49 sept., 48 oct. 1799).

Situation générale au moment du retour de Bona-- La Franco avait victorieusement defendu ses fron tières la Nord et de l'Est. Mus dans le Midi les revers contimaicut : Championnet avait remplace Joubert à la tête de Larmée d'Unlie. On appelait de ce nom les tristes débris des belles traupes de Morcan, de Macdonall et de Joubert. Con cenaré a Com, il enercha à se joindre aux renforts qui étaient reums Jans la Savoie. Mais le baron de Mélas, successe ir de Kray, Latlaqua a la Genola et lai lit perdre 6000 hommes. Les restes de l'armés repassèrent les Alpes et s'enfermèrent dans Génes, la dermere place d'Italie qui ne fût pas perdue. L'armed e ait depuis longtemps sans solde, sans vêtements, sans vivres. Le lentiment clait tel que, le jour de la bataille de Novi, les troupes n'avaient pas reçu de distribution depuis quatre jours et que bon nombre de sol·lats se coachaient par terre insens' lles à la grêle de balles qui toinlaient tout autour d'eux. L'armée était à la merci de la compagnie Lanchère avec qui le Directoire avait traité pour le transport des vivres et qui ne fournissait rien. Aussi vers la fin de l'année 1799 les troupes ne vivalent plus que de marande : les desertions se multiplument, des régiments entiers repassaient la frontière sans ordre L'armée de Bonaparte était captive en Égypte, les Anglais tenaien. Ja mer. La France était relègiée à l'intérieur le sa frontiere de 1795 Cependant l'ennemi n'osait s'y avonturci. Les victoires de Zurich et de Bergen avaient mis le cesar.or lans la coant.on. Paul I' en rejetait hautement la fante sur la perfidic a itrichiem e et sur la perfidie britaninque, sans faire alliance encore avic la France, il roura ses armées. L'Autiche, abandonnec à ses seules forces, ne peuvait plus rien contre les armées de la République. Avant même le reteur de Bonaparte, la France ayant re issi à se sauver.

#### BIBLIOGRAPHIE

i Pous les absaires l'Imanie, le thèse de Guillon. La France et l'Imanue sons le Derectoire, Hu he ét Humbert, Paris, 1888, indique les principales references — & Mocando, Hoche en Edundo, Paris, 1889 — Gons iller en cultre

Dominion. Voir les incloadens données p 303 et 306, aux Arch von de la marine. A Memoirer et projets, t. IV 2º Campagnes, années 1796 1797 et 1798. An Depot de la guerre, Ordre de l'armée de l'Océan et correspondance de Grouchy. — Aux Arca ves na ionales Directoure execut fonds de la secrétairerse d'Elai, projete de 1796 et de 1796 Consulat armée d'Angleterre — Archives des affaires etrangeres, Jou nul mes du jent al Cherin — Archives des affaires etrangeres, Jou nul mes du jent al Cherin — Archives intendaises in château de Dublia. Fish State papers French invas ons. State of the Country. — Unued Irichmen

Imprimon. — Grattan, Speeches, 4 vo., 182? — Irisk Debates — Man Well Ristory of the Irish repetition in 1798, Londres, 186.

J Bloke hishop of Killa a) Belation de la descente des Français en Irian — Wolf Tone Memoris, Londres, 1837, 2 vol. — Boomde, Hoche en Iriande, Paris, 1888. — A. Lebon, L'angleterre et l'émigration française de 1794 à 1800, Paris, 1882 — Thomas Ernkins, l'oup d'ail sur les causes et les consequences de la guerre actuelle avec la France, Londres 179. — Morbort March, Histoire du différend entre la Grance Bretagne et la France, Londres, 1800

L. Poin I expedition. Egypte, consulter a riout ouvrage du Corrie montay de la Meurine, Le Directiure et l'expedition d'hyppie. Par a, 188 Disconnecte — Aux Archivennationales les documents de la Servitairerie d'Esat du Directoure — Aux Affaires etrangeres entre la Correspondance politique par année el par paya, les cartons des consultats de la Mediter runce — Aux Archives de la marine, les carragnes et projets de 1798 et 1799 — La l'orrespondance de l'ordonnateur de la marine à Toulm et 1716 et 1799 publice en appendice par l'arien de la Gravière, Guerres maritimes, t. I) — Au Depôt de la guerre, Armes d'Angleterre et d'Orient maprimée — Schuré L'expedition à Egypte. — Histoire scientifique et maitaire de l'expédition francaise en agypte, Paris, isdé 1836 — Thibaudeau Guerre d'agypte.

HI POUR LES DEUX EXPEDITIONS L'ITALIE ET LES GUERRES CONTRE LA DELX.AME COMUTION, les ouvrages leja cetés à le fra di Chap v Gonéra Thoumas, Lannes, Marmont General Roch, Mémoires de Mas Bonnal, Les armees de la République Bistonie de Desaix, Chul. d'une Republique, Venise Guerre de Hohandr, Affi re du Terel nombroux d ingments tirés des Archives de la guerre 🕝 Souven ra du comte Chaptai. et de Fauriel Comte Pajol, Kleber, se vec, se correspondence, Paris, 1877 — Memores de Barras, se Schier, de Lareveillère Lepeaux, de Talleyrand, do Mar do Rémuses De Bessancenet, Un officier royauste des verrier de la République (Dammartin), Paris, 1876 — Baron Ermonf Souvenirs View atthe colontains to be Republique. A. Lafebyra H storre des calencis de l'Europe pendant le Consulat et . Empire. - Bondols, Napotéau et la Societé de son temps. Paris, 1895 B. Denie, L'Ahenvagne de 4789 à 4810 eB bliothèque d'histoire Anstrée , Paris, 1896 A. Ramboud, Les Français sur de Man, Paris, 1880. - Landrey, Mistoire de Napolean. Paris, 18"5. 10 1

Sur le règue de Pout F. Kobèko Le eserciuch Pais Perocitek 1784 1796 , Pet , 488. fen russer - Paul F. Calcares p blications 1. Schall rasse, Pet , 2 ve . - Paul I" Lettres a diverses personnes 1796 1798 dans Arch. Russe, 1876 - Nombreux documents et données sur Paul In dans Antiq. Russe années 1873 et souv dans Arch Bisse 1873 Pu 9019 380 -Memoires russes de l'amira. Tchitchagof en fe dans la Acute Contemporatur de 1850, d A M Tourguentel Anky hasse 1884 of 1885 and Greech (find., 1876), de Minbine find. 1877. de Messaers fin a 1983 de Karabanof Pod., 1872 d'Obolianmof Este, 1875 — de Boloiof Sourentes des temps tornids, Muscou, 1875 de L. M. Engelhard, Moscou 1868, de F. R. Galitsyne Arch, Busse, 1874, . E Winkelmann Paul F d'après le journal d'un Courlandais conseiller senat ur, etc. dans Mest Zensch de Sybel, i XXII General Mabloublef, La mort d Pass. Por curreux aussi sur ses premieres années du règne, publi d'abord dans la Praser's Magazine, pois en fr ) dans la Revue moderne de 1865 et 1866 - Lorresp de Semen Verentsef e de Rostopichine voir ce dessue, p 271. Doeumente sur les rapports de Paul fer avec . France, ed ., par Trotchéveki, dans le 1 LXX de Soc. Imp d'hist de L'abbe Georgel, Fegage à Pet en 1799 1800, Paris, 1818 Memorres de Dumouries, princesse Dachkof, etc. — X # Choumi gordii, I impératrice Marie Frodorouna femme de Pa d 1º), 2 vol., Pét. 18v3 on Mass - N P. Zagoskine Paul P & Kazan ( 798 , 1893 en Lébédel Réforme de l'armée russe sous le règne de Paul Preu rusæ , Pé. , 1877, 2 vol.

for les ensupagnes des Rances Fafe des son cares. He vétic McHaure - Reets d'un Vioux Soldat de Bouvorof en russe Moscon, 181° your l'etude étendue et documeniée d. A. Rambaud, Jans la Vic Consemporaine et herus de l'am. le 45 del et 18 nov. 1823. Denisof, Memoires notain, rent de sa campagne d'Itane, lans Antiq Russe, 1874 Mémoires de Maneton par Kock, de Soult, etc. ou Récits, sur Souveref, de Fuchs on russe Pé , 1811 e. 1827 Laverne 4839 Anthing trad de , all par De Sprionne, Got. a, 1799, 3 vol. Guillaumanches Sambourg 4868 , Ghaka au russe , 1812, dans Costa de Beaurogard. Un hemme d'autrefois, Paris 1877 dans l'autob o graph a  $d_{ij}$  duc de Michelien vous a-dessus p 312, i- Alog a Mist des compagnes du murchal de Succerou, pruce Itamaia, Hambourg e Paris, 1779 🏖 édit., Paris, 1802 3 vol — Polévoi Hist de Souverif Rymnykski, prince d'atave (en russe Moscou, 18.1 ) de de Souverol dans Bantych-Kaminski. Biographie des géneralissimes et f meréchaux misses en russo , 1844 Smith Sonwarof et la chute de la Po agne, 1866 -A Potrouchevski Le genéralissime prince Souverof, Pet. 1881, 3 v. Le geréra. Miliautine, Hist de la greere de la Russie contre la France en 4799 on russe 5 vo., Po., 1852-1863. - I abbe P Pisani L'exped resse tury se our sles temperares 4798 4790, dans Rev. Thist deploy. 1888. — Le citoyen Dedon, chef de brigade d'artificeie, Relation du passage de te Ermmet 3 vendere an VIII. Paris an IX (1861 . E Bouasen de Mairet, Etoge du géneral I compor, Paris 1847, avec de nombreux de 10 mente.

#### CHAPITRE IX

### L'ŒUVRE LÉGISLATIVE DE LA RÉVOLUTION

(1789 - 1799)

L'euvre legislative de la Revolution en matiere civile et cri minelle a été moins rapide, moins éclatante, et pourtant beaucoup plus considerable et plus des outive que son œuvre legislative en matiere politique. Après la tourmente révolutionnaire en effet, le Consulat a reagi contre les institutions politiques, il a complète et affermi les institutions civiles et criminelles. Par la, l'ancien regi ne s'est trouve abeli sans resour sur une foulde points capitaux, relatifs à la condition des personnes, au légime foncier, à la justice repressive. Aussi n'est-ce pas le côte le moins interessant et le moins important de la Revolution que nous allons examiner dans ce chapitre.

# I. - Législation civile.

Le droit privé sous la Révolution, les projets de Code civil. — Sons l'influence des evénements, le droit public de la Révolution avait rompu brusquement et complètement avec le broit public de l'ancien régime. L'i en fut pas de même pour le droit privé, qui persista en partie jusqu'à 1804. Sans loute, l'ancien droit privé se trouva supprimé de fait dans tout.





ce qual avait d'incompatible avec le nouveau droit public, mais ce ne fat qu'en 4804 que put être voté le Co le civil par suite, tout ce qui n'était pas réglé par des lois spéciales continua a être réglé par les coutames rédigees officiellement au xvi° sie ele, par les ordonnances royales, et même par le droit romain là où il avait conserve sa force obligatoire. Le droit privé office donc dans son ensemble, sous la première partie de la Revolution, la même variété régionale que sous la monarchie

Cependar thes aspirations vers tunité de législation et la codification des lois, qui s'éta ent le la fair join sons l'ancien régime et d'ins les caliers de 1789, étaient deven les plus exigeantes avec le nouvel ordre de choses. Aussi to ites les Assemblées de la Révolution cherchèrent à leur donner satisfact on mais sans pouvoir y parvenir. L'Assemblée c'instituante avait primis des codes généraux en 1790 °, mais n'avait fait que des réformes partielles, se rattachant à ses reformes polit ques. L'Assemblée legislative, qui lui succéda, invita, le 16 octobre 1791, to is les citoyens à lui communiquer leurs vues sur le nouveau co le civil, mais s'en tint la. Elle déclara d'aule irs cans une adresse au peuple (16 fevrier 1792 que l'œuvre étai longue à élaborer, et qu'elle préférait s'entenire reprocher sa lente ir putôt que su pice pitat en

La Convention, avec sa décision nabituelle, commença par cerire lans la Constitution du 24 juin 1793, l'art de s'uvant à Le rode des lous civiles et crimine les est uniforme pour toute la Republique » (a. 8b), puis donna un mois à son comité de legislation pour lui présenter un projet de code civ... Le 7 août, aux applaudissements de la Convention, Cambacerès annonça que le projet était redigé. Il fut lu le 9 et discuté à partir lu 22 Au hout de vingt-six séances. El Convention, le trouvant trop compliqué, chargea une commission de six membres de le relou-

HISTOINE GÉMENALE VIT

Therefore 16-24 and 1-19. The 19, 20-21 of the loss toxices seront review excellentates on the ingrelations, at it sees fait an one general de the surpless chaires at appropriées a in Consult of the Le code de prochée de value seront messeum mont reformé de marière qu'elle soit rendue plus a mplé, thus extiture et mains nouteure. Le code pénai sero incessamment réforme de mainère que es peines soient proportionnées a xi de les prevaits que es soient proportionnées a xi de les pervaits que es soient proportionnées a xi de les pervaits que els soient modères et ne le radio des de les que la loi ne pertieur ne peines stratement necessaires.

cher De ce travail de revision sortit un second projet de Cambaceres, tres court, écrit « en style lapidaire », et comprenant seulement 297 acticles. La Convention en enten li, la lecture le 23 fructi lor an II commença la discussion le 16 frimaire an III, et, tro ivant colte fe a que le projet était platêt une table des matières quan code de lois civiles, se renvoya de nouveau au Comité de législation.

En I an IV, sous le Directeire, les fravaix recommencèrent Line commission nommée par le Conseil des Cinq Cents, et dont faisait encore partie Cambacé es, annonça le 24 piairial qu'elle étai, prè e a lire son projet. L'examen de ce troisieme projet de Cambacerès fut longtemps retardé par la nomination, la transformation, la reconstitution de diverses commissions spéciales Néanmoins, en l'an VIII, quelques fitres allaient être soums a la discussion, quand survint le 18 bramade. La quatrième projet, prépare a la hâte, avant l'acceptation de la Constitution du 22 farmaire an VIII, par le représentant Jacqueminot, fut tenu pour non avenu Ce n'est qu'en l'as XII que la Premier consul Bonaparte accomput enfin les desseins de l'Assemblée constituante, et que l'arcien droit prive cessa dans son ensemble. d'avoir ferce *legislative*. Jusque-ià il n'y ear que des molifications partielles, qui, tout importantes qu'elles fussent, n'établissaient pas cependant un ablune entre le mouveau regime et l'auc en

Les différentes conditions sociales. Touletois l'or gabisation de la société, evec sa division en trois ordres, ses restes du servage, su legislation, exceptionnelle sur les protes tants et les juifs, ses règles encore rigoureuses à l'égard des étrangers , se limit d'une façon tropintime à l'organisation politique pour ne pas être transformée de suite par les Assemblées de la Révoluum. Des la n et du 4 août, le servage est aboli et les ordres privilèges perdent leurs privilèges. Il n'existe plus en France qu'un seul ordre, le l'une État, qui devient l'état unique les Français. C'est le principe de l'égalite civile qui domnée icu, on le verra influer auteurs. Mais ce principe de

<sup>1</sup> Year er des 1 contact 1

droit naturel reçut de graves atteintes le jour où des mesures violentes vinrent placer les « et devant privilégiés » dans une situation inférieure. Nous ne parlerons pas iet de la legislation d'exception appliquée aux prêtres insermentés, que nous retrouverons au chapitre suivant mais il est necessaire de aire un mot de cell : qui frappa les aire ens not les

En exécution du decret du 4 août, la Constituante avait aboli, par différentes mesures, toutes les distinctions honorifiques résultant du régune feodal, tous les partages inegaux à raison de la qualite des personnes, les privilèges en matière d'emplois publics, les exemptions en matiere d'impôts, les titres nobihaires, el jusqu'aux signes extérieurs de la noblesse (Lyrées. armoirtes, etc.). Pendant ce te ups, l'émigration des nobles avait commencé En janvier 1791, l'Assemblée constituante, respectant le principe de la liberte individuelle, n'avait pas voulo l'interdire. Elle le fit après la fu le de Varennes (28 juin), puis essaya de la remerer les émigrés, et finalement, quand Louis XVI eut accepté la Constitution (14 septembre), décida « qu'il ne serait plus apporté aucun obstacle au droit de tout citoyen français de voyager librement dans le royaume et d'en sortir à voionté ». — Mais l'émigration continue, « la folie le Coblentz » s'organise, et les mesures d'exception se multiplient. Le 27 juillet 4792, l'Assemblee legislative déclare les émigres « traicres a la patrie », et les frappe dans leurs biens, qui sont confisqués au profit de la Nation. La Convention les frappe dans leurs personnes : « Teus les émigrés sont bannis à per youth, cour que realieront seront punts de mort » (23 octo-Lre 4792); tous sont consilérés comme morts cirilement à daler du 9 mai 1792 (28 mars 1793). La l'erreur les frappe dans leurs. famalles hours femmes, lours filles, lours pare et mère, et en outre tous ceux qui leur donnerment asile et ne les dénonceraient pas, devaient voir leurs biens séquestres et mis en vente. Après le 9 thermilor, en révoqua cetto legis atton a l'égard des familles, mais non des émigrés en mêmes e le Consulat devait menie l'aggraver

La Revolution se montra plus respectueuse des principes a Legard des anciens  $\{p_I|A|nes\}$ . — Louis XVI avait affrancia les

serfs du domaine royal et supprimé partout le froit de poursuite (1779). Mais une dizaine de provinces admeliaient encorele servage, et l'on estime à un mill, in le nombre des serfs qui subsistaient en 4789. La plupart étaient serfs d'heritage (mainmorte reelle, un petit nombre seulement, dans le Jura et le Nivernais par exemple, etaient encore serís de corps (mainmorte personnelle. A la suite de la nuit du 4 août, la Cons i thante supprima « tous les droits qui tenaient à la mainmorte. réelle ou personnelle », tels que redevances serviles, corvées personnelles, droits. l'échate, banalités, sans indemnité pour les se gueurs. Ainsi dispararent en France les dernières traces de l'esclavage romain et germanque, qui avoit donné naissance au servage du moyen age. Mais l'esclavage ne disparut qu'en France, L'Assemblée constituante le maintint dans les colonies françaises, ou elle se contenta l'adouch no peu, par une série de decrets, la condition des « personnes non-libres ». C'est la Convention qui cut l'honneur de realiser la pensée si souvent exprimée parles papes (Pie II, Paul III, Urbain VIII, Benoît XIV) et de donner un grand exemple aux nations européennes, en abolissant l'esciavage dans toutes les possessions françaises. La loi du 16 pluviôse an II accorde aux negres la quanté de citoyens. français, avec « tous les droits assurés par la Constitution ».

La même décis on avait eté prise, des le 24 decembre 1789, à l'égard des protestants, a requels Louis XVI avait rendu l'étal civil, mais qui restaient toujours soumis à diverses incapacités politiques. Ces incapacités furent supprimées, et les protestants declarés admissibles à lous les emplois publics. Le 10 juil let 1790, la Constituante leur rendit les biens qui avaient eté confisqués par Louis XIV et qui étaient incorpores au domaine de la nation Enfin pour effacei autant que possible la trace de la révocation de l'edit de Nantes, elle decida que tout descen dant des religionnaires émigres servit français, a la seule condition de rentrer en France et d'y prêter le serment civique (9 décembre 1790).

<sup>1</sup> Voir ci-dessus, t. Vil, p. 843
2 Clest en verti de cette règle qu'en 1825 la Chambie des leputes reconnut
a Benjam n Constant la qualité de français

Elle se montra moins empressée à l'égard des Juifs, qui de temps immemorial se trouvaient en dehors du droit commun. - An moyen âge, la condition des Juifs, infidèles, étrangers, us mers, offre une sing: hère instabilite. Comme ir fidèles, ils conservent à peu pres le hore exercice de leur rengion, mais il leur est défendu d'avoir avec les chrétiens des rapports tropntimes, le mariage avec eux est entache de n'illité absolue. Comme étrangers ils subissent le traitement inflige d'une façon generale aux aubains, et d'ine namère plus rigoureuse, car on les considére comme des aubains trréduc ibles, qui communiquent avec les « gen ils » au inieux de leurs interêts, mais ne se mêlent pas à eux. Aussi est-il admis sans difriculté que le seigneur féodal peut traiter les Jinfs comme il l'entend ; il peut teur interdire l'entrée de ses terres, les en chasser ou les y rete ir, tunquam screos, les tailler, les vendre, leur enlever fout ou partie de leurs biens. Ces plens suito it tentaient forlement les seigneurs. La prohibition du prêt à laterêt, empêchant les chrénons de se fivrer aux opérations de banque, laissait le champ libre aux Juifs, qui centralisaier t dans leurs mains le commerce de l'argent. Comme banquiers, on les appréciait, comme usumers, on les détestant De fail, ils avaient l'usure âpre En vain les ordonnances royales se succédaient pour la reprimer , leur pombre même pro ive leur inefficacité. Cependant les rois de France s'etaient montrés d'aport singuliere nent facilies. Phospie Aiguste, en 1204, se contentait de redure le taux de intérêt à deux deniers par livre et pur se na ne, soit environ 43 pour 100° On s'explique les l'aines exertées par de pareilles mœurs, es pourquoi, si les seigneurs féodanx trennent a garder chez eux ans Jufs qu'ils explonent a leur tour, les villes au contraire demandent leur expulsion on les parquent dans des quartiers separés juduaria), pourquei aussi on les force a porter sur leurs vélements un signe cistiretif, con me la fameuse roue ou rouelle, de drap jaune ou rouge De temps a autre, les rois les chassent en masse, pur exemple en 1395 et en 1615. Mais es expulsions n'eurent jamais de cara tère défiornf. An xyme siècle, les Jufs se retrouvent no abreux, et commencent a pénéarer dans la société fran-

caise. Un certain nombre obliennent des privileges, notamment les Juifs espagnols, portugais, avignonnais. Les Juifs d'Alsace. au contraire, restent soumis à un regime d'exception, mais à Metz et dans le pays messin, ils achètent la tolerance moyencant une redevance de 20 000 livres. Telle était la situation, quand l'Assemblée constituante fut saiste de la question juive. — Elle confirma les privileges anterieurement obtenus, abolit la re l'vance payée par les Juifs de Metz, et plaça sous la sauvegarde de la loi les Juifs d'Alsade, que le peuple alsadien accusait d'avoir quanze millions de créances peur trois millions de mels. Malgre son desir d'effacer toutes les barrières entre les bommes, elle refusa d'abord d'aller plus loin, et déclara « n'entendre men prépager » (24 décembre 1789), « Son esprit d'égalite, dit Laferr'ere, luitait pénihemen, contre lui même 🔹 C'est seulement le 27 septembre 1791, après qu'elle ent voié la Consulution, que le principe égalitaire l'emporta chez elle, et qu'elle « révoqua tous les ajournements, réserves et exceptions, insérés dans ses precélents décrets, relativement aux individus puifs, qui prôteront le serment civique 🧀

Cette hésitation de la Constituante est d'autant plus remaiquable qu'à l'égard des autres ctrangers elle s'était montrée d'une generosité imprudente. Le 6 août 1790, elle avait aboli tout ce qui restait er core du droit d'aubaine et de détraction, sans aucune con hiton de récipro de Des lors les « aubains » purent laisser ou recueillir des successions en France, tandis qu'à l'étranger les Français etaient toujours soumis aux anciennes restrictions. Il n'y avait même plus d'espoir de les voir supprimer, car les nations étrangères n'y avaient plus d'intérêt. C'est pour remédier à cette choquante mégalité que le Code e vil dut faire un pas en a rière, et revenir au principe de la récipiocité diplomatique

Le mariage civil et le divorce. Sous l'ancien régime, le mariage était, suivant la lefirition simple des canonistes, un sacrement produisant à la fois des effets spirituels et des effets civils ». Les légistes des derniers siècles avaient commencé à altérer cette not on du mariage, en dis inquant dans ce tout indivisible deux éléments : le sacrement, dont depen-

laient les effets spirituels, et le contrat, auquel ils prétendaier t rattacher les effets civils. Le liut de cette distriction etait le donner au rel, sous pretex e de réglementation du contrat, une influence indirecte sur le mariage. Cellé theorie subble n'avait guere produit, on fait le resultais, que des conflits péribles entec l'a torité religieuse et l'autorne royale. L'Assembles constituante la repat pour son compte, mais en la poussant pisqu'à sa cousequence ex reme, c'est i dire la soparation lu sacrement et di contrat On lit en effet dans la Constitution de 1794 (titre II. « La loi ne considere le maringe que comme contrat e vil. Le pouvoir legislatif établira pour lous les calitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, les mariages les decès scront constates, et il designera les officiers publics qui en recevront el conservenont les actes « Ce n'ela . ) is commo somble l'indiquer le texte, d'ino s'inple constatat o . par des officiers y ablics qu'il s'agissait (comir : cela se pratique en Angleterre, en Espagne, en Scanbravie, et alleurs), mais I'une vérilable secularisation du mariage.

Elle fut réalises par une le votée par l'Assemblée legislative, le jour môme de sa séparation, le 20 septembre 1792. La section I du titre IV de cette loi porte cette rubrique significante « Qualités et conditions requises pour pouvoir contracter manage. » C'était donc blen un manage ceul que la leu introdusait a côté du mariage religieux, à la lineré duquel elle dularait d'ailleurs ne vouloir « in innover ni nuire » cartimait. L'âge requis pour le mai age c'eul est fixe à quinze aus revolus pour les garçons, treize aus revolus peuc les filles d'ailleurs doivent obtenir le consentement de leurs percs, ou a défaut, d'aleurs incres, ou a défaut des cinq plus proches parents paternels ou maternels, etc., « sous poine de ne pouvoir être muries ». La bigamile est prondée, aiusi que le maitage en l'age directe et entre frère et sœur

Le même jour, l'Assemblee legislative vois, l'urgence, une loi établissant le dévorce. L'ile donne comme notifs que « la

Surfecte presion a consequence des part is a manage les enfants, Note insensible, p. 46-1.

faculté du divorce resulte de la liberté individuelle, dont un engagement indissoluble seruit la perte », et que certains epoux n'ont pas atten la le vole de la loi, « pour jour des avantages » de cette faculta s'aucun cah et des Etats géneraux cependant no l'aveit réclaimee. Le divorce était rendu aussi facile que possible. L. pouvait avoir lieu : 1° pour de nombreuses causes déterminées : lemence, confamination à des pelnes afflictives et infarrantes, sévices es injues graves, inconduite notoire, abandon de l'un des époux pendant deux ans, absence pendant cinq ans émigration dans les cas prévus par la loi; 2º par consentement matuel, 3° poin « simple allegation d'incompatible lité d'humeur ou le caractère » ; c était la repudiation deguisée. Au contra re la séparation de corps était sur primée, ce qui pla rait les épous catholiques dans une situation diffiche Quarw x effets du divorce, les étaient muse réglés : les ex-époux pe avaient se remarier, soit ensemble tout de suite, soit avec Gautres, mais, dans co demier cas, il fallait attenure un an esauf pour l'homme dans l'aypothèse du divorce pour cause déterminée. Ce délai fut abrogé plus tai l'pour le mari, et réduit à dix mois pour la femme (48 nivôse au U). Quant aux enfants, leur son stan regle e en assemblee de famille ». Ils pouvment être confles a l'un ou à l'autre des ex corjoints, cu même partages entre eux. Cetait, a breve coheance, la desorganisation de la famille. Le givorce devint, e i pe i d'années, un dissolvant énergique da manage civi

La désorgamisation de la famille avait d'ailleurs été préparée par l'Assomblée constituante, qui avait ut leve au pere le droit de correction sur ses enfants pour le remettre à on tribunal de famille, que e père ne présidant pas et devant leques il ne jona è que le rôle odieux d'accusateur. En fui, accelérée par la Convention, qui assimila les enfants naturels aux enfants legitin es [12] b umaire un II), et alla jusqu'à donner des rôcompenses aux filles-mères 17 pluvièse un II).

Les lois abolitives de la féodalité — C'est en matière de propriété fonciere que l'action de la Révolution devait avoir le plus d'importance et éxciter le plus d'enthousiasmé. En affranchissant le sol, eile a gagné à sa cause la masse des petits

propriétaires, fort nombreux en 4789 i et sur lesquels pesait tout ce qui restait du régime féodal. Par une conséquence naturelle de la transformation de la feodalité politique en feodalité civile, , assojettissement des terres aval, plutôt augmenté que diminué La effet, tous les anciens droits dont jouissaient les seigneurs. ai laul comme souverains que comme propriétaires, avaicel ete dépoul es par la royauté de teur caractère politique, ma s as n'avaient pas été abolis. Ils subsistaient aux mains de leurs an aires comme druis pécuniaires, irrachetables, grevant les horitages compris dans leurs seigneuries. Au xyn.º siecle, Laversion de la feolalité in wait fait que croître dans le cœui des paysans. Elle devint intolérable le jour ou, par suite d'une remarquable évolution de la jurisprudence, les furent consideres comme propriétaires de leurs ten ires. Ces redevances feodales, qui s'attachaicht à leur terre, à leur terre a eux, sans qu'ils passent parvenir à en secouer le joug, leur élaient odieuses Aussi la question les droits feodaux était grosse de menaces lorsque commença la Révolution. - Personia cependant n'avait semble s'en apercevoir. Emportés par d'autres idees, les philosophes, les economistes, l'argot même dans une certaine mesure, ne la so ipçonnaient pas? A peine les Élats generaux furent us rounis qu'elle se posa. Malgre la résistance du roi, qui, a la séarce du 23 juin, essaya de mettre hors d'attemte les proprietés feodales, qui sentait menacecs, il fullat, on presence de la jacquerie susci ée dans les déparieme de par la chute de la Bastille, pren tre une décision. Elle fut prise dans la Luit du 4 août, et, ie 11, i Assemblée nationale déclara « letraire entièrement le régime féodal » Selon l'expres sion de Meram, a toutes les propriétes seren dés rmais allo d.ales ≫.

Mais pour faire passer de paneige dans la protique, il fallaci in travail législatif considérable, qui ne lura pas moins de quatre ans, et dont le décret du 11 août fut le point le départ — Ce décret distinguait deux catégories de droits : les uns, con-

Noir e dessus, p. 47. 2 En 1776, Buncerl agant painté un ravrège factul d'Accompanients des droits fécaque, le rivre les l'une par arrêt un par a rent le Paris

sidorés comme terant a la manner e, étaient abolis sans indemnité pour les seigneurs, les autres, considerés comme purement fonciers, eta en leclares aimplement rachetables. Le som de « trier » les droits abous et les droits rachetables fut contre a un « Comité de féodalité » dans loquel figuraient Merlin et Tronchet. Pendant quaire mois, Mei lin iravailla avec acharnement pour faire le classement demande. Poussé par les révoltes des paysans, qui ne comprenaient pas ce retail, il deposa son rapport le 8 fevrier 4790. Dans ce rapport apparuit une distin tion différente de celle quavait d'abord adeptee la Constituante. D'apres Merlin, les droits fonciers derivent de deux sources : 1º de la feodalité dominante, ils sont alors asarpés, unla ab antira, et par sinte abolis. 2º de la féodulite contractante; ils sont alors consenus, valables, et par suite sinplement ra hetables. L'Assemblee approvance nouvern criterium, et vela, conformement aux conclusions de Merlia, le decret du 4f mars 4790. Pie co decret, ctaient supprimés : une sorxantame le d. ) is se greuna ix se radachant à l'idée de souveraineté, diverses tenures regardées comme serviles ou quasiserviles, et tous les drons feo laux et censuels, souf les redevances pécuniaires, qui cessent soulement dêtre seignear ales et sont maintenues comme recevances civiles, rachetalies, Les conditions du rachat, différentes suivant que les droits i racheter étuent casuels ou aunuels, furent organisces d'ane façon peu pratique par le decret du 3 mai 1790, reudu sur l' rapport de Tronchel. En fail, le rachat ne s'effectua pas, et quand la Constituante, qui d'ava t pris auc me mes ne pour l'acrecerer, ceda la place à l'Assemblée législative, la question des droits feedaax n'e ait pas resolue.

Assaille de petitions diverses, la Législative la discuta à no i veau, et rendit successivement plusieurs decrets d'un effet rad cal. Elle posa d'abord en principe, à la demande de Couthon, que tous les d'ons se goeuriaux si raient abolis, sauf ceux dont le seigneur pourrait prouver le caractère contractuel, en apportant le latre primité d'infendation ou d'acconsement. Appaqué d'abord aux droits easuels 18 juin 1792, ce système fut étendu ensur e aux droits fixes 25 août 1792. L'exigence

des titres primitifs avail une partée considerable abeaucoup de ces itées avaient été perdus, ou trôles dans les récents incendies des châteaux ou enfir n'avaient jamais existe, a posses sion immémoriale ou la contoine en tenant l'eu C'était la un fait notoire, car la jurisprudence avait depuis longtemps supples, par d'autres modes de pieuve, au lefant de représentation des titres pruntais. En les exigeant, la Legislative rentait les occasions de rachat très rares pour les droits féodaix. Elles ne se présentaient plus guère que pour les droits féodaix. Elles ne se présentaient plus guère que pour les droits féodaix. Elles ne se présentaient plus guère que pour les rentes fonc ères qui étaient mainten ies, à la condition toutefois que ces rentes ne fussent point dues « à des particuliers seigneurs en possesseurs de fiefs » (25 août 1792). Les décrets de 1792 coiven être par suite considérés commo décisifs au point le vue de la disparition du régime feodal.

.. restait peu de chose à faire à la Convention Elle disposaneanmoins que les droits feodaux seraient aboils sans indemnite, même en présence du titre primordial de la cossion, et que tops les titres qui les constalaient seraient remis aux municipalités et brûlés (17 juillet 1793 - Le brûlement fut sasjenda six mois plus tard 27 janvier 1794), mais il avoit deja cause la perte d'une feule de charles precieuses pour l'aistoire. Qu'int aux rentes foacières, la Convention les main int encore, mais avec cette nouvelle condition qu'elles auraient elé creees « sans a ican melange de ceas ou autre signe de seigneurie ou de feodanté » (7 ventôse an II). Par suite de res deux conditions posces par la Legislative et la Convention, un grand nombre de rentes foncières se trouvérent supparmees en faut. La rente fonejen fu casulte s'apprimée en droit, par un effet indirect le la 201 du 14 brimairean Vil sur le regime hypothécaire - Ainsi dispararent de la logislat on les principaux démembrements de la propriété foncière qu'avait comus l'ancien droit. La terre de France était desormais affranchie des nombre ises charges réelles qui la grevalent au moyen age :.

i Il y i trait encore à signa er lans e prême ordre d'idées les ens ou accrets concernant l'emphyteuse la locala en perphi elle, e bail a compant de lomaine compone ci, el aufres tenires and concennent laitees dans les liverses provinces de d'abbee, mais l'espace nous fait défait.

Lois successorales et hypothécaires. — La reforme des lois successorales et hypothécaires devait suivre de cresla réforme du regime foncer. On sait quelle complexite on treuve dans l'ancien régime successoral. Si la phapart des coutumes admetient certains principes généraux, tels que la disunction, au point de vue de la dévolution héréditaire, des propres et des acquêts, des biens pobles et des biens roturiers, avec la regle « paterna paternis, materna maternis » le privilège de masculinité, le droit l'aînesse, le retrait lignager, la réserve coulumiere, comme corolla res, elles ne s'entendaient goère sur la façon dont ces principes et ces corollaires devalent être appliques. On comptait huit à neuf systèmes différents pour la regle paterna paternis, une vingtaine pour le droit fainesse, et le roste à l'avenant. l'outes les coutures étant en principe. « reelles » en matiere successorale, il pouvait y avoir, pour un même défunt, une foule de systèmes appliquée à sa succession Tel s ait beritier sur la rive droite d'un ruisseau, qui ne l'était plus sur la rive gauche. Il etait necessaire de sortir d'un pareil ch tos

L'Assemblée constituante commença par abroger toutes acs anciennes règles contraires aux réformes nouvelles qu'elle avait déja accomplies, par exemplo la distriction des biens nobles et roturiors et le droit d'aînesse, qui provenaient du régime feo lal, le retrait liganger, qui entravait la circulation des biens, mais c.le laissa subsister les autres règies, et n établit pas un régime successoral construit de toutes pieces — É est la Conveition qui se chargea de ce soin, par la loi du 17 nivose an H Par celte lei, la Couve Lon a voulu assuror la stabilité le la nouvelle reparation de la propri lé fonquere, et arriver à la morceler autant que possible : la loi de nivôse a été une ventique machine a proyer le sol » (Tocqueville... Bile abolit toutes les coutumes en matière de siccession, et déclare qu'il n'y aura plus, pour toate la France, qu'un senl système successoral lans lequel on ne tiendra plus compte de l'or gine des biens, ce qui supprimait la distinction des propres et des acquêts. La masse amque sera deferee d'abord aux descendants, légitures ou naturels, lesquels partageront toujours par tête à éganté de degre.

la representation et le partage par souches sont admis pour enx a l'infini. A leur défaut, les ascendants, s'ils sont seuls, viannent selon la proximité du degré el partagent par tête. Hors ce cas, la succession se fend par moitié entre les deux lignes Dans chaque ligi e, les collateraux, sils sont seuls, succèdent s i vant le degré de l'ascendant dont ils descendent; s il y a a la fe is des ascendar is et des collatera ix, les ascendants sont toujours primes par les collitéraux qui descendent d'eux ou d'autres ascendants au même degre : la Convention préfère les heritairs je mes, « les vieux etant abrutis par les juejugas ». Enfin la représentation a lieu à l'infini en ligne collaterale, ce qui entraîne comme conséquence autant de fentes et de refentes qu'il y a de branches parm, les collateraux : on arrivait ainsi à avoir un numbre (u mme d'huratiers. L'effet, le la lo, fu, si rapile qui au bout de quelques années la propriété foncière était en certams endroits « emiettée »

La loi de nivôse s'occupa aussi de la faculté de tester, qu'elle red isit au mommon. Elle permit sculence a au testateur de disposer d'un dixieme de son patrimoine en présence d'un descendant ou aun ascendant, d'un sixième en présence d'un collateral II était défendu l'avantager par ce moyen un des hérit ers la Convent on voutait « l'egalite quand même » Loute liberante por ant atteinte à la reserve des héritiers était déclarée, non pas réductible, mais y ille pour le tout.

Au point de vie hypothécaire, la Révolution a posè les bases du regime actiel. L'hypothèque s'était introduite en France après la remaissance du droit romain elle s'était introduite en France après la remaissance du droit romain elle s'était considérablement développée sous la monarchie, mais elle était restée organisée d'une façon très defectueuse. Qu'elle derivât d'une et n'vention, d'un jugement, ou de la courrime, elle était toujours occurse et souvent génerale. La loi du 3 messilor un III vint apporter a ce système un changement complet. Les hypothèques pour produre leurs effe s, durent désormais être inscrités sur des régistres publics (principe de la publique). Les hypothèques indéfinies sont supprimées (principe de la spécia lite,, toutefois celles qui résultent d'un jugement restent géne rales. Les hypothèques legales ou tacités, comme on disait autre-

fois, sont abol'es. La loi de messidor contenait en outre an système oug'nal pour fonder et assurer le crédit foncier. Elle permetta t de prendre « Lypotheque sur soi même », et de négocier par voie d'un lossement la cédale hypotheca re ainsi créée, sans de le préexistante. Ces cédules étalent de ventables killets à ordie, mais elles ressembiaient auss la des assiquais privés. Lette circonstance effraya la Convention, qui ajourou quatre fois de saite l'exécution de la loi de mesudor -Elle fat a nalacée par la loi du 11 brumaire an VII, qui abandonna le système les céll es négociables, et rétablit les hypotheques légales le la femme mariee et des mineurs, mais caexigeant leur inscription. Elle maintenait d'ailleurs d'inc façon renerale le double principe de la publicité et de la specialisé Elle completa ce système, en exigeant la transcription au l'areau des bypotheques de tous les actes translatifs de proprieté; sinon, la mutation n'ela't pas opposable aux tiers qui avaient des droits sur l'immeuble vendu. On évitait ainsi, par celte mes re de publicite, les mufations occultes comme les nyi ithe jues occurred. C'etait to repléter utilement la transformation du régime foncier

# II. — Législation criminelle.

Nouveaux principes en matière criminelle. La transformation de la législation criminelle n'était pas moins necessure à do le point le viu de la procedure et des penalitées. L'ordonnance de 1670, qui formait sous le premier capport le droit en vigueur, était trop vicieuse pour pouvoir subsister. Elle avait de ja soi levé lors de sa confection, et suitout les us de vives protestations. Le premier président Lamorgnon à avocat general Talon, le chancelier Seguier avaient preparé la voie à Bercaria, Voltaire Servan, Mably. Ils soit de Warville, Fi angieri, à côte desquels on remarque, non sais sur use, Robespieure et Mara. Leurs critiques avaient provoque l'out du 8 mai 1788, qui ac somplissait quelques reformes

Les cahiers de 4789 réclamèrent des modifications plus profondes, qui furent operes par la Constituante, d'une façon provisoire par son decret du 8 octobre 4789, puis d'une façon définitive par la loi du 46 septembre 4794 sur la procédure criminelle, et le code pe sal du 25 septembre de la nême aunée.

Ces leux derrières lois avaient eté precédees de l'adoption de plusieurs principes nouveaux, que les Constituants avaient pu trouver dans leurs Cahiers, et qu'il est nécessaire J'indiquer. 🛶 An point de vue de la procedure il fut d'abord admis, quand l'Assemblée discuta les bases de la reforme ju liciaire, qu'on élast rait des jurés en matière criminelle : cette Jéris en entrat nan la refonte complète du système ancien — Au point de vic *pénal*, la Déclaration des droits de l'aoinme posait en principe \* \* 4° La loi n'a le droit de defendre que les actions mai sibles à la sociéte 🔻 elle écartait ainsi les crimes purement moraux, résultant de l'intention et non du fait; 2º « La loi ne doi, etablir que des peines strictement et evidemment nécessaires » · c'étail la réaction contre les peines atroces en usage auparavant. Le 21 janvier 1790, l'Assemblée ajoula ; 1° que les délits du même geore devaient être punis par le même genre de pernes quel que fût le rang ou l'état du coupable : ce qui n'avait pas heu sous l'ancien regine, 2 que, les délits ctant personnels, les peines devaient têtre egaiement et qu'aucune fi trassuro legale ne serait plus imposee à la fanulle des conda nués. Il fut enfin décidé que les pernes, toujours modèrees sermont proportionness aux délits (16 a oft 1790).

Sous ce dermer rapport, la Constituante etablit un système assez simple. Elle divisa les delits en urois ca égories : les criues, les delits correctionnels, les délits municipaux; uns titua treis catégories de poincs correspondantes les peines afflictives et infamei tes, les peines correctionnelles, les peines municipales, et organisa enfin treis jur dictions repressives egalement correspondantes : le tribunal criminel, composé de juges et de jures, le tribunal de pouce correctionnelle, composé du juge de paix et de ses leux assesseurs, le tribunal de police municipale, composé de trois juges choisis par et parmi les officiers municipaux. C'est seulement pour le tribunal criminel

que la Constituante élabora en 1791 une loi de procédure et un code pénal

La loi de procédure et le code pénal de 1791 — La « procédure par jurés » (rganisée par la loi du 16 septembre 1791 se divise en deux phases bien districtes : Linstruction preparatoire et l'instruction definitive

L'instruction préparatoire est faite par le juge de paix, sur voillé par l'accusateur public. Elle est ensuite verifiée par un membre du tribunal (civil) à i listère, appele directeur du jury, qui la complete s'il y a rieu, puis sommise à ce même tribunal du district, qui fait set fonction de premiere juridice on d'instruction, et décide si les charges sont suffisantes contre l'in li vilu soupçonné. En cas d'affirmative, l'inculpé est renvoye devant le jury d'accusation, un posé de huit jures prési lés par le directeur du jury. Gette seconde juridiction d'instruction est appelee à décider de nouveau si les charges lui paraissent suffisantes. Si non, l'inculpe est mis en liberté, si our, il y a « reglement à l'extraordinaire », c'est-à dire renvoi de l'accusé devant le tribunal criminel.

L'instruction definitive commence alors Elle débute par un nouvel interrogatoire de l'accusé, fait par le président du tribunal criminel, qui doit lui communiquer ensuite toutes les pièces de la procédure. L'arcusé designe alors son avocat, a defaut, on lui en nomme un d'office. Vient ensuite l'aulience publique, où tout est oral. On forme d'abord le pary de jugement, composé de douze jurés. Un entend les témoins, l'accusateur public, et, en lermer heb. l'avocat de l'accusé. Le president clôt les délats, les resume, et pose des ques ions centes au jury qui se retire dans une salle séparee pour dehbérer L'ancien système légal de preuves, si absurde, est supprimé les jures se décident d'après leur conviction intime. Une fois leur décision prise, on fait entrer le près lent du tribunal criminel et l'accusateur public : chaque jure passe devant eux, et deciare dans quel sens et pour quels moufs il vote. Le verliet est alors proclamé, le commissaire du roi requiert l'application de la peine, et le tribunal criminel la prononce

Les peines, afflictives et infamantes, que pouvait pro-

noncer le tribana, criminel, sont indequées par le code pénal du 25 septembre 1791. Elles etalent au nombre de huit : la mort, les fers fixes a vingt quatre ans au maximum,, la réclusion, la géne, la déportation, la détention, la légradation cavique, le carcan Les peanes en ectle mal es consistaient en prisor or an endest les peines municipales, en légeres amendes Étaient supprimés . ,a mort civile, la maique au fer rouge, les muniations diverses, le fouet public, l'amende honorable, la confiscation generale le , blen emendu la tortore, déjà abolic par l'édit de 1788 — Le système de pénalités graduees etabli par la Constituante était très sujerieur au système ancien, mais il n'était pas parfait. D'abord, il manquait d'étasticité on matière criminelle, en effet, les peines étaient fixes le juge ne porvait pas se mouvoir entre an hax mountet un morimum, il ne po mait donc tenir comple, ni des circonstances itiénuantes, mi des circonstances aggravantes. Les Constituents avaient voulu réagir contre les antiennes peines arbitraires : ils avalent depassé le lut. Ils l'avaient de lassé encore en a porimant le droit de grâce, par réaction contre l'ancienne emmipotence royale : il cart i ri, ossible amsi de tenir compte du repertir des condamnés. De plus, il avait fallu, par une conséquence force :, supprimer les peines perpétuelles par la même, on avait supprima ana itermédiana na cessaure entre les fars el la mori

# Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV

L'Assemblée législative complete l'organisation criminelle le la Constituente en étable sant la guillotine comme mode d'exécution de la peine de mort (20 mars 1792). Ene la trouble ensuite par l'institution du tribuna, résolutionnaire, le 17 août 1792. Supprimé par la Convention le 29 novembre, ce tribunal fut rétable sous le noin de tribunal enumeré ext aordinaire, le 10 mars 1793, il reprit bientôt la lénomination de tribunal resolutionnaire, et devint l'instrument de Robespierre. On a vui plus haut dans quelles conditions il tonchonnait compétence vague précédure des plus sommaires, une peune unique : la mora, n'étaient pas ses plus graves defauts.

Vers la fin de son existence, la Convention devait rélablir Lordre en votant la Constitution de l'an III, qui réorganisait la justice criminelle à peu ples sur les mêmes bases qu'apparayant, et le Code des delits et des peraes di 3 brumaire an IV, qui réorganisait la procédure criminelle ; sur 646 articles, 600 en effet sont consacrés à la procédure 🕝 Le soin de rediger ce code avait été confié, le 3 floréal an 11, a Cambacérès et à Merlin. Il fut en réalité lœuvre personnelle de Merlin, qui accomplit un travail prodigieux. Aussi pr'scuto-t il un caractère conforme à ses origines ; c'est une composition systèmatique, dont toutes les par les s'enchaînent, et que la discussion parlementaire, qui amène souvent des incohérences, n'a point altérée, car la Convention le vota de confiance et sans débats la veille même de sa separation. Le Code de brumaire avait malheureusement le défaut de ses qualités. Mécanisme complique, nerissé de formalités et de nullités, il s'est trouvé fort defectueux dans la pratique. Ce qu'il font surtont noter, c'est qu'il avait sur certains points al indonné les principes de 1791. Sans doute, il n'y avait de modifications que dans les détails, et non dans les grandes Lones. Mais à certains indices, par exemple au rétablissement de la distinction de l'action publique et de l'action civile, qu'avait effice : la Constituante, à l'importance accordec de nouveau à une instruction preparatoire secrèle et écrete, on sent une ten lance à revenir aux traditions anciennes. Cette tendarce, plus tanl, no fera que se développer.

#### BIBLIOGRAPHIE

Pocuments — Les Camers de 1789 voir les ordinations bibliographiques for ées ci-dessus, p. 51) — Les sois et décrets depuis 1788 dans la Collection générale de Duvergier, t. I a MV — Lois orviles ou Code enviouremédiaire par J. B. S. [Jean-Bapt. Sirey et G. S. L. Gilbert Sanfourche-Laporte] 2º éd., Paris, 1810, + vol. — Pour les travaux preparatoires des lois voir Procès verbal de l'Assemblée Nationale, 75 vol. in 8, avec tables, in fo de l'Assemblée tégislative 46 vol. in 8, avec tables, in fo de l'Assemblée tégislative 46 vol. in 8, avec tables, in fo de la Convention, 74 vol. les tables ne sont pas encore publices; — Papiers des Comités de la Constituante, aux Archives Nationales. — Rapports de Cambacérès, Merlin, Tronchet etc., — Immais de l'epoque, notamment le Moniteur, le Journal des détats et des décrets, le Journal logique-phique — Archives parlementaires, pui ces par Mavidal et Laurent,

Par s. 186" 1889 — Fenet, Recuest complet des travaux preparatoires du Code civil, Paris 1 1 1836)

H. Lavren Generalvés. — P. Laforribro Essat sur l'histoire du droit français, k. M., Paris, 1852 (c'es. la 2º ed.) de l'envrage inatule llistoire des principes, des institutions, et des lois de la Révolution frande, mis 1789 jusqu'à 1806 Paris, 1830). De Tocqueville, L'ancien régime et la Révolution 6º éd., Paris, 1877 Taime, Les origines de la France romemporaine la Revolution, Paris, t. I (1878).

Specialités. - le for le 1. m. paire pe dun la Bevala son Valesse. De la aurée persistante de l'ensemble du droit ciru français pendant et upr « la Révol., Paris, 187? — Bernzien, Précis histor sur les codes français. Paris 184. — De Fresquet, Precis d'hist des sources du droit français. Aix et Paris, 1861. — Marcel Plantol, vov. Code civil, dans la Granda

I nevelopedie, t. XI

2º Sur les cond tous sociales Théron, Le christianisme et l'escheunge Pans, 1861 — Cochin, L'abolition de l'esciurnye Paris, 1861, 2 voi G. de Felice, Il strie des protestants de France depuis la reformation jusquient temps present, Paris, 1861. — Depping, Les Jinfs au moyen dye Pans, 1862. — Th. Remach, Ilest des taractites, Paris, 1862 — Ulysse Robert, Les supres d'infame un moyen dye, Paris, 1888 — M. de Maulde Les Jinfs lans les États français du Saint-Siège Paris, 1880 — L'abbie Lemann, L'entrée des Isractites dant la société française, Paris, 1886 — De Inint-Gorans, De usu hodierne juite albinague en Galtià, Argeniquett, 1785. — Demangent Hist de la condition vivile les étrangers en France, Paris, 1884 — Bonne, hinde sur la condition vivile les étrangers en France, Paris, 1884 — Bonne, hinde sur la condition vivile les étrangers en France, Paris, 1886

P Sar le mariage civil et le divorce. Agier, Du mariage dans ses repports ever la religion et les lois nouvelles de la France, Paris, an IX, 2 vol-

Tabaraud, Principes sur la distraction du contrat et du sacrement de mariage, Paris, 1825. Paoli, Etuin sur les tragmen et la nature du maria je cui d'Paris 1890 Classon. Le mariane cui d'et le disorce, 2º edi., Paris, 1880 — Pauteville Le disorcé pendunt la Métoi. Jans a Reine de la Réini, année 1883 — Paul Barnard, Histoire de l'autorité paterne le cui France, Ment l'dier, 1863

2º Sur l'abolition de la feodante : Bonoux! Les insommentents des droits feomus, Londres e. Per s. 1778 — Merlin Reportous de junsprus 5. ... Brusel es, 1825 1828, passin; et Questions de droit, 4º edit , bruxelle . 1828 1830, passun Dallon, Repert alphib de legul, etc voy Propriété Doniel La Mevos frança es et la frodalité, (Rodale, t. XXXVIII (1857) De Lomenie Les droits froduix et la Revou, dans 2º édit., Paris, 1876 le Correspondant, annec 18", t. LXX - Paul Janet, La propriété pendant la Revol française, introd. à son ouvrage. Les arig du meralisme contemporces, Paris, 1883. J. Lefort Hut, des contrats de location perpet., Park, 187 Garnounet, Mat. der hest perpet Pana 1873. Emile Chimon, Les lemembrements de la propriété fonciere auant et après la Récol., Para 1881 - Robert Boudant, in transformation jure, the in propriete foreiers dans to treat intermed. Pars, 1881.

5° Sur la legislation de la ide slat on communelle Paris 1883. Esmein Hist. de la procedure crimin en France Paris, 1882, p 329-43) Campardon, Hist. du tribunai revol., Paris 1862, 2 vol. W Wallon, Hist, du trib révol.

de Paris, Paris 1880 1889, 6 vol.

### CHAPITRE X

## L'ÉGLISE ET LA RÉVOLUTION

(1789-1799)

Dans la ques ion des rapports de l'Église et de l'État, l'Assemblée constituante se depu tit completement de l'espeit de moderation intelligente qu'elle avait montré ailleurs. Des le debut, elle manifesta à l'égarl de l'Église cada lipe une hostilité qui laissai, privoir à breve echéance une persecution en règle. Cette hostilité ne saurait sar, tendre à la fin d'an siecle og le clerge français s'était vu envahir par un trop grand nombre de membres indignes, où les memeurs esprifs parmi les la naturante affichaient les doctrines galaicanes ou jansénistes, où certains ne compaissaient le christianisme que par Voltaire et les encyclopéaistes, où beaucoap n'admettaient que la religion du *Vicaire savoyard.* Mirabeau baduisit en jour le sentiment de ces detriers par ces nots qui lui échapperent dans la craleur des discussions - « Il fait décatholicise la France b Hebert dun plus tard : « II fait la déchrist aniser b Orientee en ce sens, la gradation des mesures prises par les pouvoirs publics fut rapide en 4789 on sattaqua aux propriétés ecclesiasaques; de 4790 à 4792, au clergé, seculier et régulier, en 1793, au clite la même, vint ensuite la reaction No is allons étallier successivement des quatre étapes des rapports de la Révolution et de l'Eglise





# I. - Mesures relatives aux biens d'Église.

Suppression des dimes — Il fut tout d'avord question des dimes, contre lesquences les planates des paysans avaient été très vives au xvir siècle. Par suite d'alus seculaires, elles étaient alors fort mal organ sées. Une grande partie appartenant à des monastères, cits gros deconateurs, au l'eu d'appartenn aux cures des parcisses, rédims à la portion congrue D'autres, malgré les prohibitions des conches, avaient été inféodees à des seigneurs laiques. Entin une extrême diversité regnait dans les différentes provinces, au point de vue de l'assictée et de la perception. En 1789 on evaluait à 70 millions de livres le produit total des dimes ecclesias ques, et à 10 millions celui des d'anes inféodées.

Les unes et les cutres, dans la mut du 4 août, furent déclarées rachetables, sinvant un mode que devaient regler les assemblees provinciales, mais lors de la revision an decret du 4 août, Mirabea i en demanda l'abolition pure et simple et immédiate (10 août). Sleves combattit cette proposition aver une certaine énergie, et la discussion menagant de devenir prageuse, lorsque l'archevêque de Paris, Mª de Juigne, surnomme le Pere des pouvres, monta à la tribane et fit la déclaration suivante Au nom de mes confrères et de tous les membres du clerge. qui apparacaneat à cette auguste assemblee, nous remettons toutes les dancs eccles astiques entre les mains d'une nation justo et genéreuse \* (11 août). Cette declaration franchait la question de droit : les dimes ecclesiastiques étaient abandonnces. Un decret du même jour les Jeclara aboles, on « avi serait aux moyens de subvenir quine autre manière à la dejense du culte divin, a l'entre, en des ininistres des autels, au so dagement des pauvies, aux réparations et reconstructions les eglises et presbyteres, et à tous les établissements, seminaires, écoles, collèges, hôpitaix, comminautés et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées » (art. 5). L'abol fron Jes dimes ecrlesiastiques n'esait toutefois que conditionnelle elles devaient être porçues jasqu'a ce qu'il eût été pourvu à leur remplacement.

Quant aux l'imes infécdées, cependant plus critiquees, cui on n'en apercevait pas l'origine, et elles étatent détournées de leur but, — elles furent declarées simplement rachetables; mais en 1790, en présence des insurrections des paysans et de la guerre aux châteaux, elles furent abolies à le ir tour, et durent cesser d'êtro perçues à partir du 1<sup>st</sup> janvier 1791 (decret du 14 avril 1790, art. 3. Sculement les titulaires de ces dimes devaient être indemnisés sur le Trésor public, les dimes infécdées ont lonc été en définitive rachetees par la nation.

Sécularisation des biens ecclésiastiques. — Deux mois après le décre, du 11 aoûl, l'Assemblee constituante s'occupa des bénépaes ecclésiastiques, qui servaiert, concurremment avec la dime, à l'entretien des prètres et aux frais du culte. - Ces bénétices, dont la création remonte au debut de la periode léodale, et resulte du partage des atens des dioceses entre les évêques et leurs prêtres et des biens monastiques entre les abbés et leurs moines, formaient cepuis cette époque la dotation des différentes circonscriptions ou dignités ecclésiastiques, érigées en personnes morales et ayant comme telles l'aptitude juridique a posséder. Dans Leaucoup de cas, ces personnes morales étaient propriétaires en vertu de donations ou fondations faites par des particuliers. Quant aux bénéficiers, conformement aux regles du droit canonique et du droit civil combinees, ils ne jouissaient des biens d'Église qu'à titre d'usufrantiers, c'etait là une chose notoire et bien connue des hommes de loi.

Ce sont precisément ces benefices que, le 10 octobre 1 189. Talleyrand, evêque d'Autun, proposa de medire a la disposition de la nation obérée. Cette proposition, c'était pour le clerge de France, accusé d'être trop riche et deja depouille le ses dimes, non sculement la pauvreté, mais la misère. A ce propos, une discussion celèbre s'engagea entre Mirabeau, qui soutint la proposition avec une grando véhemence, et l'abbé Maury, qui la combattit. Mirabeau développa trois arguments : le la proprieté repose sur la loi écrite, la loi peut donc enlever

au clergé cette proprieté dont elle est la base. 2º les corporations n'existent pas vis-a vis de l'État, et doivent cesser d'être, « quar d elles ont cessé d'être utiles », 3° le clerge, propriétaire des bie is d'Église, n'existant plus comme ordre, doit nécessai rement cesser d'être propriétaire. Ces arguments prouvaient trop. Le premier, emprunte aux théories de J.-J. Rousseau et repris par les socialistes modernes, conduirait, s'il était exact, à la spoliation universelle, non sculement des personnes morales, mais des simples particuliers, la loi pourrait supprimer tous les proprietaires. Un doit s'étonner que l'abbe Maury ait à peine répondu à cet argument. Le second conduisait à abolir, non seulement la propriété ecclusiastique, mais l'Église ellemême, pinsqu'on jugecit « qu'elle avait cessé d'être utile ». Le troisième constituait une erreur juridique Labbé Maury demontra, avec surabon lance de preuves, que le propriétaire des bénéfices ecclésiastiques etait non pas l'ordre du clergé, ni mêmo l'Église catholique en genéral, mais chaque paroisse, chaque diocèse, chaque monastere, etc., constitue un personne morale, et dont les Liens provenaunt le plus so ivent de Jonations particulières

Cette démonstration était infolitable. Néanmoins, sous la pression des besoins d'argent!, l'Assemblée constituante rendit, le 2 novembre 1789, le décret suivant. Il Art. 1: Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces. Art. 2 Dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure moins de 1200 livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendant.

Alors commorça la grande expropriation des bénefices séculiers et réguliers; et cependant la Déclaration des droits de

Déjà le 29 septembre 1789 (Assemblee àvait present » de faire porter, à l'hête, des Monnotes le 1 us primia, noute l'argenterie des égases, fabriques, chape es et confreries, il 1 ne seron pe a recessa re pour la décence du culle divin ».

I homme du 26 août précédent, d'sant « Les propriétes etant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, legalement constatée, i exige évidenment, et sous la contition d'une juste et préalable indemnuté » L'Assemblée constituante violait donc la première le principe de just ce qu'elle avait consacré. Ce qu'en a appelé la « sécularisation des biens du cleigé » etan une ven able confiscation. Sieyes se iligna ce caractère : « Vous voilez être libres, dit il aux Consulvants et vois ne savez pas être justes! »

Il faul noier, com ne circonstance altenuante, que l'Assert blee s'engageart formellement a pourvoir aux frais du culte cha conner aux prêtres un traitement, qui constituait pour enx la representation paruelle des propriétes confisquees. Cest la l'origine première du budget des cultes qui se présente ainsi dans l'instoire comme une compensation à une confiscation, qui a noi ment seroit sans extuse.

# II - Mesures relatives au clergé

La Constitution civile du clergé. — Le clerge de formait plus un ordre de la nation, et n'avait plus de prérogatives et de propriétes partie hières. Au poin de vue politique, celusemble. Il aurait du suffire à l'Assemblée constituante, mais, obéissant à certaines inspira ious ju somstes et philosophiques, elle alla plus loin, et en réput le « constituer » le clergé de France sur des bases nouvelles, suns entente préalable avec le souverain pontife. En vo ant la Constitution civile du clerge, la Constituante envahit le domaine spirituel, et commit sa plus grai de faute, del acte eut en effet pour résultat de troubler les consciences, d'ouvrir l'ère des discordes religieuses, d'empêcaer les catholiques sincères à a thérer à la Revolution, et de précipier celle-ci lans les exiès

Il est assez difficile d'expliquer rationnedement la mesare prise par l'Assemblée constituante. On a dit que le Comite ecclesiastique, chargé d'elaborer la nouvelle charte du cleigé,

était composé de canonistes savants, tels que Lanjumais ou Durand de Maillane, qui desiraient revenir aux traditions primitives de l'Eglise et réformer les abus qui s y étalent glisses. Mais ces canonistes ne pouvaient ignorer que le pouveir secuher n'a pas par lui même compétence pour operer une reforme religieuse. A défaul des principes l'hisloire de la Réforme pretestante apra t dû es eclairer. La véritable explicación nous paraît avoir été donnée par le jausent-le Camus, aucien avocat du clerge, et par M raheau. Camus ne cuer ut pas son hostilité contre le pape et les pouvoirs qu'il exerçait sur l'Église . « Qu'est ce que le pape « Un éveque, ministre de Jesus Christ, conme les autres, dont les fonctions sont errconse ries dans le diocèse de Rome... I. est temps que l'Église de France, toujours jalouse de ses libertés, mais pas toujours assez forte pour les maintern, son delivrée de cette servitude 🤌 Lanjumais l'appayant, affectant de parler toujours à la tribune de « l'evêque de Rome »; d'Eprémesail, faligue, l'intercomp . • « L'évêque le home est pour les catholiques le souverain pon ife. » Quant a M rabeau, qui intervint avec violence dans la discussion, i. voulait, non seulement detailler de Rome l'Eglise de France, mais encore la soumetire à l'État 💃 Tous les membres du clorgé son, les officiers de l'Etat, le service des autels est une fonction publique. . C'est bien la la double i lee que presendant real ser la Consultation e vi a, votes le 12 juillet 1790

En volci les dispositions principales — 1° les 134 diocèses qui se par ageaient la France sont supprimes et remplacés par 83 liocèses no iveaux, dont les limites seront les mêmes que celles des departements et qui seront groupes en dix metropoies; — 2° les évêques et les cures seront élus désormais dans la même forme que les députes et les fonctionnaires d'après les règles du decret du 22 decembre 1789, — 3° les évêques clus se présenteront, dans le mois de leur élection, devant leur metropolitain, lequel à le droit le les examiner sur leur doctrine et leurs mœurs; s'il les juge capables, il devra leur donner l'institution canonique, si non, infiquer par écri, la cause de son refus. L'intéressé pourra se pourvoir par la voie de l'appel comme d'abus; mais, comme il ny avait plus de pariements

pour connaître des cas d'abus, un décret du 15 novembre 1790 vont doc der que l'élu, assisté de deux notaires, se présenterait successivement devant tous les évêques de sa province. Si aucun ne veut accorder la « confirmation canonique », l'appel comme d'abus devra être porté au tribunal civil du district dans lequel est situé le siège à pourvoir. Le tribunal prononcera en dernier ressort, et, s'il juge qu'il y a abus, lés guera lui même l'évêque qui sera tonu de donner la confirmation canonique, de quant aux rapports des nouveaux évêques avec le pape, ils sont simplifies autant que possible : les élus nauront point a lui demander des bulles de confirmation comme autrefois, ils lui a l'resseront seulement des « lettres de communion » pour l'avert r de leur election: —5° la constitution détermine enfin le traitement des neuveaux « fonctionnaires » ; sous ce rapport, ses dispositions sont aujourd'hui sans intérêt

Il n'en est pas de même des premieres, qui opéraient une véritable révolution dans la condition du clergé de France Elles aboutissaient à faire des évêques et des prêtres de simples fonctionnaires administratés, comme sons l'Empire romain, elles consacraient l'absorption de l'Église par l'État. Louis XVI en fut scandalisé, et en ecrivit aussitôt au pape. Livré à lui même, il eût sans doute refusé de sanctionner un décret aussi contraire aux lois de l'Église, mais son entourage lui fit craindre anc insurrection, et, sans attendre la réponse le Pie VI, le rossigna « la mort dans l'âme » (24 août)

Les évêques, au contraire, se preparament a la luite Le 30 octobre, trente d'entre eux, deputes à l'Assemblée, publièrent une « Exposition des principes sur la constitution du clergé », rédigée par Mar de Boisgelin, archevêque d'Aix, et à laquelle adhérèment tous les autres évêques de France, sauf quatre Les divers points sur lesquels la Constitution envile était en opposition avec les principes canoniques y sont nettement établis — 4° supprimer d'un coup 51 sièges épiscopaux et changer la circonscription des autres, c'est faire un acte de jaridiction spirituelle hors de la compétence du pouvoir s'eulier, — 2° faire élite les évêques et les curés par des collèges électoraux où figurent des protestants et des juifs, est absolument contraire

à ces asages primités qu'alleguent les canonistes du comité et qui donnaient l'influence principale au clergé, contraire aussi au concordat conclu par François I<sup>ee</sup> avec Léon X, lequel con stitue à la fois une loi de l'Etat et une lo. de l'Église qu'on ne peut modifier qu'avec le concours du souverain pontife, 3º attribuer l'institution canonique des évêques au métropolitain n'est pas non plus revenir aux usages prim tifs, d'après lesquels le métropolitain recevait ses pouvoirs des conciles provinciaux, c'est encore porter attente aux droits du souverain pontife, qui depuis leux siècles est en possession de Joiner celle a statution; pourquoi ne pas réunir un concile national et ne pas négodier ensuite avec le pape pour arriver à une entente sur ces questions mixios? • 4º enfin supprimer to is tapports avec le pape autres qu'une simple lettre de faire part, c'est vouloir faire de l'Église de France une église nationate, ce qui, en matière de religion, est une eurange confusion d'dées, et par suite proparer un schisme. -- Pour éviter ce schisme, les évêques se serrent autour du « centre de l'uané », ils ravoient coup sur coup dans leurs dioceses plus le deux cents mandements, dans lesquels on ne lit, chose inquie depuis un siecle dans l'Eglise gallicane, que des protestations d'a nour et de fide-Lité pour le Saint-Siege.

Prêtres assermentés et insermentés. — La Constituante sentait la résistance grandure elle s'obstina el prépara des mesures coercitives. Le 27 novembre 1790, un nouveau décret enjoignit à à tous les évêques, el devant archévêques, curés, et autres ecclesiastiques fonctionnaires publics » de prêter serment « d'être filèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintemir de tous leurs pouvoirs la Constitution decrétée par l'Assemblee nationale et acceptee par le roi », sous peine d'être coi sidères comme demissionnaires, et d'être, lans le cas ou us prêten draient continuer leurs fonctions, « poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public ». Cette obligation du serment con somma le schisme. Quatre évêques sculement le prêterent. Lomence de Brienne, archévêque de Seus, de Jarente, evêque d'Orléans, de Savine, évêque de Viviers; Talleyrand, évêque d'Autin, auxquels l'faut ajouter deux evêques m partibus, Gobel et du Bourg Miroudot, et environ un tiers des memores du bas cleigé, parmi lesquels l'ablé Gregoire, hientôt élu évêque du « departement » de Loir-el-Cher 430 évêques et 46000 prêtres le refusèrent « Si nous prêtions de serment, répond rent les professeurs de Sorbonne, nous trouverions dans les annales de cette école et jusque dans nos leçois mêmes, l'arrêt flétrissant de notre condamnation » Un certain nombre d'ecclésiast ques prêtèrent le serment avec des restrutions qui le rendaient outhodoxo, mais ceute échappatoire fut fermée par le decret du 4 juivier 1791. Les prêtres « jureurs » furent désignes officiellement sous le nom de prêtres constitutionnels du assermentés; les autres sous le nom de prêtres refractures ou insermentés.

Au mois de mars 1791, la réponse du pape arriva en France. Comme il était facile de le prévoir, il condamnait la Constitu tion civile (10 mars . Le 13 avril, par e bref Charitas, il interdit la prestation du serment et approuva l' « Exposition des principes », que les évêques de France lui avaient adressée le 40 octobre précédent. La situation était desormais très claire les « réfractaires » seuls restaient en communion avec le pare, les autres Le pouvaient former qu'une Église schismatique '. Parmi les prêtres qui avaient dejà prêté le serment, plusieurs le rétracterent dès qu'ils connurent la decision pontificale, la plupart persistèrent. « Voila la guerre civile préparce, guerre religieuse, guerre inexpialie » Aulard). Quant à Louis XVI, qui avait sanctionné la Constitution civ le, il refusa toujours de se mottre en rapport avec des préties assermentes. On a vu plus haut l'histo re de son voyage à Saint-Lloud pour y recevoir la communion pascale des mains. L'un insermenté (28 avril 1791). Ce jour là, la faite de Varennes fut decidée ; entre le roi et la Revolution, la questició religieuse venait d'euvrir un altime.

Copendant, il s'agissait d'organiser la nouvelle Église Les évêques insermentés ayant été declarés demissionnaires, il y avait, de par la Constitut on civile, vacance générale de tous les

f. A nest to be continued parties or in represent less Avignon et la somita-Volument function enérgie, pape de rétires e la Prance 44 septembres 2 Nouve - Passia p. Contains

sièges épiscopaux, sauf quatre. Les procureurs généraux syndics. dos départements furent chargés de faire procéder aux elections. On trouva des electeurs; on trouva des cand dats, il fut moins aisé de trouver des évêques consecrateurs. In decret du 24 février 1794 dec da pour faciliter les choses, que la consécration e pourrait être faite par un évêque de France, sans être tenu de demander la pelmissi in a l'évêque du licu ». Ce fut Talleyrand, assiste des évêques un partibus Gobel et Mirondot, qui so décida à donner la vie a l'Église constitutionnelle. Il sacra l'abbé Expilly pour le departement du Finistère et l'abbé Marolles pour cel n de l'Aisne (24 feyrier 1791). Les no (yea ix óvêques sacrèrent les autres élus, et à la fin de 1791, l'Église constitutionnelle était au complet 4. Les prises de possession des nouveaux sièges s'effectuerent dans différentes villes. Luon. Soissons, Besançon) avec une certaine solennité, grâce aux so as des administrations municipales; dans d'autres (Nimes, Quimper,, il y cut des scandales de tous genres

Une des premières visites, à peu près in hapensaile, des nouveaux prélats fut pour le club des Jacobips lu Leu IIs y furent bien reçus, quelques-uns même furent non més présidents Marolles a Laon, de Villar à Laval La situation changea, quant les évêques voulurent commencer leurs visiles pastorales lans les communautes religiouses. A Besançon, Séguinne par se faire admettre par les Visitandines, les Caemélites. les Benédichnes. Les religiouses de Châteauroux fermereit leurs portes à Heraudin, los Carmelites de Nantes a Minée Roux pénétra chez les Carmélites d'Arles, mais regat un acqued sign ficatif Dans beaucoup de campagnes, les prèties assermentes ne reussirent pas à entrer en relations avec leurs paroissiens Dans le Milli, en Vendee, en Poitou, en Britagne, les « intrus » furent tenus à l'écart ou chassés, quelques-uns battus et blessés. Dans l'Hérault, il fallat les installer manu militari et l'operation suscità des troubles à Frontignan, Bouzigues, Castelnau, Saint Just, etc. Le expert des députés Gensonné et Gallois, envoyés comme commissaires dans la

<sup>4.</sup> Cobel pur sa part, sacra 18 canques, puis de la mortic

Vendée et les Deux Sèvres, contient sur l'attitude des populations de curieux rensoignements (9 oct. 4794).

Quant aux prêtres insermentés, privés de leurs églises et de leurs fonctions, ils resterent quelques mois sans être inquiétés, l'Assemblée constituante se déclarant « éloignée du dessein de dominer les opinions, plus éloignée encore du projet de tyranniser les consciences 1 » Le 8 fevrier 1791, elle leur allouait un secours de 500 livres, et le 7 mai, défendant de les empêcher de dire la messe dans les églises. - - Une fois l'Assemblée législative readie, leur aduation ne tarda pas a suggraver Dès le 29 novembre, l'Assemblée décréta que tous les ecclevias iç les qui n'avaient pas encore prêté le serment devaient le faire dans la huitaine, sous peine d'être considérés comme « suspects ». Le 27 mai 1792, elle prononça la deportation des insermentes. Louis XVI montra cette fois quelque énergie, et refusa sa sanction à cea deux décrets. Après le 10 août, Louis XVI étant desenu au Temple et la sauction royale n'etant plus nécessaire, ces décrets furent renouveles. Le 26 août, Il est oujoint à tous les prêtres insermentés de sortir dans les huit jours au département et dans les quinze jours du royaume; passé ce delai, ceux qui n'auront pas obéi serent arrêtes, conduits de brigade en brigade au port de mor le plus voisin, et Jépor és à la Goyane. Ceax qui rentreront en France seront con lamnés à 1 x ans de le cution. Les simples cleres, minorés, et f.ères lais seront soumis aux mêmes disposítions, « lorsque, par quelques actes exterieurs, ils auront occasionné des troubles venus à la connuissance des corps administratifs, ou lorsque leur éloignement sera demandé par s.x citoyens domiciliés dues le même département ». La persécution religiouse était commencée

### Décret du 13 février 1790 sur les ordres religieux

Pendant ce temps, que devenait le clergé réquirer? Sous l'ancien regime, les religieux profes étaient, on le sait, soumis à de graves incapacités, plus ou moins analogues à la mort en de , d'abord à l'incapacité de se mailer, qui s'appliquait à

<sup>4.</sup> Instrument du 21 janvier 170, sur la Constitution civile du clergé

lous, même à ceux qui n'étaient pas engagés lans les ordres majeurs, a l'incapacite de possé ler, et par suite de recueillir et de transmettre une succession, enfin à l'incapacité le quitier leur couvent sans autorisation, sous peine d'y être réintégres par les soins de l'autorité civile, au besoin menu meletare. C était la sanction canonique et civile du triple vœu de ci astelé, de pauvrete, d'obsissance La Révolution suiv. Là l'egard des momes et des religieuses un système inverser elle commença par leur donner pleine liberté, tout en cherchant à diminuer leur nombre. Le premier décret qui les concerne est celu-du 43 fevrier 1790, qui est antene ir à la Constitution civile du clergé et qui pendant deux ans et demi devait régir la condition legale des congrégations religieuses. Il est indispensable d analyser co décret, dont quelques expressions sont équivoques et qui a eté souvent mal interprété.

L'article 4er est ainsi conçu 💃 « La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaît plus de vœux monastiques solennels de l'un ni de l'autre sexe, en conséquence, les ordres et congregations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux, sont et lemeurezont aupprimes en France, sans qu'il puisse en être Stabli de semblables à l'avenir. » Les religieux Jes leux sexes e pourreir t soiter de le ji s'inonastères en faisant une déclaration. levant la municipalité du lieu », et recevront une pension convenable (art 2 1°). Les religieux « qui ne voudront pas profiter le la dispos'hon du present decret » se retireront dans les maisons qui leur seront indiquées; les religienses pourront rester dans celles où elles sont actuellement (art 22 et 3). e Il ne sera cu u changé, quant à présent, à l'égard des maisons chargées de l'édication publique et des établissements de charité, et ce, jusqu'à ce qu'il ait été pris in parti sur ces objets » art. 23°). C'est tout

Il resulte le ce décret que l'ancienne a mort civile » qui frappait les religieux est abolie , et notamment que la loi ne les oblige plus à rester dans leur couvent malgre eux. Mais la loi ne les oblige pas non plus à en sertir. En d'autres termes, le

Same effet retroact funtations, en ce qui rencerne le droi de succèder être du 20 février 1790

décret ne dissout pas les ordres religieux : les couvents sont ouverts, ils ne sont pas fer nés. La loi ne reconnaît plus comme corporations légales les congregations où l'on prononce des vœux solennels, mais elle ne les regarde pas non plus comme illicites, elle se horre a refuser la sanction civile aux anciennes incapacités qui frappaient les religieux. C'est ainsi que le décret fut interpréte à l'époque, et cette interprétation résulte jusqu'a l'évidence des nombreux décrets qui suivirert, et qui déterm necent la façon dont les religieux qui optaient pour la vie commune devaient être installes et groupés dans les monastères. Sans doute, le décret du 43 fevrier n'était pas inspiré par une pensee de bienveillance pour les oilres religieux mais d'accant impuste de le presenter comme une mesure antilibérale.

Dissolution des ordres religieux en août 1799.

Les mesures de ce genre ne commencent qu'ivec l'Assemblee législauve et après le 10 août 1792. Des le 17, l'Assemblée, considérant que les bûtiments et les terrims vastes et précieux, occupes par les religieux et les religiouses, présentent de gran les ressources à 16 nation dans un moment on ses grandes dépenses lui font une loi de ne négliger aucune de ses ressources; qu'il i neo to de faire jouir les religieux et religieuses de la liberte qui leur est assurée par les lois précédemment faites, qu'il n'importe pas moins de dissiper les restes du l'anatisme auquel les et levant monasières présentent une tropfacile retruie », decrète d'urgonce : « A dater du 4" octobre prochain, toutes les maisons encore actuellement occupées par les religiouses ou par les religioux soront évacuers par lesdits religie ix et religieuses, et seront mises en vente a la diligence des corps alministratifs » Cetto fois, il n'y avait plus à s'y les convents diaren fermes; cena... \* l'extruction absolue de la vie monacale », comme le dit encore le décret, que l'Assemblée légis auve poursuivait - Le len lemain 118 août), a considérant qu'un État yrament libre ne doit

i Voir les décres du 19 mars 1790, an. 4. 8 octobre 1790, i. 1 art. 10 c. mars 1.1. 1, ar 3 et sur . — 8 dec 1790, — 11 mars 1791 — 13 mars 1791; 13 illet 1795, ar. 4 3

souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouces à l'enseignement public, out bien menté de la patrie », l'Assemblee supparme, dans les mêmes termes, « toutes les corporations religieuses et congregations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laiques, même celles vonées umquement au service des hópitaux et au soulagement des malades, sous querque denomination qu'elles existent ». — De plus, « considérant que le moment où le Corps législatif achève d'anéantir les corporations religieuses es, aussi celui où il loit faire disparature à ja nais lous les costumes qui leur étaient propres, et Jont l'effet necessaire sorait d'en rappeler le souvenir, d'en retracer l'image, on de faire penser qu'elles sulsistent encore », l'Assemblee abolit et probibe, pour l'un et l'autre sexe, le por du cost ime ecclesiastique et religieux. Les contravenmens à cette disposition devaient être pames, la première fois, comme délits de police correctionnelle, et, en cas de recidive, « comme celits contre la sûceté gonérale » (derret du 48 août, tit. I, art 940) - Enfin les blens des congrégations religieuses et séculières supprimées devaient être vendus comme biens nationaux. Les religieix expulsés devaient recevoir une pension, à la condition, pour les relugie ix hommes, de prêter le serment civique.

Huit jours plus tard, paraissant le décret sur la depo tation des insermentes, lequel pouvait s'appiquer aussi aux religieux, et, avant même que le délai de quinzaine qui le ir était imparipour quitter le royaume fût expiré, tous ceux qu'on put trouver ctaient arrêtes à Paris, incarcérés, et « septembrisés »; 300 perirent ains. Les massacres analogues eurent lieu à Meaux, Châlons, Rennes, Lyon (leux qui conspèrent se cachèrent comme ils purent, ou « se deportèrent » à l'étranger, et Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne Le sang avait dont déja coule et l'un gration forcée commençait, quand la Convention se reur it.

Sur les massaires de sevenbre, vine e dossis, par 0 pastiv

## III. - Mesures relatives au culte.

Préliminaires du culte de la Raison. — Avec la Convention, ce fit la persecution ouverte, souvent sangiante, non plus seulement contre le clergé refractaire, mais contre le culte cadrol que dans toutes ses manifestations. Le clergé constitutionnel las mêmé, qui ocpondant suivait assez Jocilement le courant, ne réussit pas toujours à se soustraire aux mesures draconiernes, qui perdas t deux ans se succéderent sans tatercuption. La série s'ouvre par un decret des 24 24 avril 1793, qui décide que « tous les ecclés astiques seculiers, réguliers, freres convers et lais, qui n'ont pas prêté le serment, seront embarques et transferes sans delai à la Guyane française », ainsi que « tous ceux qui seront déno icés, pour cause d'incivisine, par six citoyens dans le canton », « les déportes qui rentreraient sur le territoire de la République seront pums de mort dans les vingt-quatre heures » (art. 1, 2, 3) L'Église constitutionnelle était encore converte par la loi ; mais elle était déjà : attaquee par les conventionnels et les orateurs des clubs qui se proposaient la « déchristianisation » de la France et réclama ent « l'extirpation du fanatisme » Le 7 juin la Convention, qui ne voulait pas encore auer jusque-la, décrète huis jours d'Abhaye. contre ceux de ses membres « qui se permettront de demander. la deportation des prêtres sommis à la loi en salariés des demers. publics ». Mais el o abandonna bleatôt ces velleités de résistance. La question du mariage civil des prêtres l'il on formit I occasion.

Déjà Lindet, évêque constitutionnel de l'Eure, s'etait mane à la fin de 1792. Son exemple commençait à être suivi par un certain nombre de prêtres assermentés. Quelques évêques les encouragent : en mu 1793, Gobel installe solennellement à Saint Augustin le prêtre marié Aubert. D'autres résistent et sont dénonces à la Convention. Fauchet, Le Coz, Philbere, Thum. Ce dernier, evê jie de Seine et Marie, ayant rétenu le traitement d'un de ses vicaires mariés, l'orage éclate. Dauton

demande la revocation de cet evê jue « impie » (19 juillet), cu la Convention decrete ; « Les évêques qui apporteraient, soit directement, soit indirectement, quel jue obstacte au mariage dos prêcres, secont leportés en reciplacés » Le 12 août, la ton vention décre que les prêtres mariés Jouvent con muer leurs fonctions et les reprendre s ils ont le destitués. Quelques communes s'etant insurgées, nouveau décret , « l'out prêtre qui sera marié, et qui sera inquieté à ce sujet par les habitants de la commune de sa residence, pourra se retirer dans tel lieu qu'il jugera convenable, et son traitement lui sera paye aux frais le la commune qui l'aura persécute » (47 septembre .

En somme, la Convention poussait à la désorganisation du culte constitutionnel. Le mên e jour et le mois suivant, elle mit le dergé assermenté en é at de suspicion. Tout écolésiastique, même assermente, qui serait lenoncé pour incivisme par six cuoyens, devait être déporté sur la côte d'Afrique entre le 23° et le 28° degré de l'abitude. Les prêtres cachés qu'i ne se livrement pas dans le delai a une décad. devaient être puiss de mort cans les vingt quatre heures; on prometia. 400 I vies de récompeuse à qu'enque les lénoncezait et la déportation à quiconque les cachérait (17 sept. et 20 oct. 1793). Toutefois, le prêtre assermenté qui se sera marie, et aura ainsi fait prenve de civisme, « ne pourra être sujet mi à la déportation, ni a la lichision » (25 brumaire an II). Cétait une prime au mariage qu'etablissait ainsi la Convention. D'après Grégoire, leux mille rêtres se marierent.

A cette date, sous l'influence l'Hébert, de Chaumelle, des representants en mission, le mouvement de « Jéchrisham « non » so proponçait sens l'ement. L'idée le s'attaquer au dogme, d'assayer de dateure le catholicisme, avait pris naissance, et dans les départements les outrages au cuite catholique preparaient les die la Raison. En Orleanais et en Berry l'ex-l'énedictin Laplanche interdit les processions, mat les croix, ordenne à tous les cares de se marier sept 1793, A Nevers, l'ex oratorien Fouche et Chaumelle donnent à l'ina guallon l'un buste de Brutus un caractère nettement anticengieux (22 septembre); en octobre, Fouche laïcise les enterrements et

les cimetières, prohibe les cérémonies du culte bors dus égl ses, célebre une fête paienre avec feu sacre de Vesta, temple de l'Amour, etc. A Reims, Ruhlbrise la Sainte-Ampoule (Toctobre). A Amiens, André Dumont arrête à Tous prêtres convainces d'avoir, les ci devant jours a nous sous le nem de fêtes en dimanches, célèbré des offices tels que grand'messes, vêpres, saints, ou matines, seront sur le cham, arrêtes et conduits en prison, pour être aussitôt livrés au tribunal criminel, et être punis comme infracteurs a la loi » (26 octobre. Le 34 octobre, à Roenefort, Laignelot transforme l'eglise paroissiale en Temple de la verité, ou, en grande carémonie, hui prêtres assermentés et un ministre protestant viennent se « déprêtriser ». Le même jour, l'évêque constitutionnel Fauchet, qui avant reagi contre les mesures relatives au manage des prêtres, était guilloune à Paris, avec les Girondins

Le culte de la Raison — Le mouvement hebe liste avait sim par gagner la Convention Le 6 octobre, elle vota le calea drier républicain, qui fut dans son inspiration une mesure autichrétienne, et devint, par sa substitution du décadi au dimanche, lorsasion l'une longue persécution. Le 28 octobre (7 brunaire an II), elle néclue qu'aucun écclesiasaque ne pourra être notome instituteur, aucune religieuse institutrice. Le 45 l'eu ma re. Marie Joseph Chemer demande l'établissement d'une rel gion laïque, celle de la patrie, « mère et divinté commune », et la Convention applia du Pour réaliser l'ilée de Chemer, elle navait plus qu'un pas à faire.

Channette, produceur de la Commune. Pache, maire de Paris. Anacharsis C. o.s., et autres hebertis es la dir ferent en obtenant l'abeleation de Gobel, évêque de Paris, et de son conseil épiscopai. L'affaire se fit, avec une mise en scène concertée d'avance, a la seance de la Convertion lu 47 brimaire an II Gol el se présente à la l'arre conduit par Chaumette, Mo noro, Parise, et ento ué de ses vice res. Il prononce un discours « analogue dux circonstances », et term ne ainsi : « Aujourd hin qu'il ne doit plus y avoir d'autre culte public et national que

<sup>1</sup> T. e c.- ( us.us, p. 494)

celui de la Liberté et de la sainte Egalité, je viens vous déc ner hautement que je renouce a exelect mes fonctions de ministre du culte catholique. Les ritoyens u es vitaires ici présents se réamissent a moi. En consequence, nous vous remettons tous nos tures. » Laloi, qui presidait, répond « L'Être suprême ne veut d'autre culte que celui de la raison, il n'en present pas d'autre, et ce sera desormais la religion nationali. » Gobel depose alors son anneau et sa croix d'evêque, et se coiffe d'il homet rouge. Les representants du peuple « l'accueilient avec transport », le president lui donne l'accolade, et l'almet « avec les citoyens ses vicaires » aux honneurs de la séance. Aussifot, les ecclésiastiques membres de la Convention, Coupé, Lindet, Gay Vernon, etc., se précipitent pour abdiquer à leur tour Grégoire seul refuse. Jusqu'à la fin de la Convention, il siègea, avec un ce « aux co irage, en costume d'évêque

Amsi fut decide le « culte de la Raison », qui fat imauguré à Paris le 20 bramaire, un décad, par une fête pompeuse célé Free a Noise-Dame. Une actrice de l'Opera, vêtre d'une robe Hanche, d'un manteau blou et d'un bonnet rouge, représentait la l'iberté. Assise sur un trône de verdare « au lieu et place de la ci-devant Sainte Vierge », elle reçoit les hommages des repubiicains; puis quatre hommes la portent à la Convention, ou Cha met e prononce une barai gre. Apres s'être féhoite de la chute da fanatisme 🕆 c. Un se il vœu, dit-n, un seu, cri s'est fait en endre de toutes parts. Le peuple a dit . Plus de prêtres, , his d'autres dieux que ceux que la Nature nous offre. Nous, ses magistrals, nous avons reque th ce vœu, nous vous l'apportons la temple de la Raison », es il conclut en demandant que Notre Dame soit consacree a la Raison et a la Liberie. L'Assemblee, e voyant avec la plus vive sausfaction le triomphe que la Ra son resporte amourd hui sur la superstition et le fanatisme », vote le vou, per lant que le prosident et les secretaires. donnent à la déesse de la Liberté « un baiser frate nel au milieu dex appland.ssements »

Des scenes du mêmic gente se passerent lans les provinces, auxquelles les Hebertistes avaient évidemment envoye un mot d'ordre, car, le jour même de l'abdication de Gobel, les repre-

sentants et la ission à Strasbourg avaient supprime l'exercice public du cuite rathol.que et arrêté . « Tous ceux qui retarde ront le triomphe de la caren et la destruction des prejuges. soit par leurs d'scours, soit par le irs actions, seront traités en ennemis du genre humain et deportés dans les déserts destinés. aux prêtres refractaires. » Trois jours plus tard, en même temps qu'à Paris, des fêtes de la Haison ont heu à Nancy et a Rochefort Pais le mouvement se propage : à Lille, Bourges, Marse lle, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Blois, Nanles, Brest, Rouen, etc. Le culte de la Raison est partout implanté. par les conventionnels en mission, et devient une des formes de la Terreur. Tantôt, comme à Nancy ou â Chartres, il a cecaractere de sentimentalité vague et froide que Rousseau avait mise à la mode, tantôt il est accompagn : de violences, com ne lans le Gers et le Los, de profanations cyniques, comme à Quimper Les églises sont partout transformées ca temples de la Baison ou en magasios à fourrages, les clochers, « dont la domination sur les autres édifices semble contanter les principes de l'égalité », sont demolis , les reliques et les objets consacres au culte, missels, calices, ostensours, sont bibles ou fond is à Perrignan, on Lyre aux flammes « cent quintaux de saints et de suintes » à Notre-Dame de Paris, on se contente ce les masquer avec des planches. Les manu, pautés ouvrent des registres pour inserve les « déprétrisations », qu'un decret de la Convention les autorise à recevou (23 brumaire). La Convention les accue...le de son côté, tolérant parfois de honteuses mascarades, comme celle du 36 brumaire. Chaque jour, à la Commune de Paris, les sections viennent annoncer qu'elles. renoncent an culte catholique, et qu'elles organisent dans lours ci-devant eghses le culle de la Raison . les unes le font a grand reafort de discours philosophiques, pout ques, ou autres, comme la section de Gallaurne Tell, qui prit la chose au sérieux, les antres, qui la prirent plus gaiement, preferent les banquets populaires [Saint Eustache] ou les hals [Saint-Gervais]

Le 5 fi maire 23 neventre), Claumette fit prendre à la Commune l'acrête suivant : « 4° Toutes les églises ou temples de toutes religions et de tous cultes qui ont existé à Paris

scront sur-le-champ fermés. 2º tous les prêtres ou ministres de queique culte que ce soit demeureront personnellement et individuellement responsables de tous les troubles cont la source viendrait l'opinions religieuses. 3º celui qui demandera l'ouverture, soit d'un temple, soit d'une église, sira arrêlé comme suspe tiete, » Let arrêté qui fut exécute de suite, marque le point culminant de la dechristianisation a Paris (A ilarditest à peine si le culte constitution el continua quelque temps dans deux ou trois chapelles lonces par les laiques; d'dut cesse, en février 1794.

Le culte de l'Étre suprême. Les Hebertistes triom phaient Mais inc re lo itable opposition s'annonçait déjă, celle de Robespierre, que le culte de la Raison ne satisfaisait pas, et qui en révait un autre dont il serait le grand pontife. Deja le i" framaire 21 novembre), après quinze jours le silence, il avait pronencé au club des Jacobins son célébre discours sur les idées religieuses, ou il attaqualt « les hommes qui, sous prélexte de détruire la superstition, veillent faire une sorte de religion de l'athéisme lui-même ». Le 6 frimaire, à la Corvention, un prêtre marié élant yonu exhiber à la barre sa femme et ses enfants, Danton, alors d'accord avec Robaspierre, s'était ecric - « Je deman le qu'it n'y ait plus de mascarades antireligueuses dans le sein de la Convention. » Le 16 Robespierre avant fant voter la liberté des cultes, mesure preparatoire au culte de l'Étre supreme

Mais la réaction robespierriste ne s'exerçait nullement et faveur du cuite catholique. A ce même décret du 16 frimaire qui proclame la liberte des cultes, on ajouta deux jours plus tard, un article airsi conçuil. « La Convention nationale n'et tend déloger en a icune martière aux lois mainx prétaitions de salut public contre les prêtres réfractaires ou turbulents, ou contre tous ceux qui tenteralent d'abuser du prétexte de la religion pour compromettre la cause de la liberté; enc n'enter d'pas non plus improuver ce qui a été fait jusqu'à ce jour en vertu des arrêtés des représentants du pemple. » C'était net; et les mesures hostiles au climstianisme ne s'arrêtèrent pas. Le 9 nivôse, la Convention assujettit les religieuses au serment. Le

20

27 pluvièse, elle déclare que les jugements rendus contre les enlésiastiques « seront exécutés sans appet ni recours au tritual de cassalion »; et, de fait, deux cents prêtres sont guillotinés à Paris jusqu'au 9 thermidor

Robespierra, l'inspirateur de la loi du 16 frimaire, alors t ut-puissant, ne fit rien pour assurer cette liberte des cultes promise et non donnée. Il s'occupait seulement d'affermir sa dictature et de faure disparaître tous ceux qui a'opposaient à ses pro ets. En germinal, il frappe coup sur coup les Hebertistes et les Dantonetes!. L. la., ensuite annoncer par Coutnon la nouvelle rengion d'Etat, qui doit remplacer celle de la Rauson\*, et que la Convention decrète le 48 floreal (7 ma.) le dogme, il n'y avait qu'un article 🖰 « Le peuple français reconnaît l'existence de l'Être suprègne et l'immor alite de l'ame 🔻 Pour la morale, un seul article également : « Le peuple frança a met au rang de ses devoirs de detester la mauyaise foi et la tyranme, de punir les tyrans et les trailres, de secourir les malheureux, de respecter les faibles, de défendre les opprimés, de faire aux autres tout le bien qu'on peut, et de n'être injuste envers personne » Quant au culte, il devait consister en ui e double serie de fêtes : les unes, pelitiques, etaient destinées a célébrer chaque année le 43 juillet 1789, le 10 août 1792, le 24 janvier et lo 34 mai 1793, les albres, au noml re de trente-six, una pour chaque lécadi, étalent dedrées à l'Etre suprême et a la Nature, au Genre humam, au People français, aux Bienfaden s de l'humanité, etc. Lout cela porte l'emprembe lu In auté savoyard, et monde in Robespierce un disciple de Rousseau Laféle de l'Être suprême fut celebrée le 20 pramal (8 juin), avec une pom, e 110 nc, dont les décails avaient été regiés par David. Robespierre y joua le principal rôle, avec une osteniation telle qu'elle and apose plusieurs de ses collegues. L'un d'eux l'in parla du Capitole et de la Roche tan péteure Cirquante jours plus tard. Robespieure tombait

Pendart ces cinquante jours, le nouveau culte s'était répandu en province, mais malgré les efforts de son auteur

i Voir cu dessua, p. 21.-20 ž Voir cu comits, p. 201 ad

pour le rendre iniforme, il fut accueilli de façons très diverses. En quelques villes (Lyon, Melun, il prit les apparences d'in mouvement de retour vers le chrisianisme. Ailleurs, on affecta de le confordre evec le crite de la Rais in (Neve s, Besauçon, Le Havre), et la persecution religieuse se pours mut au milieu d'un redoublement de la Terreur.

# IV. Le régime de la séparation.

La liberté des cultes (3 ventose an III). chute de Robespierre, la situation religieuse ne s'améliora pas de suite. Aucune des lois hostiles au catholicisme ne fut rapportée. En décembre 1794, le Cornte de salut public enjoignait encore aux autorites constituées de « surveiller tous ceux qui voudraient ressusciter l'imbécile liturgie du sacerdoce, sous prélexte de la literte des culles » La Convent en était cepen dant assaulie de petitions qui réclamaient cette liberté, « un les droits sacrés de l'homme », « la plus chere et la plus sacrée des propuleiés 🤛 File n en una pas compte. Tout co qu'on pent constater a cette date, c'est une certaine tolérance pour les personnes Gregoire parvint a faire elargir 228 prètres detenus a Rochefort sur des pontons, et 37 prètres ou religieux, àgés et intirmes, ma ntenus en prison à Lanternea : decembre 1794); means quantity volunt prononcer a la Convertion son grand discours prêt depuis cinq mois, sur la liberté des clites, sa voix 6. étouffée par des clameurs for euses—il dut descendre de la tribune, sans rien ob coir (1er nivose an III)

Ludée cependant faisant son chemin. Des le mois de janvier 1795, les populations reprennent ça et la les exercices religioux. Cinquou six eglises se rouvrent dans le Loir-et Cher, ou Grégo remente en communication avec ses vicaires. Le mouvement se propage caus le Centre, la Nièvre, la Meuse, l'Alsace. Il est s'amarque en Bretague que, des le 13 janvier, deux représentants en mission, Guesno et Guermeur, proclament à Lorient la Liberte des cultes, a conformement aux droits de

l'nomme et aux lois ». Quinze jours après, la messe est célebre. à l'éguse camedrale de Quimper, puis à Vannes, à Saint-Brienc, au milieu d'une énorme affluence

Sons a pressi a, de l'opinion, la Convention céda, mais aveune mauvaise grâce manifeste. Le 3 ventôse (21 février), aj rès un rapport du calviniste Boissy d'Anglas, outrageant pour toutes les prinques religiouses, mais concuent à les laisser Libres, la Convention vota le decret suivant, rédige en un style net et tranchant « L'exercice d'aucun cuite ne peut être troublé. La République n'en salarie aucun. Elle de fouruit am un local, m pour l'exercice des calles, in pour le logement des ministres Les cerémonies de tous cultes sont interdues bors le l'encembe choisie pour leur exercice. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte. Nul ne peut paraître en public avec les hants, ornements ou cost imes affectes a des térémonies religieuses. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public. Aucane inscription ne pout dés gner le lieu qui lui est affecté. Acome proclimation ni convocación pull'que ne peut être faite pour y inviter les citoyens. Les communes ou sections de communes, et nom collectif, ne pourront acquirir m louer de local pour l'exercice du culte » - Ce decret, on le voit, établissait la liberte les cultes, mais avec de fortes restrictions, les entraves génantes : tout devait se passer à hu's clos, aucune église n'était rendue. Le decret n'en constituait pas moms un progrès sensible, car avec lui disparaissa i, ce qui esait important, toute espece de religion d'Etat : la Constitution civile du clorgé etait abrogée, le culte de la Raison et le culte de l'Etro suprème perdaient eur caractère officiel. C'était in régime tout différent qui prevalait désormais : le régime de la scharation le l'Eglise et de l'État

Les décret fut accueilli avec enthous asme par les populations. Les prè res inservenués re, ar irent et foule, les uns sortis de prison ou revenant d'exil, les autres quittant simplement les tetraites où ils avaient véca cachés. En Bretagne, en Normandie, dans le Midi (Ar ège, Aveyron, Lozere), dans l'Est surtout Alsaco, Franche-Comte) us deployerent un grand zèle pour restaurer le culte catholique. Dans le seul departement du

Doubs, on en comptait plus de 400, à Paris, 300, dans le diocese de Rennes Caprès Le Coz, au moins 200 Habitiés pour la plupait à dire la messe où ils pouvaient, ils curent bientôt troivé des granges, des maisons, d'anciennes chapelles abancornées, dont ils se contenterent, on attendance meux. Pario it les paroisses se reforment autour d'eux.

L'ancienne Église constitutionnelle et la loi du 11 prairial. De leur côté, les anciens évêques constitutionnels agissaient. Cinc d'entre eux, sur l'initiative d'un prêtre sa rinente de Seine-et-Oise, Labba Clement, et sous la direction effective de Grégoire, s'assemblaient à Paris depuis le mois le novembre 1794, pour aviser aux moyens de réorgament 'Églico constitutionnelle. Le decret de veniôse, en aprogeant la Constitution civile, qui e ait à la fois le ir app n et leur raisci. letre, ne les satisfit qua demi. Labbe Audrein un conven-Connel, his reproche « d'avost trop favorise les insermentes, q 11 préclient le royalisme, et d'avoir trop peu protege les prêtres. repullicules », a requels on aurait di restricer les eglises. Le Coz regret e que les prêtres « ne soient attachés à la Rejablique par aucun hen 🦫 Au het de promer de l'al obti in de la Constititier civile pour rentrer en communion avec le Sain. Siège et availler de concert avec lours confreies, restés fideles, au réla- saement genéral du culte, Gregoire et ses partisars cherchent a reformer l'ancleané Éguse constitutionnelle, que les mariages e les abdications de ses prêtres avaient fort entamee

Pour en arriver la, il faliait trois choses restaurer la discipline el ranlée, « epurer » l'ancien clerge assermenté, ob enir ces pouvoirs publics une sorte de reconnaissance officielle. Grégoure et les évêques « ré mis », comme on les appetait, y travaillement activement. Le 48 mars 4798, ils envoyement a le les anciens collègues une « encyclique » tres sévere sur la discipline « on devait rejeter tous les prêtres apostats et sacrieges, tous ceux qui avaient ablique, tous ceux qui s'étaient maires, quand même ils renonceraient au mariage. Pour les reimplacer, l'encyclique organise un système délections imité le la Constitution civile, dont che ne fait le sacrifice qua regret. En même temps, les Annales de la Religion, journaires en même temps, les Annales de la Religion, journaires en même temps, les Annales de la Religion, journaires en même temps, les Annales de la Religion, journaires en même temps, les Annales de la Religion, journaires en la constitution en les Annales de la Religion, journaires en la constitution en les Annales de la Religion, journaires et la constitution en les Annales de la Religion, journaires et la constitution en les annales de la Religion, journaires et la constitution en la cons

fonde et dirigé par les évêques « reunia », réclamaient la revision du decret de ventôse et, chaque jour, attaquaient les prêtres « réfractaires » (expression qui n'avait plus de sens) avec une acrimonie telle qu'elle indisposait même certains assermentés avril 1795) Sermet (de l'oulouse) ecrivait a Grégoire « L'esprit de parti ne pacifiera jamais. » Trente évêques constitutioneels adhérèrent à l'encyclique des évêques « reunis ». Des cinquante autres, vingt étaient mons, huit s'étaient manés douze avaient abdique pendant la Terreur, ou, comme Séguinavaient cesse purement et simplement leurs fonctions. Les dix restants, comme Héraudin et Sermet, refusèrent leur adbesion jugeant l'endeprise des « réunis » impraticable « Lors de la Révolution, écrit Sermet 43 avril), on vit a Touleuse, sui cent catholiques, soixante au moins tourner le des aux évêques et prêtres constitutionnels, et ceax-ia ont teru bon post la for; sur les quarante autres, il faut a jourd'h il compter au moins vingt-cinq apostats .. On a beau dire, jamais, sans le concours du pape, nous n'aurons la paix interieure » Mais lien peu, parmi les assermentés, eurent la franchise d'on cony mar

La politique des évêques constitutionnels porta ses fruits. Le 11 prairial (30 mm), sur le rapport de Lan, anais, un des auteurs at la Constitution civile, un nouveau decret, revisant celai de ventose, vant accorder aux const aanonnels une double satisfaction : les églises non alienées sont renducs provisoirement aux communes « tant pour les assemblées ordonnées par la lor que pour l'exercice de leurs cu tes » En revanche, « nul ne pourra remplir le min sière d'aucun culte dans lesdits édifices, à moins qu'il ne se soit fait decerner acle, devant la municipanté du lieu ou il voudra exercer, de sa soumission aux lois de la République » C'était un nouveau serment que la Convention exigent a pour nei les prêtres à la Republique », mais il n'avait pas, comme le serment de 1790, un caractère schismatique Aussi l'ancien clorge constitutionnel ne fut pas se il à en avoir le bénéfice, sur le conseil le M. Emery, prêtre de Saint Sulpice, beaucoup d'« insermentes » le prétèrent egalement. Quelques una, mus par des sentiments plus politiques

que religieux, s'abstincent et durent cesser leur ministère, out comme jacis, le rempir claudestinement

Au mois de septembre, la situation s'aggrave : la Convention crdonne le bannissement à perpét mé de tous les prêtres deportes rentrés en France, et l'incarreration de teus ceux qui, n ayant pas prété le serment de sommission aux lois, « exerceratent encore in culte queloch que Jans les édifices publics ou les maisons paraculières », Loux (al, après l'avoir prête, rerégactoraient devalent être également bannis a perpetuite (20 fr ichdor an III et 7 vende maire an IV . — Après la conspl ration royaliste du 13 venuémiaire, gans laquelle les constitutionnels impliquered, les « refractaires » , la Convention sur le point le se séparer, vota un dernier décret retablissant toutes les lois de 1792 et 1793 relatives aux prêtres insermentes (3 hrumaire an IV). - Malgré co resour offensif de l'esprit jacobin, les églises, reclamees par les communes, se ro avraient partout Au debut de 1796, plus de 32000, d'après Grégoire, claient régulièrement desservies, « presque toutes, ajoute-tal. par des prêtres assermentés ». Mais, par ce dernier mot, il es. uppossible d'entendre l'ancien clergé constit dionnel, dont l'effectif, d'ayrès les évaluations les plus favorables, était alors red ut à 10 000 prêtres au plus souvent sans evêques Il faut entendre évidemment, s. l'on veut conserver quelque valour à ce temoignage, les prêtres ayant prêté seu ement le serment present par le décret du 11 prairial.

Nouvelle persecution sous le Directoire. La foi de rumaire était tout a fait conforme aux i lees du Directoire il en surveilla l'application avec rigueur. Beaucoup de prêtres, durs les plemiers mois de 1796, furent encore incarcérés, déportés, ou même fusillés par les colonnes mobiles. Mus l'allitude les populations et les élections antirerroristes de l'an V forcerent le Directoire à fermer les yeux sir un mouvement qu'il était impuissant à comprimer. Il yeut quel ques mois d'accalmie, pendant lesquels les prêtres insermentés ren trerent de nouveau. Le 19 mai 1797, Roy, vicaire épiscopal du

I Lattre de orégoire du 16 ven le ma re.

Doul's, convan, à son évêque . « Vous ne vous faites pas une idée de l'état des choses par rapport à nous conformistes. Nous ne sommes bons à rien aujourd hin aux yeux de la tres grande. majorite des citoyens, et l'on ne parlo de rien moins que de nous enlever nos eglises et de les donner aux dissidents. Ceux (1 fonctionment publiquement dans milie endroits de la ville et sans nulle soumission de leur part Sur dix communes, à perne trouve t-on un prêtre soumis aux lois. Les anciens cures sont rentrés dans leurs paroisses, et y préchent la révolte, sous les yeux et avec l'appui des autorites constituées » Le 17 juin. Camille Jordan, au conseil des Cinq Cents, demande l'abolition du serment de soumission impose par le décret du 11 prainal Il échoue; mais, peu après, plusieurs representants réclament l'abrogation de toutes les lois relatives aux prêtres insermen és. Sur le rapport de Dubruel, la majorité, « impatiente de céder au vœu général et à la voix de l'humanité », vote cette abrogahon le 7 frue idor Le 48, le Directoire proceduit a un coup d État ', al rogeast a son tour la les du 7 fructilor, et substituat au serment de soumission aux lois le serment de haine à la royauté, que Pie VI condamina

Ce fut le signal d'une nouvelle perséculion, qui dura près de leux ans et rappela celle de la Terreur. Les prêties qui avaisitémigré pour obéir au décret du 26 noût 1792 furent assimilles à des emigrés volontaires, cui damnés à mort par les comitissions mintaires, et fusillés. Il fut interdit de celébrer le dimanche et ordonné de celébrer le décade L'usage des cloches et le port du costume ecclésiastique restèrent prohibés. Les moindres contraver tions entraînaient la diportation. 260 p. êt es furent ainsi envoyés à la Guyune, où la moitie perit, 4200 furent internés dans les illes de Re et d'Oleron, sans compter ceux qui furer tirelenus dans les illes sins leparteine ales, ou reprirent le chemin de l'exil ou de leurs anciennes retraites — Ou a vu plus haut 2 quels rapports le Directoire entretenait alors avec le Saint-Siège, de quelle manière il avait favorise l'établissement de la Republique romaine, et comment Pie VI, arrêté à

Volenis ossus (k. 3x) e. vity
 In case n<sub>1</sub> | 1/2 = 3

Rome et transferé successivement à Sienne, à Florence, à Vilence, par un froid rigoureux, finit par mourir dans cette lernière ville, le 29 août 1799, à 81 ans

Le concile national de l'Eglise constitutionnelle de 1797 - Dans re telles conditions, la l'herfé des cultes n éant plus qu'un vain mot. La persecution toutefois, presque un quement l'Argee contre les insermentes, n'attenguit que très peu l'ancien clergé constitutionnel Ce dernier était alors assonblé en « concile national », au nombre de vingt sept wêques et quarante cunq prêtres, lans l'eglise Notre-Dame de Pars sous la présidence de Le Coz, métropoliain d'Ille et Vilame Apres le 18 fructidor, les « Peres » du concile avalent prêté le serment de haine a la royanté, et, blen que surveilles par es agents du Directoire, avaient été laissés libres de continuer leurs travaux. Commen é le 15 août, le concile prit fin au mois de novembre. Il avait vote, entre autres choses, un décret de pacification, destine dans sa peasée à railier les « dissi lonis », qui persis èrent, ne voulant pas tomber sous le coup des brefs de 1791, et à préparer la restauration de l'Église constitution nelle, qui ne se recrutait plus et dont les vi les ne se comblaient pas. A par ir de 1798, quelques élections curent lieu, sous des formes très variées, pour donner des évêques aux eglises « veuves », alors an nombre de quarante six. Il fut impossible de pourvoir quinze départements (Oise, Aisne, Bas Bain, Yonne, Louret, Indre-ex-Loixe, Marne et Loire, Eure-et Loir, Charente, Charente Inférieure, Haute-Vienne, Loire Inferieure, Gard, Alpes Mantimes, Corse, L Eglise constitutionaelle n existait plus qu'à l'état fragmentaire.

Les théophilanthropes - A côlé d'elle, s'établit, en 1796, une secte déiste, dite des théophilanthropes, dont les principalit, adhérents étaient Rœlerer et un ancien Girondin, membre du D'roctoire, La Révelliere Lépeaux, qui en devint le grand prôtre. Parmi les autres membres, se trouvaient des prêtres maries, d'anciens orateurs des clubs, etc. Fondée sur l'amour de Dieu et des hommes, la théophilanthropie était une sorte de religion naturelle, dont le culte consistait uniquement en réunions, accompagnées de discours sur la morale et la

grande ir de la oréation. Grâce à La Révellière, la nouvelle secte eut les faveurs du Directoire, et, comme le culte de la Raison, devint un just, a nent de l'itte contre le catholicisme. En fevrier 4798. La Révellière l'introduisit à Notre Dame de Paris, qu'il demanda à partager avec la Societé catholique, qui, depuis le 15 août 1795, en était en possession. La Societe catholique fut emigrer dans l'un des bras du transcot, laissant la nef et l'orgue aux heophilanthropes Plusieurs autres ég ises de Paris furent occupées dans les mêmes conditions. Dans les departements, où avaient été envoyés des Manuels de la secte, elle réassit i s'implanter dans quelques villes. A lleurs, elle se heurta à l'in différence et aux sarcasmes. Elle devint même que occasion d a taquer le Directoire. Le 30 prairial an VII (18 juin 1799), La Revelliere, accusé par les Conseils « de violer la Liberte des consciences » au profit de la théophilanthropie, lut donner sa démission 4. Ce for pour la secte dont in était is grand pontifo le commencement de la décadence Quelques mois plus aird, elle avait disparu.

Après le 30 prairial, le nouveau Directoire, dont Sieyes était le chef réel, ralentit sensiblement la persécution, mais il n'en effaça pas les traces. Cet honneur était reservé au géneral Bonaparte

#### BIBLIOGRAPHIE

<sup>-</sup> D'Hesminy d'Auribeau, Mémoires four servir à chait le la persectemnçaise, recie le a crêre de Pie VI, Paris, 1754, 2 cm. A Themer, Documents incluts relat max affantes reng en France, 1 90 1800 Paris, 1857 e. s., 2 voi. — Les Annales de la Religion pournal des eveques constitutonnels), anuées 1/95 et suiv : Grégoire, Mémoires ed par Henri Carnot, Paris, 1840, 2 vol. — M<sup>er</sup> de Salamon, Mémoires inémits de l'internance a Paris pendant la Révot 179 18 % publiés par Bridier, Faire, 1890 Manuel des incophilanthropes, Paris, 179°

<sup>.</sup> Voir ci-coss is. p. 305

II. Livres. — Général rés — You a libhographic du chapi se ix. Ajor ler, outre les diverses lustoires generales de l'Eglisé. Huth. Esset d'ave hist eccession, an XVIII e, higsboorg 1889, t H Picot . Memorrar pour serow a thist ercorsust pendant is LVID s. Paris, 1814 [3-ed 4854] - Boblano, Continuation de l'Arst ecclesiast de Berauld Beleastel 1 21 1830 ; Paris, 1836 4 vol. - Darruel, Hist. du clerge de France pendant la Recot., Londres, 1794 et 1814. - III., Hist du clerge de France pendant la Révold'après Barrael, Montjose, Picot, etc., Paris, 3 vol. Labe sager, Hist de l'Église de France pendant la Advoi Paris, 1852 3 vol. Gama, Geechi ble der Kirche Christi in XVIII Jakrhandert, Emsprick, 3 vol. 1854 4856 at un supplem 1860 Wippold Handbuck der neuesten Kuchengeschiehte, 3° ed.t. R. P. Armand Jean Les évéques et les archevêques de 4880-4890, 3 vol. France de 4682 a 4804 Paris, 1861. - Labbe Manra, Les ersques de France pendont la kévot , Paris, 1894 - Cabbe Mério, Hist de M. Emery et de l'Église de France pendant la Revol et l'Empire Paris, 3/ ed 1. 4895 2 vol 1º sur l'Église constitutionnelle. Land. Resout, flist, de la Constitution results du cle gé (1790-1801 Purse, 1872-1881 à voi. (2º é i. 1887 — Gazaer, Kandes sur l'hist reng de la Révolution frança se depuis la remnion des atals Généraux juiquau Directoire. Paris, 1867. ont paru d'abord care la Revie historique de M. Monod. - E. de Beautand, l'épisespat constitucionnei (179: 1801), dans la Revue des Questions histor , année Victor Pierre. Le reinblissement du cuite cathol. en 1785 it 1801. obid , annec 1988. Weischinger Le Invertoire et le concele national de 4797 mém, ki á 'Acad desse ences morales et politiques, 4895 - - Dragal Le schisme const tutionnet d'un l'Ardèche, Tolliouse, 1885

Ser la persecut a en gene al Curren, Les confesseurs ne la foi dans l'Église gallerane a na fin du XVIII s. Pars. 1830, e vo. Guillon. Les auriges de la foi pena mi la Révol., Paris, 182. — Auned, Le culte de la Raison et de l'Atre supreme Paris, 1892. — De Galher, n bespierre res principes, son syst politiq, dans la Revue des Quest, hel., année 1896. — Victor Prerse La leportaine à m Guyane après Fructidor. La déportation à l'île de Ré et a cile d'Oleron agrès Fructidor, Le perser relig en Bei

gaque up ès Frantidor, ital, années 1849, 1884, 1884.

3º Sur la persecution dans les departements . L'able Delarc I Eglise le Paris pendant in Neva 1789 1801, en cours le publication A du Cha tellier Nest de L. Rivol dins les depart le l'ancienne Bretagne, Paris et Naries 1836 6 vol - Lande Tresvang, Hist. In la persecut, revol en Bretagne, Paris, 1845, 2 vol. - Tophany Mist de la perset rolly dans les dioceses de Quamper et le Léon, Quapper, 1879 — Dom Piolin, Hist de Treavanz, last de l'Éguse et du diorres l'Angers The use du Mano, 1 1 Pars 48.2 1859 t. I. Wage, Le diocese de la firreze pendint la Bévol-Aug Vivie, Nest se la Terreur à Brances, Bordeaux, Table, 1889. - L'abré Polgé Les duréses d'Aire et de Dax penaant la 4877, 2 vol. Re. of Aire, 1875 2 vo. Salvan Hist génerate de l'Église de Tenlouse 100.005c, 1850 1861, 4 vol. in 8, 5, W L'anhe Torreilles. Le cierge des Pyrénecs-Orientales pendant la Révol , Perpignan 4890 - Baurel Hist roug du dép de l'Hérau i pensant la Nevel . Paris 1895, 2 vol-Ledne. Hist de la Récol dans le dép de l'Am, 1989, 6 vol - Julos Sauray Hist de la personat, revol. dans le dep., du Bouls, Besancon, 1861 1873, 10 voi L'ambs Flowry, Le clergé du dép de l'Arme penfant m Edust, Pun-

L'abbe Flowry, Le viergé du dép de l'Aume penfant et Révot, Pun-1853 — l'ance **Deramocourt**, Le corge du direcse de Benogne et Saint-Omer pendant la Révol, Paus, 1884-1885, 4 vol. — **De Lance de Laborie**, La dominist on française en Bespigue Paris, 1895-2 vol. 1º Monograpi les diverses Grégoire Bist au mariage des prêtres, 18°C Hist des seules, 1828 Hist des théophilanthropes Baldassari, Hist de la captivité de Pie VI, irad, par La Couture, 1844 Lud. Sciout, Pie VI le Directoire, et le grand duc de Toscane, et Rome, le Directoire et Bona parte, langue les questions hist, années 1888 et 1887 - Crétineau-

Joly, L Eglise romaine en face de la Revol , Paris, 1861 ? vol

Je Biographies Geoffroy de Grandmaison, Un curé d'autrefus, l'abbé de Talbouet (1°3° 1802 , Paris 1834 R P Terrien, Past du P de Cloraviere (1,35,1820 , Paris Mège, Dom Gerle dans les Mem ac l'Avad de Curmont, année 1865 Montarlot, L'episcopat de Tallegrand dans les Mon. de la Soc. Édwenne, annec 1894 - H Carnot, Henri Grégoire, eveque republicam, Paris, 1837 (2º éd., 188) Krüger, Gragoure d'après ses Mémoures Leopng, 1838. Maggiolo, La vie et les œuvres de l'abbe Gregone, Nancy, 4884, 3 vol. Laine, Minée et son épiscopat, dans la Rerade la Revot année 1883 H. Turpin, Thimsas Linket, Remay, 1886. Anonyme Mé nouves serveis sur la vie de M. Clement, Paris, 4819

## CHAPITRE XI

# LES CRÉATIONS SCOLAIRES ET SCIENTIFIQUES DE LA RÉVOLUTION

(1789 - 1799)

# I. - Plans généraux d'enseignement.

Les Cahiers; la Constituante; Talleyrand. — Ce n était pas seulement aux reformes politiques et sociales que s'elaient arrêtés les esprits clairvoyants avant 1789. L'organi sation si incomplète et si défectueuse de l'euseignement public cans l'ancienne monarchie avait attiré l'attention de plusieurs La Chalotais, en 1763, avait publié un Essai d'éducation natio nale; en 4768, le president Rolland avait donné lecture au par lement de Paris d'un ( ompte Rendu, où se trouvait exposé tout un programme nouveau. l'enseignement. Dans son Memoire sur les municipalites, Turgot avait dit a Loins XVI. « La première et la (lus importante de toutes les institutions que je croirais necessaires, celle qui me semble là plus propre à unmortaliser le règne de Votre Majoste, celle qui doit influer le plus sur la lotalite du royaume, scrait la forma, on l'un conseil de Linstruc tion nationale, sous la lirection duquel seralent les académies les universités, les colleges, les pet, es écoles » Cette idee de la mainmise de l'Etat sir la Arechon de l'enseignement public



s'était répandue dans le pays ; si bien qu'en 1789 un grand nombre de cabiers, émanant de la noblesse et du clergé comme du Tiers, réclamaient « un plan d'education nationale ». Quelques uns, seux de Paris et de Blois par exemple, demandaient que l'éducation publique « fût éténdue à toutes les classes de citoyens ». De l'ensemble se dégagea.en, cos quolques idées générales , organisation d'un systeme d'enseignement et l'équcation nationale, s'étendant à lou es les classes et aux deux sexes, création d'un corps enseignant surveillé par l'État et a'une agence centrale chargée de surveiller l'application du plangénéral L'on n'otais pas encore arr'yé a la saisissante formule de Danton, « qu'après le pain l'éducation est le premier besoin du peuple : Mais dejà l'on seniait, dans les trois Ordres, de quelle importance capitale était la question de l'ense gnement dans un List qui préten lait se transformer de fond en comble et changer du tout au tout ses conditions d'existence.

Pourtant l'Assemblée constituante ne fit, en somme, que désorganiser ce qui existait déjà, par le houleversement de tout le système financier, et l'abolition de tous les privileges dont vivaient la plupart des établissements scolaires ene ne mit rien à la place de ce qu'elle détruisait Il est même à remarquer que, parani les nombreux Comites crees par elle, il ne s'en trouva aucen qui fûs spécialement chargé de l'étude des questi ins d'enseigi ement. Ce som incomba, par surcrott pour ainsi dire, au Comite de Constitution, dont les travaux aboutirent à i insertion tres simple mais très importante de la disposition suivante, au titre I de la Constitution de 1791 « Il cera réc et organisé une instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des partles d'ense grenient indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division da royaume. 🤋

La question de principe élai, ainsi tranchée. Mais c'était plutôt en dehors de l'Assemblée et à côté d'elle que se discutaient les moyens d'exécution, les plans d'ensemble, les programmes et les méthodes. I va sans dire que chaque novaleur s'empressait de faire part de ses recherches et de ses idées à la

Constituante, et qu'elle était encombrée de mémoires et de projets. Le 13 octobre 1790 elle chargea par décret le Comité de Constitution de lui présenter un rapport d'ensemble; le travail fut confie à Talleyrand qui l'acheva seulement au mois de septembre 1791. L'Assemblee, à la veille de se septer, renvoya l'examen de cette grave affaire à l'Assemblée legislat ve

Bien qu'aucun texte législatif ne son jamuis sorti de ce rapport de Talleyrand, qu'il n'ait infine jamuis été discuté, — le Comité d'instruction publique de la Législative l'écarta des l'abord, — il n'en mérite pas moins qu'on l'examine brievement à titre de résumé ces idees contemporaines

Linstruction doit exister pour tous, sans qu'on la paisse rendre obligatoire, sans que le droit d'enseigner puisse devenir un privilège ou un monopole. L'instruction primaire est due par la société « avec la plus entiere grainité ». Des bourses permettront a l'éleve des écoles primaires qui aura manifeste « des dispositions précieuses » de passer aux écoles supérieures. Les ecoles forment une lue archie, toute pareille à la hiérarchie administra ive eodes primanes au chef l'eu de camon, ecotes de district ou établissements d'enseignement secondaire; evoles de departement aux caefs-lieux. Celles-la, aivisées en écoles de théologie, de mélecine, de droit et d'art mi itaire, « préparent l'adolescence à certains états de la société » As sommet, a Paris, un Institut national, a qui rounit tout et perfectionne tout », qui est à la fois une réunion d'académies et un corps d'enseignement superieur, qui résume et remplace toutes les universités et s'agrege tous les étallissements scienofiques déjà existants. La direction suprême appartenait à six commissaires nommés par le roi.

C'est après la dissolution de la Constituante que Cabanis publia, sous le ture de Travail sur l'education publique, quatre discours qu'il attribuant a Mirabeau. On n'y insistera pas, parce qu'ils ne sont pas de Mirabeau, et qu'à défaut du souvenir du grand orateur, ils ne se recommandent en riet par eux-mêmes.

<sup>1</sup> On en crouvera la 1ste dans I (auguste Proces verbaux du comité d'Instruction publique de l'Assemblée legislature, tot. One inecule, p. v. et suis 2 Voir Du bonnaire de Pélagogie, 1º partie artic a Missuere, par M. J. Guilla me

L'auteur, peut-être Cabanis lui même, après avoir proclamé la necessité de l'instruction, repoussant le principe de l'obligation et de la gratuité. Il dérobait à la surveillance de l'État les établissements scolaires, pour les faire dépendre des administrations départementales. On re rouve là cette fureur de décentra-lisation qui dans l'ordre administratif conduisant la France à l'anarchie et l'oût conduite à la ruine, sans l'énergique réaction les Conventionnels. Il est à remarquer que, à l'exemple de Talleyrand, l'auteur des Discones prévoyant à Paris, sous le nom de Ligere, la création d'une sorte de grande école encyclopédique, qui résumerant en elle toutes les connaissances hu names

Les Comités d'instruction publique à la Législative et à la Convention — A la différence de la Constituante, la Législative et la Convention créèrent des Comités d'instruction publique qui déployerent la plus grande activite, tout au moins qui siégèrent avec assidince. Ces Comités, pour les deux Assemblées, se composèrent de vingt-que re membres. La Législative, en insutant le 14 décembre 1791 son Comité l'instruction publique, qui se tronvait être le dix-neuvième, avait décide d'ajourner à six mois « la fixation de l'époque et de la proportion de son renouvellement ». En fait, il ne fui procéde à aucun renouvellement pendant toute la durée de l'Assemblée. Dans ce comité figurerent Lacepe le , Condorce, Romme, Pastoret, Carnot, Prieur de la Côte d'Or, Jean de Bry, Arhogast, Quatremère, e.c. Du 30 octobre 1.91 au 22 août 1792, le Comité tint 107 séances

Le 2 octobre 1792, douze jours apres sa réunion, la Convention se donnait, elle aussi, un Comite d'instruction publique Il devait l'abord être renouvelé par moitié tous les deux mois Plus tard on décida que le renouvellement scrait intégral et mensuel. Le plus souvent les pouvoirs des membres du Comite furent simplement renouvelés, et seules les grandes crises revolutionnaires, comme le 2 juin 1793 ou le 9 thermidor, modifièrent profondement la composition du comité On y vit figurer des l'origine Prieur de la Côte-d'Or, Arbogast, Chénier, Romme, David, Léonard Bourdon, puis vinrent Condorcet, Sieyès, Lakanal, Daunos, Grégoire, Fourcroy, etc.

Au mois de juillet 4793, la Convention que ne satisfaisaient pas les projets présentes par son Comité, élut, sur la propostion de Robespierre, une Commission d'instruction publique composée de six commissaires. Cette commission subsista trois more 6 juillet au 6 octobre 1793) et se trouve pendant ce temps substituée au Comité, avec lequel elle se confordit plus tard. pour la preparation et la présentation d'un plan d'éducation nazionale. Ce Comité ne fut pas aiclns zélé que celui de la Legislative, car, du 13 octobre 1792 au 20 novembre 1793, seulement, il ne tint pas moins de 106 seances. Quant à la Convention, elle avait décrété le 21 janvier 1793, le jour de l'exécution de Louis XVI, « que les finances, la guerre et l'organisation de l'instruction publique seraient du finuellement à l'ordre du jour ». A plastears repuses, elle décida que le jeudi de chaque semame serant consacré aux discussions relatives a cette matière. Un moment même, en août 1793, elle décila pre, « cessant tout débat partiel sur ce grand objet, chaque jour elle discuterait sur le plan entier d'instruction publique ». Mais au mil eu des mille périls auxq, els il fallait faire face, des mille nécessités auxqueiles il fallait parer, la Convention ne put jamais observer à la lettre ses décrets. D'autre part, sa très grande mobil le d'impression, sa facilité à se dejuger, à adopter dans un momen d'enthouslasme des idées et des plans qu'elle se hâtait d'écarter en des heures plus calmes, no contrihuerent pas peu à rendre très longue et tres labor.euse I œuvre d'organisation. Pour citer quelques exemples de ces brusques revirements, un plan d'easemble, redigé par Lepelletier de Samt Fargeau, ctait voté le 13 août 1793 et rapporté le 20 octobre, une Petition du departement de Paris, présence le 15 septembre 1793, était séance tenante transformée en décrets, dont on suspendit l'application le lendemain; le même sort fut réservé aux decrets sur l'instruction primaire que Homme faisait voter du 21 au 31 octobre 1793 et que Chémer faisait soumettre a revision des le 5 novembre

Les plans généraux : Condorcet. — De nombreux plans génera : a ont été soumis à la Convention Les plus remarquables furent ceux que Romme fut, par deux fois, chargé de rédiger, et qu'il deposa le 20 décembre 1792 et le 1<sup>er</sup> octobre 1793. Mais les ilees dont il s'était inspiré, et dont s'inspirérent avec lui les auteurs de la Pention du departement de Paris, e plus tard Lasanal, appar iennent en propre pour la plupart à Condorcet et se trouverent exposées des le 20 avril 1792 dans un remarquable rapport. Son plan fut le plus complet et le plus logique et c'est en somme celui-là qui finit, après de nombreuses vicissitudes, par être adopté dans ses dispositions essontielles. Sa realisation complète devait demander pres d'un siècle, et core, sur bien des points, ne sommes nous pas allés aussi loin que le demandait Condorcet.

Ce rapport, qui formait un travail considérable , se divisait en deux parties. La premiere était le rapport proprement dit et contenait l'exposé des principes sur lesquels Condorcet s'était appuyé pour rediger le projet de lécret en neuf titres qui formait comme la seconde partie

Condorcet établ 1 l'abord que l'instruction nationale incombe comme un devoir rigoureux à la puissance passique. Le premier but de cette instruction nationale do t être « d'établir entre les citoyens une égalité de fait et de rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi. Sous ce point de vuo elle est, pour la puissance publique, un devoir de justice . Elle doit ensuite, en cultivant a dans chaque génération les facultes physiques, intellectuelles e. morales... contribuer au perfectionnement général et graduel de l'espèce humaine, deroier but vers lequel toute institution sociale doit être dir gee. » — « L instruction dont être universelle, aussi égale et aussi complete que possible. - ro qui entraîne la gratuité à tous les degrés. Les talents donnes par la nature ne doivent être perdus ni pour ceux qui les ont reçus, ni pour la patrie. L'instruction doit, dans ses divers degrés, embrasser le système entier des connaissances humaines et assurer aux hommes dans tous les âges de la vie la facilité de consorver leurs connaissances et d'en acquérir de nouvelles. » — Enfin, « la première condition de toute instruction étant de n'enseigner que des vérités, les établissements

<sup>4</sup> L occupe 58 pages in 4 dans to vo the days case as M. J. (chiarane

que la pulssance publique y consacre doivent être aussi incépendants qu'il est possible de sonte autorité politique ».

Enseignement organisé par l'État, aussi complet que possible, accessible à tous, par la gratuite totale, independant du pouvoir politique, pour la verité dels sont les principes géneraux qu'etablissait Conforce..

Il distinguait cinq degrés d'instruction et établissait des écoles primaires, des écoles secondaires, des instituts, des lycées, une société nationale des secondaires et des arts

Les écoles primaires seraient Stablies à raison d'une école par village de 400 habitants et par hamea i situé à plus de mille toises d'un village de 400 hab lan s. Chaque district et chaque vi de de 4000 habitants auraient une ecole secondaire, équivalente à nos ecoles primaires supérieures. Cent dix instituts lycées on collèges — seraient répartis dans les départements. a raison d'in institut au moins par département. Les lycées au nombre de neuf, mainbendront dans les nos facultés. départements « un plus grand nombre d'hommes éclaires qui, forces d'aller achever leur instruction à Paris, auraient été tentés de s'y établir ». Que ques uns seront places « à portée des frontières, de manière a y atturer de jounes etrangers » Les autres seront placés de preference dans des villes peu considerables « où l'esprit des sciences ne serait pas élouffé par de grands interêts ». Ju les parems n'a maient pas à craindre pour leura enfants « des séductions puissantes, des occasions multiphées de dissipation et de déponse 🦭

La société nationale des sciences et des arts surveillerant et dirigérant les établessements d'instruction, a occuperant « d'enrichir par des verités nouvelles la masse entière des connaissances, de préparer a l'esprit numain de nouveaux moyens d'accelérer les progrès de multiplier les découvertes ». Elle serait divisée en quatre sections : sciences mathematiques, sciences morales et politiques, sciences appliquees aux arts, enfin, grammaire, lettres, arts d'agrément, érudition

Pour assucer l'indépendance du corps enseignant et de l'instruction, qui « fait en quelque sorte une partie des droits de l'espece humaine », la nomination des membres etail refusée à

Etat Les membres de la societé se choisissaient eux-mêmes, et choisissaient les professeurs des lycees. Caux ci, a leur toir, désignaient les professeurs des instituts « Quant aux instituteurs les écoles secondaires et primaires, la liste l'éligibles sera fai e par les professeurs des instituts de l'arrondissement et le choix apparaendra : ¡our les premiers, au corps municipal pour les derniers à l'assemblée des pères de famille. »

Pour e 1x qui dans le passé n'avaient en nul moyen de s'instruire, pour ceux qui dans l'avenir voudraient « conserver et étendre » les connaissances acquises, Condorcet chargeait de conférences nel domadaires les professeurs de tous les ordres. En outre, des bando hèques, des collections scientifiques, des laboratoires à ljoir ts à chaque centre d'enseignement devaient être ouverts an public.

La Legislative entendit par de ix fois le apport, en ordonna l'impression, mais ne put trouver le temps de le discriter. En sorte que celte Assemblée ne contribua en quoi que ce soit à l'œuvre de reorganisation de l'enseignement. Le Comité d'instruction publique de la Convention adopta les principes posés par Condorcet et les grandes lignes de son projet, la Convention o don la elle même la reimpression du rapport. Mais pas plus que la Legislative elle ne le discuta intégralement. On voulut courir au plus presse; on en détacha les divers articles le alifs aux écoles principles, et c'est la-dessus que s'engagea la halaille entre les partisans de Condorcet et ceux qui lui reprochaient de préparer « dans la nation et à ses dépens ne corporation formidable ». Dans la discussion d'un point particulier du projet on devait finir par oublier l'ensemble.

# II. - Enseignement primaire et secondaire.

Quand au commencement de décembre 1792 le comité présenta à la Convention son rapport general, la disjonction fut ordonnée « on considerait sans doute, avec Rabaut Saint Étienne, que la nation ne devait « qu'indirectement l'enseigne-

ment des arts et des sciences », mais qu'elle « devait absol iment la doctine qui ensergnera dans les ecoles pri naires les devoirs du citoyen \* Lanchenas présenta donc le 12 decembre 1792 un rapport sur les ceoles primaires. La discussion dura jusqu'au 18 On entendit on oraleur, Durand-Madlane, déclarer que les Français s n'etnient si corrompus que parce quals étaient trop savants » et que « le peuple, pour être heuceux, n'avait besoin des sciences que et qu'il lui en faut pour arriver à la vertu ». Le Guondin Ducos demanda un enseignement lai jue, obligatoire et commin . . Tous les enfants dans la République, disait il, quel que soit l'état ou la fortune Je leurs peres, doivent être assujettis, pour pouvoir parvenir dans la sune aux emplois publics, à suivre, pendant un certain espace de lemps, les écoles primaires » Il voyal, là le moyen unique d'é ablir la Sainte Egalité, d'amener la fusion entre les citoyens et les messieurs. Michel Edmo Pelit demanda que « prealable. ment à l'insutation des écoles princires, on s'occupat de détruire la mendicité » Les écoles ne devaient, selon lui, profiler qu'aux riches et aux riches seuls. Marat pensait sans doute de même quand il intervint brutalement pour reclamer qu'on s occupat « d'interêts plus argents » Ce fut Marat qui l'emporta et la discussion fut interrompi e sans qu'on eût vote autre chose que le principe même de la loi : « Les écoles prunaires formeront le premier degré d'instruction. On y enseignera les connaissances rigoureusement nécessaires à lous les citoyens Les personnes cha gres de l'enseignement dans ces écoles s'appelleront instituteurs, ... On n avait tranché aucun des points capitanx , on pe s'était prononcé ai sur la question de l'obligacon, ni sur la guestion de la gratuite

Le procès de Louis XVI, puis la lutte entre la Garonde et la Montagne, firent passer au second plan les questions d'ensei grement. Pourtant la question eta tjugée si grave que le Comile de salut public, la tenant pour une affaire de sareté générale, à peine un mois après su création, au moment où la lutte des partis était la plus ardente, se substituait au Comité d'instruction et, le 30 mai 1793, présentait un projet de décret en cinquardices. On instituait une école par centre de 400 à 1500 habi-

tants, avec des cours hebdomadaires pour les adultes de l'un et l'autre sexe. La Convenzion adopta sur l'heure, Un soul autre accueil fut fait au Projet d'education nationale préparé par Sieves, Daunou et Lakanal et presenté par celui-ci au nom du Com' é d'instruction pullique le 43 juin 1793. Outre qu'il abandonnait entièrement à « l'industrie particul ere » l'orgamisation de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supériour, il ramenait le chiffre des ecoles primaires à une pour mille habitants et, s'il décorait l'instituteur, lans l'exercice de ses fonctions et aux fêtes nationales, d'une médaille avec cette inscription : \* Celus que instruit est un second pere »; sil instituait quarante fêtes, dont une en I honneur des animava compagnons de l'homme et une du perfectionnement du langage, s'il créait dans chaque canton au moins un théâtie ou les hommes s'exerceratent aux évolutions militaires, à la musique et a la lanse, il supprimeit les cours d'adultes, il oubliait de se prononcer sur la gratuité et l'abligation. Le projet fut écarté et la Convention, perdant patience, décidee à sortir des discussions et des votes de principes, pour aboutir à des résultats pratiques, chargea, sur la proposition de Robespierre, en del ors du Comus desemparé, sux commissaires de lai présenter, sous hui, jours, un projet de décret sur l'éducation et l'astruction. publiques. Ce fit la même ardeur qui lui fit successivement adopter un plan d'éducation nationale trouvé dans les papiers de Lepelletier de Saint Fargeau, présenté par Robespierre et dont la principale originalité était la création de maisons d'eyalite ou tous les enfants, sans distinction et sans exception, seraient de cinq à douze ans élevés en commun aux dépens de la République; puis le texte de la pention du département de Paris du 45 septembre 4790, qui reprensit sur ploment les idees de Confercet et sa hiérarchie d'enseignements, enfin la sério des derrets préparés par la commission des six et presentés par Romme, du 21 au 30 octobre 1793, et qui mettaient l'enseignement tout entier aux mains de l'Etat. Auc an de ces decrets, on l'a vu plus haut, ne fut reellement applique.

Loi du 29 frimaire an II (19 décembre 1793). — Les derniers décrets avaient été sur la lemande de Chemer soumis

à une revision. Romme, au nom du Comité d'instruction publique, présents purement et simplement les mêmes textes codifies. Le Comité de salut public, intervenant de nouveau, opposa au projet de Romme, un plan très différent préparé par Bouqu et La hataille entre les partisans des deux projets dura six jours lies debats s'ouvrirent le 18 frimaire (8 décembre, et se terminèrent le 29 (19 décembre).

Thibaudeau attaqua le projet de Romme comme une copie de Condorce. Il ne voulait pas de 80 000 instituteurs et de la levee de 172*760 pédagogue*s, monstrueuse corporation d'individus « qui deviendraient infailliblement les regulateurs plénipotentiaires des mœurs, des goûts, des usages, les arhures de la Lherte et des destinées de la nation ». Il demandait que l'on « s'al andonnât tout a l'influence salutaire de la riberté, de l'émulation et de la concurrence » - « Laisser faire est ici le grand sceret, ajoutait Fourcroy, et la soule route des succès les plus comains 🔉 La logique les conduisait à rejeter le principe le l'obligation Danton, pur ne s'était guère mêlé jusque-la aux discussions sur l'enseignement, intervint alors, « Il est temps, dit il de rétablir ce grand pro cipe qu'un semble méconnaître : Que les enfan s appartiennent a la République avan. L'appartenir a leurs parents 🤌 Son intervention entraîna le vote de principe d'obligation Tous les enfants, à partir de six ans au plus tôt, de huit ans au plus tard, devront fréquenter les ecoles. « Les peres, meres, curateurs ou tuteurs » qui contreviendraient à cette obligation seraient, pour la premiere fois, frappés d'une amende égale au quart, le leurs contributions, la recriive entrainai, une amende double, la perte pundant dux ans des droits de ciloyen et l'affichage L'enseignement étail libre pour le il citoyer ou citoyenne muni d'un certificat de civisme et de honnes inœure. L'était gratuit, l'Etat salariant les maîtres à raison de vingt livres par élève pour l'instituteur et le quinze hyres pour l'instit trace. Le programme était reduit à sa plus simple expression : lecture, écuture, premieres regles de l'arithmi baue

Telle fut la los du 29 frimaire an II (19 décembre 1793). Inférieure en bien les points à plusieurs des projets qui l'avaient précédée, particulièrement en maliere de programme, elle avait ce grand mérite qu'elle proclana t l'obligation de l'instruction et sa gratuité. Ces principes ne devaient malheureusement pas être maintenus dans la suite

#### Lois du 27 brumaire an III et du 3 brumaire an IV.

Après le 9 thermidor, Lakan il, rentré au Comité d'instruction publique, devenu son président, entreprit de faire reprendre l'examen du projet preser e par lui en juin 1793. Il s'agissait de faire des mahtuteurs des fonctionnaires d'État. Les efforts de Lakanal aboutirent au vote de la loi du 27 brumaire au III (17 novembre 1794). Il y aurait une école primaire par mille habitants. Les instituteurs étaient nommes et surveillés par un jury d'instruction, composé de trois membres désignes par lad ministration du district parun les pères de famille. Ils recevaient un traitement fixe de 1200 livres. Le principe de la gratuité était maintenu, mais non plus celui de l'obligation. En revanche en éten lait les programmes; en y ajoulait « la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des instructions élémentaires sur la mocale républicaine, les éléments de la geographie et de l'histoire des peuples libres ».

Le principe de la gratuité devait être sacrifié à son tour. La Convention, dans les derniers mois de son existence, procedait à une sorte de revision de son grayre, à un travail de codification et de réaction La commission des Unse fut chargee de préparer les lois organiques. Entre autres, elle rédigea, après un rapport de Dausou, la loi générale sur l'instruction publique du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795, développement du chapitre x de l'Acte constitutionnel. Daunou déclarait que la commission s'était inspirce des projets de Talleyrand et de Condorcet, mais qu'elle avait écarté les ilées de Robespierre qui avait « imprime le sceau de sa tyrannic stupi le, par la disposition harbare qui arrachait l'enfant des bras de son pere » C'est ainsi que l'on designait le principe de l'obligation « Nous nous sommes dit, ajoutait Daunou, liberté de l'éllication domestique, aberte des établissements particuliers d'instruction. Nous avons ajonté liberté des méthodes instructives » — Ceci équivalait à dire : les etablissements privés sont dérobés à la surveillance de l'État. Le Titre I de la loi était consacré aux écoles primaires.

Il était établi dans chaque canton une vi plusteuts écoles primaires. On était loin de la proportion d'une école par mille habitants' Les instituteurs examinés par des jurys d'instruction, nommés par les administrations du departemen , ne reçoivent plus aucun traitement. On leur accorde le logement, qui peuêtre remplacé par une indemnite en argent. Ils reçoivent de chacun de leurs élèves une rétribition annuelle fixée par l'administration du departement. La gratuite, comme l'obligation, a done disparu. Comme il fallait songer cependant aux pauvres, l'administration municipale pouvait exempter de la rétribution un quart des clèves « pour cause d'indigence ». Au temps de la l'erreur, qui fut aussi le temps des grandes pensées genéreuses, et d'après le projet qu'avait rédige, avec Sieyès et Lakanai, ce même Daunou, les indigents se fussent appelés les éleves de la Patrie. Quant au programme, il eût éte difficile de le réduire davantage · lecture, écriture, calcul, éléments de la morale républicaine, c'était tout l'enseignement primaire.

Une disposition additionnelle établissait que chaque et de serait divisée en deux seculons, une pour les garçons, une pour les filles. Il n'y avait point la une maovation tous les plans a térieurs prévoyaient également des écoles de filles dirigées par des institutrices.

#### Enseignement secondaire: Talleyrand et Condorcet

— L'enseignement secon laire était le seul qui, sous l'ancien régime, cût été quelque peu développé. Un gran l'nombre de collèges étaient dispersés sur tout le territoire de la France, et, quoique l'abolition de tous les privilèges financiers cût atteint la plapart d'entre oux dans les sources mê nes de leur existence, beaucoup contriuèrent à recevoir des élèves et à les instruire Les diverses Assemblées révolutionnaires accordèrent à l'usacurs reprises des secours aux professeurs, et interdirent la vente des immeubles destines à l'enseignement. Enfin le concours genéral des collèges de Paris cut lieu jusqu'en 1793

Cette sorte de survie des collèges explique dans une certame mesure que la Convention se soit tout d'abord attachée a l'organisation de l'enseignement primaire. Toutefois, s'il y eut parmi les deputés nombre de gens disposés a s'en remettre à 544 CREATIONS SCOLAIRES BY SCIENTIFICURE DE LA RÉVOLUTION

l'initiative privée du soin d'organiser l'enseignement secon daire, les plans genéraux les plus importants, ceux de Talleyrand et de Condorcet, et tous ceux qu' s'inspirérent de ce der nier, Romme par exemple, en faisaient un enseignement d'État. Talleyrand créait les écoles de district, Condorcet les instituts

Dans les instituts, on devait ensuigner « les connaissances nécessaires pour remplir toutes les fonctions publi nes et celles qui peuvent servir au perfectionnement de l'industrie » Ils claient divisés en quatre cours : sciences mathématiques et physiques, sciences morales et politiques, application des sciences aux arts, littérature et heaux arts. Il y ayait la une véritable revolution : les sciences prenaient la place des langues anciennes, qui faisaient le fond de l'enseignement avant 1789 et que Condorcet se sentait disposé à tenir a pour plus nuisibles qu'atiles » 🕟 « Au dessous d'un certain degré de talent, disait il, le goût des occupations littéraires donne un orgueil ricicule ou une honteuse jalousie pour les talents auxquels on ne peut attemire. » Pour lai, nal inconvément de ce genre n'était à craindre avec les sciences. Leur étude « même elementaire est le moyen le plus sûr de developper les facultes intellectuelles, d'apprendre à raisonner juste, à bien analyser ses idées » Elle développe « la froide raison ». les études litteraires développent les facultes « d'enthousiasme », et Condorce, croit ces dermeres Jangereuses. Il fait notes tontefois que cans le plan de Condorcet les diverses parties des programmes étalent in lépendantes les unes des autres et que chacun se trouvait libre de choisir selon ses goûts. On n'imposait donc pas l'étude des sciences à tous : on donnait seulement a ceux qui voudraient les étudier de plus grandes facilités et des cours plus nombreux.

Lepelletter, pois les auleurs de la Petition du departement de Paris, avaient adopté le plan de Condorcet. Deux fois décrétée par la Convention, l'organisation de l'enseignement secondaire n'en était pas mains encore a faire en 1.95

Les écoles centrales. - C'est alors que Lakanul, le 26 frimaire au III, aussitôt après le vote de la loi de Brumaire sur les écoles primaires, vint lire au nom du Comité Cinstruction publique un rapport et un projet de decret sur les decoles centrales. Le nom appartenait au girondin Bancal qui l'avait propose des 1792. Les écoles primaires, lisait Lakanal, n'étaient que le vestibule du grand édifice promis depuis long-temps à l'impatience des Français. « Pour la gloire de la patrie, pour l'avancement de l'esprit numain, il faut que les je mes citoyens exceptes par la nature de la classe ordinaire trouvent une sphère ou leura talents puissont premitre l'esson » De la l'idée des nouvelles écoles que l'on nommera centrales « parce qu'elles seront placées au centre des écoles primaires de chaque département, et à la portée de tous les enseignés »

La 7 ventôse an III (26 février 4795) le lecret était vote.

Les écoles centrales étaient distribuées à raison de la population, la base proportionnelle devant être d'une école par trois cent mille habitants. Chaque école comptait treize professeurs. Le programme comportant : mathematiques, physique et coimie, logique et analyse des sensations et des idées, économie politique et législation, histoire philosophique des peoples, by vice, arts et metiers, grammaire génerale, belles lettres, langues anciennes, langues vivantes, dessin. Sous le nom d'élèves de la patrie, chaque école receval en certain nomère de boursiers. On créa 5 écoles à Paris et 93 dans les départements.

La loi genérale du 3 brumaire an IV n'epargna pas plus les et oles centrales qu'elle n'epargnait les écoles primaires. Il n'y avait plus qu'une école par département, on redusant le nombre des professeurs à dix, l'enseignement était répart, en trois sections indépendantes, de qui était un retour aux idees de Conforcet. Les professeurs étaient examinés et élus par un jury lépartemental d'instruction, composé de trois membres nommes par le Comité d'instruction publique. Les etères de la patrie, la comme dans la loi sur l'instruction primaire, disparaissaien pour faire place aux « ind gents ».

Il est à remarquer que si l'on fixait l'âge auquel les élèves pouvaient entrer dans les diverses sections, on les laissait libres de cholsir leurs cours, de même les professeurs pouvaient adopter telle méthole qui leur paraissait la medieure. Nulle

mistoire générale. Y (

Eren

Energy wout Seponeme.

546 CHATANS SO LALUES BY SCHENTIFICERS DE LA REVOLUTION

s reveillance l'ensemt le n'était organisée. Ce megrie de liberté donna en certains endrous, à Paris, à Besançon, a Montpelher, à Todouse, de bons resultats. Partout ailleurs les ecoles centraies vegeterent et la majeure partie des élèves de l'enseignement serondaire s'en fut aux établissements libres, cross en grand nom re à partir de 4795.

# III. - Enseignement superieur.

Caractères des créations Ta reyrand confiait l'enseignement supérieur à des ecoles de déparament et à un institut initio cal. Condorcet créait leux tyrres et une sorieté nationale des sciences et des arts Dans les sycées toutes les sciences levaient être ense gnées « dans toute leur étendue ». Là levaient se former les savants et les professeurs. Au-dessus, la société nationale travaillerait « au perfectionnement générait le la raison humaine, à enrichir par des vérités nouvelles la masse entière des connaissances »

Aucune partie du plan de Condorcet ne souleva plus de polémiques et ne fut combattue par des adversaires plus différents et par des arguments plus mauvais. Siéyès et Daunou, qui e i 1795 devait reprendre l'idée de la société nationale pour en faire l Institut, la combattaient en 4 193 parce que, avec le reste du projet, elle constituerait « une régie des progres ce l'esprit humain, une entreprise du perfectionnement de la raison humaine.» Fabre a Eglantine et Cambon trouvaient que l'on « reproduisait les Académies sous un autre nom », que l'on « tendait à créer une nouvelle aristocratic des savants ». Vai nemen. Basire pro esta que te « sint les hautes sciences, qui peuvent consolider l'établissement de la République ». Jamais l on ne discuta le detail des projets d'organisation de l'enseignement supérieur, et l'on s'en tint jusqu'a 1795 au système d'écoles spéciales, instituées en raison des besoins du moment sans nul plan genéral, sans aucune idoc systematique.

Cea écoles a desistèrent pour la plupart dans la 101 organique

N P T F F

lu I brumaire an IV. Les unes, enamérées dans un texte alditionnel, étaient dites écoles de services probies. C étaient : l'École polytechnique, l'École d'artitlerie, celles des ingenieurs muttaires, des ponts et chaussées, des mines, des géographes, des ingenieurs de vaisseaux, de navigation, de marine Beaucoup n'existèrent jamais que sur le papier II ou fut de nième pour plusieurs des dix écotes spéciales énumèrees au titre III de la loi organique : écoles d'astronomie, de geométrie et de mécanique, d'histoire naturelle, de médecine, d'art vétermaire, l'economie rurale, des antiquites, des sciences politiques, de peinture, de sculpture et d'architecture, de musique. On voit que, parmi ces écoles, les unes sont des créations originales, d'autres existaient deja sous l'ancien regime et ont été simplement réorganisées par la Convention

Créations originales · École de Mars. — La première des écoles spéciales créées par la Convention fut une école militaire, l'Ecole de Mars. Elle n'eut du reste qu'une existence passagère. Lucée appartient au Comite de salut public, et c'est a lui aussi qu'd faut faire remonter i honneur de la création de l'École potytechnique et de la première Leole normale Barère, le 13 prairial an II (1er juin 1794), demanda la formation d'une École militaire révolutionnaire a Paris sous le nom d'École de Mais. Le camp installé dans la plaine des Sabions, car c'était un camp plus qu'une école, devait durer trois mois. Les élèves âgés de quinze à d'x-sept and devaient être exerces aux maniements d'armes et aux manœuyres; ils devaient apprendre les principes. de l'art de la guerre, les fortifications et l'administration milicaire, la fraternité, la discipline, la frugalité, les bonnes mœurs, l'amo ir de la patrie et la haine des rois. Un rapport rédigé par Guykon de Morveau, a la fin de la période d'instruction le 2 bruman : an III (23 octobre 1794), constata la réussite de cette tentative d'enseignement révo utionpaire. On ne renouvela cependant pas l'expérience

École polytechnique — L'École polytechniq e, la seconde des écoles spéciales créées était promise à depl is brillantes destinées. Elle s'appela d'aboi l'École contrale des travaux publics. Barere, le 21 ventôse an II (11 mars 1794), demanda la création

d'un établissement propre à former des ingénieurs en ils et militaires. Le principe fut voté d'urgenne; le décret d'organisation, preparé par Fourcroy, ne fut promulgué quaprès le 9 thermidor, le 7 vendémisire an III (27 septembre 1794). L'École fut ouverte le 40 frimure (30 novembre). Le 45 fruct doe an HI (4st septembre 1795) elle reçut son nom d'École polytechnique Ello devait compter 400 elever, choisis au conquars. Les chales duraient trois ans. Non seulement les cours étaient gratus s. mais les éleves recevaient un traitement ann iel ile 5200 francs pendant la durée de lour instruction. Les éleves etaient tous externes; ils devaient être présents à l'école de huit houres à deux heures, de cinq heures du soir à huit heures. Lamblardie. ingémeur des ponts et chaussées, fut le premier organisa eur avec Monge, Fourcroy, Carnot et Prieur de la Côte d'Or. Les premiers professeurs furent des savants illustres comme Monge, Lagrange, Bertholtet, Chaptal, Vauquelin, Guyton de Morveau L'école fut installee au Palais Bourbon, avec quarante sailes, un grand amphithéâtre, un cabinet de physique, une collection de mineralogie, un laboratoire de chimie, une bibliothèque

École normale. --- Le grand obstacle à la réalisation des vues genéreuses de la Convention en matière d'instruction primaire, c'était, comine le duait Lakanal, « de trouver un noinbre suffisant d hommes pour enseigner, dans un si grand nombre d'écoles, des doctrines si nouvelles, avec une méthode si nouvelle elle-même ». De la l'idée de la création d'Écoles normales a où l'or m'enseignerait pas les sciences, mais l'art d'enseigner ». L'idée avait été incidemment exposée par Barère dans son la port preliminaire sur l'École de Mars, et le prinupe fut décrété. Il s'agassait d'abord d'une seule école, à Paris : puis l'on avait songé a une école par département. Enfin, lorsque, cinq mois après, le projet détaillé vint devant la Convention, préparé cette fois par le Comité d'instruction publique, Lakanal, rapporteur, ne demandant plus qu'une école a Paris, les élèves traient ensuite ouvrir partout des écoles normales Là, comme pour l'Ecole de Mars, on voulait faire de l'enseigne ment récolutionnaire, c'est à-dire de l'enseignement rapide, et le projet de décret fixait à quatre mois seulement la durée des

cours. Le 9 bramaire (30 octobre 1793), \* la Convention nationale, voulant accéiérer l'époque où elle pourra faire repandre d'une mantere uniforme, dans toute la Repullique, l'instruction nécessaire à des citoyens français », décrétait qu'il serait établi à Parisune École normale, où seraient appelés « des citoyens déjà instruis dans les sciences utiles, pour apprendre, sous les professeurs les plus haules durs tous les genres, l'art d enseigner ». L'article 7 spécifiait, avant tout et particulièrement, « l'art d'enseigner la morale et de former le cœur dos jeu nes républicains à la pratique des vertus publiques et privées » Puis venaient la lecture, l'écriture, les premiers éléments du calcul, de la géométre pratique, de l'histoire et de la grammaire française. Les élèves devaient être choisis par les municipalités a raison d'un par 20 000 habitants; ils devaient être âgés d'au moms vingl-cinq ans, « unissant à des mieurs pures un patriotisme éprouvé \* lls touchaient un transement de 1200 francs et « tous les dépôts consacrés à l'instruction » leur étaient ouverts de droit. Deux representants du peuple désignés par la Convention devaient « se tenir près de l'École » et correspondre avec le Comité d'instruction publique pour tout ce qui intéresserait cet établissement. Lakanal fut un des deux commissaires, et c'est lui qui prépara le regiement intérieur le l'école. Outro les leçons des professeurs, il y avait des conferences ou débats, où discutaient mattres et éleves. Leçons et débats devaient être sténographies, pais envoyes dans tout le pays et inême aux agents de la Hépublique à l'étranger. La première legon eut lieu dans le grand amphilheâtre du Muséum, le 20 janvier 1795. Quant aux professeurs désignes, ce furent les hou mes les plus éminents d'alors : Lagrange, Laplace, Mongo, pour les mathématiques; Haüy, pour la physique, Dathenton, pour l'histoire naturelle; Bertholles, pour la chimie; Volney, pour l'histoire; Laharpe, pour la litterature. Sicard, pour la grammaire générale, Garat, pour l'analyse de l'entendement; Bouache, pour la géographie. Van Iremonde, pour l'économie politique; Thouin, pour l'agriculture. Bernardin de Saint-Pierre avait été chargé de la morale. Le jour où il prit possession de sa chaire, il déclara que, charge par la Convention de rédiger des elements de morale, il ne pourrait commencer son enseignement avant l'achèvement de ce travail. Il finit par faire neuf leçons. Ses collègies ferent plus zéles la stenographie des leçons et des debats, quoique tres incomplète, ne forme pas moins de donze volumes. Les cours durerent quatre mois et furent clòturés le 19 mai 1795. Quant aux écoles normales qui devaient être creées dans les départements sous la direction des élèves de l'ecole de Paris, il n'en fut pas question. Cette tentative originale fut loin de donner les résultats qu'on en atten dait. On y gagna du moins pect que l'importance donnée pour la première fois à l'enseignement des sciences, l'éclat des leçons de maîtres illustres, leur assurèrent dans les programmes de l'avenir la place qui leur avait été refusée jusqu'alors, et qui leur était légitimement due

### Écoles réorganisées . École de droit et de médecine

Avant 1789 l'ense gnement du droit e, de la médecine se donnail dans les Facultés. Il était généralement organisé de façon très mediocre, surtout en malière de droit De ce côté-la, la Convention n'a pas opéré de grandes réformes. On ne voit même pas figurer le nom les eccles de droit dans le décret organique, les écoles de sciences potitiques étaient destinées a en tenir fiem Il n'y est pas d'enseignement supérieur officielle ment organisé. L'Académic de législation, l'Université de juits prudence n'étaient que des écoles libres, dues à l'initiative privée Les programmes de l'enseignement secondaire comportaient en revanche les premières notions de legislation

Au contraire, l'enseignement de la médecine donna lieu à une intéressante tentative et de remarquables améliorations y fureut apportées. Aux Facultes de médecine, uniformément supprimées en 4792, on avait substitué, le 4 décembre 4794, trois écoles de médecine, dites ecotes de santé ; à Paris, Montpellier et Strashourg. Il s'agissait surtou, de fournir des médecins aux armées et aux hôpitaux militaires et mantimes ; ces écoles etaient bien plutôt les premières ebauches du Val-de-Grâce ou de l'école de Lyon que de véritables écoles ouvertes à tous. On avait adopté le système de l'École polytechnique : les éleves touchaient † 200 francs de traitement. L'enseignement

durait trois ans, et les élèves étaient rigoureusement tenus d'assister aux cours. À côte de ces élèves de l'État on admet tait des étuliants l'bres et même des étrangers. La grande réforme fut la substitution, à l'enseignement presque purement théorique des anuiennes Facultés, de l'enseignement pratique à l'amphithéâtre et a luôpital, de la leçon chinque. Douve cours etalent organises dans chaque école. « Les écoles, a dit un écrivain royaliste, furent créées sur le plan 10 plus vaste qu'en ait jamais suivi dans aucun siècle 1. » Quant aux professeurs, ce furent à Paris les homines les plus éminents. Corvisart en tête

Écoles des ponts et chaussées, des mines, du génie, de marine. Le service des ponts et chaussées était assez bien assuré avant 1789. Pourtant il n'y avait pas décole spéciale pour ce dermer service. Le 49 janvier 1791, la Constituante avait créé une École des ponts, recevant souvante élèves, tous appointés et recrutés au concours. En 1793, les nécessités de la defense nationale firent verser les éleves lans les irmées pour le service du gen e. La loi d. 22 octobre 1795 reconstituant l'école comme une école d'application dépendent de l'École polytechnique, qui lu fourment trente éleves par an

L'École les mines reçut, par la même loi, une organ sation analogue : on y compléterait l'instruction de vinct élèves de l'École polytichique et on viferait place en outre a lix externes L'école, dont les origines remontent a 4778, avail éte réorgatisce déjà le 2 juillet 4794 à l'agence des mines, qui dépendant de la commission des armes et des poudres éta traitachée une maison d'instruction où les cours devaient être faits pendant l'hiver

Hfaut encore noter la réorganisation, par la Constituante, de l'Euse du gense, que la Convention transféra, en 1794, de Mézieres à Me z

Peur la marine, trente quatre reoles de narryation avaient éte établies en 1791. Outre deux écoles nouvelles, la Convention fonda trois écoles spéciales à Brest, Toulon et Rochefort pour la marine de guerre. De la devait sortir l'*Ecole navate* 

<sup>1.</sup> Par set. Histoire des mem des de l'Acquesme de mêder de

Etablissements scientifiques — On ne voit fig. er m parmi les écoles spéciales ni parmi les éco es de service public, l'École des langues orientales. Peut-être est-ce qu'elle n'avait pas d'éleves attitres, et que son public étail seulement compose d auditeurs bénévoles. Loras XIV avais cross, pour le regautement, des drogmans de nos ambassaces, l'ecole des je mes de langue. La Conventar, le 2 avril 1795, organisat à la Bibliotheque nationale une série le cours de persan, le malais, d'arabe, le fure et de tartage, toutes la gues « d'une milité reconnue pour la politique et le commerce » Les professeurs, parmi lesquels Silvestre de Sacy, devaient faire connaî re les rapports pol hi ques et commerciaux de la France avec les nations don ils enseignaient la lang lo : ils devaient en outre prejarer en français une serie de grammaires. La réanion de ces cours consultant l'Ecole speciale des langues orientales. Elle complétait en somme l'enseignement donne au College de France

Au temps le la Constituante, l'existence du Collège de France avait été menacee. La Convention, le 13 juillet 1795, sar ctionna Je nouveau son organisation et assura à ses professeurs un traitement de 6000 france

Le Muséum d'histoire naturelle, c'élait l'ancien Jardin du goi crée par Guy de la Brosse sous Louis XIII et devenu le Jardin des Plantes, mais s'ingulièrement transformé pu développe. De ce qui n'était pour ainsi dire qu'une curiosite, la Revolution it un grand centre d'observations et du tudes scientifiques, et comme un vaste laboratoire d'histoire naturelle. En 1789, le Jardin n'avast que trois chaîres; le 10 juin 1793, Lakanal faisait voter la transformation de l'établissement « On y ouvrait à la science le livre immense de la nature. » On y créait douze chaîres, bientôt treize, qu'occupi cent les savants les plus renommés, Daubenton, Fourcroy, Jussieu, Lacepi de, Lamara, etle jeune Geoffroy Saint-Hilaire. Les professeurs nommaient leur directeur, leur trésorn r'et désignaient les utiliaires des chaîres vacantes. On créa une hibliothèque publique et une ménugerie.

Le même souci de la science porta la Convention à utiliser l'énorme quantité de livres que la confiscation des biens du clergé et des émigrés mettait à la disposition de la nation. Elle n a pas promulgué moins de douze lois sur l'organisation des b bl.o.hèques L'un de ses premiers actes, le 10 octobre 1792. fut l'interdire la vente des collections de livres e d'objets scientifiques ou arlist ques, commencee par nombre de municapa ités. On abouit à l'organisation d'une bibliothèque au el et-lieu de chaque département, au fat là surte it l'œuvre de Grégoire, qui apporta une admirable ardeur à faire dresser le catalogue de tou es ces rehesses pour empêcher leur destriction A Paris, la Bibliotheque du roi, ouverte au public deux fois par semaine, quand le conservate ir n'emportait pas la clef pendant les deux années d'un voyage, commo le fit Baribelemy, devint la Rethotheque nutromete. Elle s'enrichi, rapidement, grâce à la loi de 1793 sur le dépôt légal. La surveillance elait confice a un conservatoire de hai membres, cui se recrutaient eux-mêmes. On agrandit et l'on ouvrit au publit la Mazarine, la Bultotheque du Panthéon (Sa ile Genevieve) et l'Arschal.

La Convention s'occupa egalement de sauvet, de reinir et de classe, les innombrables documents haperses dans les dix mule archives des couvents, ces châteaux et des villes

La Legislative, sur la proposition de Contorcet, avait, le 19 jun 1792, puis le 10 août, ordonné la destruction par le fet de lous les titres de noblesse, en quelque depôt qu'us fusser. des titres relatifs aux froits se gneuriaux et de toutes les pieces des ci devant Chambres des comptes remonant à plus de trente an mes. La Conventiere, des le 30 octobre 4792, faisait surseon, a lexecution. Quatra decrets furent successivement promulgués. Le dernier lui properé par une commission speciale prise. dans les Comités de salut public, de législation, des domaines, diristrucción publique et des finances. La loi vocée le 25 juin 1794 (7 messidor an II divisait les titres et les pièces en tro s classes papiers lowaniaux papiers judiciaires, papiers historiques Chaque département devait avoir son depôt, à Par s. les dominents interessant l'histoire, les sciences et les arts devaient être déposés à la Dibliothèque nationale. En fait le depôt géneral des Archives fat établi au Louvre.

La creation du Conservatoire des arts et métiers sortit d'une double préoccupation aider au developpement de l'influstrie

et par là de la richesse générale, en mettant sous les yeux de lous et par conséquent a la portre de aux als utiles la dignité à laquelle ils cut lroit, leur rendre l'hom eur que leur refusaient les prejuges de l'ancien regime. La creation la Conservatoire fut décrétée le 10 octobre 1794 (19 vendémiaire an III) sur un rapport de 6 eyoure. Trois demonstrateurs et un dessinateur étaient attachés à l'établissement. Car c'était un véritalle enseignement industriel que l'on voulait constituer. Dans l'organisation des grands établissements scientifiques l'abbe Grégoire tient la même place que Lasanal et Daunou dans l'organisation de l'instruction publique. A tous il est dû une place d'honneudans l'histoire de la Revolution.

L'Institut. -- Le couronnement de l'écufice scolaire et scientifique de la Convention fut l'Institut, dont la première dée se crouvait a la fois dans le plan de Talleyranc et du s celui de Condorcet II devas, remplacer les Académ es, dont Mirabeau avait léja demande la suppression Quand, le 8 août 1793 on procéda à rette suppression sur le rapport de Gregoire. il fut spécifié que l'Académie des sciences continuerait de jouir de ses honoraires hibitiels quequ'à l'achèvement les travaux que lui avait confies la Convention; puis, que le Corretó d'intruction publique devrais présenter incresamment un plan d'organisation d'une sociéte destinée à l'ayancement des sciences et des aris. Le rapport ne fut presenté que deux années. plus tard, le 29 octobre 1795, par Daunou II en sortit le titre IV de la loi organique di. 3 brumaire an IV 25 octobre 1795). En rréant l'Institut, on entendait « tenir les sciences e, les aits dans un perpétie, rapprochement et les soumettre à une réaction habituellement réciproque de progrès et d'aulité ». On voulait en faire comme « l'abrége du monde «avau, le corps representat f de la république des lettres ».

L'Institut etait divisé en trois classes : sciences physiques et rathemat ques, sciences morales et politiques; littérature et beaux-arts I comprenait 144 membres résidant à Paris, 144 associés répandus dans toute la République, 24 associés étrangers. Le se recrutait l'il-même. Sa tâche devait être de « perfectionner les

sciences et les arts par des recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec les sociétés savantes et étrangères, suivre les travaux scientifiques et littéraires qui auraient pour objot l'utilité générale et la gloire de la Ropublique « Chaque année il devait rendre compte au Corps legislatif des progrès des sciences et des travaux de chaque de ses classes. Da nou avait raison d'écrire que la creation était « grande et majestueuse ». Avec ses vingt-quatre sections, l'Institut embrassait l'ensemble des connaissances humaines, il était bien, selon le mot de Lémontey, l'Encyclopedie vivante.

Travaux scientifiques La Convention ne se contenta pas d'organiser l'enseignement des sciences. Des travaux des savants elle a tiré des conséquences pratiques. La Constituante avait en 1789 chargé l'Académie des sciences de preparer un système unique et rationnel de pods et mesures L'Académie pensait avoir acheve son travail en 1794 : elle fut prête des 1793, et, le 1<sup>es</sup> août de cette année, Arlogust, au nom du Comité d'enstruction publique, venait présenter à la Convention un rapport concluant à l'adoption du système metrique établi par l'Académie des sciences 1.

La science au service de la défense nationale — Bo deversant to it en matière d'organisat on politique et sociale, la Convention ne devait reculer devant aucune idée neuve, devant aucune tentative audacleuse, surto it quand elles intéressaient la defense nationale

Au temps de Louis XIV en avait dejà proposé la transmission rapide des nouvelles à de grandes listances à l'ude designaux observés à la longue vue L'inée avait paru plus plaisante que pratique. L'abbé Chappe la reprit et la presenta à la Législative, qui n'y prèta aucune attention. Romme et le Comité d'instruction publique de la Convention retrouverent le projet. Le 12 juillet 1793 des expériences, pour lesque les la Convention avait ouvert un crédit. Le 6000 francs, eurent un plein succès. La Convention ordonna donc l'établissement d'une serie de postes télégraphiques de Paris à la frontière du Nord-

<sup>,</sup> Voir of less is p. 193. I otal issement to the number revolutionalist

Chappe, nommé ingénieur telegraphe, diriges le service avec ses deux frères. Le 30 ac àt 1794, le premier élig monte transmis annonçait la repuse de Condé aur les Autrichiens.

Les premières expériences d'aerostation militaire furent faires à Meudon sous la direction la capitaine Contelle. Sa compagne d'acrostiers, attachée à l'armée de Sambre-et-Meuse, servit pour la première fois à la bataille de Fleurus. En 4795, plu sieurs corps d'armée avaient leur compagn e d'acrostiers

Pour la marine, le 25 juin 1795, Gregoire faisait décréter la création du Bureau des long tudes. Lagrange, Laplace, Lalande, Cassini, Mechin, Delambre. Borda, Bougainville et Buache en furent les premiers membres.

La science, réquisitionnee pour la défense nationale 4, donna au pays le moyen de fibriquer l'acter, des procécés rapides de préparation de la poudre. Le salpêtre, tiré jusqu'alors de l'Inde, fut extrait du soi des caves. En ne if mois on réussit a extraire du soi français pour 12 millions de salpêtre. On créa trentoneuf fonderies le canons, dix neuf manufactures d'armes blanches; on trouva des procedés pour le tannage rapide des cuirs. Pour que tout le monde pût travailler à l'œuvre du salu pul lie, des instructions tres simples et très précises, formant un véritable programme de cours revolutionnaires en quatorze leçons, furent, en l'an II, rédigées par Guyton de Morveau, Fourcroy, Berthollet, Monge, etc., et répandues a un grand nombre d'exemplaires.

Si les Français donnérent pendant toute la période révolutionnaire d'admirables exemples de dévouement et de patriotisme, la Convention out l'impérissable mérite de diriger ce patriotisme et de susciter les dévouements Que l'on songe au in lieu de quels périls fut accomplicet énorme travail d'organisation scolaire et scientifique, et l'on na pourra s'empêcher de s'incliner avec admiration, avec respect devant les Conven Lonnels Et cependant ce r'est encore la qu'une très faible partie de leur œuvre créatrice.

<sup>1</sup> Voice -Jesses, p. 2\*

<sup>2</sup> Voir c. essous, carp x... es creal ons artistiques de la Convenior Pour l'instoire des savants et des feco vertes sciencificues, de f789 a 481, voir codesso s., FX, a chap Sciences.

#### BIBLIOGRAPHIE

Mourees officielles Voir et dessus, p. 1.5 et 230

Recuella de documents. Proces cerbaux du Comite d'instruction unblique de l'Assemblee algislative, i vo. - Proces verbeux du Cometé diastruction publique de la Convention nationale, 2 vol . de a recuens publés à annotés par M. J. G. idaunio, d'ins la Cottention des documents is educe 1889-1894. Les ceux volumes publies pour la convention s'arresent. au 20 novembre 47% tot broma e au il On tronvera duas les juinat a new presence of the section of the first state of the section travaux et des projeks re aufs à l'instruction publique qui furent présentes à la Convention et doss élie ordonnes auprites ou, ou que mure a peurs publièrent eux mêmes (Daunou, Leonard Bourdon, Grego, e. e.c.). was a dear olds normales recursilies par des stenographes et revues pur tes professeurs, 2º ad., Pa. s. 1800-12 vos. A de Beauchamps, Recueil des has et reglements sur l'Enseignement superieur. Paris, 1889 4 vo.; Lois, giements et erreulaires concernant les fucultes et Loules preparatoires de médecine, tome I, de 1598 à 1829, Paris, 1888

Journaus Momisur, Journal as l'enstruction publique

Ouvenges émonant de contemporaline : Espesi sommeire les travaux de Lakanas, Paris 48/8 - Miot. Essas sur l'histoire des sommes epuis la Révolution, Paris, 1803. - Chappe Histoire de la felégraphie Paris, 1824 2 vol

Mintoires spéciales, dictionnaires, monographies. - Buisson. Declionmaire pédagogrque aux mois Convention es basa e, de adags articles d'ensemble, tres locamentes par J Guillaume et A Ramband, Ye. en outre les anueles speciaex a chaque read a .- Despois Le vanda I sme i coo utionnaire, l'aris. 1868 — L'abbe Allain La question d'enserine ment en 1789 d'opt es les cahiers. Paris 1886 Du meme L'œuore soclaire de la Révolution françoise - Albert Duray, Liestruction publique et la Revolution, Paris, 1882 Compayre, Histoire critique des soctimes d'edu estion on France, Paris 487 a 7 vo. - Linarrat, La pedagogie, son évolution of son historic - Express, L'instruction primaire en France pendant la Revo-Babeau. L'école de vitiage pendant la Réco Intion Paris 1884 e. 1883 lation, In. 8 1885. - Dejob, Construction provique en France et en Raice au VIX sidow, Paris, 1894 — M. do Riancey, Histoire crisque et legislative de Umstruction publique et de sa libero d'enseigner en France, Paris, 1844 -Lacroix Essus sur l'enseignément Paris, 1816 Fuetel de Coulanges et Dupay L'ecole norma, e Paris 1884 Dupuy L'école normate de l'an III dans le Centenaire de l'hoole normale Paus, 1814 Pourcy, Natoure us Phonic polytechnique, Paris, 1828 Pinet, Hist de l'École potytechnique Paris, 1887 — Un ancien saint-cyrien Hist de l'École de Saint-Cyr. Paris, Dolouse Host, du Muséum Babatter, Richart has Assartaneses sur en Faculté de médecine De Franqueville, Le premuer mede de l'Institut de France, Paris, 1896 Pariset, Historie des membres de l'Academie le ru devi a - Paul Mosmard, Histoire de l'Acadénne francaise, Par s. 18 . . . - Jales Simon, Une Academie sous le Directoire, Paris. 1883 - J Bertrand, L'Academie des seiences — Muindron, L'Academie des seiences son histowe fondation de l'Institut national, Par s. 4888 - Maury, Les académies d'astrefois. Academie des sciences, l'ancionne Académie des viscris tions et belles-tettres, Paris. 1861 1861, 2 vo. . Lion Aucoc. Li Institut de France. tous, staines et replemente - le 1635 a 1889, Paris - 880 - Lland, L'erse gnoment supérseur en France, Paris. 1889, 2 . (1 - Julian Turgan Les bas tora histoire ne la locimotion dérienne, Paris, 1851.

### CHAPITRE XII

## LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

De 1789 à 1799

L'époque revolutionnaire n'a pas été un temps sterile pour les lettres françaises. Elle a vu se continuer assez brillamment la renaissance de la poésie qui avait signale la fin du xviii siècle i et elle a vu naître l'éloquence laïque, que l'ancien régime avait a peine connuc.

Les poètes — La poesie etait représentée surtout à cette époque par Écouchard Lebrun, que l'admiration de son temps affulla du nom de Lebrun-Pindare. Il était ne en 1729 et avait été elevé au collège Mazarin. Distingue, des son enfance, par Louis Racine, il eut de très bonno houre une vocation pour la poésie. D'un caractère exectable, du reste, très lâche adulateur, plus làche satirique, envieux, colérique et ingrat, il avas, un assez beau génne lyrique. Son ode descriptive sur les  $Env_{i}rons$ de Paris, son Ode à Buffon, son ode Exegi monumentum, surtout son ode sur le vaisseau le Vengeur sont des morceaux plus oratoires que vraiment lyriques, mais qui, précisément à ce titre, sont tres caractéristiques de l'epoque L éloquence un peu emphatique de la Revolution, de l'Empire et de la Restauration est née un peu du Concrones c'est à dire des narangues de Tite-Live, mais hien plus directement de la tragédie classique, de Rousseau, de la poesie lyrique des Le Franc de Pompignan,

1 Vorce-a ssus, a VII, p 715 ct s v

Lepran et Marie-Joseph Chémier Elle eu à l'elan, la poursouflure et le jargon sentamental. Les odes de Lebrun-Pindare sont des phrases en vers. Il faut confesser que ce sont souvend'assez beiles phrases.

Aujourd'hui, nous goûtons neancoup plus les epigrammes que les odes de Lebrun. Nous sommes tentes de dire que sex odes sont de mechantes odes et ses epigrammes des épigrammes méchantes. Celles ci sont en effet d'une malgnité atroce et d'un tou vif, aisé, rapide, qui fait honneur a l'espet français. Il a fait aussi quatro livres d'Éleques et Jeux livres d'Éleques tombées dans un assez juste oubli. C'était un homme haissable et un écrivain tres distingue. Cette combinaison est frequente.

Marie Joseph Chénier, frere d'André, et presque du même àge, mais qui se place naturellement dans l'époque où nous sommes air ves, parce que c'est en ce temps qu'il à eu sa pleme réputation était à la fois un poete lyrique et un poète dramatique. Il n'est meprisable à aucun de ces titres. Comme poete lyrique, il a fourni sauf la Marseillaise, à peu pres tous les chants patriotiques de cette époque. Hymne pour la Fédération Chant des sections de Paris, Hymne à la Raison, etc. On a sauvé de l'oubli et retenu e très beau Cha d'au Lépart, qui est d'une savante composition et dont quelques strophes ont un grand souffle. — Comme tragique, il a été plus fécond qu'he ireux. Ni Henri VIII ni Calas, in l'imoleon, di Philippe II n'encoura gent la fecture; mais Charles IX, donné tou, au début de la Révolution, et Tibere, tout à la fin (1804), ont un via mêm e Le vers y est vigoureux et la firade a ople et héâtrale

Marie-Joseph Chemer eut reussi plus complètement, car il etait doué, si sa prodigieuse vanite ne lui eut toujours persuadé que l'ouvrage qu'il écrivait était le me lleur qu'il eut jamais fait et pe it-être qu'on eut fait jamais. Il fut presque excellent quand il ne visa plus au génie et se contenta d'avoir lui talent. Ce fut dans ses Épitres ou Discours en vers, qui sont sensés, judicieux, mordants et eloquents que quefois. L'un de ces mivrages est même vraiment beau, l'Epitre sur la calomnie, à l'adresse des malveil lants ou des hommes mal informés qui l'accusaient d'avoir éte cause de la mort de son fiere. Les accents en sont forts, pro-

fonds, et sentent la sur érité. Les autres, moils touchants, mais d'une verve satirique puissante, le Docteur Panciace, l'Épitre à Jacques Debite, etc., réjouissent encore ceux qui aiment les traits aigus qui frappent juste. I est assez curieux que les lynques de cette époque ont été su tout d'excellents e<sub>1</sub> grammatistes. Le genie promplet est merveilleux pour ne pas sentir ce qui lui manque et pour sent e le qui nanque aux antrès. Remarquens qu'André Chénier lui-même, qui avait du génie, n'a jamais été plus grand que lans la saure, lyrique il est visit, et frisson rante et à plein essor. Ici c'est d'un coup d'aile que la Muse meuririt l'adversaire.

Rouget de l'Islo, pour la postecité, n'a fait que la Marsent taise, œuvre encore très mégale, car elle n'a que trois belles strophes, la première, la dernière e, la strophe « Vous entreron» dans la carrière », et cel.e-ci n est pas de Rouget. Mais l'auteur d'un chant qui vivra amant que la France a droit à quelques bgues dans une histoire de la litterature française. Rouget était un officier du géme. C'est à Strasbourg, au sortir d'un dîner chez le maire Dietrich, pendan la campagne de 1792, qu'il omposa la Marseillaise, paroles et musique. Il l'appela lui-même Chant de l'armée du Rhin. Les Parisiens l'ayan, apprise des butaillons marseillais venus à Paris aux environs du 40 août, lui donnèreat le nom qu'elle a gardee. Rouget a composé d'autres chants de guerre très inférieurs au précédent, des Homances, de petits poèmes idylliques et même un essai dramatique, l Ecole des Meres, joué en 1798. Il nouvel i gen e qu'un jour : e qui suffit quand on est ailé par les circonstances. Celles au millen desquelles il s'avisa d'en avoir emient à souhait pour sa gloire. On a beaucoup écrat sur Rouget. On a eu tort curl'homme a ceci de particulier que son genie ne fut pas à la hautour de son œuvre et que son caractère ne fut pas à la hauteur. le son genie. A tous les egards il e ait un pou indigne d'aveir ecrit la Marseilloise. Il convier drait de ne vouleir connaître de lui que son hymne et que son nem C'est ce que fait la fou e, et cette fois elle a raison

Nous parlerons de Delille ainsi que de Ducis en leur vrai Lou, c'est à dire à l'i poque de l'Empire; mais l'idee générale qu'on doit avoir de la poésie à l'époque de la Révolution scrait incomplète, si on ne savait pas que Ducis et Del ile, l'un au théâtre l'a die Jans la poesie proprement dite, etale i. léja tres considéres et célebres a cette époque.

Un aut o homme de talent, leur contemporant, e même plus jeune qu'eux, doit nous occuper tout de suite parce que sa vie fut brusqueme it brisée par les rigieurs du temps. Fabre, dit Fabre d'Églantine en souvenir d'une fleur obtenue comme récompense aux Jeux floraux et pour le distinguer de Fabre d'Olivet, avait trente-trois ans en 1789. Il avait été acteur et était possède du démon dramatique. Il fit une vingtaine de tragédics es comedies, presque toutes una acqueill es du public, mais lont quelques unes surent plaire, par exemple le Presomptueux, l'Amour et l'Interêt, l'Intrique épistolaire et surtout le Phitiate de Mohere ou la suite du Misanthrope.

Le Philinte est une pièce intéressante Inspirée d'une page assez peu sensée de Roussea i sur les caractères d'Alceste et de Philinte dans Mollère, elle consiste à nous presenter Philinte comme un parfait égoïste et à le punir de son égoïsme par une imprudence que son égoïsme même lui fait commettre. La pièce est tres luen faite, rès claire et l'injolitour A la vérite, elle a pour nous surtout un interêt historique le elle nous apprend, surtout quand on considère qu'elle ent beaucoup de succès, commert les hommes du xvi suicle comprenaient le Misanthrope de Mollère Ils l'enterdaient d'une façon toute différente de nous et étaient persuadés que Mollère prend parti dans sa comedie, et part contre Alceste L'une et l'autre de ces deux opinions nous paraissent de véritables contresens.

Fabre d'Eglantine, personage un peu louche et sur le juel il serait à propos qu'un érudit, moitié historier luteraire, moitie historien politique, fit un peu de lumière, fut guillotiné en même temps que Danton pour un trime non politique qu'il est possible que les passions politiques lui aient attribué à tort. Il y a encore la un procès à reviser!

La philosophie La philosophie ne ful as muelte a cette epoque et a parlé par quelques penseurs assex brillants. Con-

<sup>1</sup> Vor et dias sip 20%. History Students VII

dorcet, élève passionné, distingué et un peu candide peut être des philosophes du xvin' siècle, a travaillé infiniment dans une vie qui fut assez courte. Il out ce grand honneur qu'un de ses premiers ouvrages, les Lettres d'un theologien, fut attribué à Vollaire. Il s'occupa des Fensées de Pascal, et, le premier, je crois, en en donnant une éd tion nouvelle, appela l'attention sur l'inauthenticité de celle que les Jansénistes en avaient donne. La Vie de Voltaire, la Vie de Turgot sont des œuvres consciencienses qui ent une valeur philosophique en même tomps qu'un intérêt historique. Comme secrétaire perpétuel de l'Acadénne des sciences, il a donné des Eloges d'académiciens, dont plusieurs sont des morceaux excellents. Enfin, dans la retraite où il se cachait pour fuir les poursuites de ses ennemis en 1793, il écrivit cette Esquisse d'un tableau historique des progres de L'esprut humain, qui est le beau rêve d'un nonnête homme. Condorcet y montre l'humanité dans un progrès constant depuis ses origines sauvages jusqu'au siècle des lumières qui est le xyms siècle, et comme devant pousser plus loin encore, jusqu'au bonlieur alsola, par le développement des sciences et l'établissement de l'égalité et de la fratern to.

Ce qu'il y a de plus beau dans ce livre c'est qu'il ait été écrit sous le couteau de la gu'illotme. Mais il es, intéressant par luimème, parce que c'est la qu'a été formulée avec la plus grande netteté et la plus vive intrépidite d'affirmation la théorie du progrès, inconnue à l'antiquité et au moyen âge, vaguement entrevue par quelques esprits au xv.i° siècle, fond secret et général de l'optimisme du vviii° siècle et qui fut comme la rengion du xix° siècle presque jusqu'à la fin de manière à être devenue une sorte à la fois de dogme et de banalité. Condorcet y a attaché son nom, sinon à titre d'inventeir, du moms à titre de vulgarisateur clair, convaincu et impérieux.

On sait qu'enfin découvert et arrête, il se donna la mort lans sa prison. C'était une âme élevée et forte et un écrivain un peu leurd, mais vigoureux. Aucune histoire ni de la litterature, ni de la philosophie ne peut le passer sous silence 1.

<sup>1</sup> V: ₹ €4 € 385€, p. 885 le rôle le Conforcet dans les créations seclaires et scientifiques de la Revolut le

Volney se fit connaître en 4787 de l'Europe savante par un Vayage en Egypte et en Syrie, très exact, très minutieux, d'une grande conscience scientifique et d'un très beau style. Ce n'ost pas, de ses différents cuyrages, celui qui contribua le plus à sa reputation; mais c'est celui qui lui fait le plus grand honneur. En 1791, il publia un ouvrage à grandes prétentions philosophiques, les Ruines ou Meditations sur les récotutions des Empires C est une « philosophie de l'histoire » tres hypothé tique, comme toutes les philosophies de l'histoire, très passiornée, a mme quelques unes, inspiree surtout par un très vif sentiment antireligieux, du reste pleme d'imagnation, de coloris, d'ampleur, et qui a souvent l'air des grandes choses Sil on veut, on peut considérer Volney, au point de vue exclusivement littéraire, commo un précurseur de Chateaubrand, a ce point qu'on a besoin de se rappeler les dates pour ne pas le prendre pour un de ses imitateurs.

Il traversa l'é, oque révol honnaire parmi des vicissitudes diverses et se retrouva, en 1805, sénateur et comte de l'Empire sans avoir jamais abjuré ses opinions républicaines. Esprit toujours curieux, i consacra ses années de maturité à un voyage en Amérique et à un travail sur les États l'ins, qui est le premier grand ouvrage français consacré à cette question d'antre part à des travaux de linguistique et d'audicion qu'il n'avait jamais interrompus que pour peu de temps Il mourut en 1820, laissant le souvenir d'un très galant homme, d'un proscur ingénieux et bullant, et d'un écriva o qui n'est pas loir d'être un grand écrivain.

Dupuis était un ecrivain beaucoup moins distingué et peutêtre un esprit plus original. Il est trop peu connu et la reaction religieuse de 1810 la fait trop mépriser. Il était parti des lettres pures et était, en 1765, professeur de rhétorique au collège de Lisieux (à Paris). Alors il s'adonna aux études les plus diverses, au droit, a l'astronomie, aux malhematiques, et refléchit profondément sur ces nouveaux objets. Tout un système philosopique sortit de ses méditations. De ce système il donna les premiers traits dans un Mémoire sur l'explication de la Faule par l'astronomie (1781). L'idée maîtresse de Dupuis était que les constellations sont les seules divinités que les hommes aient jamais adorées, que toutes les légen les inythologiques ne sont que des representations figurées et gramatisées des mouvements célestes, et que foute l'histoire religieuse est l'histoire du ciel transfermée et déformée par l'imagination humaine. Peu à peu il fit entrer cans ce système non seulement l'ois toire religieuse antique, mais I histoire religieuse moderne, et à peu près toute i histoire de l'humanité

C'est dans son livre intitule l'Origine de tous les cultes que ce développement extrême et un peu al usif de sa pensée première s'étalo plemement Ce livre, qui flattait à la fois le goût de l'éradition, l'imagination et l'esprit uréligieux, avait au moins trois raisons de réussir. Il fit grund bruit et laissa sa trace. La moderne science des religions, sans l'adopter, en a retenuquelques conclusions et fait leur part aux théories de Dapuis. Il écrivait avec une certaine sécheresse, mais avec une grande netteté et une suite assez pressante de dialectique. Il moviut en 1809, juste au en ment ou la rengussance rengueuse qui marque le commencement du xix° siècle allait lui être tres contraire et tres désagréable. C'était un fort honnête homme et qui semble même n'avoir jamais été guide dans ses démarches par l'attrait de la popularite Mais il etais dominé par l'esprit de système et par ce qu'on peut appeler l'imagination systèmetique, à un point incroyable. C'est une force, du reste, et qui mène assez loin, mais qui prepare toujours des retours presque desastreux.

Les romanciers En ce qui concerne ce qu'on appelle la littérature légère, nous ne pouvons guère parler tout a noire aise, à l'époque où nous sommes parvenus (lette litterature était alors plus audacieuse qu'eile n'aveit jamais été, et les titres seuls des romans de cette epi que sont quel puefois génants à écrire. De l'abbé Prévost à Crébillon fils et de Crébillon fils à ceux qui le suivirent, il y a un progrès d'indiscretion, d'a itant plus fâcheuse que ces auteurs ne permettent pas, par manque de talent, qu'on les passe so is suence. Prévost avait de la sensibilité, Cre a ou fils avait de l'esprit et voici, pour en arriver à l'époque qui fait l'objet de ce chapitre, que Laclos et Louvet ont du

talent. Chau lerlos de Laclos, capitaine d'artillerie, occupait ses loisirs a écrire patiemment complaisamment, les Liaisons dans gereuses, œuvre non sculement immorale, mais méchante, ou le triomphe des coquins astucieux et machiaveliques est caressa avec complaisance. C'est ic. le portrait du roué, c'est-à-dire du méchant proprement dit, qui fait le mal, non pour l'assouvisse. ment de ses passions, car et n'en a pas, mais pour le soul plaisir de faire le mal, de créer le desordre moral d'ajorner quelque chose au malneur qui existe sur la terre. Le type, qui existe, dont le Don Juan de Mobère donnais les premiers traits, adoucis a dessein, dont le Mechant de Gresset donnait une esquisse très nette, mais pâle, Laclos en donnait la physiologie minutleuse dans le dermer detail et de telle sorte qu'il ne semblait point en ressentir ni en vouloir inspirer l'horreur. Lel qu'il est, ce roman profond, d'une vigueur de froide analyse tout à fait extraordi aaire, a une importance capitale dans l'histoire du roman français. Il est, si l'on veut le premier des « romans psychologiques » da xixº siccle

Laclos n'en fit pas un second, ce qui a donné a perser que son œuvre était une sorte d'autobiographie. Rien dans la vie honorable et presque glorieuse de l'auteur n'autorise à en être sûr. Il fit tapidement une brillante carrière multaire et mourut géneral le brigade à Naples en 1808. On a de lui quelques « poésies fugitives », qui ne sont interessantes a femilleter que parce qu'elles sont de l'il

Le bon Louvet aussi est tres con lamnable pour avoir écrit les Aventures de Fantilas; mais au moins, s'il est unmoral, il n'est pas atroce. Il n'est même que gai, avec cette circonstance aggravante qu'il l'est un peu trop. Le héros de son livre est l'anathèse de celui de Lac os : c'est un roué sans le voulo r'est maigré une bonne volonté presque s'inère et des efforts presque énergiques pour no pas l'être. Ses aventures les plus joyeuses sont, à ce titre, des mésaventures. Le livre est amusant et écrit d'une plume nette, vive et agile qu'est loin d'être celle l'il premier venu. Louvet, qui avait publié son roman de 1787 à 1789, fut un peu gêné de son cruire et de son succes quand les circonstances fitent de lui un grave homme politique qui

caccusait » Rollespierre a la tribune, « M. Louvet m'accuse! » répondait Robespierre avec dédain. Il fut du reste éloquent et courageux à la Convention, fut condamné à mort avec les Girondins, réussit à s'échapper a travers mille perils, et l'ermins sa vie, qui fut très courte, en honnète libraire sous les galeries de hois du Polais-Royal.

Si la tradition de Crébillon fils était ainsi maintenue et prolongée, il ne faut pas croire que celle de Bernardin de Saint-Pierre cut été absolument interrompue. Des romans homotier. se publiaient, et en grand nombre, mais ne depassalent pas cette moyenne de talent au-dessous de laquelle un roman n'a que qualques années de notoriéte. En seul écrivain en ce gerre a montré des qualités exquises et est resté dans le souvenir et même entre les mains des hommes. Xavier de Maistre, savoisien, ne à Chambery en 1763, frère de Joseph de Maistre, dont il sera plus à propos de parler plus tard, était officier et combattit valllamment contre neus avec Souvorof en 1799. Plus lard, à côté de son frere qui était ambassadeur de la cour de Savoie à Saint-Pétersbourg, I out en Russie diverses situations afficielles. Il écrivit pour son plaisir une petite fantaisie humoristique, inspirée du Veyage sentimental de Sterne, mais sans la moindre imitation servile, et intitulée Voyage autour de ma chambre. Il n'est pas besoin de dire que cet ouvrage est démodé, surtout pour avoir eté imité à sa rélé, aussi pour avoir été troploue, ençore pour avoir été trop recommandé aux éleves par icars professeurs et être devenu une sone de livre scolaire. Il n'en reste pas moins charmant. Les petites dissertations philosophiques dont il est discrètement somé sont ce qu'il y a de moins bon; mais les rêvenes, les souvenirs, les doux propos tenus avec soi-même, les réflexions plaisantes ou mélancoliques. révelent une imagination vive, jeune, fratche et aimable qu'il n'est pas si commun de rencontrer dans un auteur

Ce petit livre, publié en 1794, cut un succes prodigieux, qui encourages l'auteur à ne pas faire que de la pointure, où e ait son goût le plus v f. L'écris it paresseusement encore, comme il faisait tout, et à de longs intervalles, quelques courts romans, comme le Lepreux de la rite d'Aoste, les Prisonniers du Caucase,

la Jeune Sibérienne, qui sont de la meilleure langue et qui respirent une douce et fine sensibilité parfaitement sincère. Il fau savoir aussi que l'introduction aux Sourées de Sami Pétersbourg, de son frère est de lui. On serait étonne du reste qu'elle fût de son frère, qui avait du génie, mais à qui le talent pittoresque manquait absolument. Peu pressé de mourir et nonchalant en cela, semble-t-il, comme en tout le reste, c'est en 1832 seulement qu'il s'étoignit à Saint-Petersbourg. C'est un des hommes qui ont vu le plus de choses et un de ceux qui ont le moins ecrit.

Les orateurs. Nous avons lit que depuis l'apparition de Jean Jacques Rousseau l'éloquence avait ose se manifester en France dans les ecrits. La Révolution lui donna l'occasion de se leclarer à la tribune, et un nouveau genre littéraire, l'éloquence laîque, existe depuis ce temps dans nouve pays

Il fut comme mangure par un homme d'un genie et d'une intelligence souverains, qui, à lu seul, classerait la France parmi les pays capables de produire de grands orateurs. Gabriel-Honore Riquetti de Mirabeau, fils de l'auteur, éloquent de à lui même, de l'Ami des hommes, etait nu au Bignon pres de Nemours, en 1749. L'était de vieille race provençale, apparentée aux plus grandes familles de France, comme il ne détestait pas le faite remarquer, par exemple quand il disait. « L'amiral de Coligny, qui, par parenthèse, était mon cousin », d'un sang choud et énergique en bouillonnaient les passions les plus violentes. L'ent une jeunesse à la fois de dérèglements insensés et de labeur fougueux, dans laquelle, tout en roulant d'aventures en aventures. Il agitait dans son cerveau puissent toute la Revolut ou où il allait avoir une si grande place.

A vingt and il publicat un Essas sur se desputame, à vingt eix une Histoire de Philippe II, a trente-trois une etu le sur les Lettres de cachet et les prisons d'Etat Entre temps, de nombreuses brochures sur les Salines de Franche-Comte, la Liberte de l'Escaut, Agiotage, la Cause d'escompte, la Banque Saint-Chartes, la Question des eaux de Paris, et les fameuses Lettres à Sophie, cerites du don on de Vincennes, où il avait été enferme de 1777 à 1780, sorte de journal de son âme et de son intelligence,

d'une profondeur, d'une penétration, quelquelois d'une sensibilité c. d'une passion merveilleuses. Notons pour memoire sept gros volumes, éer le en partie par lui, sur la constitution, les organes et les fonctions de la Monarchie Prussienne.

Il arriva ainsi préparé, ainsi arme, à l'année 1788, acmandi. avec toute la France, la reunion des Etats généraux dans su brochure · Reponse aux alarmes des bons cuoyens, et se present : aux clecteurs de Provence. Repousse par la chambre des Nobles. a Aix, il se tourna ou côte ou Tiers État. Les électeurs bout. geois le nommèrent à la fois à Aix et a Marse lle. Il pa. if a a Assemblée nationale comme le chef et l'oracle eloquent de la Révolution C'est lui qui constitua l'Assemblée nationale elle même, pour ausi parier, en s'opposant à la prétention du gouvernement de dispersor les députes du Tiers et en renvoyan. à son maître » M. de Dreux Brezé, qui apportait l'ordre de quiller la salæ Dans toutes les questions importantes, contribution du quart pour éviler la banqueroute, liherté de la presse. droit de paix et le guerre, droit au teto a accorder au roi, il tit entendre sa parole plussante, sa raison ferme et sa pressante dialectique. Très soucieux d'eviter les peris ou de l'anarchie ou nième de l'omiti otence parlementaire, il voulait ce qu'on appelait alors une Démocratie royale, un gouvernement ou le roile. l assemblée populaire se seraient contrebalancés de mantere que ni l'un ni l'autre n'exerçat le despotisme. Il usa sa vie et compromit sa popularité dans la recherche ardente of opin âtre de la solution de ce problème "

M.rabeau écrivain est chale reax, puissant, apre et violent parfois diffus souvent incorrect C'est un sleve de Rousseau, no éleve de Diferot, et quelquefois un élève de Mirabeau pere Mirabeau orateur est boa icoup plus châné, beauco ip plus depouillé, beaucoup plus concis, sans qu'il risque jamais d'être sec, que Mirabeau écrivain. A la tribune, nerf., vigueur ramassee, tension énergique du style, formule solide, nette et éclatante, puis tout à coup élargissement magnifique de la période. Ses let uts étaient lents et embarrassés II semblait

<sup>4</sup> Normal-desses p 4.2 or speron de rôte de Miraleac, voir mass ip 61 et saw ses relations secrétes avec la color et ses derint es ha ments

prendre contact avec l'auditoire avec une certaine difficulté, sauf cans que ques circonstances émouvantes où il boncissait à la tribune avec le mot définitif deja sur les tevres. Mas ces hésitadons du debut une fois franchies, ce qu'il avait précisément plus que tout autre orateur, c était le plem contact avec l'auditoire, le don de parler à une foule comme à un seul homme qu'il s'agit de convaincre, et par cela même le don de faire de cette foule un seu, homme qui, une fois sous la lomination de l'orateur, ne s'appartient plus et ne peut plus se dérober. Sa langue n'était pas d'un puriste et même n'était pas arès pare. Les incorrections, les néologismes, pour lesquels il semble même avoir je ne sais quelle complaisance in'y sont pas rares; mais le tour est très français et de la meilleure époque. Le secret de la phrase nombreuse et naturellement rytnmée, du mouvement facile et sans apprêt qui semble et qui est l'allare même d'ine pensee forte et agile, a été retrouvé par cet homme, doué, ce qui es, rare, autant pour les grandes choses que pour les grandes paroles.

L avait pour rivalet il eut souvent pour contradicteur à l'Assemblee nationale le la iphinois Barnave, qu'on ne connaî, pas assez pour être un des plus grands oraleurs le la tribune française La plupart des orateurs révolutionnaires, en effet, et Mirabeau lui-même, au moins partiellement, ecrivaient le irs liscours avant de les prononcer. Barnave est le premier et presque le seul de toute la période révolutionnaire es même de la période qui va de 1789 à 1830, qui improvisât absolument Sa facilité étonnait et emparrassait Mirabeau lu même. Il la raillait; il disait en s'emparant vite d'un de ces mots que Chamfort luc « soufflait » obligeamment « La facilité est un des plus beaux dons de la nature; mais à la condition qu'on n'eu use jamais. » Pourtant il ne laissait pas d'envier cette belle ressource à son collegue Barnave, du reste, usait de ce don, n'ais n en abusait pas. Ses discours sont a une ferme et belle ordonnance, d'une tenue e d'un ton très élevés, souvent éclatants et magnifiques. Il avait une intelligence lucide et un art incomparable de ramener un debat au point essent et de l'éclairer soudainement d'une belle lumiere. Un de ses plus l'eaux dis-

> nera F Fr Puse

cours est celui quil prononça contre Mirabeau sur la question du droit de paix et de guerre. La vérité et la raison nous paraissent avoir été du côté de Mirabeau, mais l'art oratoire est certainement egal des deux c'étes

Il ne faut pas juger du caractère de Barnave par le mot féroce qui lui échappa à l'occasion d'un massacre d'aristocrates ou pré tendus tels. « Le sang qui coule est il si pur? » Son âme était, au contraire, douce, poétique et romanesque. Seduct à 1 reto ir de Varennes par les grâces et le malneur de Marie-Antomette, il se rapprocha imprudemment du parti de la cour. Il fut victime, comme tant d'a tres, des violes ces révolutionnaires et guillotiné le 29 novembre 1793. On songe avec tristesse à ce qu'eût été l'époque de 1800 à 1820, qui fut si grande, quand on compte les hommes supérieurs, en éloquence, en sciences, en philosophie, en poésie que la tourmente de 1793 a fauchés en pleine jeunesse. Barnave cût été le plus gran l'orateur de la Restauration et très probablement un des premiers hommes politiques de ce temps de monarchie tempérée et de liberté parlementaire, qu'il n'a point vu.

Sieves n'était point un orateur, ou plutôt n'almait pas à l'être. Mais quand il a parlé, il l'a fait avec une netteté dogmatique et une autorité extraordinaires, et c'est un des penseurs politiques les plus prossants de l'époque révolutionnaire. Il était né à Frejus en 1748 et, quand la Révolution fit senur ses premieres approches, il était prêtre, vicaire général de l'évêque de Chartres. et très savant. Idéologue, comme on a dit un peu plus tard, il prenant, il est vinú toutes les questions d'une manière abstraile, mais il ne faut pas oublier que sa dialectique, sa métaphysique et il faudrait presque dire sa mecanique politique avaient une solide base dans des connaissances tres étendues et des réflexions obstinément poursuivies pendant des années. Il fut comme le héraut de la Revolution par ses trois brochures de 1788 et 1789 Essai sur les printèges, - Vues sur les moyens d'execution dont les representants de la France pourront disposer, - Qu'est-ce que le Tiers-État? Le retentissement de ces petits fivres secs, précia el tranchants, fut immense

Steyès, quot qu'il y paratsue, a peu varié dans ses idées. C'était

un démocrate autoritaire. Il voulait l'égalité et un pouvoir representant exactement l'opinion de la majorité, mais très fort et même despotique. Il était très peu parlementaire et il était absolument antiaristocrate, et il était très peu cela précisément parce qu'il était nettement ceci. La Révolution s'engagea vite dans les voies qui étaient celles qu'il aimai, le moins. Il s'ecris aux débuts de la Convention . « Ils veulent être libres et ils ne savont pas être justes! • Pendant la Terreur, il ne cria point du tout, et même se unt absolument muet. « Que files vous pendant ce temps-là? » lui demanda-t-on plus tard . « J'ai vécu », répond.t-il. Vers la fin du Directoire, il vit poindre avec satisfaction l'avanement d'un homme de force . « Il me faut une épée. » dit il, et il aida Bonaparto Jans la preparation et l'exécution du 48 brumaire. Sénateur et académicien effacé pendant l'Eurpire, exilé comme a regle de » pendant la Restauration, il reparut en France en 1830 et ne mourut qu'en 1836.

C'était une intelligence vigoureuse plutôt que grande et un caractère sans générosité, muis ce n'était pas un génie médiocre, et il fut de ceux qui disent a un moment donné, avec une nette de surprend to it le monde, le mot de la pensée de tous

Un autre abbé, qui forme bien avec Sieyès le contraste le plus complet, remnait l'Assemblée nationale par ses discours véhéments et fougueux, la surprenait par ses allures abandonnees et brutales et l'amusant de son esprit vulgaire, mais prompt et original. C'était Maury. Il était no en 1746, à Valreas, dans un rang très la mble et a'etait fait remarquer dès son enfance par la vivacité de son intelligence et sa prodigicuse memoire Ce fut in écrivain précace, celèbre, ou du moins connu, à vingt ans par des éloges et oratsons filhebres du genre académique. Plus tard, il prècha à Versailles devant le roi, et fui consideré comme une des lumières de l'Égl se catholique, qui en manquait un peu depuis Massillon. L. est à remarquer que, les prôtres ayant été nommes en tres grand nombre à l'Assemblée nat onale, on aurait pu s'attendre à ce que l'Assemblée recrutât ses orateurs en grande majorité parmi ces hommes habitues a la parole publique. Il n'en fut rien Les ora eurs de la Consttuante furent des gentilshommes, des hommes de lettres et des avocats. Deux prêtres seulement, Siéyes et Maury, dont l'un parla peu, marquèrent leur passage à la cribune

Mairy s'élait acquis une repulation d'orateur et d'homme d'esprit qu'il ne démentit point quand il fut nommé représentent du clergé à l'Assemblée nationale. Ses reparties humoristiques, héroiques parfois, sont celèbres. Menace d'être « mis a la lanterne » un jour d'émeute, il s'écriait . « Quand j'y seraiy verrez-vous plus clair" > Mirabeau le prévenant qu'd allait l'enfermer dans un cercle vicieux : « Miséricorde! il va m'embrasser », disait Maury Ses discours sont des merveilles l'ine galité. Le ont des passages d'une verve contaînante, d'autres d une trivial té extrême, d'autres d'une véritable élevation, d'autres d'une parfiate platitude. L'humeix gouvernait cet homme intelligent, hardi, plein d'a propos, d'un génie facile, d'une sève méridionale, et probablement incapable de travail, de patience e, de reflexion. Emigré en 1792, il se retira à Rome où il fut évêque de Montefiascone et de Corneto, et cardinal. Sous l'Empire, il fut sénateur et archevêque de Paris. Écarté en 1815, il alla mourir à Rome en 1817. Il a laissé un recueil de ses principaux discours es an trai é sur l'Éloquence de la Chaire, qui est interessant et très utile à consulter

Les orateurs principaux de la Convention et ceux dont une histoire littéraire est tenue de faire mention sont Verguland, Danton et Robespierre, Vergniaud, chef des « Girondins », n était point de Bordeaux. Il était ne à Li noges en 1783, ou il avait été distingué par Turgot, intendant du Limousin à l'époque où Vergniaud était encore un adolescent. Avocat à Bordeaux en 1792, il fut élu député à la Convention. Il s'y distingua tout le suite par une éloquence qui rappelait, paraît-u, aux contempcrams celle de Marabeau, et qui nous paraît platôt se rapproche. de celle de Barnave. Il était correct, élegant, facile, très brillant, d'une imagination feconde et abondance. C'eût été l'orateur par excellence d'une période relativement caline, et agitée seulement des passions o.d.na.res dont la politique s'entretient Il était presque académique, et, sans avoir la sobriété attique, avait je ne sais quel ton d'atticisme. C'était un caractère assez faible, soit nonchalance naturelle, soit absence de vues politiques, la fermeté des idées donnant assez souvent au caractère une sou lité qu'il n'aurai, pas de lui-même. Son parti avait besoin d'un directeur et il n'en fut guere que le president, très lécoralif et tres éloquent. Il fut vite devoce, lui al son parti. Il mourait avec les Grondins le 34 octobre 1793. Sa mémoire est restée chère aux patriotes et aux a noureux du beau langage. Il n'a rien publié. On a requeille les plus cons dérables de ses discours.

Danton, né à Arcis-sur-A de en 1759, était né tribun. Il en avait toutes les qualités et tous les lefairs, qui, dans certaines carconstances, sont encore des qualites. Une stature paissante, une tête laide, mais énergique, une veix tennante un geste puissant et dominateir, un courage et une audace indomptables, une confiance dans sa force qui est la moitie de la valeur d un orateur et qui chez lui, poussée jusqu'à une temerité foile, fut cause de sa perte après l'avoir éte de ses triomphes, une ignorance du rédicule, une insouciante à l'égard du bon ou du mauvais goût qui est une force encore en tout temps, mais partreplièrement aux époques de révolution populaire. Avec ces Jons extraordinaires, une intelligence de véritable homme d'Etat, que c'est aux historiens politiques à apprecier, mais dont nous pouvons dire au moins qu'elle soutenait son éloquence, la nourrissait, la faisait pleine de choses autant qu'elle était entraînante et saisissante. Il s'emparait en effet l'ttéra cment des auditeurs et les remiait, les seconait comme de soudaines et v olentes commotions. Longtemps ses ennemis eurent peur de ce le force de la nature au service d'un génie vif, prompt et ceasal. Jusqu'à la fin, et quand déjà on le tenait sous le coutrau, on prit soin que cette voix errible ne pût pas se faire entendre. On craignait d'ètre étouffe par le colosse même garrotlé, et l'on avant raison; car inème quand on en fut venu a bout, son sang etouffa Robespierre.

Robespierre n'est point mépres ible comme orateur. On a dit que son éloquence était sophistiqué. Elle ne se distingue pas à cet égaid de celle de la plupart des orateurs revolutionnaires et même de celle de la plupart des orateurs politiques. Ce qui est son viai caractère distinctif e est qu'e le est teès laboriouse et

très concertée. Robespierre n'eta pas un oraleur de l'aissance. comme Mirabeau, Barnave, Vergniaud et Danton. C'était un écrivain devenu orateur. Né à Arras en 1758, avocat peu chargé. de dossiers, il fréquentait l'académie de sa ville natale, était poète de circorstance, concourait pour le prix de dissertation phil mophique de l'académie de Metz par un discours moral où l'imitation de Rousseau est flagrante, envoyait un Eloge de Gresset a l'académie d'Amiens, où, ce qui est significatif, Roussenu est introuise et Voltaire assez vivement maltraité. C étaient les debuts d'un homme de lettres. Robespierre le rosta toujours Il convait ses discours, les apprenait par cœur, les essayar devant un cercle d'amis, les remariait, les corrigeait, les apprenait de nouveau et enfin les récitait à la tribune. Ils sont très hien composes, très compassés même, d'un arrangement minutieux et réflechi. Ils sont tres clairs, tres ingenieux, un peulents, mais hien disposés pour prendre successivement par plusignia rôtés l'auditeur e, pour tenter les uns apres les autres tous les acces de la persuasion. Cet homme n'est pas précisément un rhéteur, mais eut été un tres remarquable professeur de rhetorique, ce qui n'est pas absolument la même chose.

Il parla dejà beaucoup, quoi qu'on nit dit de son attitude effaces, à la Constituante, et y fut remarqué, non comme homme d'État influent, il est vrai, mais lomme orateur de marque. On ne manque jamais de signaler parmi ses discours de cette époque une harangue pour l'abolition de la peine de mort Il n'obtint pas qu'elle fût abelie, ce sur le dispensa plus tard de la rétablir. A la Convention son histoire comme orateur. se confond absolument avec l'histoire politique du temps. Aux Jacobire, sans avoir uve éloquence différente de celle qu'il montrait à la Convention, il avair, si le mot peut s'appliquer à un homme toujours si apprêté, plus l'abandon, et, plus accusés. cette sensiblerie et ce ton seatimental qu'on avait déja remarqués à l'ara lemie d'Arras et qui n'étaient pas chez lui enficrement hypocrasie. C'était un sentimental, en effet, et une manière de mystique, qui rapportait à lui toute sa pitié attendrie et toutes ses mysaiq as adorations et qui pleurait presque sinceremon, sur lui-même, sur les cruantés de ses ennemis à son

égard et sur celles que ses ennems le forçaient a exercer. Comme chez beaucoup de persécuteurs il y avait en lui du délire des soi-disant persecutés. Ce dangere ix maniaque eût été en un temps ordinaire un poète idyllique et un orateur élégant et aimable 13 a laissé, outre ses l'iscours et ses mémoires de jennesse, quelques vers fades assez bien to irués

Les journalistes — Nous ne parlerons ses que des journalistes de l'époque révolutionnaire qui ont éte en même temps de véritables écrivains Le plus grand est sans doute André Chépier, dont nous avons parlé ailleurs à titre de poète. Il écrivit dans le Journal de Paris pendant toute l'année 1792 des articles els quents, mais sobres et sans aucune emphase, et d'une causticite qui dut être assez desagréable aux Jacobins qu'il attaquait avec courage. Une monie quelquelois emportée et qui annonce. les Iambes de Saint-Lazare, un mépris de la vulgarité qui suffissat à cette époque, et qui suffit à peu pres en tout temps pour être classé comme aristocrate, une discussion vive et pressante qui est sur le point d'être oratoire, mais qui le devient assez rarement, sont les traits caracter stiques d'André Chémer Journaliste. Ses articles planraient certes pas suffi à immortaliser son nom, mais ils ne sont pas indignes de sa gloire et ce n'est pas en dire peu de chose.

Chamfort, comme André Chénier, fut beaucoup plus qu'un journaliste, mais c'est cependant par ses peuts papiers, brochures ou pensées detachées, qu'il s'est acquis un nom qui a survêcu. Il était né pres de Clermont en Auvergne et 1741, d'une naissance ouscure et restée assez mystérieuse. Il débuta dans les lettres de très bonne heure par ces œuvres academiques qui tirent momentanément les jeunes écrivains de la gêne et quelquefois de l'obscurité. Il risqua en 1764 une comédie en vers, la Jeune Indienne, qui eut du succès, en 1770, une comèdie satirique intitulée le Marchand de Smyrne Enfin, en 1776, il se haussa jusqu'à la tragedie pai Mustapha et Zeangur, œuvre détestable, justement sifflée et qui lui val it honneurs, emplois et pensions. Personne, malgré une naissance suspecte, ne fut accueilli, fêté, choyé et nourri comme Chamfort par la société de l'ancien régime. Succès féminins, pension lu prince

de Marie Antoinette, place de lecteur auprès de Marie Élisabeth, a fut charge et latigué de fave irs à en être littéralement malade et épuisé. Toutes les grâces dont l'ancienne société disposait affluerent à lui comme au plus cher des favoris. En consequence il se jeta avec ardeur et passion dans le mouvement révolutionnaire comme le plus meurtri et le plus foule des plébéiens il collabora à divers écrits révolutionnaires de 4787 à 4790, il fournit à Siévès les premier es lignes de son fameux pamphlet. « Qu'est le l'iers lÉtat? » Il fut l'anvibiaire de Mirabeau dans toute la partie destrictive de son œuvre, lui suggérant souvent les traits les plus vigoureux et destinés à devenir les plus populaires

La Terreur le refroidit singulièrement. Il devint amer contre le nouvel ordre de choses et, n'ayant pas sessé de l'être contre l'ancien, il le fut contre tout le monde. C'est lui qui, de la formule révolutionnaire , « Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort » fit la parodle restée célèbre « Suis mon frère ou je te tue » Emprisonné, relâché de nouveau menacé d'arrestation. il essaya de se donner la mort et mourut partie de la suite de ses blessures, parme d'un état maladif ou il était depuis long temps, en 1794. Son théâtre, ses travaux académiques, ses articles, son Luctuomante dramatique en collaboration avec De La Porte, publié en 1776, ne sont que des œuvres distangaées Mais il laissuit en portefeuille des Pensées, Maximes et Anecdotes qui l'ont inis au rang de nos moralistes les plus fins, les plus sarcastiques et presque les plus profonds. Il connaissait assez le monde pour co dire du mal, et il en a dit avec autant de complusance que d'ingratitude. Ses pensées sont surtout des souvenirs écrits en phrases courtes, vibrantes et étincelantes qui rappellent tout à fait la manière de La Rochefoucauld. En outre quelques-unes ont une portée generale qui revele le philosophe, étron sans doute, mais singul èrement avecti et terriblement réfléchi. Le pessimiste Schopenhauer, si admiré de la generation de 1870 à 1890, en a fait plus d'une fois son profit avec une grande descretion à rendroit des sources ou il puisail. Cette philosophie desenchantée, fort acceptable sans doute, utile même en ce qu'ede las réflechte sur le jeu que nous valons, un

peu haissable cependant parce qu'elle est toujours celle des gens qui ont été trop neureux, saiutaire encore a ce titre parce qu'elle montre ce que deviennent ces heureux selon le siècle que nous avons quelquefois la sotise d'envier, quelle qu'elle soit en somme et de quelque façon qu'on la juge, n'a pas cu de representant plus spirituel, plus mordant, plus noir, plus sombre et plus brillant quant à l'expression dont elle se revêt, que l'heureux, adulé, pensionné, caressé, célèbré et malheure ix Nicolas Chamfor.

Rivarol n'avait pas autant de profondeur que Chamfort, mais il avait autant d'esprit. Il était né à Bagnols dans le Languedoc, d'origine italienne. Il porta plusieurs noms dans sa jeunesse, ce qui a fait supposer quil n'en avait peut être aucun. Il s'arrêta à celui de Rivarol qui paraît bien, avec ou sans particule, avoir été le sien. Il fut homme à la mode, grace à sa figure charmante, à l'elegance naturelle de ses allures et à son esprit de conversation. Du reste, il était sérieux au fond et pouvait suffire aux deux offices d'homme du monde et de travailleur « Il se livrait à la société le jour et travaillait la nuit », dit Sainte-Beuve, ce qui prouve le changement des temps, car de nes jours il faudrait faire le contraire. Il s'essaya d'abord dans la critique, puis concourut pour le prix d'éloquence à l'Académie de Berlin, qui avait proposé la question suivante « Qu'est-ce qui a rendu la langue française universelle? — Pourquoi mérite-t-e,le cette prérogative? Est-il à présumer qu'alle la conserve? \* - Il out le prix par un « discours » très brillamment écrit et qui n'est pas vide. On pe i, encore le consulter avec profit. Il s'occupaensuite d'une traduction le Dante Mighieri; mais sa véritable vocation était le journalisme satirique

Il préluda par un petat tableau du monde littéraire de son temps intitulé le *Petat almanach de nos grands h mmes*, qui est d'une méchanceté et d'une utensité d'uronic à n'y rien soubaiter. Il s'éleva un peu plus haut dans deux *Lettres à M. Necker*, qui sont un petat traité de morale. Un moraliste sevère les trouverait d'une moralité douleuse; mais elles sont ingénieuses, habiles, séricuses du reste, sinon élevées, et résument d'une façon intel·ligente la philosophie morale du xym<sup>o</sup> siècle en ce qu'elle a

encore de plus raisonnable et de plus sain. La Révolution arrive, l'ecrivain se posa formellement en réactionnaire, d'abord dans le Journal politique, puis dans les Actes des Apôtres. Il avait une causticité implacable, une veine inquie de sarcasme insolent et atroce. Burke, qui l'appelait fastueusement e le Tacité de la Révolution », aurait du plutôt chercher dens son pays l'analogie plus juste et se rappeler Swift. Rivarol savait qu'il avait vingt fois méri e la lanterne on la guillotine et ne s'obsuna pas très longtemps à les affronter. Il émigra en 1792. Il ne levait pas rentrer en France. Il vécut jusqu'en 1801, tantôt à Hambourg, tantôt à Londres, tantôt à Berlin, promenant partout son esprit étincelant et redoutable, et s'amusant quelquefois de ces étrangers qui se cotisaient à ning ou six pour comprendre un bon mot

Il travaillait encore un peu, quoique decourage par le recul indefini de ses espérances. De cette époque on a de lui une Lettre à la sublesse française, une Lettre au due de Brunowick, et une Vie politique du général La Fayette, qui soul ai lant de parophlets. Il préparait aussi un dictionnaire de la langue française, qu'il p'eut pas le loisir de pousser tres loin, mais dont il nous reste le Discours préliminaire. Il a gaspillé des qualités éminentes d'esprit, d'intelligence, de goût et même d'éloquence La faute en est un peu aux circonstances, qui le déracmèrent au moment où il prenait tout son développement et toute sa vigueur, à son caractère abssi qui n'était in assez serieux, ni assez persévérant, ni capable de sobdes principes. C'étale, en tout, un superficiel et souvent ce fut un vaniteux, satisfait des succès de conversations et de polém que. Mais il avait infine ment d'esprit et de malignité et les Français ont le travers de pardonner heaucoup à cette qualité et plus encore à ce défaut

Camille Desmoulins était né à Guise, dans « l'àpre et colérique Picardie », comme lit Michelet, en 4762. Il tit ses études à Paris au collège Louis-le-Grand, où il out pour camarade et pour ami Robespierre. A pelne sorti du collège, il se jeta avec ardear dans les idées nouvelles, frequenta les réunions de jeunes gens philosophes, lettrés et dé à republicains par admiration des cités antiques et de Jean-Jacques Rousseau; bref, il jous au

jeane tribun En 4788, i. publia une mantere de pamphlet assez déclamatoire, intitule la Philosophie au peuple français, et, en 4789, une autre brochure, qui fit plus de bruit encore : La France libre. Son nom était connu de la France et sa figure du peuple de Paris. Ce fit lai qui, au 44 juillet 1789, jeta la foule sur le chemin de la Bastille.

A partir de cette epoque, il crut un peu trop qu'il était l'auteur de la Révolution française. Il prit, avec une faufaronnade cynique, qui pourrait tromper sur son véritable caractère, le titre de « procursur général de la Lanterne » ; publia le Discours de la Lanterne au peuple parisien, pamphiet d'une extrême véhémence, qui etait une sorte de programme de la Torreur populaire, précedant et annonçant la Terreur organisée, continua son apostolat de la violence dans son journal Les Revolutions de France et de Brabant, où l'imagination donnait un éclat et une séluction dangereuse à la colère.

Il fut un homme of ciel quand Danton devint ministre de la justice, et, s'us le titre de secretaire du sceau, fut une sorte de chef de cabinet du ministre. Élu deputé à la Convention, il ne sut pas se faire une place parmi les hommes marquants de l'Assemblée. Cet orateur populaire n'était nullement un orateur de tribune. Mais il continua son œuvre de journaliste et fit aux Girondins la guerre passionnée qu'il avai, faite aux Fe ullanis. Cette période de son histoire est marquée par sa brochure. Histoire des Brissoins et par son autre pamphlet : Brissoi demasque (1793).

Lependant, quand la Terreur fut en pleme force, malgre son amitie, qu'il ne voulait pas renter, pour Bobespierre, il suivit Danton dans son évolution vers « le modérantisme » ou du moins « l'ind ilgence » Lassitude ou crainte de la tyrannie nouvelle qui s'élevait et prétendait s'imposer, il prétendit, sans rompre avec Robespierre, ne pas le suivre Il publia le Vieux Cordetier (1793-1794). La tactique du l'ieux Cordetier était de faire de l'opposition à Robespierre en affectant de n'attaquer que le Père Duchéne et les énergumènes du parti montagnard Jamais, du reste, Desmouluis ne montra plus du alont que dans les six numeros de cette brochure periodique. Il y afteignit à

la vérsable éloquence, soutenue de souvenirs antiques dont Desmoulins avait toujours été tres friand et tres prodigue, mais puissante par elle-même, vigoure ise, colorer, custaminée, d'in mouvement emporté et magnifique. Certaines pages du Vieux Cordetier sont, non seulement des chefs-dœuvre de polémique, mais des morceaux achevés de style français et de langue française, et c'est ici que le titre de « Tacite de la Révolution », donne à tort à un autre, serait d'une juste application.

Camelle Desmoul as fut entraîné dans la ruine de Danton Queque soin qui, cût pris de ménager Robespierre, il avait attaqué formellement et ou reste trop eloquemment pour que ce lui fût pardonné, la « lo des suspects ». Il fut décreté d'accu sallon Robespierre s'honora, ou évita le se déshouerer, en le l'éfendant, ou plutôt en placant pour lui les curconstances atté nuantes à la tribune des Jacobins. Desmoulins n'en fut pas mous condamné a mort et execute le 5 avril 1794 avec Danton et Fabre d'Églantine.

Cet « enfant gâte » de la Rev dution, comme Robespierre l'a appele, était courageux et capable, a un moment donné, de génerosité, mais sans caractère, à proprement parler, étourdi et violent. I un sens moral très faille. Il se laissa mener par son imagination, sa vainté, ses colères, et une sorte de fareur capriciouse. Il avait été envré par la Révolution e le rôle trop grand pour loi qu'il y avait joué au début, comme par une liqueur cap teuse. L'ivresse tombée, le naturel, assez bon, resta, et le talent, qui était grand; et Desmoulins fut étonne d'être victime des fureurs qu'il avait attisées pendant cinq ans. L'histoire a été indulgente pour cet entraîne qui finit par vouloir se retenir. Hommes postrema meminere. Il histoire littéraire auture en lui un dos hommes qui furent de grands orateurs la plume à la maut.

#### BIBLIOGRAPHIE

Principales éditions des écrivains français de 1789 à 1799. Econohard-Lebrun Genves éd Gingaené, 1811 — Marie-Joseph Chénier, (Rucres rempletes, éd Arlen l'et N. Lemercier 1823 1826 — Rouget de l'Isle, Conquante chants français de du ers auteurs mus en musique par Rouget de l'Isle, 1825 — Essais en vers et en prose, 1796

Pahen d'Eglantine, (Enures mêtres al posthumes, 1803 - Condorret Charges completes, ed Garat et Cabanis, 1809 - Valuey Charges com-François Dupuis, Origine de tous les rulies un li., Atmegr de cellouvrage, 1796 - Chodorlos de Laclos, Les la sous dangereuses, 1782. Poésies fugitives, 1783 — Louvot de Couvrey, Les Aventures du chevaher de Faultes 1787 1789 continue ement retemperatures, isqu'a mos para 🔻 do Muistro (Parces completes 48 🗎 — Mirabeau, (Europes 1825-1827) ttres mecompletes Barnava, Duccours, ed. Berenger, 18+3 - Steyda Cottection des écrits de mayes, 1.46 — Le cardina. Maury Ein a n. sies 1827. - Vergminiel, Orateurs françois de Barilia 1820. Orateurs françois de Barilia 1820. bergmand, Guadet, Gensonne, 6d Vermore, 1866. Danton, 18 to an al-Manton, ed Vermorel, 1866 — Maximilian de Robespierre, Œuvres, e l Chamfort. Eur res choises, 1852. Lagummeraye, 1840-1843 Eures choisees, ed. Lescure 1862 - Camino Desmouline, Eures, 1836 Auvrages à conquiter sur les écrivains (rançais de 1780 1700 En папальнам п: в Julion, Histoire de la poés e francaise a l'epoque impériale Merlet, l'atoire de la citiérature française sous i Empire - Makie-losgop Chénipa Sainte-Beuve, Causories du Lundi V VI FARRE D'EGLANTINE LA Harpe, Cours de fuléradore M. J Chémier Tableau de la latterature francaise. - Condoncier Pr Arago, Biographie de Comnorcet, Sanato-Bouve, Genseries du Lunds, III - Volney A Bossange. Naice our la me et les derits de Volney; Eng Borger, Elude sur Volney, Balain-Bours, Causenes du Lundi, VII - François Di Puis Notice sur la vie hit, et potitique de Dicpine, par sa veuve Bainte-Bouve, voir l'article sur Voiney manque plus hauf et l'armele sur Bailly, Couseres de · Choderlos de Lactos Pariset, Notice sur Choderlos de Lucios, Lundi, X Sainte-Bouve, arucle sur M. d'Épenay, Conseries du Lunds. B. si. Cervacy Jules Jania, dans in Inchannaire de la conversasson Sainte-Beuve, Ceuseries du Lunds, VIII, Portr na Interaires, III Pintraits de femme - Lavier de Mastre Sainte-Beure Portrails contemporains, III Minabulu Pithou, Abrige de la vie et des travaux de Mora euu, 1791, Lomenia, Les Marabeau Etude, sur la sociéte francuse nu XVIIP secle Villomain Melanges historiques et littéraires . Paguot, XVIIP su cie . Auland. Les prateurs renolutionmerres BARNAVE Salvandy, dans le Dictionnaire de la conversation, Asland, our elle S. éves Boulay de la Mourthe Thromes constitutionnelies do Sièges Mignet, Notices et portraits. Edmond. de Bennverger, Études sur Siéges, Sainte-Bouve, Causeries du Lunds, V - CARLINAL MALKY Giffrein-Manry, Vie der carchinal Maury Ponjoulat Le cardina Maury, in ric et ses auvres, Sainte-Bouve, Causories du Lundi, VERGERIA . B. Lamertino, Esse are .cs Guondans Touchard-Lafonne, Histoire parcementaire et vie valuae le Verynaud, enet des Gerondins, Anlard, one site Danten Lamartine, Historie des ferrousiers Cormenin, Livre des orateurs, D. Robinet, Danton memoires sur sa vio prince Max millen de Robespierne : Tiesot, Histoire de Robespierre, Hamol. Histoire de Robenpierre. Auland. - Chamfort. Grimm, Correspondance, Sainto-Beuve Caureries du Lundi, Iv Pellisson, Etude sur Chamfort. -- R. vanol. Villomain. Tableau de la littérature française au XVIII sierie Bainto-Bouvo, Causeries du Lundi V Curnier, finaire, su me et seeutrages. — Camille Desmorth's Edmond Floury, Camille Desmontas et Noch Marcander [son secreta re et on aborate r], Mainto-Meuve, Causeries

abe Lamile, LT

## CHAPITRE XIII

### L'ART EN FRANCE'

De 1789 à 1799

# I. - Les Arts plastiques,

La Révolution ne pouvait que précipiter les progres de la reaction classique et « anaque » dont on a vu, au cours de la periode précédente, les origines, les doctrines et les premiers effets \*. L'exaltation des so ivenirs héroïques des républiques anciennes vint en aide aux théoriciens du « grand goût severe et antique »; la politique acheva ce que les esthéticiens et le mouvement des idées avaier t commencé; le classicisme trionpha, il fut dominateur et bientôt tyrannique. Tous les autres germes ça et là déposés ou remués dans les couches profondes du sol natal par les bouleversements même de la période révolutionnaire durent attendre, pour éclore, des circonstances morales meilleures. Mais avant d'étudier l'art de cette periode, il faut direquelques mots des transformations qui s'accomplirent dans les institutions elles mêmes.

Fin de l'Académie royale. L'Academie royale fut la première atteinte. Elle s'était d'abord associée à l'enthousiasme

La première seculon (Les auts poussiques a elé religée par M. A. Michel, la seconde La musique par M H. Lev ix 2 Veir e lessus I VII, p 763 et siv.

général qui saluait en 4789, l'aurore des temps nouveaux, les femmes des académicions, à l'instigation de Marie Monte et Pajou, et pour se conformer aux exemples donnés par « les dames de Rome dans une urgente nécessité de certe ville fameuse », offrirent à l'Assemblée nationale le us hommages et au Trésor leurs bijoux les plus précieux. « Hâtons nous, écrivait Marie Monte, hâtons-nous de marcher sur les traces de celles qui ont ou l'avantage de naître avant nous pour nous frayer la route qui conduit au temple du patriotisme » Les academiciens veuss ou célibataires voul irent aussi contribuer, au nom des femmes qu'ils avaient enes ou qu'ils auraient dû avoir, et des membres de l'Assemblée enthous asmés demanderent que les « traits adorables de ces citoyennes fussent transmis à la postérite par le moyen du physionotrace de Quénédey ».

Mais cet élan de fraternité ne fut que passager; des germes de discorde se manifestèrent blentôt. L'Académie, si large d'ail leurs qu'efit été son recrutement et si hospitalière qu'elle efit pu se montrer a tous les talents et a jous les genres, avait, comme on l'a vu, rigoureusement exercé son privilège contre tou es les corporations ou associations qui ayann, essayé d'orgamser en denors d'elle des expositions ou des écoles. Au lendemain de la prise de la Bastille, un mouvement se dessana, parmi les mecontents, contre la « Bastille académiq le ». David, qui pourtant n'avait pas à se plaindre de ses collègues, en puis la direction et c'est lui qui mena la campagne avec une apreté hamense. L'opposition, d'abord circonscrite à l'intérieur de l'Académie, en dépassa bientôt les novites. I ne acresse et des projets de statuts pour l'Academie centrale (et non plus royale) de peinture, sculpture gravure et architecture, portes à l'Assemblée nationale, se bornaient a demander : 4º l'adjonction les membres de l'Académie d'arcmitecture qui, depuis 1671, formait une corporation isolée, 2º la faculté pour les agrees d'assister aux séances et de preulre art aux délibérations; 3º l'augmentation des professeurs et des cours à l'école ouverte au Louvre et dont l'Academie avait la direction.

Ce « libelle » ém it l'Académie, qui répondit, non sans hauteur, par la plume de Renou, son secrétaire, dans un mémoire intitule :

Esprit des statuts et règlements de l'Academie ro jule de peinture et de sculpture pour servir de réponse aux détracteurs de son régime, lont la publication er veni na la querelle et excila surtout les jeunes gens et les « indépendants » ranges sous le pouvoir dela dictatorial le David Dautres petitions adressees par eux à l'Assemblee nanor als priclamerent que « l'Académie ne pouvait subsister avec la liberté » et provoquerent une décision legislative (21 acûl 1791) en verto de laquelle l'exposition de 1791 levalt être ouverte a tous les artistes franctis et etrangers. membres ou non de l'Academie de peinture et sculpture. C'étail, pour l'Academie royale, la nécheance du privilege qu'eile avait defend, avec lo plus d'aprete. « Considérant, disait le decre-, que... il n'y a plus pour aucane partie de la nation, ni pour audan individu, augun privilege in exception and droits communs de tous les Français, qu'il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers décrète provisoirement et en attendant qu'il soit statué sur les divers étal lissemen a del justruction et de l'education publique ... » L'ancienne Academie était des ors condamnée en principe et quand elle futsupprimée par la Convention avec toutes les autres Académies, le 8 août 4793, apres que David, devenu député de Paris, eut-« montre », à la tribune, « dans toute sa turpitude l'esprit de l'animal qu'on nomine academicien », elle avait en réal lé cessé de vivre

Les Sociétés populaires des arts — Par le même déciet qui supprimait les Academies, la Convertion chargeait son « Comité d'instruction publique » de lai présenter incessamment le plan d'organisation d'une « société destinée à l'avancement des sciences et des aris », et qui deviit, le 25 octobre 1795, être décrètée sous le nom d'Institut de France Les artistes, à l'ins tigation de David et aver le conceurs des académiciens dissidents, avaient, lès 1790, entrepris de se grouper dans une asso d'ation qui deviit mentêt « la Commune des arts » L'opinion publique était restée indifférente et les lelibérations les membres de cette Commune avaient rapitement dégénéré en lise is mons violentes et confuses, une acission s'était faite entre les « rétrigrades » et les « avancés » et l'on en était venu, au bout

de quelques mois, à un état d'nextricable anarchie. C'est alors qu'on déc.da de transformer la « Commune des arts », suspecte le moderantisme, en « Societé populaire et républicaine des arts », dont les membres devaient passer « par un cre iset épuratoire dont le feu sans cesse entretenu ecarterait les faux patriotes » Le 28 nivôse 1793, une députation de la nouvelle Société, admiso à la barre de la Convention, déclarait so ennellement que la Société populaire et republicaine composée d hommes libres ne recevralt dans son som que des citoyens d un patrio isme epure. « Courageux montagnards, ajouta.t l'orateur, vous avez détruit tous les ridicules monuments qu'élevale sot orgueil de la tyrannie. .; mais pour que les efforts des sciences et des aris ne soient pas étouffés, il est ent de un monstre que vous levez abattre , c est l'intrigue! Que son souffle empoisonné ne vienne pas troubler l'air p ir de la liberté! Soi gez que dans les arts elle trouve un champ plus facile à parcourir' » David, qui présidait la séance, répondit que les arts allaient reprende tou e lear dignité, qu'ils ne se prosatue aient plus à retracer les actions d'un tyran ambitieux « Vous craignez l'intrigue, ajoutait di, son règne a fini avec la royauté, elle a émigié! Le talent seul est resté et les representants du peuple front le chercher partont ou il scra »

La Sociéte populaire, présidee dour à dour par Boizot, Espercieux, Eynard, Bicnaimé, compta parmi ses membres Chaudet, Stouf, Cartelier, Gerard Garnier, Bosio, Isabey, etc. El c tint séance au Louvre, sa le du Laocoon, et s'occupa « de l'interprétation des décrets de la Convention relatifs à ix arts », de péditions au Comité de l'instruction publique, de lectures l'istoriques (à l'imitation de l'ancienne Academie) « comme ali nent au cœur et à l'espir, des artistes », des écoles publiques de modeles, du moulage des antiques, de la restauration dos tablicaix, de l'organisation des fètes, de la réforme du costume national et à issi de l'estnétique. Au temps de la Terre ir, elle reçut des circonstances, sinon du texte n'ême des lois, une vernable autorité sur les arts, et ses procès-verbaux four i seent de curieux locuments sur l'état des esprits et l'esthétique des artistes revolutionnaires. On y voit des membres demander

qu'une liste de proser pt on soit ouverte pour toutes les figures modernes que le bon goût reprouve ». Le sculpteur Especieux proposa de bannir tous les tableaux flamanda et holla mais « comme ridiculisant l'espece humaine, et qui sont par ripport à elle ce que Polichinelle est à Apollon ».

#### Les « salons » de la Révolution et les concours

« Les ans regoivent un grand bienfait, l'empire de la liberté s'étend enfin sur eux; elle brise leurs chaines; le géme n'est plus condamné à l'obscurité. Pour que les seules et veritables disanctions naissent des vertus et des talents, a ne faut que les montrer à ses concitoyens. » C'est par ces mots que s'ouvrit la brochure explicative des « ouvrages de peinture, sculpture et architecture, gravures, dessins, modeles, etc., exposés au Louvre par urdre de l'Assemblée nationale, au mois de septembre 1791, l'an III de la hi orté, de l'Imprimere des bâtiments du Rea ». Avec cette exposition, un régime nouveau commençait pour les arts « Dans un empire où les hommes sont libres, les arts coivent l'être aussi, écrivait un critique; ce sont eux qui eclament les hommes, agrandissent leur âme et qui leur font aimer la liberte. L'Assemblée nationale, pénétrée de ces princ.pos, vient de br scr.es chaînes, etc. » — « Le salon est le premier et le plus grand tableau de la liberté que l'on ait encore offert à nos yeux, disait un autre. C'est dans ce mélange hardi de toutes les productions que le génie va prendre de nouvelles forces, et la nation trouver de nouvelles richesses » On avait encore laissé à l'Académie la prérogative de nommer les commissaires chargés d'examiner les ouvrages envoyés. Mais cejusy prefera les admettre tous, à l'exception de Jeux, plutôt que d'être accusé de conspirer contre la liberté. Le pacifique et honnète Wille notait dans son Journal, le 24 septembre . \* Je sortis de honne heure pour examiner préalablement tant soit peu les o ivrages exposés par tous les artistes de Paris, soit qu'is fassent de notre Académie ou non.. Le nombre des tableaux, pièces de sculpture, estampes, modèles d'architecture, dessins, c'ait des plus considerables ' par leur nombre encore-

<sup>1.</sup> Le livret to 1791 compre id 191 managros. Centrade 1,89 em computat 385, centa-

plus que par l'excellence de la généralite, mais ce mélange du bon et du médiocre m'amusait encore beaucoup » Quelques jours plus tard, le 1<sup>st</sup> octobre, apres l'ouverture de l'exposition, il ajoutait : « J'y vis du sublime, du beau et du bon, du médiocre, lu mauvais et de la croûterie. Enfin, le concours est prodigieux et chacun promulgue son sentiment. Vous entendez rai sonner de véritables connaisseurs, des demi connaisseurs, des gens mordants, des critiques inexorables, des envieux, des ignerants et des bêtes. Les gens absolument sages et justes dans leurs décisions sont cependant rares. »

On y voyait, à côté des l'ues de Gréce, avec des jeunes filles qui sacrefient leurs cheveux a Diane au bord d'un fleuve, par Valenciennes, des Vues de la foret de Fontamebleau par Le Gillon et des Intérieurs d'églises gothiques pai De la Fontaine. Llysse dans l'île des Pheaciens par Lagrenée le jeune y figurait sur le même panneau que Saint Louis rendant la justice dans le bois de Vincennes par Robin. Le portrait de M Robespierre, député a l'Assemblée nationale, par Mac Guyard, in paysage de Bruandet, I ne vue de Colone aver le temple des Euménides et sur le Vont Cithèren Œdipe et su fille Anagone implorant les Colomates qui veulent les chasser de ce heu sacré, par Valenciennes, une Scene familiere de Daploux, un Aveugle demandant l'aumône à deux perroquets, par Robert, La liberts rendue aux ordres monastiques par Defrance voisinaient non loir, de la Un observateur attentif et churvoyant eût peut être pu remarquer quel ; ques paysages comme ceux de Moreau et de Bruandet intéressants par un air de nature et un accent de verité. Mais David et ses élèves étaient les maîtres du jour. Le dessin du Jeu de Paume, exposó avec cette mention «L'auteur n'a pas eu l'intention le donner la ressemblance aux membres de l'Assemblee » surtout le Serment des Horaces entre les mains de leur père, Brutus de retour chez lui opres aour condanue ses deux fils qui s'eunent unis aux Tarquins) dont on rapporte les corps : Socrate au moment de prendre la ciqué, deja célebres, mais d'autant plus regar lés, excitaient la curiosité et l'admiration, et, autour de David, ses

de 4787, 320 cenn de 4785, 32\* — En 4793 in y enl 837 ableaux exposes, plus 482 sou primes et 24 dessins l'architecture.

élèves, pensionnaires de Rome, agrées de l'Acalemie, témoigraient de son autorité croissante sur l'école

« Il semblera peut-èire étrange à l'austères republicains de nous occuper des arts, quand l'Europe coalisée assiège le terriloire de la liberte. Les artistes ne claignent pas le reproche d'insouciance sur les intérêts de leur patrie... Nous rappellerons Protagene tracant un chef d'œuvre au milieu de linodes msiegee, on bien Archimède méditant sur un problème pendant le sac de Syracuse. De pareils traits portent avec eux un caractère sublime qui convient au génie, et le genie doit à jamais planer sur la France et s'élever au niveau de la liberté. Des lois sages lui préparent de nouveaux élans, la Convention nationale vient d'agrandir sa carrière, il est libre enfin. » G'est par tette déclaration que débatait la Description des ouvrages de petature, sculpture, etc., exposés aux salons du Louvre par les artistes composant la Commune génerale des aris le 10 avul 1793, l'an deuxieme de la republique française, une et indivisible. Des peintres obscurs y obtanzent des succes dus aux sujets plus qu'aux mérites de leurs œuvres. Le Depart pour la frontière, la Fête des sans-culottes sur les rumes de la Bastille, la Montagne et le Marais, la Journee du 10 août representée par le génie de la France qui brise le sceptre et la couronne, la Prise des Tuileries par les braves sans-culottes, la Laberte assise sur les demis du trône et appuyée sur un vase funéraire couronné de lauriers et contenant les restes de Lepeltetter et Marat, etc., attiraient plus les regards que les dessins de Prudhon. A côté de la Mort. de Marat, on voyait d'ailleurs des scènes familières de Boilly, ou bien le Portrait d'une jeune femme, senont d'une main son braedet sur lequel est peint le portrait qui l'intéresse, et de l'autre traçant sur le sable le sentiment dont elle est agitée, par Trin quesse David absorbé par la politique, s'eta l'abstenu d'exposer au salon, mais on pouvait voir dans une des salles de la Convention le tableau qu'il avant consacre a la mémoire de Marat-

Si les chefs du chœur, à mesure qu'un nombre plus grand d'artistes envahissait le salon, prenaient l'habitude d'organiser dans leur atcher des expositions particulières dont le produit était pour eux plus lucratif, si David et Regnault en particulier s'attraient d'un journaliste du temps les reflexions comme celle-ci ' « Les chefs d'école n'ont pas calgné se montrer au saion, il ne s'est trouvé personne pour lour dire qu'après avoir recueila le puix de l'exposition particuliere de leurs ouvrages sous la protection et dans le pala s même du gouvernement, il cât éte decent de prendre part à l'exposition publique, n'eût ce été que pour l'encouragement et la consolation de cette foule d'élèves que leur grand zele pour les arts leur fait jeter incessamment dans la carrière >, - le nombre des exposants et l'affluence du public é aient tels qu'on crut devoir, à partir de 4795, retablir la periodicite auruelle des salons. Ces années furent les plus prulantes de l'école de David, et si Regnault, « infecte du virus académique », fut frappe par David d'un anathème retentissant, ses élèves nen subtrent pas moins l'influence de la doctrine régnante, et se confondent aux yeux de la posicrite dans la même discipline

Pour ajouter à l'émulation des artistes, la Convenion avail decrété des concours dont le jugement etait soumis à un jury national des arts, composé non seulement d'artistes tels que Fragonard, Julien, Chaudet, Dupré, Gérard, Ramey, Pru-Jhon, e.c., mais encore de célébrités de divers genres telles. que Monge, Vicq d'Azyr, Talma, La Harpe, Hebert, Fleuriot, Ronsin, et même d'un cordoni ier, Hazard. « Votre Comité a pensé, disait David à la Convention, qu'à cette époque où les arts doivent se regenerer comme les mœms, abando mer aux artistes seuls le jugement des productions du génie, ce serait les laissor dans l'ornière de la routine où us se sont traînes devant le despotisme qu'ils encensaient. C'est aux ames fortes qui ont le sentiment du vrai, du grand, à donner une impulsion nouvelle aux arts en les ramenant aux principes du vrai Beau Amsi l'homme doné d'un sers expais, sans culture, le philosophe, le poste, le sayant dans les différentes parties qui constituent l'art de juger l'artiste élève le la nature sont les juges les plus capables le representer le goût et les lumières a un peuple entier, lorsqu'il s'agit de décerner en son nom à des artistes républicains les palmes de la gloire. »

Les opinions motivées du jury imprimées dans ses proces-

verbaux prouvent que les artistes eux-mômes se conformèrent au programme énoncé par David. Le sujet choisi pour la peinture était Brutus mort dans un combat et ramene à Rome par les chevaluers. Gerard decerne le prix a ce tableau « print d'ailleurs d une main inexperimentée », mais dont « le sentiment pourrait encore épouvanter des tyrans ». Prudhon se prononce pour le même ouvrage : « G'es le soul où j'aie vu le germe des grands talenta : le sentiment; je l'ai trouvé dans l'expression genérale et particuliere du sujet, dans le caractère des personnages, même dans celui du lessini, du reste, l'exécution du tableau est faible. » Ces concours ne donnèrent pas ce qu'on en espérait. « Ils sont utiles, même absolument necessaires pour les jeunes gens, avast écrit Houdon; pour les artistes formés, c'est tout le contraire \*, et l'évenement ne fit que confirmer ses prévisions Le jury des arts ne tarda pas d'ailleurs à échanger son titre contre celui de Club récolutionnaire des Arts, et il semble que l'entraînement de la mode. l'esprit du temps et peul être a iscila peur eurent plus de part que la conviction raisonnée dans les déclamations dont les procès verbaux ont conservé le souvenir Quelqu'eut été d'ailleurs le resultat des premiers concours, le comité de salut public n'en multipliait pas moins les arrêtés. relatifs tantôt à l'embellissement du palais et du jardin national des Tuileries et de la place de la Révolution, à l'érection d'un monument pour les défenseurs de la république le 10 août, sur la place de la Victoire, à la construction d'un temple de l'Éga-Lé au jardin Beaujon ou à la représentation des époques les plus glorieuses de la Révolution. - L'exposition des esquisses de ce dernier conce les était fixée au 10 thormidor. La case politique en rendit l'ouverture impossible, mais le Directoire voulut faire honneur aux engagements qui avaient été pris et fit distribuer des recompenses dont le total s'éleva à 442 000 livres.

Le temps manque pour l'exécution de la plupart des projets qui avaient été decrétés, les statues du Peuple sur le Pont-Neuf, de la Nature sur la place de la Basulle, de la Liberte sur la place de la Révolution, ne furent jamais achevées, il en reste du moins le programme extraordinaire que David, dans la séance du 17 bromaire an II, avait donné à la Convention. Pour « per-

pétuer le triomphe de la raison sur les préjugés » il voulait ériger « sur les débris tronqués des statues des tyrans confisement entasses, l'image du Peuple géant, du peuple Français. Que cette image imposante par son caractère de force et de simplicité, disait il, porte écrit en peut caractère sur son front Immère, sur sa poitrine Vérité, Nature, sur ses bras Force, sur ses mains Travail Que sur l'une de ses mains les figures de la Liberte et de l'Égalite, serrées l'une contre l'autre et prètes à parconrir le monde, montrent à tous qu'elles ne reposent que sur le game et la vertu du peuple Que cette image du peuple debout tienne dans son autre main cette massue réelle et terrible dont celle le l'Here de ancien ne fut que le sympole. De pareils monuments sont dignes de nous. »

Les fêtes publiques - Le régime révolitionnaire fut de trop courte durée pour élever des monuments durables. L'art le plus vivant le la Revolution, a-t-on dit pastement, est dans ses fêtes. C'est pour ces décorations éphémères que des architectes tels que Chalgein et des dessinateurs tels que Baltard exécutaient tous ces Autels à la Patrie, ces Arrs de triomphe vers lesquels s'acheminaient de longs corteges et que nous ont conservés les estampes du temps. L'architecte Dufourny avait déclaré que les monuments de la République devaient être « simples comme la vertu », et l'architecture « se régénérer par la géométrie » Ce caractère de simplicité et de régularite rigile se retrouve dans tous les grands decirs dont les dessinate its et les graveurs nous ont restitué l'aspect. Mais l'ordonnance en fit plus d'une fois digne de l'ideal don, ils se réclamment. A lire dans les descriptions des contemporains, à voir surtout dans les estampes d'Ingouf, de Gérardet, de Janinet, de Chapuis, etc., la fête de la Fédération, on sent encore ce que devait être, au milieu de l'Immense enceinte du Champ de Mars, cet autel de la Patrie pose sur un stylobate le 25 pieds, entoure de larges gradins faits pour servir d'estrade à tout un peuple. La translation de Voltaire au Panthéon, pour laquelle David avait dessine le char funebre, que les peintres et les sculpteurs escortaient vôtus à la romaine, la fête de la Liberté, celebrée en l'honneur des soldats susses de Chateauvieux, les céremonies funèbres de

Franklin et de Miraneau, la fête de la troisième Féderation, la pompe funèbre en l'honneur des citoyens tués le 10 août, la fête civique pour la Liberté de la Savoie, la cérémonie funèbre de Lepelletter et sa translation au Pantheon, la fête de 11 nité et le l'Indivisibilité de la Republique, celle de la Nature régénere , pour laquelle David avait fourn, les dessins et redigé le programme, revêtirent un caractère de plus en plus « antique »

Lakanal, dans un projet de decret d'education nationale, proposait d'instituer dans les cantons, les districts et les départements une série de fêtes relatives aux principales époques de la nature, de la société humaine et de la Révolution francaise, ouverture et clôture des travaux de la campagne, retour de la verdure, des fruits, les moissons, les vendarges jounesse, maternite, vieillesse, etc. Elles auraient pu eveiller ou trouver dans l'âme populaire des instincts poétiques et susciter une forme d'art spontanée, si l'imitation littérale et pédante de l'intique, le formalisme intransigeaut et l'abstraction log que, la raison raisonnante n'y avaient tenu plus de place que l'imagination et le cœur. Aussi l'effort suprême de Robespierre pour instituer un culte national et décréter des céremonies qui pussent remplacer celles de la religion abolie resta-t-il impuissant L' « Étre suprême », la Nature, le Genie humain, la Hame des tyrans et des traitres, la Pudeur, la Gloure et l'Immortalite, la Frugalité, la Foi conjugale, le Stoicisme, etc., n'inspirerent rien, sinon une soite de Jehre législatif, dont Part or put tirer pacti.

Le Directoire ent aussi ses fêtes, parmi lesquelles la pompe funèbre en l'honneur du général Hoche ,40 vendemaire au V<sup>-1</sup>, la fête de la Liberté célébrée pour l'entrée triomphale des objets d'art rapportés d'Italie par les armées victorieuses \* 9 thur

<sup>1.</sup> Voir ci dessus, p. 425

<sup>2.</sup> I. faut noter que les protestimons contre la spolia ion des nousees et les monuments étrangers furent nombreuses. Quatremère de Quary Vur es Lettres sur le prejudice qu'occasionnerait aux arts et a la brance le déplacement les monuments de l'art de l'itane, et la Pétition au Directure executif signée es bout membres de la classe des beu x-arts à l'us il Vien, Javid Vincer l'Pajon, Roland. Dejoux, Junen Dufourn, et de 43 estistes, parint lesques Girodes, Percier, Fontaine, Leinière, Meynièr, Valence ennes, Morea intégénée. Denon ent le Voir or dessus, p. 436

midor an VI) et la fete de la R publique où le ministre de l'interieur François de Neufchâteau institua la première exposition. les produits de l'industrie, furen surto it me morables. En depit des efforts des organisateurs et de la pompe extraordinaire deployée dans les corteges, ces fêtes laissalent le public indifferent. « La plupart ressemblent à un spectacle de l' Dera, écrivait un témoin oculaire impartial, le docteur Meyer de Ham bourg, et sous cot aspect quelques unes ont un effet pilloresque agréable pour l'œil, mais elles n'en ont a man sur l'àme du spectateur. J'ai été témoin du peu de part que le public y prend (à la fete de la Victoire et de la Reconnaissance, le 40 prairial an IV), quoiq l'elle fât très brillante, grande neut et noblement ordonnée et dans la juste proportion. » Les cérémonies des Théaphilanthrones i, si bien intent annés quen passent être les instigateurs, ne réussirent guere qu'à fourr ir à la caricaturistes. ane mine mépaisable

Les fêtes du Consulat furent surtout des trio uples militaires, « jeux olympiques » et revues de troupes en fournirent les principaux éléments — et surtout la personne du général victorieux dont elles n'étaient que l'apothéose

La classe de la littérature et des beanx arts de l'Institut. — Le decret du 25 octobre 4795, rende, la veille même du jour ou la Convention anaît se dissoulire, à la suite d'un rapport célebre le Dainou, divisait en trois classes le corps destrue à remplacer les cinq academies de ri tes, et confoniait dans la troisième classe litterature et beaux arts), répartie en nuit sections 3, des ecrivains les erudits, des archéologues, des comédiens, et des artistes proprement dits Pour o cir au programme qui avait mispiré sa fondation, la classe sur la propos ion le la section de peinture, mit au concours la question suivante : Quelle a etc et quelle peut être neure l'influence de la peinture sur les maurs et sur l'influence d'un peuple libre? Lo jury, composé de Vien, David Vincent, Dufourny, Audrieux et Leblond decema le mix a un mémoire

<sup>4</sup> Voir undesses 527

<sup>2</sup> Gramma re, langues in entes prise o equités et nommer s, pel dure, soulpture, architectire, als pie et défamation. Cet els de thoses dura jusquisa décret de reorganisation de 1803.

qui a maji aut assez exactement de l'esthetique regnante et des doctrines qui allaient être celles de l'Institut reconstitué « Pulsque la peinture parle à l'imagination des peuples, y était-il dit, c'est au législateur à faire en sorte qu'elle ne lai donne que d'utiles leçons; c'est à lui de la faire servir à la conservation des mœurs, à la propagation des vertus qui doivent composer le caractère national... En suivant l'impulsion de son interêt, l'artiste obéit principalement au goût . de la classe assez riche pour acheter la production de son pinceau. Si cette classe est corrompne, si elle est plongée dans la mollesse. les crayons de l'artiste s'amolliront comine elle. Il ne produira plus mon de grand; ses tableaux le chevalet orne cont les boudoirs. Matheur a celui qui s'élève a de plus ha ites conceptior s s il a besoin que l'eau du Pactole vienne homeeter ses pinocaux, ou si son âme énergique n'est résolue d'arriver à la glaire a ravers les ronces de l'indigence. Ses fiers Romains épouvanteront pos Aspasies, et la sensible Phryré ne placera jamais à côte de l'aimable Alcabiade le sombre et farouche Brutust » etc. Une portion des revenus de l'Etat doit donc être réservée a l'encouragement du « grand act », et il est bler entendu désormais que le « grand aci » ne saurait exister en dehors « des fiera Romains ». C'est en vair que quelques artistes poussés par leur resauct iront chercher dans la nature ou dans la vic des inspirations et des monfs plus conformes aux besoins de leurs cœurs; c'est en vain qu'un général d'artillerie amateur des arts, Pommereul, s'attachait a montrei que la Révolution avait ouvert au génie moderne une carrière nouvelle et plus rache que les répertoires épuises de la mythologie, les artistes, absorlés dans la contemplation des moulages antiques, furent les derniers à comprendre et à sentir les vérités fecondes que Maro de Staël et Chateaubriand faisaiont entror dans la littérature et qui allaient la renouveler.

Le 4 mai 1796, le ministre de l'intérieur Benezech informa t l'Institut que les concours au prix de Rome, suspendus depuis trois ans, allaient être repris pour se succéder sans interruption, des 1795 le Directoire avait retabli le poste de directeur de l'Académie de France à Rome, vacant depuis la révocation la Menageot (1792), et appelé Savée à l'occuper. Mais celui ci rosta jusqu'en 1800 un directeur in partibus et ce fut seulement après les traites de Tolentino et de Campo-Form o que les pensionnaires de l'Academie restaurce puient se mettre en route pour rejoin ire leur poste

Le Muséum central des arts et le Musée des monu ments français. — Quelques jours apres le 10 août. l'Assemblée législative avait décréte la reintegration des trésors d'art dispersés par le sac des palais et des églises et charge le min stre Roland de la formation d'un Muséum national. L'année suivante, le 10 août 1793, le Musée central des arts était ouvert au Louvre, et la Convention, après les mémorables rapports de G egoire sur les destructions operées par le vandalisme et sur les magens de le réprimer, organisal, le conservatoire du Muséum en quatre sections (pointure, sculpture, architecture, antiquites . chargees de pourvoir à la restauration des talleaux, à l'arrangement des objets qui arrivaient de tous côtés par les saisses révolutionnaires à l'interieur et les conquètes à l'exterieur. Le Comité d'instruction publique avait en outre organisé une commission temporaire des arts et des sciences pour veiller à l'execution de tous les décrets concernant les objets d'art et leur transport dans les dépôts ouverts aux Petits Augustins à l'hôtel de Nesle et à Versaines.

En decretant l'ouverture du Masée central des arts, la Convention ne faisant que reprendre une idée depois longtemps à l'ordre du jour Depuis 1778, l'Academie royale d'architecture avait mis à l'otude le mode le plus avantageux d'eclairer la galerie du Louvie pour y former le Musée des arts. Le probleme paraissant resolu e l'on allait proceder à l'execution, quand la Révolution éclata.

Instructions our la monière d'inventorier et de conserver dans toille l'é endue de 14 Republique tous les objets qui pencent servir aux orts, aux messes et à l'enseignement proposités per la Commission la promière des arts et autopieus par le Comité l'instruction plus que de la convenion nationale. Paris au II Une somme annuelle de 169 60 invrés était miss à sa disposition pour l'achet « les la frout et staties qu'une pure a la Republique de les pes leisser passer lans les poys etrangers »

<sup>2.</sup> Vois Mémoire sur la manière d'éclairer la galerie du bouire pour y place, le plus favorablement possible les pesnures et sculptures destinéer à former le misse notional des arts et support à me produssion de la evapt àcademie.

E le fut l'abord violemment leonoglaste. Comme elle trouvait devant elle an long passé à effacer et qu'an proselytisme ou au vandalismo revolutionnaires elle ajoutait, - sous l'influence des idées « classiques » depuis longtemps à la mode et du fines e Davie, travaillant ou demol.ssant a la fois contre la « féo lalite » et dans l'intérêt du « grand art ». — des préoccupations ou des prétentions d'esthétique, l'œuvre de destruction fut immense et irreparable. La commission des aris invitait, le 25 prairial de l'an II, le Comité de l'instruction sublique à proposer \* un mode et une epoque solennelle pour la destruction des effigies. et des monuments qui rappellent la royaute et le fanatisme, af iqu'aucune p'èce ne soit soustraite au creuset reput licain ». Et c'est en vain d'abord qu'un membre de la commission fait observer que quelques-uns des monaments con la nues « peuvent contenir des traits de génie et d'originalité qu'il serait utile de conserver pour l'instruction et les arts » La commissions a ferme dans les principes patriotiques a maintient ses premières résolutions. On a vu sur quel piecestal de statues royales brisees, David voulait elever l'image symbolique du Peaple Les projets du Comité et les paroles de David recevue it aussitôt et de toutes parts un commencement d'execution. Le 26 brumaire de l'an II, on pouvait voir à l'encree de Franciade, cu devant Saint Denis, une pyramide gigantesque en l'honneur de Marat, « construite avec les sarcophages des rois de la preimère race et à une partie de la seconde ». Chaque patriole, dit un témoin oculture, s'etait fait architecte pour la carconstance, « on forma, une montagne verdoyante et allegorique plantes de cyprès, le pins et de gazons. Le sein de cetto montagne offre une grotte form e par les debris des combents. des rois de France. Les marbres qui jadis ornaient ces sepulcres y ent éte apportes en grand nombre pour former les voûtes et les piliers de cette grotte patriouque. L'ai vu plusieurs figures de rois sculptées en pierre de hais placees en travers des piliers pour servir de fecution. Les matteres les plus belles en

dur bite tore sur le même so et, par C -A. Condauthet, archi ette et inspecteur ge eral des carrères du departement le la Seme I recteur de la manufacture cationale des C she ins. in 8 de 43 pages

ce genre ont été employées sans art par des mains libres. Ce monument bizarre étigé à la Liberté est peut-être la loçon la plus philosophique jui plusse se doni er en ce genre »

Dans le choix des objets d'art et des monuments mobilisés par la Revolution et qu'il côt suff d'une décision du Comite pour faire entrer au Louvre, l'etroitesse du goût classique imposa malheureusement des exclusions et inspira des dédains à jamais regrettables. Beaucoup de chefs d'œuvre avaient éte sauves de la destruction, qui furent exclus du Musée, oublies dans les dépôts ou même livres, par charretées, aux fours des fibricants de chaux ou au laboratoire national de chimie pour faire des eaux gazeuses

Tout n'etait pas perdu pour ant . Jes « patriotes » publieren des brochures sur la necessité de conserver les mon iments de la littérature et des ans avant même que Gregoire eût fait paraître ses relentissar (s rapports contre le vandalisme. Des rastructions officielles recommandaient même de sauvegar ler les cack-du 1916 qui pourraient so trouver, par exemple, « parme les monuments en cuivro conservés dans les églises de Paris 🥦 Enfin et surtout, un brave nomme A exandre Levoir, avec une infangable obstination et un entrage quelquefors heroique, s'était mis en tête de sauver tant de chefs d'œuv e lédaignes. profanés et proscrits. Quand il n'avait pu les arra her a temps aux iconoclastes, il allait les racheter aux marbriers et aux fondeurs et les rapportait en eachette dans ce depôt des Petits Augustins, dont il s'otait fait nominor conservaleur et dans le juel il préparad ce qui devait être un jour, et pour un semps trop coart, le Musée des monumens français. A Saint Denis, il deménageait furtivement tout ce qu'il pouvait sauver des effigres royales épiant le passage des troupes et les convois militaires qui rentraie it a Paris avec le les charlots vides pour operer suns frais et sans bruit, grâce a la complaisance de quelques officiers, le transport de ses precieux sauvelages. A l'Arsenal, il racnetait au por la du metal les statues de pronze ravies à la foureaise, a Chauthly, à Vincennes, Eccuen, Saint-tiloul, Versailles, Gaillon, Anet, etc., il était à l'affût, envoyait des ouvriers et des agents dressés par lui. Il parvenalt à tacheter

au marbrier Corbelle fils le bas-relief de Saint Georges de Hichel Colomb et la statue de Louis XII, au marbrier Mozelli, la vasque de Gaillon et les boiseries du cardinal d'Amboise; à trois marbriers différents, des fragments dispersés du tombe u de Diane de Poitiers; à un serrurier de Monceau, les bustes de Henri III, de Charles IX et de Henri III, à un moule ir, le Clovis et la Cloi lde de Corbe l'etc Quant à la Diane de Jean Goujou, il en recueillait les fragments a dix be les l'Anet, oi l'avait jetée lè après l'avoir coupée en morceaux pour en re irer toutes les pieces de cuivre « qui servaient au passage des eaux ».

Après le 9 thermidor, Alexandre Lenoir out le boi neur de rencontror deux ministres de l'instruction publique capal·les de comprendre les services qu'il avait rendus et la portée du projet qu'il présentait avec une infangable obstination pour l'établissement d'un musée des monuments français.

Ginguene d'abord l'autories a rendre publique la collection qual avait formee dans son depôt les Peute-Augustins (24 octobre 1795), el Benéze h, consacrant enfin la per sea de Len ur, brigea officiellement ce dépôt en Muséum des monuments français. Le rapprochement inalten lu de fant de monuments oubliés, dispersés ou méconnus fut pour un grand nombre d'estrits une révélution et une excitation fécondes Pour la première fois l'art de la France se montrait, dans sa nchesso, sa variete, sa continuité logique, aux yeux dessilles des Français. Tous sans doute no comprirent pas. David et son ecole claient trop influents pour que les vieux maîtres nat.cnaux pussent du jour au lendemain reliouver leur au or le ct redevenir populaires, mais un coup decisif n en fut pas moins porté aux préjugés et a l'esthétique dogmatique la haine stupide lu « gothique » fit place a une carios lé plus intelligente le cœur de beaucoup de jeunes gens s'ouvrit à l'amour de ce passé. artistique subitement évoqué; on en sentit le charme et la grandeur , le mouvement historique et archéologique du xix<sup>e</sup> siècle prit naissance dans cos saues dos Pelits-Anglistins « Que d'âmes, a écrit Michelet, ont pris dans co Musée l'eancelle historique, l'intérêt des grands souvenirs, le vague désir de

remonter les âgest Je me rappelle encore l'émotion to jours la même et toujours vive qui me faisa i latire le cœur quand, loit petit, j'entrais sous ces voûtes sombres et contemplais ces visages pâles, quand j'allais et cherchais, ar lent, curieux, cra mif, de salle en salle et d'âge en âge... » C'ost le là que sortit la première histoire de la sculpture française, celle d'Émeric David, qui, écrite et 1817, ne par it qu'en 1853.. A la première page de la Description historique et invanologique qu'il publia de son musée. Lenoir imprima avec une légitime fie ti ces vers de Voltaire

Gessez de mumer tous ces grands monuments Ges prolúges des arts consacres par le temps, tespeciex les , la sons te prix le mon courage

Sans doute, tou, n'y était pas severement critique. Lonoir n'avait ni les scrupules in les ressources scientifiques que nous ronnaissons aujourd har. Desi roux de constatuer dans son mi sécdes séries de personnages historiques, a haplasa un pou à tort et à travers beaucoup de têtes anonymes et ses attributions fantaisistes ont souvent complique les questions d'iconographie. Eu outre, il composa, avec des lebras de monuments plus ou moins contemporains, toute une suite de mausolées et de chapelles funé. raires d'une a abentic te plus que « s, et le (par exemple, pour Blanche de Castille, Héloïse et Abelard, Michel de l'Hôpital, Coligny, Guillaume le Montmorency. .) Dans « un jardin calme et paisi de » -- le fameux jardin Élysee, « posés cà et là sur une pelouse verte, s'elvièrent avec dignité au minou du silence et de la tranquillhé . Des plos, des cypres et des peupliers les accompagnent, convait il, des urnes funeraires concourent à donner à ce lieu de bonhair la douce mélancolie qui parle a l'âme sei sible. Enfin, on y trouve le tomber i d'Heloise et d'Abélard sur lequel j'ai fait graver le nom de ces infortunés epoux. » Pour le grand public, cette mise en scene et ces petites supercher es sentimentales furent, il n'en faut pas douter, l'attrait principal « L'ordre, l'art et la lugubre magie que Lenoir a mis dans la disposition de ce m isée, écrivait Lavallée donnent tout à la fois l'histoire de

son âme, de son genie et de ses connaissances . » Sans doute, il y avait une sévère revision à opérer dans l'œuvre de Lenoir, mais il fallai, surtout la conserver : avec tou es ses lactimes et ses imperfections, elle n'en formait pas moins le plus beau musée trançais et le plus fécond. Les décrets de 1816 qui en ordon nèrent la dispersion portèrent à l'art français un des coups les plus sonsibles qu'il ait pu recevoir

La peinture : David jusqu'en 1800; son atelier, sa doctrine, son influence Les peintres qui avaient connu « les helles années » du xvin° siècle eurent une vioillesse triste. Quan! le fanatisme classique se fut aggravé de fanatisme révolutionnaire et qu'eurent été démolis les boudoirs pour lesquels ils avaient peint ces escarpeiettes, ces guignols, ces turqueries, ces sacrifices de la rose, tant de fanta-sies chimériques, feivoles et charmantes, ils eurent la douleur de voir condamner comme immoral tout ce qu'ils avaient aimé, et l'art qui avait fait la gloire of la grace do leur vie méprisé, incompris el fleti-Fragonard, qui n'avait que cinquante sept uns en 1789 et qui vécut jusqu'en 1806, fit du moias protègé par l'amitié fidèle de David, mais sa riientèle étai, decimée et sa verve tarie. Il essaya, sous le Directoire, d'en retrouver quelque chose en Il istrant les t'ontes de La Fontaine, puis il se résigna douce ment à l'ouble. Un charmant sortent autographe nous le montre alors, vieill, trut de non habillé, dans une salle tenduo de couleurs sombres. Sur la table où son bras s'appaie est posee une guitare, à ses pieds, un carton d'estampes. Mais il ne regarde ni ne joue; dans l'ombre du soir qui tombe, il se souvient et il songe et sur son front d'auve, que tant de rèves roses habitèrent, le crépuscule gris descend !

Comme Fragonard, Greuze survécut à ses succès La mode qui l'avait servi ne lui fut pas plus clémente. Les dernières années de sa vio s'achevòrent dans la misòre et l'abandon, consolées seulement par la tendresse d'une fille et la sollie tude fidèle d'un petri nombré d'amis. Il semble pourtant que le « peintre de la morale » devait trouver grâce devant la sociée nouvelle « régénèree » par la Révolution L'Assemblée legislative lui votait (16 millet 1792) une pension de 1537 livres 10 sous : le

lécret élait signé par Louis XVI : « Lan 1792, le poire règne e 49° et le 4° de la liberté ». Mais ce n'était la qu'une chari é impuissante, un hommage sans écho. Il expose in Départ pour la chasse, we Jeune femme se disposant a ecrite une lettre d'amour un Enfant hesitant à lâcher un oiseau dans la cramte qu'il ne soit mort, un Culiwateur remettant la charrie a son fils en presence de sa famille. Boulard, son am., expl quait pathétiquement aux lecteurs du Journal des Débats les intentions vertueuses du peintre. V.ncent venait justement de peindre, er l'normeur de l'agriculture, Le fils d'un riche habitant de la ville à qui son pere fait, j'ar humilité singulière, donner une leçon de charrue, pour lui apprendre à respecter la profession du labou reur... Mais combien le sujet imag ne par Greuze lui paraissait plus « simple », et quel emouvant speciacle que celai de ce laboureur « metlant la charrue dans les mains de son fils en présence de la nature » :

Penne et éloquence perdues! Le succès allait aux Cracumatus aux Lycurgue, aux Phacian Clodion leva t en venir à faire des Caten.. Greuze, à la veille de sa mort tente un suprême effort et, pour ramemer le succès infidere, il sacrifie l'al aussi au grand art et expose Ariane dans l'île de Noxos

Jacques-Louis Dav. l (4748-4825) est le mattre le ce te géneration; il règne ca despote; il en est alla fols le théorièren et reprofesseur, l'imitate ir et le juge. Il datait pourfant, lui ai ss', de les « époques de corruption » lont le souvenir était alors ia id t; il avait commence par imiter Boucher, son parent, et, sul faut en croore Vien, qui a un peu acrurge les choses après coup, il aurait, en partan, pour l'Italie (4775), ten i les propos les moins orthodoxes, par exemple L'antique ne me séduira pas, l'antique manque d'action et ne remue pas 🦠 quoi, le sage Vien, qui eut toujours raison, se contentait de repondre . « Calmez-vous, mon ami; ca nez votre tête! vous êtes fact pour perdre ou régenérer l'école... Réservez votre enthousias are pour Rome! A Rome, vous comparerez, puis, vous serez le maître de cho sir > Quoi qu'il en soit de ces propos, i. est certain que David, a l'époque ou il décorait le salon du banquer Perregaux et où il achevait pour la Guimard, dont il avait

falt le portrait a dans la mamère de Boucher », le boudoir commencé par Fragorard, même quand a peignait son tal leau de conceurs, la Mort des fils de Niobé, était loin de prétendre au rôle de réformateur de l'art. Ses envois de Rome, que les commissaires de l'Académie jugeaier tilignes d'Atre encouragés pour la « grande facilité dans le pinceau, la couleur animée quoiqu'un peu égale, la manière de Jraper large et vraie » Arch. Nat-O 1 1924), la Peste de saint Hoch, qui l'achevait en 1779, le Belisaire (4780) et l'Andromaque pieurant la mort d'Hector, qui fut son morceau de réception, sont des œuvres de transition et participent encoro des pratiques de l'Académie royale. En 1781, il avan, demandé, comme agrée, un congé pour visiter les Flandres et « voir ce le belle école pendant un mois » (Arch. Nat O 1912). A la fin de 1789, il repartait pour Rome, en compagnie de sou clève Droua s (mort prématurement cinq ans plus tard, apres des succès précoces qui semblèrent un moment devoir égaler, su on déposser, deux le sou mattre,

C'est à Rome qu'il peignit le Serment des Horaces, qu'il sentit le besoin de se retremper, comme il aisait, « aux sources sacrees de l'antique tout oru ». La Mort de Secrate suivit en 1787, Brutus en 4789. A charune de ces œuvres, le public admirait davantage la manière autoritaire du peintre, et suriout de soucide « verité » historique et archéologique, alors dans toute sa nouveauté. On se répétait que la tête de Brutus était fidélement copióo d'après un buste antique du Capitole, la statue le Rome et les bas reliefs de Romulus et Remus sur les monuments originaux. On étudiait avec curlosité les costumes et les meul·les dont on savait que David avait fait exécuter, sur ses dessins et d'après des « vases étrusques », les modèles par l'ébeniste Jacob, et le mobilier de lemps cop a ces formes antiques et nouvelles. C'est alors que les sièges « sévères et carrés » devincent en honneur, dans l'ajustement des femmes, la suppression des corsets et des chaussures a falons, l'usage des vêtements légers, chez les nommes i habitude de porter les cheveux sans poudre, marquèrent l'avènement des temps nouveaux.

Dès lors, la mariere de David, comme sa loctrine, est formée Une exécution seche et froide et pour a.us, dire abstraite, une volonte tenace au service d'une logique étroite, une vision systématique et incomplete, la superstition plus que le vivant sentiment de la « Beauté », réduite à des formules extraites de bas-reliefs et de statues antiques le plus souvent de basse egoq 13, et surtou. To la contemplation de l'Apollon du Belvedere. - tel est det art dont lenseignement tyrannique allait peser sur l'école et la faire paver bien cher quelques reformes necessaires - Les fortes qualités personnelles de David devaient on maintes rencontres et au contact salutaire de la vie se degager des entraves de son système mais ce système, en tant que système, fut néfaste; la raison raisonnante présida à son elaboration; le jacobinisme intellectuel le pius étroit a son application. Malgré Winckelmann, Mengs et les théoriclens à leur su te, l'art, jusque la, avait conservé quelque sentiment de cette grâce libre et so iple d'int s'étaient enchantés les paîtres la xvnº siècle. On professera les lors et l'on démontrera dans les itchers que « l'accidentel ne doit jamais altérer l'unite le caractère des formes », que « le type du Bena n'existe que dans la nature collective et ne se rencontre pas dans les individus », que « le but de l'et ste est de retrouver l'nomme primitif homme en soi », et que, pour le retrouver, on n'a d'autres secours que les écrits des anciens, la contemplation des monuments antiques. « Toute figure qui ne serait pas exécutée, etudiee et méditée dans cet esprit philosophique serait in ouvrage que la nature désapprouverait comme indigne de la haute science de l'art »

Du moi is, en jetant David en plem di mo, co le mettant aux prises avec la vie el avec les hommes, la Révolution lui inspira quelques ins de ses enefs-d'œuvre. Si dans le groupe funèbre de Lepelletier et dans ce qu'il avait esquisse du tableau du Jeu de Paume, on sent trop l'intervention d'une doctrine a priori et par suite une metorique ampoulée et glaciale les portraits qu'il peignait dans cette période sont souvent admirables de vie, de vérité et de passion II ne s'agissait plus de système, ni de « l'accidentel qui altère le caractère les formes » quand il peignait soit Marat, son « ami », poignardé dans sa baignoire, soit son collègue Michel Gérard, assis au milien de

ses enfants, en manches de chemise, dans un interieur de simplicité et de cordialité bourgeoises, soit la marquise d'Orvilliers toute pétillants de belle himeur et le santé, soit Barrère, soit le vieux Fazelier, soit, en quelques coups le crayon, la laideur puissante de Danton ou cette esquisse de Bonaparte maigre, ardent et pâle, où l'en peu dire que « fout ce qui se passe dans l'âme de César est representé dans son corps »

Mais il n'attachait à ces œuvres iconographiques qu'une médiocre importance; les « tableaux d'histoire » comptaient sculs à ses yeux et il n'était d'histoire que celle des Romains et aussi des Grecs. Sans en avoir encore le sentiment hien nel et l'intelligence très claire, on commença i pourtant à se douter. à l'extrême fin du xviir siècle, que l'art grec était tres différent de l'art romain et surtout lui était supérieur. David s'avisa comme les autres de cette vérité, sans d'ailleurs en tirer les consequences nécessaires. - Il avait pu surprendre jusque dana son atcher, dans un graupe de ses élèves. devaient être les penseurs, les primités de 1800, des signes d'inquietade sinon de révolte. Il voulut, apres la manière « romaine » donc Socrate, Brutus et les Horaces claient la plus complete expression, maugurer une mamère « grecque ». « Ah! si je pouvais recommencer mes études, disait il; jurais droit au but, à present que l'antiquité est mieux conpue! > Pendant sa captivité au Luxembourg, il esquissa les premieres compoaitions des Sabmes : Dans progebat in uneutre Des que le Directoire lui est rendu la liberié, mystérieusement et ardemment, it se mit au travail. En 1799, il avait terminé son tableau et il l'exposait au « Palais national des sciences et des arts » dans la salle où sont aujourd'hui les pastels au Louvre 4. Il avait point deax esquisses: dans l'une les draperies dominaient, lans l'autre le no. C'est à la seconde qu'il se tint définitive ment, persuadé qu'il se rapprochait par là du pur ideal hellenique. Nous retrouverons les Sabines, en 1810, au concours décennal mantué par l'Empereir, au milieu des œuvresrivales, et nous verrons alors que les discussions s'émprent

<sup>1</sup> Cette exposition at a rapporta 65 (17 frances

autout de combliau collèbre. C'est alors egilement qu'il conviendra d'indequer la place qu'occupait dans l'art contemporain l'école de David et les symptômes d'indépendance, les divergences naissantes qui commençaient à en rompre, en déput d'une discipline redoutable, la rigide unité

A la fin du xvii siècle, Grodet Trioson (1767-1824), François Gerard (1770-1837), Antoine Gros (1771-1833), dé à connus, allaient attendre à la cetel rité; Ingres acrivait à su vingueme année Quant aux alchers rivaux de F - A. Vincent (1746-1816) c. J. B. Begnault (1764-1829), le multre de ce Pietre-Narcisse Guerin 1774-1833) qui obtint au salon le 1799 avec son Retime de Maries Sextus un des succès les plus retentissants dont on autgardé membre, ils servaient le même idéal Lévoique et guinde

Les paysagistes eux mêmes venaient docilement s'y sou mettre. En vain quelques « promeneurs solitaires » avaient-ils, à la su to le Rousseau, decouvert les grants bols qui ento ment Paris, et pousse même just l'à Fontainebleau leurs voyages de lécouveries. Les Vues de la forêt de Montmorency ou de Fontainchleau les Intérieurs de ferme, les Granges ruinées que le soleil eclaire a travers prasieurs solves, les Effets de soint con chant qui parurent en grand nombre aux salons de 1791, 4793 et 1795 et les (ren des romes de Louis De Marne, les Vues de Meudon et J. Saint-Germain de Louis Moreau, et les Mouli is d. Mantha, tre, de Georges Michel, qui vecut assez vieux pour voir les premiers chefs-d'œavre des grands paysagistes du siècle. passaient mapergis et no recevaient aucun eucoasurvant, ragement de ce ix qui avalent en main la direction de l'art contemporain. L'esprit de système qui régnait sur la pedagogic admetta t malaisement la légitimite des genres secondaires « L'art de pelnore est un et ne devrait à la rigueur comporter qu'un seul genre qui est la jeinture Unistoire », illais dire un paysagiste, Valenciennes, qui dans les Éleme its de perspective pratopur a l'usage des artistes, sui is de réflecions et conseits sur le genre du paysage, para au commencement du siècle nouveau, devait formulex la doctrine du « paysage historique » contre laquelle éclalerent les belles révoltes que nous aurons à raconter.

En dehors des cadres de l'école, et suspect à ce titre à soi chef comme à ses adeptes, Pierre Prul'hon 4758 1823), treizierne enfant d'un maçon de Cluny, elève de l'école de Dijon brillamment dirigee par François Desvoge, ancien pensionnan. des États de Bourgogne à Rome, avait conquis dans l'art contemporain une place originale, et révélé en quelques œuvres discrètes et charmantes la sensit lité artistique la plus délicale et le plus delicieux génie. Le grand peintre du temps, c'est lui Il ne se jeta pas tête balssée dans le courant artificiel de l'archéologie et de l'esthétique nouvelle. Sans doute, il goûtait l'antique et le comprenait et le senant mieux pie David assurément, mais s'il s'était imposé de « dessiner d'après l'antique, pour peindre de belles formes » et « d'apprendre l'anatomie pour en connaître la procession », il ne voulut jamais négliger de travailler a d'après nature pour en saisir les fluesses ». Sartout, il ne voulut pas fermer les yeax a lout ce qui n'était pas l'antique. Il visita le nord de l'Italie, où l'on ne s'arrêtait guère alors Plus que Rome, - Florence, Parme et Milan, plus que Raphaël et surtout les Carrache, - Corrège et Léonard s'em pareient de lui Léonaid, son « mattre, son héros, l'imm table. le père, le prince, le premier de tous les peintres, qui a su. passé bien au dela Raphaë, dans la pensée, la justesse de la réflexion et lu sendment », écrivait il à son ami Fauconi co-Et encoro : « Je ne puis, ni ne veux voir par les yeux des autros, leurs lunettes ne me vont point i j'observe la nature et je cherche à l'a u or dans ses effets les plus astrayants. > Il rcoltaneore a la gràce, a la tendresse, au sourire, mais son sourice est voile de mélancidie. . « Celui là ira plus loin que moi, il enfourchers les deux siècles avec des bottes de sept lience a, avait dit Giguze en 1797. Et Prod'hon, que les estesticiens et David malmenaient volontiers, semble en effet avonété suscité pour ménager la trans fon entre les deux siècles. il conserve la tradition des petits amours joufflis, mais une intimo tristesse se mêle à ses visions charmantes, il sait que la vie n'est pas une fête il a vu les tragiques lendemains des departs pour l'été enchanses, et comment ont sombré dans une mer de sang les barques pavoisées qui, des amours au gou

vernail et des pavois fleuris aux agres, avaient appareillé pour Cythère... En 4799, il n'étail guère connu que par les adorables lessins qui l'in avaient été une ressource contre la moère et qu'il avait exécutés soit pour les editeurs (l'Art d'aimer, Daphnis et Chlor), soit pour la Préfecture de la Seine (Minerve unit la Loi avec la Liberte qui appelie à cette union la Nature avec tous ses drous). Dans ses moia lies chardes, il met le charme que émotion intime et d'un sentiment personnel grâce à lui, les en têtes administratifs et révolutionnaires de la Prefecture de la Seine s'éclairent d'un se uire et d'un rayon. Il fut à l'art de la fin du xvine siècle ce qu'André (hénler fut à la poésie Mais, plus houreux que le poète il put « enjamber les deux siècles », et nous le retrouverons à la cour de l'Empère ir.

Pendant que les « pein res d'histoire » feuilletaient les dictionnaires mythologiques, hisaient Plutarque et s'évertuaient à peindre les héros et les dieux, quelques artistes d'ambition moins sublime adaptaient au goût et aux mœurs de le ir temps les traditions des petits maîtres du xvi., siecle et laissaient dans leurs gravures, dessins et tableaux le genre, une image de la vic contemporaine, un per guindre et comme raidipar le voisinage et l'influence de David. C était Carle Vernet (1738-1835; le plus jeune fils du paysagiste Joseph, mort en 1789, qui avait d'abore sacrifié au grand art et s'était fait connaître en 1791 par un Triomphe de Paul Émile où il avail. mis à profit ses nombreuses études fai es cans les garas et les nanèges, plus avait laissé la les Romains et avait suivi l'instinct qui le portait à la peinture des sports, à la caricature et aussi à la peinture militaire ; Louis Léopold Boilly (1761-1841), joli peintre des perruques blondes et des « boudoirs voluptueux », que Wicar avait dénonce comme « immoral » a la Sociéte populaire des arts et qui rencontra, surtout au temps du Directoire, le succès et le public dont il avail besoin,

Martin Drolang (1752-1817), sorte de petit floilandais întimidé par l'esthétique de son temps, L.-P. Debucourt (1757-1832, peintre, dessinateur et caricatariste fecond, qui a laissé sur les modes, les mœurs et l'esprit de son temps, un tresor de documents souvent superficiels, de valeur mégale, mais d'un sentiment pittores pie, d'un esprit fac le et prompt à saisir l'à-propos, et dont l'histoire a fait son profit.

La pério le revolutionnaire ne donna à la La soulpture scul, fure française aucune œuvre d'irable. Suns doute la liste. pourrait être longue de toutes les statues de la Liberte, du Peuple, le la Republique, de la Lor, de la Montagne, de la Force, du Peuple detriasant le despetisme, de la Noture règenèrée, de la Frateroité, de l'Egalité, des Tictoires républicaines, des Droits naturels de l'hamme en succété, etc., qui figurere, t dans les cortèges on furent dressées sur les places publiques pour les fêtes de la Révolution Beauvallet, Espercie ix, Ramey, Cartelier, Chaudet, Moitte, Roland, Dumont, Br dan, Delaistre, Chinard, Lemot, Dejoux, Bosio In-même, qui fut membre ardent de la Societé republicaine des anis avant de devenir le portraitiste favori de la familie impériale et le « baron » de la Restauration, - y furent seuvent employes. Mais leurs œuvres improvisées pour la circonstance, coulces en plâtre, ne survécurent pas à l'evénement qui les avait fait naître, et I on pe il ajonter qu'e les no meritaien, più d'y survivre L'heure avait sonné cu, so as protexte « d'Antique », de « Style » et de Sublime, on allait renier pour un temps toutes les vertus de grace native, de mouvement et de vie qui avaient fait le charme et la force de la sculpture française. On soumit au régime d'une orthopedie spéciale la verdissante fille, et les maîtres de l'époque précedente qui traversèrent ces années révolutionnaires, comme Houdon, Pajou et Clolon, n'ajouterent aucun chef-d'mavre à ceux qui avaient fait leur gloire.

Clodion, le maître des peutes et friagantes bacchanales, essaya de hausser son style à la mode rouvelle et de prouver qu'il pourrait l'ure grand il n'obtint qu'an médiocre succes — Pajou, qui avait fait quelques bustes presque d'gues d'être places a côté de ceux de Houlon, signait en 1790 sa Psyche. Pajou, sei l'errette et ciroven de Panis — et l'on pouvait voir — à la comparch à la Bacchante de 1715 et aux bustes ou il faisait suivre son nom de la nemion sculptere du voi et professem de son Academie de permure et sculpture — es changements survenus dans le goût comme dans les faits. Cette Psyche est l'auleurs

un des plus jobs morceaux de la scalpture de l'époque elle conserve encore, comme la Cheme d'Amolthée de Pierre Julier. (1734-1804), quelque chose le l'art charmant qui agonisait, mais les doctrines nouvelles et la recherche du siyle sy font sentir dans la froideur de l'exécution. On a là comme le dernier soupit du xviré siècle propre nent dir et la trans : on ent e la sculp ture de l'ancien régime et celle de l'école impériale, dont les Chaulet, les Lemos, les Calletter, les Ramey, les Bosio devalent être avec Canova, le chef du chœur, les principaix représen auts.

Quant à Houdon, que ses statues et ses bustes de Voltaire Franklin, Rousseau et Washington semblatent recommander aux hommes de la Révolution, il ne put même pas obtenir la commande de la sastate de Rousseau, que la Convention, sur la proposition de Barrère, avait mise au concours - et qui d'ail leurs de fan jamus exécuteer (Clest à cette occasion qu'il publia la prochure à laquelle il a éto fast précédemment allusion ; « Il exposa en 1791 les bustes de Mirabeau, avec ceux de Bailly, Vollaire, Franklin Nocker et la Frileuse, mais bientôt A fut dénonce comme suspect et ne dut son salut qu'a la pré sence d'esprit de sa femme qui baptisa la Philosophie une statue Le sainte Scholastique dont la présente dans l'atèlier lu sculpteur avait évoillé les soupçons des patrioles.. Il vecul jusqu'en 1828, mais on yeut dire que depuis 1794 son œuvre était finie, — et los sculpteurs de l'époque impériale àu antieu lesquels. I viei ht, ne lui accordèrent qu'une deference de commande e. méconnurent son vrai genie, car « le style autique ne s'etait pas montre chez lui dans son imposante severite 🦠

# II - La Musique.

Gluck et la Révolution — On a du un jour que Gluck dans ses muvies ava a prédat ou prévu la Revolution française C'était a coup sû; houtaile de critique Le grand artiste, Alle mand de genie, Allemand d'allures, le maître de clavecin de

38

LIST BE ANNIHALE. VI

Marie-Antoinette, le musicien de la cour de Vienne, n'avait certes, en quitant la France, apres nous avoir légué ses chefs-d'œuvre, aucune idée du grand et terrible drame dont notre pays devait être le théâtre dix ans plus fard, et cependant il y a dans ce mot qui fait sourire une part de vérite. Gluck, à coup sor, n'a ni prépare ni prevu la Revolution, mais l'inflaence de son mâle genie a ête grande sur les nobles in isciens qui en ont illustré les premières années

En effet, à cette date de 1789, la musique française entre dans une nouvelle voie, le moment approche où va ralire une génération nouvelle de musicions; les ainables galanteries mythologiques du xy n' siècle feront place à des sentiments plus hauts. Sous l'influence de Rousseau, les comédies a ariettes etaient devenues a la fo's plus sea imentales et plus sinceres. Les unes, comme Felix, de Monsigny, étaient de veritables peties drames de famille, d'autres, comme le Seigneur bienfaisant, de Floquet, laissaient apercevoir des intentions philosophiques (1780). Dans la tragedie lyrique une tendance nouvelle se manifestait. Nos musiciens de haut style abandonnant eax auss un peu la mythologie devenue surannée, avaient demandé leurs sujets à l'histoire, aux Romains d'abord, aux Grecs ensuite, et, mieux encore, a nos vieilles légendes françaises. Un avait vu le succès de Richard Cour de Lion de Grétry, et dès 1790 le Louis IX en Egypte, de Lemoyne, avait inauguré à l'Opéra les poòmes historiques, on pourreit presque dire patriotiques.

Des besoins artistiques nouveaux etaient nes. l'art semblait vouloir devenir plus fort et plus viril. En même temps, du fond de l'Allemagne, arrivaient, sous l'influence d'Haydn et de Mozart, comme des effluves de musique plus musicale. Le job gazouillement d'Italie ne suffisait plus : il fallait des chants plus puissants, des harmonies plus profondes. Malgré la grâce, le charme, la souplesse et la sincérité de leur talent, les musiciens imbus du genie du xviii siècle n'étaient plus capables de répondre à l'esprit nouveau. Grétry vieille n'était plus que l'ombre de lai même; Monsigny avait cessé d'écrire; après le départ le Gluck, l'Opéra avait été conquis par trois Italiens, Plecirie, Sacchioi et Salteri, et les musiciens français s'étaient

laissé distancer; ce n'était plus que des copistes et non des elèves du maître. Les temps nouveaux avaient besoin de musiciens jeunes et nourns d'une moelle plus forte. Trus surgirent presque en même temps. Les leur, Cherubini et Mehul. Coaxla de furent pas de plats imitateurs de Gluck. Ils surent rester eux mêmes, mais ils apprirent de lui la grandeur, la noblesse et la profondeur de l'expression. C'est pourquoi nous avons pu dire de Gluck, que s'il n'a pas prévul la révolution, il a du moins prépare l'i géneration de musiciens qui la chanterent.

Du reste, les dix années qui nous occupent iri, de 1789 a 1799, sont elles-mêmes pour la musique nouvelle comme une sorte de période préparatoire. Les maîtres qui seront la gloire de netre école française moderne semblem s'essayer, ce n'est pas à cette époque qu'ils donnent leurs plus belles œuvres, les Deux y urnées de Cheribini datent de 1800, les Bardes de Lesueur, de 1804, Joseph de Méhul, Je 1807; mais leurs essais de jeunesse annoncent des maîtres

Lesueur, Cherubini, Méhul. — Nous avons deja rencontré les deux grands noms de Lesucur et de Cherno na '; il s'agis sait de la musique religiouse. Age de vingt-six ans à peine, Lesueur s'était rendu célèure par la musique des fêtes de l'Assomption et de Noèt (1786), par celle de la Pentecôte Lorsque la Republique cut proclamé la liberté des theàtres, lorsque nos musiciens eureat de acmbreux débouchés pour leurs œuvres. Lesaeur en profita pour aborder l'opera comique. Il fit enter dre la Caterie, son premier ouvrage dramatique, en 4593; Paul et Vargnico, en 1794, Télemaque dans the ac Catypso, en 1796. Dans toutes ces partitions le maît e so montre plein de noblesse, de grandeur, de sentiment sincere et profond, mais ce qu'il lin fallait, a ce musicien de grande envergaze et lyrique entre tous, c était l'épopoe héroique, avec les bautes envolées et les larges néveloppements de l'opéra. C'est dans la pério le suivante, avec les Bardes, que nous l'admirerons dans la torte-phissance de son geme.

Cherubini venait d'Italie, ou il avait étudie avec Castrucci et

<sup>4</sup> Voir ca-dessua & Val p 8 3

Sarti, mais, a peine arrivé on Fran e, en 1788, il sut se faire Français et si bien Français qu'il est impossible de raconter l'histoire de notre art national sans citer son nom av premier rang. Dramatiques, lyriques ou de dem, genre ses œuvres toi gnent à une science profonde une remarquable élégance de forme. En même temps, elles ont la justesse d'expression et le sentiment de la scene qui caracteusent notre art national. Ce fot en 1788 que Cherubini fit entendre sa première ouvre française, Demophon. Le mattre florentin s'était cétà fail connaître par des fragments de ballet et des arrangements; cependant sa partition ful froid ment accue. The, R nen fut pas de même de Lodoiska (1791). Let opéra comique fit une ver able révolution dans la musique La richesse des idées, le coloris de l'orchestre, la puissance et le mouvement les ensembles, tout cela était choses nouvel es en France, it c'est de Leidorska que l'on pout faire dater la grande école les Méhul, des Les leur et des Berlon. Nous n'avons pas à fournir ici l'énumération des ouvrages de Cherubini, mais nous Josons donner place dans l'histoire à ce drame lyrique des Deux parnées, où le maître aut être émouvant et dra nasique sans perdre un sussant de vue la beauté de la ligne et de la forme. Haydn et Beethoven avaient proclamé Cherubini le premier compositeur de son temps; en s'oubliant eux-mêmes, ils exagéraient peut-être un peu; mais notre siècle, à son tour, a été injuste pour ce musicien de gran le race, son nom est encore plomeux, il est vrai, ir als ses io ovres dramatiques sont inconnues en France. Pourlant il nous semble que ce Florentia est deux fois Français, et par les services qu'il a randus a notre école et par les chefs-dœuvre inspirés par notre gonio qu'il ava t su si bien s'assimiler que, même éloigné le France pur une incroyable antipachie de Napoléon, et i grayant à l'etranger, il restait encore des nôtres

Le véritable musicien de l'epoque qui nous occupe en ce moment, celui qui a célébre la Révolution dans un chant immortel, celui qui, pendant toute se vie s'est inspire des sentiments les plus purs et les plus élevés lu vrai republicanisme est Étienne-Nicolas Mehul (G vet 1763 Paris, 1817). Il a motis de science, a coap sur, mais plus de chaleur et de passion que

Cierabini; il a moii s de lycisne peut-être que Lesueur mais plus de variete. Le caractère de sa musique Jans le drune tyrique, comme dans la comédie, est d'être avant tout consciencieux et droit, sans froideuz, je dirai presque honnète, si ce not en art no sous-entendant une critique. Tel était l'artis e, tel etait I nomine; toute la biographie de Meau, respire la franhise et la leheatesse on est saisi de respect à la vue de ce musicien de génie qui n'ent que les ambilions permises, qui fut oujours soucieux de l'honneur de son art et de la même. Loute sa musique semi le sortir de son cœur, sa noble et si els ve-D'une chaleur passionnée et communicative, d'une sonsibuité vivo et mâle, tout à la fois, il sui faire passer ses ser li ienis dans des œuvres comme Euphrosme et Comadin, son premier succès en 4790, comme Parosine et Metidor (1797, comme 4 riodant (1799). Nous le retrouverons plus loin chantre inspiré de la France armée contre l'étranger, mais nous ne devons pas oubber qu'en écrivant Horatius Cocies et la masique de la aragé lie de Marie Josoph Chenier, Timoleon, il avait cherche à faire passer dans la musique les mâles accents republicains que le poète avait exprimes dans ses vers. Lesueur et Spontini ont éte les musiciens de l'Empire, Mehal, auteur du Chant du depart, jeut être consideré comme le viai noisièren de la République.

Berton et les musiciens du demi genre — Outre l'Opera qui fut, pendant cette periode, avouons-le, la moins productive de nos scènes lyriques, on comptait deux thearres d'opéra comique, dont la rivalité fut des plus fécondes pour l'artinational. On vit fleurir alors toute une simable école de ma'tres le second ordre, il est vidi, vi ais charmants, nous retrouverons cette cole dans tout son écialt un volume suivant, mais in est un de ces art stes qui des aujour tout nous appartient : c'est Henri Montan-Berton. Montano et Stephante (1799), opéra-com que injustement oublie aujourd hui, est, selon nous, le chef d'oravre de Berton. Cette partition, écrite sur un sujet qui rappelle la comé he de Heam sup de brust pout men de Shakespeare, nous montre les musiciens français puisant déjà des inspirations dans les poètes étrangers. En même temps, Berton fut un des premiers à applaudir et à imiter le style des maîtres allemands

ct particulierement de Mozart. Son grand talent (car génie serait de trop pour lui) est meins profond que celui de Ménul, moins original, élevé et primesautier que celui de Lesueu, moir s noble que celui de Cherubian, mais il a de la passion, de la couleur, de la justesse et du mouvement dramatiques. Autour de lui, notre école de demi-genre reste encore interessante avec Kreutzer, l'auteur de Paul et Verginie (1794), avec de gentuls musiciens que l'on pourrait appeler des vaudevillistes musiciens, avec le tendre Dezède, le spirituel Jadin, le frondeur Devienne, auteur des Visitandines (1792). Enfin vers cette époque appuraît Boïeldieu avec le l'alife de Badgad (1800); à partir de ce moment notre école brillera d'un éclat sans égal jusqu'a l'arrivée de Rossini

La musique révolutionnaire : la Marseillaise; les chants de Méhul et de Gossec. — Nons de devons pas oublier que c'est la période révolutionnaire qui a vu haitre et grandir les musiciens que nous venons de citer, et c'est d'elle que date la glorieuse écolo nata nale du commencement de cesiècle; on peut dire que cette rapide et brillante éclosion de musique frança se est due à la Révolution, qui avait facilité par des mesures largement liberales la production des œuvres et l'encouragement des artistes. La République avait favorisé l'essor de la musique, mais elle n'avait pas de musique à elle. La France était attaquee de toutes paris, le peuple courait aux frontieres et ce n'étaient pas les doux et aimables chants de Monsigny et de Gretry qui pouvaient sonner le rappel de la grande bataille pour la patrie. La République les empruntad'abord, car le fameux chant « Veillons au salut de l'empire » est de Dalayrac (Renaud d'Ast), mais ensuite il fut décide que les musiciens scraient invités à chercher des chants nouveaux pour exciter le courage de cos soldats et les condinre aux armées, pour fêter les anniversaires républicains, pour relever la pompe des fêtes publiques. Tous so mirent à l'œuvre. Un des plus anciens, Gossec, qui avait eu naguere une grande réputation comme compositeur de théâtre et d'église, écrivil le be Hymne a l'Etre supreme, puis celui pour le 14 juillet; Chernhini composa l'Hymne pour la jeunesse : un peut maître, Gaveaux, trouva

les nobles accents du Reveil du peuple. Toutes ces mélod es, simples et faciles, malgre leur beauté, furent enseignées publiquement dans les rues et sur les places, par les artistes qui les avaient composées. Les chants sont pour la plupart sévères et nebles et leur recneil mérite d'être consulte, mais il en est de ix qui sont pour ainsi dire comme l'express on musicale de cette periode de la Révolution l'un, la Marseillaise, pleine d'ardeur, rythmée à la façon l'une marche guerrière, juillit comme un eclair de la colere du peuple; l'autre, le Chant du depart, est une noble et magnifique mélodie, une sorte de prière moins entraînante pout être, mais plus belle et surtout plus pure de lignes que la Marseillaise

Le Chant du depart fut ecrit par Méhul en 1794 pour l'anoi versaire de la prise de la Bashlie. La Marseillaise avait été improvisée à Strasbourg en avril 1792, par an je ne officier du génie, Rouget de Lisle; sons le ture de Chant de guerre pour l'armée du Rhin, dedu au mure hai Luchner Elle fut entendue pour la première fo s à Paris lorsque le bataillon des Marseillais vint dans ce de ville; la première exécution publique et pour ainsi dire officielle de ce chant admirable eut heu le 14 octobre 1792 et le Conservatoire y prit part

Le Conservatoire et l'Institut. — Nous venons d'écrire au mot to it de treau dans l'histoire le la musique française : le Conservatoire. Comme l'École polyiechnique, l'Ecole normale, l'Institut et aut d'autres institutions dont nous sommes fiers, le Conservatoire a été fonde pendant la période purement républicaine; il eut d'abord pour objet de former des musiciens capables l'exècuter les chants nouveaux et de constituer des orchestres militaires pour nos armées, ce ne fut que plus tard qu'il devint l'école de musique que l'on conneit. Eserce à dire qu'avant sa création la musique o était pas enseignée en France? Ce serait se tromper e rangement, puisque no is avins déja vu notre école française briller d'un si vif éclat, mais cet enseignement n'était pas constitue régulièrement. Depuis les premières années du moyen êge, la musique avait été enseignée dans les maîtrises; lorsque naquit chez nous la musique dramatique, il

f. Voir c. desers. p. 560

famut former des chanteurs. Lull avant ouvert à l'Opera ne éco e de chant et de déclamation qui fut reprise par la chanteuse Le Rochois Jusqu'en 4726. Plus tard, en crea, rue Saint-Nicaise, anc sorte d'établissement d'éducation musicale intitulé École de chant de l'Ojera, qui avait son siège lans les magasins de décors de l'Academie royale de in issique. L'Ecole du magasin dura jusqu'en 1784, époque à laquelle Devismes du Va gay et Gossec. optiment du roi une ordon ance établissant, sous la presidence de M. de Breieml, une Ecole royale de chant et de declamation : elle fut fermée on 1192. Ces divers etablissements, fonctionnant avec paus ou moins le regularité, n'avaient, en somme, d'autre bit que de fournir des chanteurs à 10 péra. Il fallait un enseignement plus genéral, pouvant instruire non soulement des chanteurs, mais aussi des instrumentistes et les compositeurs La monicipalité de Paris avait ou à sa solde la musique de la garde nationale, com josée de soixante einq in asiciens e di agécpar un nommó Sarrette. Celui-ci avait re ini autour de lui les m alleurs ar istes de Paris, la solde leur ayant été retirée en 1792, Sarrette sut cependant garder at tour de La les mus cains. qu'il avai gro pes, n'obtir i pour eux la création d'une école gratuité de musique chargée d'instruvo les instrumentistes des intes aux armées de la Republique. Bientôt on donna plus l'extension à son école; on ajouta aux classes d'instruments ces cours de composition, de chant, de déclamation, etc., que con confla aux maîtres les plus llustres de l'epoque, après pluricura essais, le Conservatoire de musique et de declamation fut organisé par ane loi du 6 il ermi lor an III (7 sep embre 4795), l année même oa étuit creé l Institut. Cette dale a une importance capitale dans l'histoire de la musique française, par l'unité de son enseignement, dont les méthodes furent rédigées des les promières années de sa creadon, par la supériorité incontestable ue sos professours, le Conservatoire a donne a la France re qui lai manquait, et que possédaient depuis longtemps l'Allemagne et l'Italie, un établissement où tout ce qui touche à la musique était ét idié e. appris d'après un plan régulier et homogène. Jusque-la nous avions eu de bons maîtres, nous n'avions pas cu d'enseignement.

La creation de l'Institut, dont il est parke plus à i long dans du tres chapitres de celle histoire, fut une des institutions les plus hautes et les plus fécondes de la Revolution. Elle apput ient al'instoire de l'ensemble des lettres, des arts et des sciences dans notre pays; mais nous ne devous pas oublier que la musique y out sa part. Les plus grands mattres furent appelés à sièger lans cette compagne. Le premier compositeur qui ait fait partie de l'Actideine des beaux-arts fut Melal, nontmé en vertu de l'arrêt du 48 frimaire an III : la République devait bien cet conpeut au musicien qui avait écrit le Chant du depart. Vincent ensuite Gossec et Grétry Eufin, lorsque l'on créa, le 3 brumaire an IV, des membres étrangers, ce fut le grand Haydu qui fut appelé, le premier, à faire par le de l'Institut

La liberté des thettres, le Conservatoire, l'Institut, telles sont les trois grandes institutions que la musique doit à la Bepublique et à la Convention. Les premières années du xixe siècle comptent parmi les plus brillantes, le notre école française; nous ne devous pas oublier qui a prépare les voies et fourni les movens aux maîtres dont la gloire rejaillit encoré jusqu'à nous.

#### **BIBLIOGRAPHIE**

Les Arts plastiques - Von ome VII p 8rt et sou. - Et en a twe : Lame des Romanies dans wes femmes françoises, par Mos Moitte. auteur du projet des dons offerts par les femmes d'artis es celebres à Assemb ce nationale, 4782, in a daress a et projeta de statuta et reglements pour l'Academie remirale le persture, aculpture gravime et archivecture presentes a l'Assemblee nationale par la majorité des membres de l'Académie royale de permure et sculpture en assentitee deliberante. Paris, 4790, in 8 Journal de la Societé republicame des arts, séante à Louvre, solle du La Moon, redigé par le cuoyen Detournelle, architecte, in 8 (8 x ii intros 194 pages, de pluviôse à pra ma, an H Explication et e de pie importra e le toutes les peintures exposies au Louvre au mois de septembre 1791, po M -D, entoyen ver dup e et patriote, Paris 4°51, in 8. Proces verbal des si ances du july des arts, in 8 de l'Emprimerie au on ale — Reflections sur tes concerus en general et sur cetal le la statue de J. J. Rousseou en parti. Frogments sur Paris, par F.-J.-L. Moyer culier, par Houdon, in 8, s. d. e Hambourg (graduits par Dunousies), Hambourg, 1.98 2 vol in 8 Le tres à une artiste sur les files publiques Poris on A., in 8 ausse de la Republique, 3º boition. Des fites publiques chez les modernes, par J. Grobert Paris, an X in 8) — Le comte Delaborde L'Acad ma des heaux-arts depuis la fondation de l'Institut de France, Paris, 1861, in 8

 E Despois. Le vandahsme révolut onnaire fondations scientifiques, ortes. uques et litiéraires de la Convention, Paris, 1868, in-12 - Alexandre Lenoir, son journal et le Musée des monuments français, par Louis Courajod tome I, Pans 1878 in 8 avec la 1 diographie la plus complete Jules Renouvier, Histoire de l'art pendant la Révolution consideres principatement dans les estumpes (outrage posthume Paris 4863 i vo. en 2 parties) - Sur la situation des beaux arts en France ou Lettres d'un Danois a son ami, par T.-C Bruun-Neergaard Paris an là 19-8 voir dans les beaux ares trad de Milizia, salve des institutions propres à les faire fle um en France et d'un ein. les objets d'art font non musées ont éte encionis pendant la guerre de la merté, par le general Pommereul Paris, S -J. Delectuze Louis David, sin école et son temps Paris an VI, .n-8 1800, m 12 J. L. David, Lo pernire Louis David (sonvenies et doonments. Paris, 1879, in 4 - André Michel. La peinture françoise de David & Delacrour Paris, 4830 grant is 8. Richard Muther, Grachichte der Malerer im XIX Jahrhundert, tome I, grand n-8, Wench 4893 (aved abundantes habingraphies . A. de Montaiglon et Georges Duplessis. A Boudon so we et ses ouvrages (Revuo universeille des aris, . I. Paris-Bruxelles 4855, m 8) -- Andre Michel, La seuspture la surle à l'Exposition uninerseile de 1883. Gazette des beaux-arts. 1889.

H. Lavoix La musique française 1892)
Lecomte Rauget de L'Isia 1892 in 8 — Pierre (Constant). Surrelie et les origines du Conservatoire national de musique si d'in-8. La Marselliaise et ses différentes versants 1885. Musique executes aux fêtes nationales de la Révolution française, 1893-1894, m-8. La musique de la jete du 4 quillet (Revue rapuatique et musique , 1893-1894. Tiersot. Por get de L'Isia 1893, in 8

### CHAPITRE XIV

## L'ÉCONOMIE POLITIQUE

De 1789 à 1799

L'agriculture — Les deux gran le faits de la période revolutionnaire, dans le domaine de l'économie rurale, sont l'augmentation du nombre des petits propriétaires et l'affranchissement du sol

La petite propriété ruraie ne date pas, en France, de la Revolution. Boisgui, lebert, l'abbé de Saint-Pierre, Quesnay, Turgot, Necker, Arthur Young en ont constaté l'existence. Pour les uns ce doit être « la source de maox effroyables » « La France est arrivée, ecrit Arthur Young, a la limite où la terre ne saurait nourrir plus de monde », elle « se prépare la plus horrible detresse qui se puisse unaginer ». D'autres, et Young lui-même, en divers passages, attribuent au morcellement la prosperité de certaines provinces. Ces doleances et ces apologies ne permettent pas le douter que les petits comaines fussent déjà nombreux. Quelle superficie représentaient-ils? Arthur Young l'évalue au tiers M. de Foville pense que cette proportion est exagerée; le sixième, proposé par M. Dujone, lui semble un minimum. Il estime que « l'on ne peut évaluer à mous de quatre millions le nombre de coux qui, vers la fin de l'ancien régaine, avaient à eux, soit à la ville, sort aux champs, un morceau du sor français » 4.

1. Voir ea dessus, p. 47

La mise en vente des biens du clerge, puis de la noblesse emigrée n'a pu qu'augmenter beaucoup le morcelle nent de la terre. Les biens ecclésiastaques mis aux enchères sans par cellement préasable, furent, dans bien des cas, detailles par les acquéreurs. Beaucoup de ces liens, vendus tels qu'on les trouvait, formaient eux-mêmes des parcelles de dimensions exignés. Pour les biens des emigres, la Convention en prescrivit le fractionnement préalable. Ils farent divisés et sub livisés : on a compté 370 617 ventes pour une valeur lotaie de 605 352 992 francs, soit 4 630 fr. on moyenne par vente. Dans quelle mesure le nombre des petites proprietés rurales a- il augmenté? c'est ce qu'il est difficile de prociser exactement, Toutefors, si l'on admet, avec les meilleures autorités, que la partic des biens rulaux de l'ancien clergé qui fut alienée, représentant 1 milliard, que les biens des émigrés pouvaient valoir f 4 2 mill ard, on pe il considérer que la dixième partie de la richesse foncière du pays a été mise aux encher s par la Révolution. l'out n'est pas alle aux paysans; mais il est impossible que la diffusion de la patite propincia d'ait été beaucoup augmentée par les conditions dans lesquelles fut faile cette immense opération fonciero

Le sol n'a pas éte seulement morcele plus qu'il ne l'était auparavant. Il a surtout ele affranchi.

Les anciens hiens ecclésias i pues ont été li iérés de la mainmorte et sont realrés dans le commerce. Les biens que possédait déja le propriétaire rural ont été affranchis des charges féodales et de quelques autres entore. La conquête de la terre par le paysan est compléte. Il en a été d'abord le serf, prosque au même titre que les animaux employés à son exploitation. Au xus siècle, les défrichements sont entrepris avec une ardeur extrême, on se dispute le la joureur qui lausse de prix, pour le retenir sur les il, on l'affranchit et on lui donne le soi lui-même sous certaines charges et redevances. De siècle en siècle l'affranchissement du serf et l'accensement simultane de la terre au serf affranchit s'étendent à toutes les provinces. Voila le cultivateur tenancier libre ll'est proprimire, a charge dispayer un tens ou rente féodale fixe et divers autres droits féodaux, profitables ou

honorifiques, à son ancien maître. A la veille de la Révolution quelq res-unes de ces charges féodales sont angulierement allégées. La rente fixo en argent ou en nature lout la terre avait ele originairement grevée, avait perdu beaucoup de sa valeur par suite de la dépréciation des métaux menétaires. Les plus onéreuses et les plus irritantes sont les corvées et le privilège d'ailleurs moderne, de la chasse. Les lo s le la Constituante suppriment entin les charges féodales; quant aux redevances non féotales que l'Assemblee declare simplement rachetables, le paysan s'en affranchet en prélant les chartriers D'autre part la dîme est supprimee.

La proprieté est affranchie, simplifiée forufiée L'agriculture ne peut qu'y gagner.

Mais, dans la période qui nous occupe, au mille i des troubles civils et de la guerre étrangère, les progrès agricoles ne pouvaient être bien grands, e., si les anciens errements se perpétuent, si les jachères stérilisent encore un tiers du territoire, si des marais, des landes immenses subsissent, la faute n'en est pas iniquement, comme l'écrivait et 1798 François de Neufchâman dans un ordre la travail de ses bureaux, à l'ignorance des cultivateurs.

Bien des initiatives avaient été decouragées dans les années qui venaient de sécouler. Des cultivateurs habiles, qui avaient consacré une portion de leurs terres à la culture de plantes sar clées ou de plantes industrielles, ne furent ils pas accusés de vouloir contribuer à la famine? Pour beaucoup d'administrations municipales, il no devait y avoir d'autre culture que le ble. En 1794, la marquise de Marbœuf fot gui lotinée pour avoir seme de la luzerne au lieu de blé. Le savant agronome Y vart fut accuse d'affamei le peuple parce qu'in n'emblavait pas toutes les terres de la ferme de Maisonsville. Dans cette même année, on viu des fermiers qui, pour se soustraire aux pertes que le minfligeait l'application du maximum, ne battalent pas leur l'le sous prétexte du manque de bras.

C'est à cette époque copendant que commencent à se deve lopper les prairies artificielles, et l'on assure que les violences a ixquelles farent en butte les cultivateurs pen lant les années de famine, en les détournant de la culture du bié, firent plus pour l'extension de cette aménoration agricole que toutes les inestat ons des sociétés d'agriculture

L'éleve lu mouton, dont les produits, laine et viande, n'étaient pas soumis aux lois de maximum, attirait les fermiers. Il y est de 1793 à 1795 une amelioration sérieuse de l'espèce ovine, grâce aux efforts de la commission d'agriculture pour la propagation des sujets de race espagnole.

En l'an III, on réorgames les baras, supprimes par la Constituante

Citans encore les mesures prises en l'an V pour tâcher de remédier aux deboisements qui avaient éte entrepris de toutes par sau milieu du xviir siècle. Des primes d'encouragement furent aturbuées aux proprietaires qui auraient repeaplé leurs terres, on les auraient complantees d'ari res fruiuers. Des instructions furent répand les lans les départements pour convaincre les propriétaires que « le meilleur moyen d'avoir des terres excellentes était de mettre en culture d'anciennes forêts »; « que le seul moyen de réparer l'audité des sols stériles et des champs anciens était de les rometure en forêts »

L'industrie — La Révolution libéra l'industrie comme l'agriculture. Sans doute l'ancienne organisati n des manufactures clait déjà entairee. Les maîtrises et jurindes, supprinces par Turget, n'avaient été relables pu'en parie après la chute de ce grand ministre. La réglementation industrielle avait été alténiée, sous le ministère de Necher, par les lettres patentes de 1779 : elle subsistant néanmoins, tous les règlements n'ayant pas été aurogés, et même de nouveaux ayant eté promulgues : telles les lettres patentes de 1784, aux termes desquelles le largeur des mouchours fabriques dans le royaume devait être égale à leur longueur.

Les corporations sont définitivement abolies par la loi du 17 mars 1791, et l'accès de toutes les industries est ouvert à tous les choyens. En même temps, les anciens reglements industriels dispariissen. L'esprit de progres ne rencontrera plus de barrière. — La loi des 31 decembre 1790-7 janvier 1791 cree les brevels d'invention

Mais, ici encore, c'est surtout l'avenir qui recneillera les fruits de la Révolution. Les années 4789 4799 firent desastreuses pour l'industrie. Dé a les manufactures souffraient de la concurrence anglaise, a laquelle les avait exposees le traitle commerce de 1786. Nos fabricants avaient d'abord accueilli tyce faveur la suppression des prohibitions qui frappaient les marchandises anglaises. Ils ne soupconnaient pas la transformation que les premières applications des machines avaient opérée dans l'industrie anglaise; attachés aux anciens procédés de fabrication que le monopole du marche national et du marche des colonies françaises leur avait permis de perpétuer. als no se préoceu, aient pas de la différence des pux de revient et croyaient que la qualité supérieure des produits français suftirait à leur menager les préférences de la consommation nationale, et même a leur assurer en Angleterre un débouché d'une importance exceptionne, le. Le ir desillusion fut profonde Les cahiers des léputés aux États géneraux contiennent leurs doleances. Les instructions des delegués du Tiers pour la ville de Rennes disaient : « Le traité de commerce, défavorable à l' nation sous leaucoup le rapports, ruineax pour les manifacares nationales, ayant rédut a la misère une foule d'o ivriers citoyens précieux à l'État ... que ce traité soit sinon rompu. du moins changé et mod.f.e. » Déjà la chambre de commerce de Noi nandie avait lit, dans un momoire souvent cité « L'Anglais, . a connu avant le traité nos moyens et nos ressources ... il a vu nos plaines sans montons lorsque les siennes en étaient couvertes, il a examiné nos laines : il les a trouvees de mauvaisc qualite c. plus chères que celles de son pays; il est entré dans nos manufactures et en a recueilli tous les details, il a trouve nos p. 18 gran la établissements sans mecaniques, obliges l'employer des matières dispendieusemen, preparées; il a remarqué cette quantité le peales atchers ou la gloire de micux faire n'est comptée pour rien où l'Intérôt du moment condoit le facteur, souven, a la fois maître et ouvrier » A la veille les journées l'octobre 1789, un deputé s'ecrialt dans l'Assemblée « Vous voyez les manufactures auéanties, les ateliers deserts, les ouvriers sans traval »; et il proposalt pour remèle l'euga

gement pour lous les deputes et pour la Cour de faire exclusivement usage d'étoffes françaises.

On verra que la Constituante, par le tant les Jouanes de 1791, persévéra dans la politique commerciale mangures en 1786. On peut penser que ce regime le protocuon midérer qui laissant sentir aux fabricants français l'anguillon de la concurrence, aurait, a une autre epoque, porté d'heureux frans, e cu'après une periode de crise douloureuse, l'industrie française en serait sortie fortifice et raffermie. Quelques faits semblent le montrer. C'est dans cette période si crinque que fut introdute en France la première mult jeuny. Le baron Portal constituit en l'an X que les fabriques de coton, par icu ierement menacées par la concurrence angluse, furent celles qui progressèrent le plus, de même, l'almission en France de la poterie anglaise ent pour conséquence une améi oration coi si eral le dans la fabrication de cet article par nos ouvilers.

La véritable cause de la lécadence et de la ruine de nos manufactures doit être cherches dans la sanation interieure du pays. L'ouvrier français à toujours excellé dans l'inflistrie de luxor or, l'eaucoap de ceux qui achetaient ses produits avaient em gre, ceux qui restaient etaient reduits à une consommation moindre. Plus de trente manufactures de dentelles disparurent de 1789 à 1800. Pour toutes les industries, en géneral, le defaut de securité, la guerre étaient de suffisants obstacles à leur developpement et à leur prospérite

Apres le siège de Liyon, la faltique de soicrie, qui, sous le règne de Louis XVI, avait produit de « veritables chefs-d'œuvre de l'étoffe decorse », tombe aussi has qu'au lendemain de la révocation de l'édit de Nantes

Les lois sur le maximum acheverent la roine d'un certain nombre de manufactures, en les contraignant à livrer leuts produits à des prix derisoires: certains genres de fabrication disparurent in mentanement, pour la même raison tels les draps fin de Sedan, les manufacturiers étant amenés à n'employer que des matières grossieres pour ne pas subir une perfetrop considérable sur le prix de vente qui leur etat, impose.

Sous le Directoire, des efforts sont faits pour relever l'indus-

trie. Le gouvernement sollicite les Conseils d'accorder des encouragements aux manufactures. Quaire millions furent votés d'abord, dont le quart pour Lyon. En 1798, deux millions sont encore demandés pour la même ville

C'est dans cette même année que, sur l'initiative de François de Neufchâteau, eut lieu la promière exposition nationale. Cent dix exposants sculement envoyerent leurs produits. On y remarque ceux du Greusot, des manufactures de Chollet et de Mayenne, des essais de filature inceanique. La liste des recompenses d'une une idée de l'état des procédés industriels. Les douze fabricants qui obtinient des médailles étaient : Brégnet (échappement libre à pression constante). Lenoir (balance d'essai et instruments astronomiques). Didot (édition de Virgile); Chouet (fer converti en acier par simple fusion); Dibl et Guerard (tableaux en porcelaine); Desarnod (poêles en fonte). Conté (crayons); Gremout et Bairé (toiles peintes); Potter, de Chantilly (faïence blanche, imitation des produits de Chelsea). Payn fils, de Troyes (bonneterie de coton), Deharme, de Bercy (tôle vernie); Juhen (coton file à la mécanique).

Le commerce intérieur — L'an des premiers actes de la Constituante dans l'ordre du commerce inter eur fut la suppression des douanes intérieures, réalisée par le decret du 5 nov 1790. Elle ouvrit le territoire des cinq grosses fermes aux preduits des autres provinces du royaume, dans des conditions d'égalité avec les produits anglais introduits par les ports normands depuis le traié de commerce de 1786. L'est le mo udre intérêt de cette réforme, souhaitee par Colbert, tentée par Calonne en 1787. Les barrières interieures separaient des provinces réputées étrangères et des provinces traitées a l'instar de l'étranger effectif, l'espèce d'union douanière constituée au centre et au nord du royaume par les provinces dites des cinq grosses fermes. A leur tour, les provinces réputées étrangères ne formaient pas moins de onze territoires donaniers distincts Les pays traités à l'instar de l'étranger effectif restaient, d'autre part, separes, tant des provinces des cinq grosses formes que des provinces réputées étrangeres Desormais, la ligne des douanes est reporter aux frontières pointiques : le commerce est libre de province à province Sans d'inte les voies de communication dont il dispose ne permettent pas encore l'établissement de courants d'echanges réguliers entre tous les points du territoire. C'est l'avent qui recueillera tous les fruits de la réforme Peut-être aurait elle été moins aises à accomplir à une autre époque, lorsque, les voies de communication nyant été développées, la suppression des barrières intérieures n'aurait pas cu seulement pour effet de faciliter les relations de localités tres rapprochées, mais aurait exposé tous les monopoles locaux a la concurrence de l'ense able des producteurs nationaux, et suscité, de province à province, des antagonismes économiques analogues à ceux qui divisent les na ions

Les conditions de viabilité fireit in alheureusement déplorables pendant toute cette période. Il y avait en 1789 dix mille l oues de routes royales. Arthur Young avait admiré ces grandes voies de communication dont le developpement avait été le souci constant de certains états provinciaux tels que ceux du Languedoc, et des assemblées provinciales de 1786

Après 1789, l'insuffisance des ressources du hudge, genéral de l'État, auquel le service des roites avait été ratiacné, out les plus fâcheuses conséquences. En 1792, les plaintes sur le mauvais état des routes arrivent de toutes parts, quelques postes sont au moment de discontinuer leur service, les messageries sont obligées d'augmenter le nombre des chevaux, le commerce languit, toutes les communications vont être interrompues si on ne fait pas, avec rapidité, les réparations les plus urgentes. Le mal est tel que le ministre de l'intérieur fait appel à des corvées volontaires et patriotiques. En 1797, pour restaurer les routes dégradées, on se résout à établit des péages sur les routes. Cette taxe d'entretien, qui produisait à peine 16 millions quand la dépense annuelle était de 30 à 35 millions, excitait des rixes fréquentes et des plaintes continuelles. Elle hispariet en 1806

L'absence de sécurité, le manque de crédit n'étaient pas de moindres obstacles au développement du commerce. Les lois sur le maximum menacerent de le désorganiser complètement

La Constituante, pour remédier à la cherté des subsistances,

avai, établi la taxe provisoire du pain et de la viance de boucher.e Le 3 mai 1793, la Convention, sous la pression de l'émeute, décrète un maximum du prix des grains et des farines. Le 11 septembre, un nouveau décret fixe un prix maximum uniforme pour toute la France. On voulait non seuloment empêcher l'accaparement des subsistances, mais sou tenir le cours des assignats. Aussi est-on entraîné à taxer les objets de première necessité, vian les , huiles, boissons, bois à brûler, etc., les matières nécessaires à l'industrie, cuirs, fers, acier, plomb, cuivre, chanvre, etc., nombre de produïts fabr. ques, etoffes, toiles, sabets, souliers, etc. On fixe aussi un maxim im des salaires (décret di 23 septembre 4793). Puis, des prix de detail on remonte aux pars de chacune des vences par fesquelles la marchandise arrive du premier producteur au consommateur detimisf · le accret du 4° novembre 1793, 14 br. . maire an II) ordonne que les prix maxima secont determir, is d'après le prix de la marchandise au lieu de production ou de fabrique, en 1790, augmenté d'un tiers et majoré de 5 pour 100 le l'énéfice pour le marchand en gros, de 10 pour 100 de bénéfice pour le marchand en détail, plus d'un prix fixe par heue pour le transport.

De telles lois sont inexécutables. E les furent partout violées, en dépit des amendes énormes, du pilori, de la prison, sans parler des exécutions sommanes ordonnées par les representants en mission. Le 24 décembre 4794 (4 mivôse an III), la Convention abolit ses décrets de l'année précédents.

Les effets en farent si désastreux que Barrère, en janvier 1794, voyait dans la loi du maximum un piège ten lu par les ennemis de la République. « Cette loi, aussi immorale qu'absurde et destructive, disait, quelques mois plus tard, un autre convontionnel, contrariant tous les interêts, coupa tous les liens de la societé, brisa les ressorts de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des arts »

En même temps que ces mesures désastreuses étaient arrachées à la Convention, cette assemblée ébauchait par le décret du 1<sup>st</sup> août 1793 une des réformes les plus utiles de la Révolution, qui par les bienfaits qu'elle a ren lus au commerce mente de prendre place à côté de l'abolition des maîtrises et jurandes et de la suppression des douanes intérieures : la substitution de poids et mesures uniformes aux innombrables unités de poids et mesures qui existaient precédemment. Elle tentait, avec moins de succès, la réforme de notre système monétaire par les lois du 28 thermidor an III.

Le commerce extérieur — La Constituante avait continué la politique commerciale inaugurée par le traite de commerce avec l'Angieterre signé en 1786 sous le ministère de M de Vergeones

Le tatif général qu'elle substitua par la loi du 45 mars 1791 aux tarifs particuliers du regime antérieur est nettement protecteur. Mais, comme le trané de 1786, la protection qu'il main tient est relativement modérée A la vérité, il contient des prohibitions, tant à l'enuée qu'a la sortie Plusieurs, et non des moins importantes, n'existaient pas avant la Révolution, telles que la prohibition d'importer des confections, des eaux de-vie autres que de vin, certains fils, les bâtiments de mer - relle ci ne sera abolie qu'en 1860. S. l'Assemblée eût écouté son rapporteur, Goudard, de Lyon, tous les produits que les fabriques nationales pouvaient fournir eussent été prohibés. Le preinier projet qui lui fut soumis était nettement prohibitionniste. Le tarif définitivement voté fut preparé par le même rapporteur et c'est sans doute par son influence qu'y furent introduits sur certains ar a les, par exemple sur la bouneterie, le coton file, la grosse quincaillerie, la mercerie, les draps de Hollande, le fer ouvré, etc., des droits beaucoup plus élevés que ceux des tarifs de Colbert.

Comme tous les tarifs antérieurs, celui de 1791 taxait les marchandises tant à l'entrée qu'à la sorlie. Il n'almettait pas la faculté de transit, de sorte que sur une marchandise d'importation qui aurait été aussitôt exportée, les droits d'entrée et ceux de sortie auraient été successivement perçus. Mais le cas ne pouvait guere se présenter, eu égard aux difficultés et à la cherte des transports. Sur les points où la configuration de la frontière rendait l'operation possible en fait, des facul és de transit furent admises par les lois spéciales.

Le traité de 1786 et le larif de 1794 marquent une trêve dans la guerre commerciale où la France était engagée vis-à-vis de divers pays et notamment de l'Angleterre depuis le commencement du xvint siècle. E le fut de courte durée. La Révolution allait entrer en lutte avec l'Europe. Elle revint d'instinct, sur ce point comme sur d'autres, aux tradit ons de l'ancien régime : détruire le commerce de l'ennemi pour tarir ses ressources.

Dòs la déclaration le guerre à l'Autriche, la sortic des armes, munitions, fourrages et denrées alimentaires est prohibée. Lors que commence la guerre avec l'Angleterre, un décret des 4°-4 mars 1793 problèe l'importation de toutes les marchandises fabriquées en Angleterre et mêire, sans distinction d'on gine, d'un certain nombre de marchandises à la fabrication desquelles s'adonne suctout ce pays. Un décret du 9 octobre suivant punit de vingt ans de fers les introducteurs, vendeurs ou acheteurs de ces marchandises, les auteurs u'afficnes, placards, enseignes rédigés en anglais ou désignant des magasins de marchandises anglaises, de plus, le décret du 17 septembre 1793 sur les suspects était rendu applicable aux personnes qui se serviraient de ces marchandises.

Sous le Directoire, une loi du 10 brumaire an V renouvelle et aggrave ces prohibitions. Sont réputes anglais, quelle qu'en sont l'origine, et sont prohibés. les velours de coton, les étoffes et draps de laine, coton, poil, purs ou melangés; les piqués, basins, nankinettes, mousselinettes; les laines, cotons, poils, filés, les tapis dits anglais; la bonneterie laine ou coton; les houtons; la quincaille lie fine, la contellerie, l'horlogerie; les ouvrages en mélaux les cuirs tannés, corroyés ou apprètes, les voitures, les harnais, la sellerie; les rubans, chapeaux, gazes, schals anglais, les peaux pour gants, cul ittes et gile s, la verrerie et cristallerie, autres que pour la lunetterie et l'horlogerie, les sucres raffines, la faience ou poterie en terre de pipe ou grès d'Angleterre

Il n'existe pas de statistique officielle des mouvements du commerce pendant cette période. On trouve en divers documents publics et ouvrages particuliers quelques renseignements. En 1789, le commerce extérieur aurait représenté une valeur de 1018 millions, dont 577 millions à l'importation et 444 à l'exportation. En 1792, les importations auraient eté de 929 millions, les exportations de 803, total 1732 millions. Pour 1790-1794 et les années 1793 à 1796, on p'a aucune donnée. Voici enfin deschiffres pour 1797, 1798 et 1799.

4797 : importations, 563 millions, exportations, 244; total, 774 millions;

4798. importations, 298 millions exportations, 250; total 551 millions;

4799 importations, 253 millions, exportations, 300; total, 333 millions

Il faudrait ajouter a ces chiffres coux du commerce interlope. Le montant devait en être considérable. La barriere que le gouvernement voulait élever entre le marché français et la production britannique devalt être fatalement franchie par la contrel ande. On prolubait les sucres raffinés, par exemple, et nos raffinerios, privées des sucres coloniaux par la guerre mantime, ne pouvaient approvisionner la consommation. Nombre d'autres fabriques étaient fermées et l'Angleterre soule pouvait fournir aux consommateurs français les produits auxquels ils étaient accoutumés. Les rigueurs des lois contre la contrebando demeuréront lettre morte en beaucoup de cas : le droit de recherche à l'intérieur notamment ne fut pas exercé; la détention de produits anglais pouvait ôtre, en effet, legi inte par la to érance dont il fallait bien user à l'egard des prises de nos corsaires : do 4793 à 1796, plus de 40 millions de denrées ou marchandises anglaises entrèrent par cette voie dans la consommation, et il semble constaté que la loi de 4796 (40 brumaire an V) fut aussi impuissante que l'avait eté le decret du 9 octobre 4793.

En matière de navigation, un décret de la Convention du 21 septembre 1793 incroduit dans nos lois des disposit ons ana logues à celles du fameux acte de navigation de 1651, auquel e sit communément attribuée la prospérité de la marine anglaise; aucune denrée ou marchandise française ne peut être importée que directement par navire français ou pur navire du pays d'or gine; les productions de la Prance et des colonies ne peuvent être transportées de port français à port français que par des navires français Il convient d'ajouter que l'état de los forces navales pen lant cette période de guerre manitime rendait à peu pres illusoire cet ensemble de prohibitions à l'égard des pavillons tiers

Les finances publiques — L'histoire des finances de la Revolution se presente sons deux as ects bien différents d'une part, la succession des expédients auxquels le Iresor a recours pour parer aux argentes nécessités du moment; l'an re part, le travail de reconstitution qui prépare de puissances intances à l'avenu.

Daprès l'exposé de Necker du 5 mai 1789, le budget de l'État, décuction faite des remboursements et des dépenses extraordinaires, présentait un Jefect de 54 929 000 livres. Le ministre comptait, pour y parer, sur un meilleur amenagement des reven is publics. Mais bientôt, les percept ons étant arrêtées par les troubles civils, il fallut recourir aux ressources extraordinaires. Deux emprunts furent tentés sans succès. On décreta une contribution patriotique du quart lu rev un déclaré; on fit appel aux dons patriotiques; on emprunta 80 millions a la Caisse d'escompte, dont les fullets requient cours force.

Des le mois de novembre 1789, on mit la main sur les biens du clergé. Un mois après, l'alienation en fut ordonnée pour une vale ir de 400 millions : une caisse de l'extraordinaire fut chargee de centraliser le produit des ventes fatures en attendant le résultat des adjudications, le Irésor emit les assignats décret du 49 décembre 4789). Le 47 avril 4790, les assignats reçoivent cours de monnaie. L'émission est portée à 4 200 000 livres en septembre 4790, augmentée de 600 millions en juin 4791. Le voie est désormais ouverte. L'Assemblée législative ajoute aux 4 800 millions emis par la Constituante 900 nouveaux millions, la Convention, 7 miliards 274 millions; le Directoire, 35 milliards 603 millions. L'assignat est dev ru la l'use les budgets; on appréhende que l'emission soit plus lente que la depense et l'on fonde une papeterie spéciale à Essonnes pour aumenter sûrement les presses (48 brumaire an IV).

La depreciation de ce papier surabondant est rapide. En jan-

<sup>1</sup> Voir ci dessus, p. 501

vier 1791, il ne vaut plus que 91 pour 100 de la valeur du métal. 82 pour 100 a la séparation de la Constituante; 72 et 31 pour 100 à la réunion de la Convention, 40 et 34 pour 100 en 1794, en 1795, 18 pour 100, puis 2,97 et 0,67 pour 100; en 1796, 0,54, 0,44, 0,29 pour 100. Pour combalier la baisse, on interdit l'usage du numéraire, même sous peine de mort (5 sept. 1793), on établit des prix de vente maxima. Enfin, on fit faulite démonetisation des assignats à la face royale quillet 1793), puis, des assignats de la Convention mars 1799).

La faillite sur la dette fondée avait précède la faillite sur l'emprunt a la circulation réduction des arrérages à 80, 50, 20, 3 pour 100, puis à moins encore, sans parler du paiement en assignats; reduction du capital par la célebre banqueroute du tiers consolidé (30 septembre 1797)

C'est au milieu le re désordre, neanmoins, que les Assemllecs revolutionnaires fondent sur les bases les plus solides l'édifice de nos finances modernes.

La loi du 4<sup>er</sup> décembre 4790 coordonne les progres déjà réalisés dans la matiere de l'impôt foncier. Elle proclaine l'egal é des torres devant le fisc, pose en principe l'iscidence ce l'impôt sur le revenu net, la fixité des contingents, le paiement en numeraire, elle aftirme la nécessité d'un cadastre. Elle a malheureusement un vice capital : ce sont les officiers municipaux qui doivent relever la nature et la contenance des proprietes, procéder aux évaluations du revenu, etablir la matrice des rôles, organiser la perception. L'incurie des municipantés rendit la loi stérile. A la fin de l'un V, les rôles de l'an III n'étaient pas acheves. Au debut du Consulat, un tiers des rôles de l'an VII n'était pas terminé. La loi du 24 novempre 1799 abrogea co système destructif du revenu public et créa. l'administration des contributions directes. Un an auparavant avait éto votoe la loi du 3 frimaire an VII, qui reproduisait, en les précisant, l'ensemble des regles précédemment admises et qui fut le point de depart de la législation moderne

L'impôt personnel-mobilier, après les tentatives de la loi du 13 janvier 1791 pour établir un impôt progressif, de la loi du 25 jullet 1795 pour taxer le luxe, après les scandales des jurys d'équité établis par la loi du 1° août 1797, est organisé par la loi du 23 décembre 1798.

La loi du 24 novembre 1798 lui juxtapose la contribution des portes et fenètres

L'impôt des patentes, créé en 1794 abandonne en 1793, est restaure en 1795, amelioré en 1796 par la loi du 6 fructidor an IV, où apparatt la combinaison des droits fixes et des droits proportionnels. Les principes actuels de l'impôt sont enfin posés par les lois du 28 octobre 1797 et du 22 octobre 1798

La Constituante, sous l'influence des théories physiocratiques, renonça aux ressources qu'autaient pu lui donner les impôts sur le sel, les droits sur les boissons et les tabacs. Elle ne conserva que les douanes, l'enregistrement et le timbre; les droits de garantie, et ceux sui les carles a jouer, d'abord supprimés, furent rétablis sous le Directoire. A la même époque, l'impôt sur les voitures publiques remplaça l'ancien monopole des messageries.

Le tarif des douanes de 1794 à déjà été signalé et apprécié. Le service des douanes fut reorgaiusé par une loi du 23 avril 1794. È ne autre loi, plus importante encore, celle des 28 juillet-6 22 août 1794, réglementa les déclarations à faire par les importateurs, la visi e et la vérification des marchandises, les formalités dans le rayon frontière, les saisies, les procès verbaux et la police générale. Cette loi constitue encore aujourd hui le code de l'administration des lonanes. Il n'est que juste d'ajouter qu'elle reproduit à peu de chose pres les dispositions de l'ordonnance de fevrier 1687. Une loi du 4 germin il an II, dont beaucoup de dispositions sont encore en vigueur, introduit la competence lu juge de paix, bientôt géneralisée par la lu du 14 frictidor an III. La oi du 9 floreal an VII reglemente la forme des procès-verbaux et détermine la foi qui leur est due.

La loi du 19 decembre 179J, qui codifia la ma ière des droits d'enregistrement et de mutation connus précelemment sous les noms le droits de centrôle, d'inscruation, de centieme den cr. est ion d'avoir la même valeur. Par la suppression de l'expertise, par la défense de rechercher les mutations secrètes, par l'atténuation des penalités, elle ruina les perceptions. C'est

la loi du 22 frinsure un VII qui reorganisa cette administration. Elle est encore la base du code actuel de l'enregistrement.

La loi du 12 décembre 1790 18 février 1791 sur le timbre fut encore moins bien conque que la loi de 1790 sur l'enregis trement. Elle eut ce résultat singilier que le timbre ne produisit pas de quoi payer le papier. En l'an IV, il en résulta un déficit enorme. Diverses réformes furent introduites par les lois du 9 vendemiaire et du 3 brumaire an VI. Enfin, les bases mêmes de la législation furent renouvelées, pour le plus grand profit lu Trèsor, par la loi du 13 brumaire an VII, qui est encore aujourd'hui le texte fondamental en matière de timbre.

La perception des droits de marque sur les matières d'or et d'argent fut suspendue de fait, de 1790 a 1796, par sul e de la dispersion des en ployés. Le loi du 19 brumaire au VI reconstitus ce vieil impôt sous le nom de droits de garantie. Elle est encore aujourd his en vigueur. L'impôt sur les cartes à jouer, supprimé en 1790, est retabli par la loi du 9 veudémia re au VI. la perception en est réglée par l'arrêté du 3 piuviôse au VI, sur des bases empruntées à l'ancien régime (règlement de 1751) et qui subsissent encore a jourd ha. Enfin, la loi du 9 veudémiaire au VI, après une experience malheureuse de l'exploitation des messageries sous le régime de la concurrence, in reduit les droits sur les voitures publiques. Les bases essen tielles de l'impôt n'on, pas il ange depuis cette epoque

#### BIBLIOGRAPHIE

Amé, Tarifs de conane et trailes de commerce, Paris 1876 - Avenel V. o'i, La fortune prince à travers sey i siecles, Paris, 4895 ... Baboau, La France et Paris sous le Directoire, Paris 1888 : La vie rurale dans l'ancienne France, Paris, 1885. Bandrillart Les populations agricoles de la France. Pa s, 1893 - P. Boltonn. Etat de la France en 1789, Paris 1861 Les classes rurales en France Paris, 1865 — La Revolution française et la feccionic, Paris, 1883. — A. de Foville, Le morceltement, Paris, 1885. — Ch Gomel, Les causes financures de la Révolution française, Les ministères de Turgot et de Necker, Paris. 892 - Les dorn ern contrôleurs général a Paris, 1893. - Hutoire financiere de la Révolution, Paris, 1895 vasseur, Histoire des clutses outrieres en France, Paris 1867 - Léonce de Lavergno. Les Assemblics provinciales de Louis XVI, Paris, 1979 nomie rurale de la France, depuis 1789. Paris, 1863 - Mangula Études Austoriques sur l'administration de l'agriculture en France, Par s. 1876. Rene Stourm, Let knances de l'ancien régime et de la Révolution Par « 1883) Taine, La Révolution Paris, 188. Arth. Young, Voyages en 1 ance pendant les années 1787 88 et 1789. Paris, 1882

### CHAPITRE XV

#### L'ANGLETERRE

De 1784 à 1799

# I. — Avant la Révolution française.

William Pitt, ses collègues et son roi - L homme d État de vingt c.nq ans que les élections de 1784 · vensient d'affermir au pouvoir, est peut être le plus anglais des hommes. e., ai. moins dans la période pacifique de ce qu'on pourrait appeler son règne le plus grand ministre parlemer laire le tous les temps. Sa mince figure rose et volontaire formait un parfait contraste avec la grosse figure noire c. passionnée de Fox, qui allait être soi compétiteur jusqu'a la mort presque sim dtanée des deux rivaux. Son pere, le grand Chatham, si différent de lui, chérissait ce fils cadet; il , avait nourr, comme un ministre-né, d'éloquence classique et l'arithmétique. Il ne put lui communiquer son iniagination subkespearlenne et sa passion dramatique. Beaucoup de présence d'esprit, de possess on de sor, d'abondance sonore et luci le, parfois echauffée d'une sincère ardour humanitaire, voilà les qual tés dominantes du second Pitt. Le temps lui avent manqué, il l'u manqua to i-

1 Vorticedesses, a VII, p. 830

jours, pour s'ameser ou pour se marier Il lui manqua aussi, malgré son labeur încessant, pour connaître l'Europe. « Il savait l'Angleterre, cela lui suffisait » (A. Sorel). Il savait surtout la Chambre des Communes, qu'il avait constamment, trop constamment devant les yeux, car sa volonté de fer, qui habituellement maniait si bien cette assemblée, n'a jamais osé la braver

Si prééminent qu'il fût, ses collègues ne disparaissent pas à côté de las Même pendant les dix premieres années de son ministere, il introduisit dans leur liste des noms nouveaux pour en expulser des noms celèbres et encombrants. Avec lord Thurlow, chancelier étable depuis longtemps, et qui, confiant dans l'affec son du roi, affectait à l'égard de son chef une indépendance parfois insolente, il patienta tant qu'il put, mais fiint par mettre à sa place l'ancien opposant Wedderburne, deven i lord Loughborough Prisant par-dessus tout les capacités commerciales et mantimes, il voulut s'attacher un autre ami du roi, Jenkinson, fit de lui un lord Hawkesbury, un ministre du commerce, enfin un comte de Liverpoo. Lord Cærmarthen était un utile ministre des affaires étrangères, mais Pitt lui prépara dans Grenville, plus tard lord Grenville, un successeur bien connu. Son favori etait l'Écossais D'indas, excellent mais non irréprochable administrateur de la marine, qui deviendra un jour lord Melville, et sous ce titre ne sera pas henreux. Du reste le ministre, dedaignant pour lui-même pairie et jarretière aussi bien que fortane, peuplait la Chambre des Lords de ses préférés, aussi rapidement que George III lui même. On le crayonnait au milieu d'un pullulement de champignons coiffes d'ane couronne le pair.

Les sentiments du roi à son egard para saent avoir été assez complexes. Doublement recomnaissant envera Pitt, d'ahord pour la victoire électorale de 1784, victoire de la couronne et de l'opinion publique sur l'opposition parleme daire, plus tard pour son attitude dans les débats sur la régence, il trouvait assez souvent sa domination pesante. Mais beauconn d'années s'écoulerent sans qu'il songeât à sen affranchir. Le ministre était aussi respectueux que feime. D'accord, le roi et le

ministre étaient absolus Erskine May). Ainsi arriva-t-il que William Pitt, après ses debuts whigs, réuni, sous ses ordres les principaux éléments des deux grands partis, et finalement devint le chef et le fondateur d'un torysme neuveau

État desastreux des finances en 1784 - Un financler de première force tel que le jeune ministre était indispensable au lendemain de la guerre d'Amérique qui laissait après elle, avec le démombrement, la ruine. Non sculement la cette fondée avait double, huit millions sterling de rente à payer chaque année au heu de quatre, mais lord North, harcelé par les besoins imprevis, avait par divers expédients, porte la dette flottante à plus de 33 millions. Le commerce découragé laissait tomber le trois pour cent a 56. Grâce à toutes sortes d'abus, les impôts rendaient mal. Les membres du parlement jourssant de la franchise postale, l'un d'eux recevait, disart-on, trois cents livres par an d'une grande maison de commerce pour affranchir toute sa correspondance; i. est certain que do ce chef le Trésor subissait un gros dechet annuel. La contrebande man devenue une mantation; elle employait, disait on, sur terre et sur mer, malelots ou complices, quarante mille personnes, et reduisait le produit des donanes à néant. Un ancien trésorier de la marme detenait depuis quarante ans des fonds appartenant a l'Etat. Résultat de tout ce désordre un déficit tel qu'il s'agissait de trouver dix mi lions de livres sterling pour faire face aux services nécessaires et aux engage ments d'honneur pris pour l'année courante

Réformes de Pitt. — Le ministre se mit à la rade besogne avec autant d'activité que de courage. Il firetait a dans les trous et les coins » à la recherche des abus, comme le lui reprochait l'injuste monie de Sheridan Ni traitements abusifs mi sinécures ne trouvaient grâce, au moins dans la mesure du possible. Les membres du parlement n'euren, plus la franchise que pour leurs lettres personnelles. Les contrebandiers se virent poinchasser, et les bateaux à forme spéciale dont ils se servaient futerit interdits par une loi Seulement Pitt, part san d'Alam Smith, comprenait qu'une vaste contrebance prouve l'exagération des droits. Il s'appliqua donc à les réduire : ce

qu'on introluisait fracduleusement, c'était surtout le thé, devenu objet de première nécessié pour les Anglais même pauvres, parce qu'il subissait un droit de plus de 100 pour 100 Ce droit fut abaissé des neuf dixiemes, et personne n'eut plus d'interêt à se faire complice des fraude irs. Il faliait retrouver le revenu perdu par cet énorme dégrévement : Pitt, réformiste à tendances égalitaires, proposa d'augmenter la taxe sur les fenêtres et d'en exempter les pauvres. Fox declara qu'on ne pouvait sans injustice faire payer sous prétexte de fenêtres un impôt sur le thé à des personnes qui n'en consommaient pas. La mesure n'en fut pas moins adoptée, et donna dès 1785 de bons résultats que Fox reconnut loyalement.

Plus urgentes encore se présentaient ces doux operations emprunt immédiat, consolidation de la dette flottante. Pour l'emprunt de six millions sterling, Pitt adopta une grande réforme : au lieu des trafics louches qui avaient accompagné les emprunts précédents, les compagnies qui s'organisèrent durent déposor leurs propositions cachetees. On préféta la plus avanlageuse, et le ministre put dire que ni lui ni ses amis n'avaient touché un shelling. La consolidation créa une charge annuelle es permanente de plus , encore 4 200 000 livres sterling à payer, en vue desquelles il fallut établir des taxes somptunires sur les voitures, les chevaux, la parfamerie, e.c. La caricature prend l'habitude, qu'elle conservera longtomps, de dessinor le ministre en collecteur de taxes, ou en piqueur qui excite la meute de l'excise à levorer John Bull. Ces critiques ne deviendront justes que seaucoup plus tard. Le progres qui produisit le plus d'offet, malgré la dose de chimère qui s'y mêlait, et que révelera l'avenir, est relatif au sinking found, au fond d'amortissement, Depuis sa création en 1746 il avait peu agi, pondant que la guerre agissait beaucoup en sens contraire. Aussi la commission des comptes disait elle ; « La dette publique est devenuo si considérable que les têtes les plus habiles et les cœurs les plus généroux doivent reunir lours efforts, sans ajournement ni palliatifs, » Sur la proposition de Pitt et de Grenville, on institua une dotation un uelle et inabenable d'un million sterling, dont les revenus devaient grossir sans cesse le

fond d'amortissement. On caiculait qu'en vingt-huit aus d'une paix profon le on aurait racheté un capital fabuleux. Vingt-huit aus : Waterloo et la dette la plus en rine de l'histoire uni verselle! Mais le présent était beau, et Pitt, dans son discours du 18 mars 1786, montrait les fruits de son administration de deux aus : les depenses réduites de 18 millions à 14 et demi; le revenu porté de 12 millions et demi à 15 et demi, « Il est impossible, conclusitil, que les nations qui nous entourent n'aient pas une haute idee de nos ressources et de notre energie. A Dleu ne plaise que je veuille mattribuer le moindre mérite! Cependant je suis glorieux de penser que mon nom sera inscrit sur cette colonne qui va être elevée à la foi publique e a la prospérité nationale. »

Echec de la réforme parlementaire (1785) — L'oraeur tout-puissant venail pourtant de subir une grave défaite, qui l'avait aha tu un instant. Fidèie aux projets de son père et aux siens, il voulait corriger les abus électoraux, et répartir plus largement, commo plus équitablement, le droit de suffrage. Il proposait done que 72 soèges, pouvus jusque la par les électeurs dérisoires de 36 bourgs pourris, fussent réparts entre les comtés et la capitale. Aux elections des comtés, alors les plus sin area, participera ent les copyholders aussi hien que les freeholders (expressions footales que traduiront imparfaitement les mots de proprietaires et le fermiers). De plus, commo il fallalt faire quelque chose pour les jounes cites populeuses on le ir aurait attribué les haut sieges abandonnés par quatre autres petits bomgs déchas. Enfin dix corporations auraient cédé leurs droits exclusifs a l'ensemble de leurs concitoyens. Au total une centaine de sieges mieux remplis, et pres de cent uille électeurs de plus.

Cet excellent projet présentait un fâcheux defaut, regardé par son auteur même comme un mal nécessaire : une indemnité d'un million sterling pour calmer les intérêts lésés. Comme dit Ersk ne May, on aurait assuré la pureté électorale au moyen des insatuments de la corruption. Cette precaution fit perdre au bill le réforme plus de partisans qu'elle ne lui en donna. Beaucoup d'amis du ministre votèrent aussi contre lui, ou par égoisme, ou parce qu'ils trouvaient que l'itt lui-même, Fox et Burke avaient relativement assaini les mœurs électorales, et que les abus atténues ne réclamaient pas un remède immédiat. La question dormit quelques années; quand elle se réveillers, il sera trop tard

Libéralisme économique à l'extérieur et à l'intérieur : traité de commerce de 1786 87 — William Pill est, dit Lecky, le premier chef de gouvernement qui sit fait du système commercial du pays le principal objet de sa politique. Il venait à point lors du prodigieux développement industriel que nous aurons bientôt à esquisser. Autant par fidelité aux principes d'Adam Smith que pour « faire remboursor indirectement à la France pur l'Angleterre une partie des dépenses de la guerre d'Amerique » (A. Sorel), un peu aussi pour éteindre la contrebande des vins, caux de vic et batistes françaises, il conclut le traité de commerce prévu par la paix de Versuilles. Cedocument, signé par un opposant converti, Eden, le fa ur lord Auckland, conjointement avec M. de Vergennes ', est attaqué par Fox dans un languge diamétralement opposé a celu, qu'il tiendra plus tard : « La France est notre ennemie mortelle ». Le traite est lout a son ayantage Malgré la mobilité de son carnetère national, elle a eu constamment, dej uis plus d'un siècle, une sente idée, celle de s'agrandir. Il me paraît dangereux pour notre pays de trop se lier avec elle » Le ministre et la marquis de Lansdowne repondaient sagement . « Nous ouvrons un marché de huit millions d'habitants, on nous en ouvre un de vingt quatre nullions... Sol, climat, productions, la France posabde tout. L'Angleterre n'est pas favorisce de la nature, ma s elle jouit, grace à Dieu, à son heureuse constitution et à ses lois, d'une énergle, d'une hardiesse il entreprise et d'une industrie qui lui tiennent nen de tout.. Au heu d'être faites par la nature pour l'inumite constante, les deux nations sont faites pour l'amilié, et toutes deux sacrifient leur intérêt réel à la jalousie politique. » Des relations d'affaires continuelles rendront la guerre impossible, ou si par matheur elle éclate, l'Angleterro ne se sera pas affaiblic en s'enrichissant.

i Voir c. dessus, j. VII, p. 6.8

Tout le monde fut bientô, de l'avis de Pitt, et il pit se consoler des difficultés que l'egoisme mercantile irlanda s'ou anglais, avait opposées à son projet d'un reputitement le commerce des deux îles. En Angleterre même, apres avoir consulte les principaux negociants al tollistriels, il remediant à l'excessive complication des droits, supprimant foules les axes le douane, d'excise et le fimbre, et les rempaparit sur chaque article par un droit unique. On formerait avec ces produits un fonds dit consolide, affecte au service de la dette publique. Ce no fit pas impetit fravail. Pita so mit aux Communes et so itint devant elles plus le trois mille résolutions. Il trouva sa récompense dans ces nobles paroles de Burke, son advarsaire. appuye d'alleurs par Fox : « La mesure proposce est si neces soire, si avantageuse, elle a été léveloppée avec une nettete si remarquable, que nous ne pouvons no is coltenter dina assenfunera facile. Je tronvo plus digne de mor es de lice amis de me lever, de rendre justice au taleut la Premier lord de la trésorene, et de le remetetet en lear nom et au nom du pays. »

Questions coloniales et humanitaires : 1 Inde et la traite des noirs - Le monistre se tronvait aussi d'accord avec I'ox, lorsque ce rival trouvait cette formule de genie . Le seul moyen de conserver avantageusement des colonies éloignées es, de les mettre en état de se gouvernez elles-mêmes », enseignement lonne par la detinière guerre, et que l'on sut mettre on pratique Dès 1785, le Nouveau-Brunswick requt les institutions représentatives, et l'on travailla à une reorganisa tion. Li Car ada qui leva t è re lerm née six ans plus tai l'heux. provinces, correspondant aux deux races anglaise et française, facent politiquement émancipees, pour qu'elles ne fassent pas tentées, ou de regretter la France ou de s'annexer aux Etats U dis Mais aucune de ces contre s conscryées par l'Angle com ne convenait pour les étal asserrents perntenciers dont la necessué s'imposant doublement, parce qu'un avan pordu ceux d'Amerique, et parce que le mouvement de réforme pondon traire que nous esquisserons plus loin réclamait la fondation de colories on les letenus pussert se regenerer par le travail. rural au lieu le croupir dans les prisons de la metrop de

En Australie, la Nouvelle-Galles du Sul remplit cet office depuis 1788.

Amsi se rencontraient les réformes coloniales et les réformes humanitaires , on en eut bientôt deux exemples plus importants encore.

On exposera plus loin l'Insoire de Warren Hastings et le système gouvernemental de Wilham Pitt à propos de l'Indousten.

Copendant le fléau de la traite des noirs n'avait cessé de grandir depuis la paix de 4783. On évaluai, à 75000 le nombre des esclaves transportés chaque année au delà des mers, et le port le Liverpool figurait dans ce chiffre pour plus de moitié. Ce qui s'aggravait aussi, par suite de cette augmentation numerique, c'étaient les horreirs de la traversee. Le quaker Clarkson, avec ce sens pratique des reformistes anglals, publiala dessin, presque ut e simple figure de geométrie, représentant les malheureux negres entassés dans un entrepont; et cela produisit plus d'effet que le reste de son volume, point de départ de la littérature abolitionnisce. Un ami indime de Pitt, Wilberforce, represertant praterpal de la parlanthropie évangelique lans la Chambre des communes, fut encouragé par le ministre à présenter un bill pour l'al olition de la traite (1787, C'était le début d'une tenace campagne de vingt ans. l'rop l'intérêts s'opposment à une suppression immediate et radicale. Dès 1768 pourtant un premier pas fut fait dans cette voie : l'acte qui porte le nom de Dolben réformant au moins les abus de la traversée, et laissait espérer mieux.

Le prince de Galles et les débats sur la régence (1788). Une tres grave question constitutionnelle surgit au milieu de ces travaux de réforme, et pendant une session les relégia au second plan George III per lit une première fois la raison, et sa vie même parat en danger. Le prince de Galles se crut a la velle de devenir George IV drente-deux aus avant l'epoque ou il devait re dement monter sur le trône. Tout au moins exercerant-il la régence pour le roi incapable. Or it s'agis-

sait d'un changement total de gouverne nent. Fox et les autres chefs whigs vivaient dans lintimité de l'heritier, adversaire politique et personnel de son père suivant la tradition de la maison. Le fils était auss, prodique et deparche que le père economo el vertueux i contraste sur lequel ne tarissait pas la caricature, non plus que sur les excès de la brillante Altesse, reseparable du genéreux mais libertin a lversaire de Pit., Déja Fox s'était compromis en mant dans une séance du parlement le mariage du prince de Galles avec une celebre beauté catholique, mistress Fitzherhert, mariage qui avait eu lieu à son msu 1785). Depuis lors, les scandales et les dettes n'avaient cossé de s'accum der, or de gran lir l'inimité du roi et de la reme contre leur t.ls aîné. Aussi l'opinion publique destrait-elle vivemen, le rétablissement de George III et le maintien de P.tt. Mais en novembre et décembre 1788 il parut impossible d'eviter une régence, car l'incapacité de la personne royale paralysait tous les ressorts du gouvernement, et le parlement dut se réunir de lui même à la date antérieurement fixée

Les deux grands orateurs soutinient chacun la thèse opposée a le irs doctrines habi delles, si bien que le ministre pouvait dire de son compétiteur : « Je dewhigerai ce gentleman pour le reste de ses jours - Mais lui-même, Pitt, le caef du torysme nouveau, il se « détorysait » sous la pression des circonstances. et de son intérêt. Suivant sa thèse, sans une décision du parlement le prince de Galies n'avait pas plus ie droit de prendre en mains le gouvernement que tout autre sujet anglais : ce qui, survant la juste objection de Fox conduiseit tout droit à la monarchie élective, smon a la République. Mais il y avai, excès en sons inverse a preterdre, comme le chef les whigs en son beau zèle monarchiste, que l'hériher avait, sans participation des Chambres, le droit d'exercer le pouvoir souverain tout comme si le roi était mort. Ces discussions, habilement prolongées par le nomatre, e. l'établissement laborieux d'une lo. de regence contenant des restrictions nombreuses, donnérent au roi le temps de guerir (19 feyrier 1489). Une immense explosion de loyalis ne accueillit cette nouvelle. Les whigs étaient compromis. Pitt plus fort que jamais, et la couronne populaire

comme elle ne l'avait pas éncore eté sous les Hanovre. C'était au moment ou l'on préparait à Versailles la réunion des États généraux

## H. - Avant la guerre (1789-1792).

Effet de la Révolution sur les « sociétés ». - Les nouvelles de France surprirent plus qu'elles n'émurent la masse du public anglais, qui tennit a ses abertés nadonales et à sa methode, nationale aussi de les dévelop et peu à peu. Parmi ceux qui exprimaient une opinim, les uns dra gnaient un essor puissant de la nation rivale, les autres comptaient au contraire s'entichir de ses discordes, Fox, adversaire de la maison de Bourbon, se sen ait devenir l'ami de la France nouvelle, et déclarant la prise de la Bastille le plus grand et le plus heureux événement pour l'humanité. Il y voyait d'ailleurs un moyen d'opposition ministérielle, et, plus encore chez les radicaux qui lo depassaient que chez les whigs qu'il l'rigeart, i enthousiasme pour la Révolution prit assez ra, idement ce caractère. Eludions séparément les effets produits sur les « Sociétes » et cercles populaires, sur la littérature poblique, sur les discussions parrementaires, et le peu d'effet produit d'abord, sur Will am Pitt.

Parmi les « Societés », il favi distinguer celles qui existaient déja selon les principes anglais de 1688 et celles que va faire éclore ou développer le souffie français de 1789. La « Société de la Révolution » se réunissant depois longlemps le 4 novembre de chaque année; la fête de l'année préce le tie avait é « celebrée avec éclat comme le centenaire de la victoire de Guillaume III. Mais, le 4 novembre 1789, elle changea de caractère, on en en lit une sorte de conference du locte ir Price, illustre dissiblent, écrivain politique et religieux, a la locange des évenements de Paris. Un autre théologien dissident, Priestley, faisant surt nu allusion a la suppression d's limes, s'écriait . « N' tre rolet ses courtisans n'aiment pas ces choses, et les évêques moins encore » On s'explique très bien la joie des non-conformistes

anglais, alors engagés dans une luite malheureuse, que no is indiquerons plus loin, pour la complète égal té religieuse en Angleterre. Les tribulations du clergé catholique français ne les attristaient point. Plus tard seulement 1793, Priestley, levonu citoyen français, écrira à ses nouveaux concitoyens pour les detourner de l'athéisme. Du reste, la seance à laquelle nous venons de faire allusion etait presider par un inbéral avancé de l'aristocratic, lord Stanbope.

D'autres lords ou gentlemen du même bord, le duc de Richmond et Fox en tête, avaient fondé en 1780 une « Societe pour le dévelopiement des connaissances constitut onnelles ». Il s'agissait de prêner la referme parlementaire en matruisant le peuple de ses droits politiques, et Pitt, à ses débuts, en avait fait partie. Maintenant cette so iété était devenue tout a fait ralicale sous la direction de Cartwagne, de Horne Tooke; elle repandait des brochures en faveur du suffrage universel. Son action était timitée

Plus actives et plus resol les s'aganisèrent les « Sociétés de correspon lance », ayant feur centre à Londres et des relations continuelles avec les clubs de Paris. Leur langage et leurs ten dances adlaient à la République. On se donnait le titre de « citoyens »; en appelait le roi « le premier magistrat ». Ces soc elés ent ça et la plante des arbres de la liberté, suscité que, ques troubles, elles fêtaien, dans les jardins ou les tavernes de Londres les évenements révolutionnaires. Même avant 4792, elles mélaient les drapeaux et menaçaient aussi de mêler les institutions « Yos écrivains, disalent elles aux Français, ent trop admiré notre constitution (ici elles fletrissaient prerogative royale, pairie, clerge, députat on contempre)... Comme vous avez peut être profité de l'exemple de nos ancêtres, nous imiterons vos glorieuses et silendides actions »

Effet sur la littérature politique: Burke, Mackintosh, Payne. — La crainte d'une paredh cortagner aveit mis la plume a la main de Burke dès la fin de 1789, des la fète de novembre et le sermon de Price Ses Reflexions sur la Révolution française, qu'il publia dans l'automne de l'année suivante, furent adoptées comme un catechisme par la réaction continen-

tale, mais ne commencerent à reussir en Angleterre que vers le milieu de 1791, epoque où nous voyons la fo de Birmingham. reagir brutalement contre les révolutionnaires et brûler la maison de Priestley Alors le livre se répandra, en anglais ou dans les traductions, à plus de trente mille exemplaires. Burke, orateur démode, peu écouté par la génération nouvelle, retrouve tout son talent dans ce remarquable et peu juste pamphlet L'idée essentielle est l'opposer a la foire d'une révolution métaphysique, qui refait tout un peuple et tout un pays d'apres des principes abstraits, la sagesse d'une revolution defensive et historique commo cello de 1688. L'erreur fondamentale est de comparer des milioux et des situations incomparables, et, pour soutenir la tacse, d'exagérer les mérites de l'ancienne constitution frança se. Cet esprit vigoureux retrouve sa clairvoyance lorsqu'il annonce les phases ultérieures de l'evolution commencéo, les excès croissants, la propagande au cehors, la puissance du sabre

Deux de sos contradicteurs doivent être cités. L'avocal Mackintosh, dans ses Vindiciæ gallicæ, composées en 4791, présente une defense de l'Assemblée constituante, sauf sur un point : il blâme la restriction des droits électoraux par l'exigence d'une contribution équivalente à trois journées de travail, cet attentat au suffrage universel Quant au reste, Somers, dit il, no ferait pas aujourd'hui en France ce qu'il a fait en Angleterre en 1688, et la Constituarie niaumit pas faix en Angleterre en 1688 ce qu'elle fait aujourd'hui. Cette révolution oi n'est pas dirigée par quelques l'ommes , elle est due à un immense courant national, absolument nécessaire. Les Liroits de l'homme et les élections a deux degrés sont d'excellentes choses. Voic. la conclusion : « Les brefs du pape, les pamphiets de M. Burke et les mandements de l'Inquisition espagnole, les émeutiers de Birmingham et les gralés d'Oxford, rendent egalement à la liberté l'involontaire bommage de lour alarme. >

Thomas Payne est beaucoup plus subversif. Févelution de son radicalisme, du commenciment de 1791 à la fin le 1792, comprend trois phases. Dans la prem ère partie de ses *Droits de l'homme*, il répond à Burke en refa sant son paralièle des deux

révolutions au profit de la plus recente. Aux Anglais maintenant de se regenerer sur le modèle français! - « M. Burke, dit-il, aurant pu passer toute sa vie a la Bastille, sous Louis XVI aussi bien que sous Louis XIV, sans que l'un ou l'autre s'it qu'il y était. » Il attaque avec une véhémence particulière, parmi les diverses formes de gouvernement, celle dont les Anglais sont si fiers, le mixed government la movarchie temperée qui n est que mensonge et corruption. Dans la seconde partie du même ouvrage toute heredité monarchique ou aristocrasque, tonte charte en corporation sont attaquees comme des absurdités. Les rois ne sont que des brigands arrivés Enfin, fugitif, devenu citayen français et conventionnel, dans une lettre sur le jugement de Louis XVI, il decoche à son ancien gouvernement cette phrase d'adieu . « Il s'est formé, entre les brigands couronnés de l'Europe, une conspiration. On a déjà pénétre quelque chose de la condrite de M. Guelfe, É ceteur de Hanovie, et de violentes presomptions inculpent le même homme, sa cour et ses ministres, en sa qua...é de roi d'Angleterre 1. 3

Effet sur les partis parlementaires. — Dès la séance du 9 février 1790, se prépara dans la Chambre des communes, pouz écater le 6 mai 4794, la ruj ture entre les deux grands. chefs whigs. Fox admirateur bruyant, Burke ennemi passionné de ce qui se passait en France. La première fois, le dél acrestait. assez moderé sans la vive intervention de Sheri lan : « La Revolution française, dit-il, attaquant Burke au point le plus scasible, est semblal le à notre révolution, en ce seus qu'elle a resulté d'un principe aussi juste et d'une provocation aussi reeile.. L'erreur fondamentale de mon honorable ami, c'est d'accuser l'Assemblée nationale d'aveir creé des maux qui existaient avant elle... A quels nemèdes fallait-il recourir, sinch a use reforme radicale de tout le corps de la censutusion? » La seconde feis, Barke, a propos da l'Il sur o tanada, qui préservait ce pays de l'anarchie et des Drous de l'homme, s'aça un aident ta deau des maux de la Révolution. Fox le l'assa au vif en le mettant en contradiction avec tout son passé « Si de tels

<sup>1</sup> Yer # 88 15 1 248

principes sont dangere ix pour la consultation, ces principes etalent ceux le con honorable ant, de qui je les ai appras durant la guerre d'Amérique. Il lisait qu'il ne saurait pas lancer un bill d'accusation contre un peuple... P'uir m'i, il struit par mon honorable am, que la revolte d'un peuple n'arrive pas sans provocation, je vois avec joie la constitution de la Trance fondée sui ces Droi « de l'noixme qui servent de base à la constitution hritannique. » Con ne Fox exprimant, les latines aux yeux, son espoir de voir la vieille amitté survivre, Burke lui déclara d'unement que « l'amitté aussi était morie »

Le schisme entre les partisans de l'un et les partisans de l'autre ne deviendra general qu'un peu plus tard; car la masse parlementaire, pacifique comme Pitt lui même, ne se prononce pas encore; elle serait pautôt disposée, au léaut, à laisser Burke isole. Aux imprecations de celui qui devenait le chef lettre le la croisade européenue contre les « à chilectes de ruines », Pitt avait répondu tranquillement qu'il ne pouvrit voir de ma avais ceil, dans un aut e pays, les progrès des principes de liberté thers à tous les Anglais. Sa palitique man, pacifique, elle resterateile jusqu'à la veille de la rupture, car la paix et le commerce faisaient le succes croissant de ses finances.

Nouveaux succès financiers de Pitt - Malgré des dépenses peu populaires pour les fortifications, n'algré d'équitables indemnites payées aux colons de la Floride et aux per sonnes qui avaient souffert pendant la guerre a Amérique, il présentaties vul 4790 un l'alget en parfait équilibre Son discours excita un tel enthousiasme qu'un député disait 🧸 Fox, Sheridan et tous leurs amis ensemble ne sont rien aupres de lui. Sans a œune aide, il répond a tous, et ils sort levant lui ce qu'est une paille devant le vent » On avouera que leurs objections, sur ces maneres, elatent assez malheurauses. A propos d'une simplification dans l'administration des tabacs, l'exs'ecriait . « Nous preférons l'accroissement du revi nu à la constitation de notre pays . Et à propos d'un projet de degroyement C'est une attende à l'initiative de la Chambre → Le progrès. ontinuait Necker, vers la fin de son ministère, parla dans une lettre a Pitt de ses rares vertus, de ses sublimes talents.

L'apogée de William Pil., le moment où, pour sa gloire, il arrait là mourir, est le 7 fevrier 1792, lors du magnifique expose de son dermer budget pacifique. En neuf ans, le conffre des aperations avec l'euranger s'eta l'eleve de 28 à 40 millions sterling, et le nombre des l'aliments marchands avait presque louble. De 54, le 3 pour 100 montait à 97. Le revenu public avait augmente de 4 millions sterling dent 4 seulement se devait attabuer aux nouvelles taxes. I aux mesures prises contre la fraude. 2 a l'acta assement de la chesse et de la prospéri e na ionales « C'est, disait le minis re, l'union de la I ber e tvec la loi qui, en élevait une barrière également puis sante contre les empletements du pouvoir et la violence des commotions populaires, assure à la propriéte la sécurite dont elle a besoin, vient en aide aux besoins du génie et du travail, fortific le credit, lui permet de s'étendre, favor se la circulation et l'accroissement du capital... L'amour de la consultion, blen qu'il existe dans tous les cœurs anglais comme une sorte d'insuret naturel, y est ceper lant fort lé par la raison et la reflexion et chaque jour confirme par l'experience »

Progrès et recui des idées de réforme — Ges dernières proles montrent qu'au commencement de 1793, Pitt, interprete des masses anglaises, sans vouloir encore la guerre, est nettement contraire au jacobinis ne On remarque, dans cette période intermediaire, un double courant quant aux reformes liberales : tautôt la majorité parlementaire et son chef continuent le mouvement de progrès, antérieur à l'explosion française et quelque pou acceléré par celle ci, tantôt, et de pius en plus souvent à mesure que le temps marcho, la défiance reactionnaire ajourne ou prosent les améliorations

La liberté de la presse fut avec l'autonomie déja mentionnée du Canada et le sorlagement des catochques, la quest on la plus en fave in Dans le proces de Stockdale, partisan de Hastings qui avail par i offenser la Chambre des communes, Erskine prononça le plus célebre des pluidoyers anglais ul soutint que le jury avait le droit de juger l'intention d'un Libelle et de se prononcer sans nulle restriction. Le princ pe, accepté pur le ministre, fut sanchonné par le l'ill de 1791, qui est un des

menleurs titles Je gloire de Fox. Quant aux catholiques, les malheurs du clergé français, fortement plaint et luen accueilli en Angleterro, les mettaient en faveur plus que par le passél'autant plus que le clerge catholiq io irlandais, n'ayant nul goût pour les « jacobins », devenait beaucoup plus anglais en politique que précedemmer t. Burke et Pitt desirannt autant l'un que l'autre que la constitution britannique n'eût plus a en nemis de ce côté. Fox les appuyant par libéralisme. Les catholiques anglais obtairent, moyennant an serment rassurant pour l'au tonomie britain ique vis-à-vis du Natican, le rétablissement des rapports réguliers enue les pars de leur communion et la personne royale, de sérieuses garanties pour leurs proprietes, leur culte, lear coseign ement. Les catholiques d'I lande, sur lesquels nous aurons à revenir au point de vue politique, et aussi ceux d Ecosse, obtinrent, avec les mêmes garanties, l'acces des carrieres juriliques et des honneurs jusqu'alors reservés aux protestants, sauf ceux de premier ordre.

Moins heureuses farent les trois antres réformes, relatives aux dissidents, a la traite des noirs et aux élections. Les mêmes raisons qui serva ent les catheliques n'ilsaient aux non conformistes. On en voulait à ceux-ci des opinions politiques de leurs chefs, et des tendances répul acaines de leurs coreligionnaires irlandais. Le principe de leur égalite avec les anglicans, soutenu par le deputé Beautoy, avait presque triomphé en 1787. Presque tous aiors partisans de Pitt, ils etment bien vus du ministère. Mais lorsqu'ils reproduisirent leurs demandes en 1790 at 1791, ils obtinrent, non sans , eine, l'appri de Fox, qui no tit que les compromettre . . Les descendants ou diable sort mes chents », disait ce dernier. Et ils n'obtinrent men, car Burke les traitait de jacobins, et ajoutait : « Si de pareils hommes avaient le pouvoir, ils vondraient renverser l'Église d'Angleterre comme vient d'être renversée celle de France. » Les projets de reforme électorale présentés par Flood et Grey furent repousses par des majorités chaque fois plus fortes. L'ancien réformiste Pitt déclarait que ce nétait pas le moment de risquer des expériences dangereuses. Il ne renonçait pas à la suppression de la traite, toujours réclamée par son ami Wilherforce et par des

milliers de pétitions, siguees dans tous les coms de l'Angleterro. Il prononça même à ce sajet (2 avril 1792) son dernier discours libéral, l'un des plus beaux : « Pourquei quel jue senaleur romain, raisonnant d'après les principes de certains nonorables membres, n'aurait-i, pas désigne les harbares anglais en dis mt · Voici un peuple qui ne s'elevera jamais a la civilisation, voici un peuple qui n'est pas des me a devenir libre?... J'espère que nous ne continuerons plus ce commerce destructif de tout progrès dans ce vaste continent. Pout-ètre vivrons-nous assez pour voir les enfants de l'Afrique occupes des palsibles labeurs de l'indi stre et du commerce. Nous pourrons voir les rayons de la science et de la philosophie commencer à poindre dans leur pays .. » Et à ce moment où la séance de mit fimssait, an rayon du solul levant illumina l'orateur. Grand effet, mais la traite ne sera supprimee qu'in ar apres la mort de William Pitt

Présages de rupture — Bien que George III, person nellement, fût encore plus indigné de la captivité de Louis XVI que ravi de l'abaissement de son adversant de la guerre d'Amerique, bien qu'il traitêt nos législate ira d'insensés, il ne nourrissait aucun projet belliqueux; il n'empêremit pas son grand ministre de proposer en janvier, aux applaudissements de Fox, une reduction considérable des effectifs le terre et de mer, et l'it pouvait declarer on fevrier, dans son fan eux d'scours du budget, que jamais l'étal de l'Europe n'avait permis d'esperer avec autant de confiance une période partique de quinze ans' Aux affaires étrangères, le nouveau lord Grenville se déclarai encore plus neitement dans ce sens. Des lors, jusqu'au 10 noût, rien de nouveau, — si ce n'est la rea tion intérieure croissante

Par une proclamation du 24 mars, le gouvernement s'gnale à l'indignation publique des écrits coupables et sérificiex, ordonne aux shériffs de prévenir tout tumulte, recommande aux magistrats le découvrir les autours, les in primeurs et les colporteurs des hoelles. A la Chambre des communes, Grey et Fox reprochèrent à la proclamation de soulever des alarmes in itales; ils montrérent leur craince, trop fondée, comme on le

ர ர்.ரி சு4்ர ⊟ வு

verra, de voir stegre les lois oppressives. Ils n'empêchèrent pas les deux Chambres de voier in adresse d'approbabien au roi, et d'exprisses leur it dignation contre ceux qui cherchaient à désaffectionner le people des institutions etablies. C'était designer Thomas Pavile quel avocat se chargerait d'une aussi mauvaise cause? Le plus grand de fous, Erskine, bravant la colère pul aque, et le deplaisir de son ami le prince de Galles aussi blen que celui du roi, voutut remplir son devoir et reveninquer la l'berté d'oplanops même contraires aux siennes. Proces s'uns consequence d'aitteurs, puisque l'accusé devint et toyen français, bientôt membre de la Convention

Le 10 août incigna tois les Anglais de la haute société, excepte Fox, les massacres de Septembre, tous y compris Fox. Gregville se cramponnai, pour plusicurs mois procre a la neutralite, mais il faisait deux concessions au courant : il rappelait l'ambassaueur, comme n'ayant eté accrédice qu'auprès du roi Louis XVI, et il déclarait que si le roi ou la reit e étaion, assissincs. Les coupables no tro iveraient de refuge sur aucun poin. des possessions britanniques. En novembre et decembre, les nuages s'accumulent rapidement. Les « Sociétés de correspondance » compent ouvertemen, avec le gouvernement de leur pays. Cinq mille ee le irs membres, dans une adresse a la Convention, fletrissent la neutralité britannique, et appellent les « vrais Bretons » à la défense des Droits de l'homme Dientôt nouvelle a fresse répondant a : decret de la Convention qui promet l'appur de la France à tous les peuples cette fois des délégués viennent annoncer à sa burre qu'il existera bientôt une Convention angla se Le prési lent répond à ces « dignes républicains » que la royaute est détruite ou moura le Janz toute l'Europe. A quoi le minusière Prit replique, le 1º décembre, en convoquant tes mulices par cette raison que « les personnes inal disposces le ce royaume, agissant de concert avec l'étranger, veulent renverser nos lois et notre constitution ». Et le parlement est convoqué pour le 13 décembre. Le jour venu, le discours du crône affirme encore la neutralité, mais signale les deux vraies ca ises de la guerre imminente : la prepagando révolutionnaire ot les conquôtes. Aussi le gouvernement propose-t-il un ahen

bill, qui lui permettra de surveiller les étrangers, de les empêcher d'introduire les armes, et au besoin de les expulser.

En ce mois lugabre, ou les rixes et les fai htes celatent dans les vines anglaises, il faut suivre Fox et Sheridan, et les distinguer l'un de l'autre. Sheridan eut un entretien confidentie, avec notre ambassaleur, Chauvelin, pour l'it enlever los e nilusion sur l'efficacite de la propagande « Les Anglais, I ii dit-ii, même les ubéraux, veulent des réformes selon la méthode nauonale des réformes constitutionnelles, us s'indignent d'un appel a la révolte venant de l'étranger, fassent de part sans de la mise 🕥 accusation du ministère. L'Angleterre a julis donné I exemple d'une revolution; si elle le suit aujo , id bui, ce sera à sa namère. et avec ses forces propres. » L est remarquable que les agents français, Jullien ou Noël, comprenaient la situation comme Sheridan, quelle que fôt leur exaltation personnelle, ils montraient au ministre Le Brun l'horreur des Anglais pour le régicide qui se prepara i, le m attache neut à la monarchie inséparable de la religion. Ils constataient, dans leurs moments de clarryoyance, que les rares Anglais notal les ayec lesquels ils entretinssent le boures relations, le publicis e Miles, Français autar i qu'Anglais de cœur, Perry, e lileur du Mornin g l'hronicle, Holcroft, republican, am' de Danton, compromettaient leur cause plus qu'ils ne l'aidaient; que les projets plus ou moins authent ques d'une attaque contre la Tour de Londres, cette Basalle antaunique, et tout le brait que meraien des Souétés ne serviraient qu'à faire triompher la reaction. Il ne fallat, pas risquer de décourager les tentatives le Fox, très constant dans ses sympathies françaises, au point de professer dans l'atimité des doctrines repúblications. Le discours de ce grand orateur contre l'alten bill reprount au gouvernement de n'être pas intervenu en favour les champlons de la liberté, et de préparer une nouvelle Inquisition Malgré l'horreur qu'il déclarat éprouver à l'idee d'un régicide possible, il demanda que l'on évitát la guerre en reconna sant la Republique. Une majorite ectasante repoussa son amendement. Burke, dans 1) séarce du 28 ac-

Уолт сичевва 4 р. 94.

cembre, montra un poignard fabriqué, disait-il, par les jacobins de Birmingham, et prononça des paroles de rupture morale « Preservous notre esprit des principes et nos cœurs des poi gnards français. » Une nouvelle ero commence Disous ce que fut la sociéte anglaise pendant les virgt ou trente années qui la precèdent

État économique de la société anglaise La prosperité générale des finances et du commerce a déjà été démontrée, mais il faut l'analyser, et démèler les élements de misère qu'elle renfermant. Une etape decisive venant de s'accomplir dans la transformation qui, d'un pays essentiellement agricole, faisait un pays essentiellement manufacturior. L'agriculture en profitait, n'ais la classe agricole, ou une nonne partie de ceute classe, en souffrait. Les progres scientifiques de l'explosacion rurale anglaise, pour l'herbe, pour le hetail, pour les recoltes, extgeaient des capitaux et par suite décourageaient le petit fermier. En même temps, celui ci, par suite de la concentrat on le l'industrie dans les fal riques, perdait la petite industrie qui stait la moitié de son gagne-pain. Par un mouvement inverse à celui qui allait diviser en France la propriété, les domaines a agrandissalent lout en perfectionnant leurs moyens de culture, entouraient de clôtures des espaces autrefois communs, et la realite n'inspirant que trop a Goldsmith son Deserted village. D'autre part, l'accroissement rapille d'une population ouvrière jui ne produisait plus de b.e. mais qui en consommant, dimiauait rapidemen, puis supprimant l'exportation des céreales La question des grains allait devenir, jusqu'en 1846, la grande question intérieure : nous la retrouverons dans toute son acuité en 1815. Des maintenant la grande propriété a ses intéréis, spériaux, contraires à ceux de la masse, au moment où la réaction politique va rendre le gouvernement britannique plus lory que jamais.

L'industrie cotonnière marchaît d'un train fabuleux Elle occupait 40 000 personnes vers 1760, 80 000 en 1785, elle en occupera 830 000 en 1830 Inventions successives : er 1764, la spinning jenny de Hargreaves, en 1769, les rouleaux de Wyatt, puis la mule de Crompton; en 1783, le cylindre imprimail, et le

power loom de Cartwright En 1790, on remplace I eau par la vapeur Mais les decouvertes de Walt et des autres inventeurs sont nal vues, parce qu'on les accuse de diminier le nombre et le gain des ouvriers. Les exces les « briseurs de machines » commercent, on les signalera encore et surfout dans les premières années de notre siècle. Les polories de Welgwool, des 1785, font vivre 15 ou 20 000 personnes. La prodiction lu fer sextuple pendant la secon le montié du siècle; elle doublera encore le 1796 à 1806. La condition de tels changements était que le traisport du charlon fût fuellié. L'ar stocrat et omprit aussi bien ses devoirs envers l'incustrie qu'envers l'agriculture : c'est le dic de Beidgewaler qui fit executer par Brin Bey un cun il de sept milles de long entre Manchester et les mines de l'ouille qui alimentaient ses fabriques

Comme le remarque M. Lecky, ces nouvelles rut les des villes grandissantes ont enricht et foctifié l'Angleterre; mais non sans produire l'« esclavage blanc » des enfants et des femmes, dont le sort ne touchera que plus lard le legislateur. Pour le moment c'est l'âge d'or de l'individualisme economique, c'est-à dire, non seulement des théoriciens libéraux tels qu'Adam Smith, mais aussi des gros fabricants, et l'âge de fer des fai bles qui travaillent à leur meur. Pour l'avenir, une nouvelle Angleteire politique se prepare, moins conservatrice que l'Angleteire rurale, et décicée à c'incom des réformes.

Etat intellectuel et moral — Cette genération, si distinguée dans la vie politique montre in goût marque pour la nature et la simplicité dans l'art. On alme les voyages et les paysages, malgre l'imperfection des routes et des voitures. On goûte notre Rousseau et notre Bernardin de Saint-Pierre. Or en ourage les poètes le la rature et de la vie simple, Thompson, Gray et Goldsmith, Crabbe, Cowi er, Burns. La diversité des conditions ne s'etale plus dans le costume. Les habits tendent à s'egaliser, comme chez 10 is, dans les teintes sombres et modéstes. Les étoffes de coton y contribuent pour les femmes même pour les hommes; la Révolution française y contribue aussi, et, le pli une fois pris, les réactions pointiques n'y pour-ront rien le regne du paraphale à succède à règne de l'épée

Pour la première fois, l'Angle terre à de grands peintres nationaux, les excellents portraitistes Reynolds, Gainsborough, qu' ne sont pas sans rapports avec les homnes de theâtre, Goldsmith, Foote, Sheridan La curiosite scientifique se genéralise, grâce à Buffon et aux autres grands ouvrages français. On la heaucoup, on loue les livres, on en écrit pour les femmes et les enfants. On aime à retrouver la poésie du passé dans ses restes authentiques, et aussi dans les fabrications des Chattert n'et des Macpherson. Mais le genre le plus nouveau, c'est et corc le journal. Le Mannaig Chronicle commence en 1769, le Moraing Post en 1772. L'année 1788 voit foncer le Times, le plus puissant de tous ces organes, ainsi que le Courrier du son

Brillant talleau, jui ne va pas sans ombres, mais grand et vrai progrès i ioral, on ne enerche plus à ignorer l'existence des ténèbres, on lâche d'y perter le flamboan. Il est viai que les philanthropes n'obtiennent pas encore la revision des tois pénules, Burke et Bentham souls s'ea préoccupen, sérons s ment, I'un avec son cœur, l'autre avec son calcul social L'absurdité des peines arrivait à son comble parce que l'on conservalt certains vieux articles du moyen âge, alors que les son mes prévues par ces articles étaient devenues minimes. C'est ainsi que celui qui vo ait plus de douze pence lans une poche statpendu, tan lis que cel n qui avait atter é aux jours de son père n'était pas condamné a mort. En douze ans 1771 1783), pas moins do 467 personnes sont executées a Londres. En altendant que l'Angleterre ose se débarrasser de cette honteuse burbarie, le philanthrope chrétien Howard visite les prisons bri tanniques, les prisons continentales, et, dans sa patrie comme partout, jette les bases de la fature reforme péndent aire. Un principo tout different, celui de l'intérêt bien entenda, condi it au mê no resultat Jezemy Benthan, le fondate ir de la norale utilitaire il construit le plan d'une prison « par oplique », que réalisera assez exactement notre Mazas

Le mouvement wesleyen ' est dans toute sa force il produit beaucoup d'établissements charitables, les Eccles du dimanche,

<sup>1</sup> Voir c. dessu | 1 VII, p | 839 e. 811

les Sociéus des missions chez les païens. Il obuendra, grâce à Wilberforce, la suppression de la traite des noirs. Il obtient aussi, grâce aux vertus personnelles de George III et grâce à la parcimonie que les caricatures lui reprochent, une cour décente, qui ne boit pas et ne joue pas. On n'en boit, on n'en joue que plus dans le monde du prince de Galles et de Fox. Cette société surtout sest de point de mire à un violent caricaturiste, Gultay, qui va mettre son reloutaille crayon au service du terysme belliqueux.

## III. - Pendant la guerre (1793-1799).

Discours de Pitt et de Fox. — L'illusion de Le Brun et de Danton était grande, lorsqu'en janvier 4793 ils se représentaiont encore I opinion anglaise renversant Pita et faisant alliance avec la France. La mort de Louis XVI mit en deuil non seulement George III mais presque tous ses sujets, et les agents français i osaient se montrer dans les rues. La l'itte parlementaire au sujet de la guerre que le renvoi de Chauvelie d'une part, les décrets de la Convention de l'autre, ren la ent inévitable, ou plutôt avaient déja commencée, éclasa le 1er fevrier en re les de ix partis devenus fort inegaix. Les deux chefs donnérent à outrance. Pitt exprima d'abord l'immense douleur que lui causait, comme a toute l'Angleterre, l'attentat parisien. Il fit un tableau des excès où entraînaient les principes répu blicams, er regard des bienfaits que la monaretre hberale étendal sur tous les hommes. Il flétrit l'esprit de conquête, c est à dire l'occupation française des Pays-Bas, la seule cause irréductible du conflit, et l'esprit de propagande par la révolte. Il établit ainsi que la sociéte anglaise défendait son existence, et que la guerre, s'il fal.ait s'y résigner, valsat encore mieux que l'anarchie intérieure et la perte de l'honneur national. Fox accorda au ministre et à l'opanion publique soulevée une con-

Voir cidessus, p. 248
 Inscoras cânérate VI.

dampation suffisante du régicide et de certaines autres violences révolutionnaires; mais ce fut sa seule concession. Lui-même et son collegue Wintehread mirent en parallèle les crimes des Français et ceux des armées coolisées, animees de l'esprit d'Athla Davileurs, là n'est pas la question , nous avons été les alliés de l'Espagne malgré les horreurs de son Inquisition, pensant avec raison que les actes commis par les autres peuples chia eux ne nous regardaient pas Pourquoi, au juste, ferionsnous la guorre, si les Français s'engagent à évaruer les Pays-Ras lors de la conclusion de la paix? Tenons-nous à provoquer une révolution en Irlande? Voulons-nois rétablir le despotisme? Et nos propres révolutions, défensives et conservatrices tant que vous voudrez, n'ont-elles pas ahouti au renversement d'une dynastie? De quel droit, des lors, en imposer une? Empêcher la propagande? Mais « le pouvoir est impuissant à repousser des opinions on à les introduire dans un Etat. Comment empêcher des opinions de pénétrer chez nous? Les opinions ne sont pas des marchandises que puisse problèer l'état de guerre. » Fox conclusit, découragé, que la guerre a trait lieu maigré ses efforss.

## Lois répressives et procès politiques (1793-1795).

- La croisade intérieure contre la contagion revolutionnaire était mence par le nouveau chancelier, lord Loughborough, appuyée par le reste du ministère et par le ros, insullement combattue, comme la guerro elle-même, par l'opposition Des le 28 février 1793. Sheri lan mait l'existence des pratiques séditieuses, affirmait au contraire le désir du gouvernement de créer une panique pour distraire les esprits des réformes urgentes. Bientôl les procès commençaient. Des propos tenus dans un café valaient à Frost et a Hudson une amende et de la prison Le ministre baptiste Winterbotham, pour allusions conlenues dans un sermon, clait condamné a un emprisonnement de quatre ans. Un vaste sys eme de lénonciacions volontaires. était manguré par la « Societé pour la protection de la liberté et de la progrieté », sorte de confrérie antirevolutionnaire qui avait pour elle la majorité du public. Mais les procès vraiment graves commencèrent en Ecosse. A Édiml ourg s'était tenue une

sorte de Convention (ainsi s'appelait-elle elle-même), formée de délegues des « Amis du peuple » Denonces aux autorités, la plupart s'enfuirent. Quelques-uns payèrent pour tous, entre autres le jeune avocat Thomas Mur, qui s'était signale par son ardeur a reclamer la réforme parlementaire, particulièrement odieuse aux réactionnaires écossais. Un des lords-juges de la haute cour d'Edimbourg, Braxheld, marqua bien ce caractère du procès en disant : « L'intérêt territorial seul a le droit d'être représenté, quant à la populace, qui n'a que des proprietes mobilières, quelle prise le pays a l'il sur elle? » On a souvent cité depuis cet autre propos du juge Swinton : « Si nous vou lions chercher un châtiment suffisant pour le crime de sedition, nous ne le trouverions pas dans nos lois, aujo ird'nui que la torture est heureusement al olie » Lannal le magistrat citait la loi romaine qui condamnait les sédifieux à être ou pendus, ou livrés aux bêtes, ou déportés dans une île « Nous avons choisi la plus douce de ces puntions of En effet Muir et le reverend Palmer, après avoir sub- cortes les insultes de leors jus icle s, firent transportés a Botany-Bay. La chose étant yenue au parlement, Fox s'écria : « Dieu soit en aide au peuple qui a de pareils juges! » Mais trente deux députes seulement appuyèrent sa protestation

Armé de papiers compromettants pour les revolutionnaires des deux pays, Pitt demanda, le 12 mai 1794, et obant sans peine la suspension de l'habeas corpus, « une conspiration perfide et detestable ayant été formée pour renverser les lois éta blies et la constitution » C'était beaucoup trop generaliser, et les procès ne montrerent pas un mal tellement éten la. Un seul accusé, Ward, l'it exécute, o ijours en Écosse, pour un complet vraiment subversif. En Angleter e, Hardy et Horne Tooke furent protégés devant le jury par l'éloquence d'Erskine, Aussi Fox et Sheridan se fondèrent us sur la pauvrete de ces resultats pour réclamer, sans succès, le rétablissement de l'habeas corpus. Mais les inécontentements et les désordres qui signalé rent, comme nous allons le voir, la fin de l'anuée 4795, fournirent prétexte à deux nouvelles lois restrictives, des 4 et 10 novembre. La première déclarant co ipable de naute turbison,

sans qu'il fût desormais nécessaire de faire la preuve d'actes patents présentant ce caractère, quiconque mediterait ou projetterait la mort lu roi, ou sa decention, ou sa déposition, quiconque se révolterait contre lui pour le contraindre à changer sa politique ou son ministère; quiconque exprimerait de fels dessems dans les livres, des écrits, des sermons ou des propos mal ntenti onés. L'antre bill visait les réunions séditienses, c'est-à-lire les la troupements de plus de cinquante personnes, et menaçait de la peu e de mora quicon que résistera, un magne trat chargé de les disperser. Fox s'ecr'a l'avec ratson « Dites tout de suite qu'une constitution libre ne nous convient plus Les révolutions d'autres États ont-elles été dues à la liberté des epinions populaires, a la facilité des reunions populaires? Nonelles ont éte dues à une politique toute contraire. » Nous n'en verrons pas moms l'arsenal repressif so compléter quelques années plus fard. On no saurait exagéroi l'atteinte portée par ces diverses mesures aux principes britanniques - « lo des suspects \* (Sorel , \* suspension de la constitution \* (Erskine May, , ces deux expressions sont également justes.

La guerre et les finances. — Tout : édifice de prospérité publique et privée élevé par le génie de Pitt s'ecroula en quelques annees d'hostilités, de commerce interrompu. On s'est bien trompé en France lorsqu'on a cru que le ministre patriote avant désire la guerre pour s'emparer de nos colonies ce fut à peine une compensation pour la cessation du negoce pacifique avec la France. Comme on avait cru que le mouvement des affaires durerait loujours, beaucoup de banques, beaucoup tropde banques s'élaient fondées, la plupart trop peu solides pour resister à l'orage. Dès 1793 une panique se déclara, les capitaux so cacherent. Pour empêcher la fermeture des ateliers, la misere vagabonde des ouvriers sans travail, les faillites entrainant d'autres faillites. Pitt proposa au parlement d'autoriser l'émission des billets de l'Echiquier pour emq mois, destires à être distribués en prêts aux négoriants, banqu era ou industriels dont les demandes seraient trouvées foudees (Calmon). Le vote de cette mesure suffit pour dissiper beaucoup d'inquiétudes, et les intéressés mirent une grande loyauté a rembourser les avances

qui les avaient remis a flot. La cinse des affaires privées i était que différée

Celle des affaires pulliques devenait permanente pour longtemps, et men ne prouve la force de tempérament du corps bu tannique comme d'avoir resisté a cette inaladie de vingt-trois ans. Aux enormes dépenses de la guerre cirecte s'ajoutaient les enormes depensos destinees à soller la coalition. Si la floite arglaise se montrait la promière du monde et la reine des mers. Larmee anglaise ne produisait point un effet semblable en Belgique. Peu nombreuse en deltors des auxiliaires allemands, elle péchait par la quali e ; lus encore que par la quantite. On recrutait les soldats dans la lie du prolétariat par un systeme de racolement presque aussi immoral que la « presse » ues matelols, sorte de piraterle legale reculsant en servitude nantique sans espoir de liberation les pauvres diables qui n'avaient personne pour les defendre. Ces soldats, sons un Wellington, donneront des resultais surprenants, sous le duc d'York, fils de George III, les ressources scoretes de leur energie sont méconnues et perdues. Reconnaissens d'ailleurs que ce prince, ordinaire sans être nul, servait de bouc émissalre polit son corps diofficiers, jeunes gens sans insulaction militaire, sans le mindre hen moral avec leurs nommes, qui venaient communer dans les cames ou dans les villes les debauches secrètes de la mauvalse aristocratie. Bref, l'armée de terre fournie par la Grance Breagne étais insuffisante, il était I au tant plus necessaire que le Trésor britannique fût le bailleur de fon la d'une coalition meadiante

Les souverains ne tendalent pas toujours la maio franchement, comme dans cette caricature où l'on voit John B il disparaître, s'enfoncer dans in moi lin a cafe, to ité sa substance s'en allant en guinées que Pitt distribue aux alliés avi les. Plus décem nent l'Autriche avait demandé que l'on contraciai pour elle, en le garantissant, un emprint de 4 600 000 livres sterling. I cas, au déput de 4795, critiquait avec raiser cette garantie. « Pourquoil'Empereur a-t il recours a netre creait? Uniquement parce qu'il n'en a pas lui même. Le prêt qui lui est fait n'est qu'un subs de deguise, et ce n'est pas une opération loyale. J'ai

Pourtant il fallut encore à la même puissance plus d'un million et demi sterling, en tont 460 millions de francs, pour qu'elle ne désertât pas la coalition. Les emprunts succélaient aux emprunts. Pitt aurait voulu éviter par ce moyen l'imposition de nouvelles taxes, et il n'aboutissa t qu'à charger l'avenir, comme on ne devait que trop s'en apercevoir il fallut donc des impôts nouveaux, ne fût-ce que pour assurer le service les emprunts il y en eut sur le vin, les liqueurs, le café, le thé, la poudre a cheveux! Celle-ei devint un luxe fabuleux, et beau coup y renoncèrent. En quelques années la dette publique devait s'accroître de 8 millions sterling : jamais les finances d'aucun pays n'avaient mens une cause aussi effrénée.

Les anciens whigs recrutent le ministère tory (1794) - Rien de plus difficile à pénétrer que l'est. d'àme de William Pit, perdant les premieres années de la guerre c'est à croire, avec Green, qu'il n'a jamais bien compris le mouvement national qui l'entrainut. En France, on le croyait l'ame de la coalit on, et ses l'iscours parlementaires, comme ses pro ligalitas buogetaires, expliquent cette légende. En 4794 et en 1793, comme en 1793, il tient à la Chambre des communes le langage qui reporda'i a ix passions, le cette assemblee : « Si Louis XIV avait réussi dans ses ambitioux projets, ce que nous a mons en a souffrir alors eût pu être considéré comme une prospérité en comparmison de tous les maux que prolurant le triomphe du régime révolutionnaire. La Convention a mis de côte toute espèce de pudeur . Nous n'avons aucune espérance de modération : les plus violents l'ent to nours emporte. Il vois faudrait souscrire (pour faire la paix) à tout le code de vos ennemis, et par cet acte sanctionner la déposition de votre souvorain et l'aréantissement de vetre legislation. » Malgré ce luogago a outrance, en réponse aux insistances pacifiques le Fox et de Sheridan, ni lui, ni Grenville, ni Dundas n'étaient éleignés d'en finir avec une guerre qui donnait surtout de mauvais resultats.

Inquiets et incertains chez eux, ces ministres formidables au dehors cherché ent un appu parm. les whigs diss dents, lord

Portland, ford Spencer, ford Fitzwilliam, Windham, Or c'étaient des disciples de Burke, et les adversaires les plus resolus de leurs anciens amis, de l'armée fort réduite de Fox, de Sneridan, de Whitebread, de Gicy Non seulciment ils empêcherent la chute da cabinet après la funeste campagne o nunertale de 1794. mais leur avenement mit fin à toute hésitation. Ce sout eux qui porterent l'armée de terre à 60 000 hommes, la flotte à 85 000 matelots, chiffres dest nés à grandir encore, et le nombre des vaisseaux de ligne à cent cinquante 'plus tard lavantage Ils se sentaient appuyés par la haute société presque tout ena re, par les riches fermiers, par les industriels du Nord, par la plupari des négociants de la Cité, du moins par les plus gros bonnets de toutes ces catégories, qui faisaich, des bénédices parfois énormes tandis que les moyens végétaient et que les petits tombaient dans la misère. Les mécontents exerça ent une pression parfois énergique sur les députés Lorsque Wilherforce demande en 1795 que l'on ouvre des négociations, la minorité qui vote pour lui est sensiblement plus forte. Le jeune Canning, qui ne lardera pas à changer le tendance, l'appuie par cette raison que, depuis le 9 thermidor, le pouvoir est aux mains d'hommes plus modérés

Troubles et disette de l'hiver 1795 1796 - Ma ivaise récolte e, ma ivaises nouvelles enveniment le mécontentement Le 27 octobre, la « Sec.été de correspondance » de Londres convoque à Copenhagen House un grand meeting évalué à cent conquante mille personnes. Aucun désordre ne se produit, mais on vote une remontrance au roi po ir qu'i, change son ministère et fasse la paix, pour que le suffrage soit amversel et les parlements annuels. Le 29, une foule hostne crie sur le passage de George III . « Pas de Patt, pas de guerre, pas de famine! > Un projectile brise la vitre du carrosse royal. Nous avons deja dit par quelles lois le ministère répondit, mais il prit aussi des mesures énergiques pour renédice à la détresse des basses classes. Il encouragea par des primes l'importation des denrées alunentaires, et défendit d'employer la famne à tout autre usage qu'à la fabrication du pain. Les boulangers furent autoe ses a mèler à cette matière première, qui malgré lout ne leur

arrivait pas en quantité suffisante, du mais et de la pomme de terre. L'exportation des céréales fut interdite. Alors se manifesta aussi l'énergique solidarité, individuelle ou collective, de la société anglaise : on se cotisa pour fournir à bas prix du riz, du pain, des pommes de terre, on s engagea a n'almettre sur les tal·les les plus luxueuses que du pain de qualité inferieure. La Compagnie des Indes vendit ses denrees au-dessous de leur valeur. On put ainsi, dans le cours de l'hiver, nourrir le peuple et calmer son irritation. Mais Syl el a justement noté l'impression de cette pénible crise sur le premier ministre 🖟 Si je me démettais a jourd hui de mon emploi, disait il à Wilberforce, avant six semaines c'en serait fait de ma tête » Le je, confina des emprunts et des taxes n'en continuait pas moins, et l'égoisme aristorratique se retrouva ttrislement, pour repousser une proposition equitable. Pitt aurait voulu frapper les successions d'un impôt de 2 à 6 pour 100 Les députés, proprietaires l'inciers, le repoussèrent peur les immeubles, ne l'admirent que pour les biens mobiliers. Le jeu ordinaire recommença donc, plus terrible : les armées autrichiennes mangèrent de plus belle l'avenir du peuple anglais. Put destra de nouvea i la paix.

L'Irlande et la Révolution française (1785-1796). - Les nouvelles qu'il recevait d'Irlande le fortifiaient dans ce te disposition. Mais nous devons d'abord exposer sa politique envers de pays pendant les douze premières années de son ministere. Des 1785, il tennit ce langage tout nouveau chez un homme d'État anglais : « Entre la Grande Bretagne et l'Irlande, deux systèmes seulement sont possibles. L'un consiste à soumettre complètement le plus petit pays au plus grand, de telle sorte que tout le travail du premier ne profite qu'au second, ainsi que cela a eu lieu jusqu'ici. Le second établit l'égale reparli ion et la communauté des avantages, il ne cherche que l'intérêt général du royaume, sans en opprimer une partie. » Paroles équitables, où l'on ne doit pas négliger de noter une première tendance vers l'Union. En faveur de cette dernière operation, bien avant qu'elle parût a l'ordre du jour, militait d'avance la querelle le la regence : la question ne fut pas comprise de même par le parlement de Dublin et par celui de

Londres, ce qui mit en pleine lumière les inconvenents du qualisme Cependant la boane volonté de l'itt pour l'île-sœur, autonome ou reune, rencontrait des obstacles sur le terrain politique et religieux comme sur le terrain commercial. La Revolution française mérit bâuvement les projets de réformes, et en même temps les compromit. Pendant que les dissilents projestants fondaient des clubs republicains, que les paysans celtes autaquaient leurs seigne irs saxons et que les libéraux de toute nuance réclamaient l'imancipation des masses, les maîtres et les exploiteurs du pays conjuraient le gouvernement d'éviter loute innovation, comme un danger mortel.

Néaumoins la contagion française rendit service à la sociéte des Irlandais Un's :, en lai donnant une ampleur imprévise. Cette association, fondée à Belfast en plein milieu orangiste, d'inanda la reforme parlementaire et l'imancigation des catholiques Nous voulons, disait le manifeste recigé par Wolf Tone en décembre 1791, « faire de tous les Irlandais des citeyens, et de tous les entoyens des Irlandais ». Cette tendance conciliante eut la bonne fortune de réunir deux vie ix libéraux anglo irlandais, de destinée et mainienant Len souvent d'opinion différentes, Burke et Gratian. Une loi de 1793 rendit les catholiques électeurs, mais pas encore eligibles. Changement incomplet, illogique, mais deja suffisant pour modifier l'assiette parfementaire. I es catholiques, encourages et pourvis des main enant d'une certaine plussance, forment des aociétes de defenders pour réclamer ce qui leur manque. Les anciens whigs de la nuance Portland, levenus ministres, disciples de Burke aussi dans les questions iriandaises, leur sont favorables. L'in d'eix, lord Fitzwilliam, est nomme weutenant. Son gouvernement de lure que quelques semaines (feyner mars 1795) : les conservateurs le tro ivent trop favorable aux catnoliques se plaignent de dest tutions malad oites infl gees par lui, et lichtôt il pari, abreave de dégoûts

Cette ex érience manquée ent les resultats les plus fancstes. Des aeux côtes, ou pintôt des aois côtes, Irlandais-Unis,

defenders catholiques, gouvernementaux, on ne compta désormais que sur la force. Gratian, après des efforts inutiles pour repolisser l'introduction des mes très répressives adoptées en Angleterre, signala « l'épouvantable abime » où l'on marcha t. ot se retira pour quelques années du parlement de Dubin (1796). Déja le sang le la guerre civile avait coulé. En ce moment les adversaires les pars décidés de l'Angleterre sont les Irlandais-L'nis, car le clargé catholique se demande encore lequel il déteste le plus, le protestantisme ou le jacobinisme. Ils s'organisent militairement dans les quatre provinces, avec un directone control a Dublin, le juel demande des secours au Directoire français. Trois chefs, ie chevalerosque lord Fitzgerald, O Connoet Wolf Tone, s'entendent, en France, avec Clarke, lui-même. Irlandais d'origine, et le général Hoche. Le ministère ne savait pas lous les details de cette situation, mais assez de relielles étaient dejà sur pied pour qu'il la jugeat extrêmement grave.

Paix ou invasion? Élan patriotique. — l'it lesirant la paix, une grande partie de la nation la desirant, et aussi un par lement nouvellement élu. Le discours du trône (6 octobre 1796) en exprima l'es, n. Certains hommes des deux pays ne la soulaitaient pas En Angleterre, Burke, a la veille de sa mort, occivait un dernier pamphlot contre « une paix régieixe ». Aux plantes genérales du commerce et des pauvres, il opposait un talleau de prospérité, d'accord avec un autre observateur distingué, Mallet du Pan Tous deux avaient raison à un certain point de vue : pendant toute cette guerre, les gros lonnets continuaient à faire fortune. Les dessins du temps nous montrent les peux marchands écrasés de taxes, qui gémissent sons la banqueroute imminente, tandes qu'un énerme financier a lditionne les benefices des prises maritimes, des affaires indoues, des emprunts.

Le brusque renvoi du négociate u Malmesbury, pais les préparatifs de l'invasion de Hoche', rendirent une subite et durable popularité au parti de la guerre. Chambres et public se montrèrent prêts à tous les sacrifices. La taxe récente ayant constalé

<sup>1</sup> Voir o 1 sale , 441 et may

l'existence de 200 000 chevaux de l'ixe, on leva 20 000 cavalters de la yeomany. Cette milice de proprietaires gisés, très conservatrice d'opinion et très exercée ai riamement du cheval pouvait rendre le grands services contre des envalt seeurs qui forcément n'auraient pas debarqué beaux aup de chevaux. Autre personnel de luxe, 7000 gardes-chasse feraient de redoutables tiraille irs. La milice ordinaire fui augmenée de 60 000 hommes, et les forces régulières de 45 000. On accepta de nouvelles taxes s'ir le thé, les spiritueux, le sucre, les maisons et les ventes à l'emprunt baptisé logalty loan on s'empressa de toutes parts, et les hautes classes qui se s'ignaient ainsi ajoutèrent encore deux milhons sterling de dons patriotiques.

Crise financière (février 1797). L'Clan nouveau an patriotisme n'en subit pas moins deux épreuves terribles, précisément dans les œuvres vives du pays, dans ses deux côtés les plus forts : les finances et la flotte. Les récoltes melleures rendatent l'hiver moins cruel que le précedent pour les pauvres, nais les craintes d'anvas on le rendaient pénible au monde des affaires. Le 3 pour 400 tombait a 50. Le numéraire ne se trouvait que d'fucilement On se précipitait sur les banques pour retirer les fonds : celle de Newcastle auspendait ses raiements Qu'allant devenur la Banque d'Angloterre\* Elle s artou était en peral, parce que le ministère lui avant deman le el ava't chienu d'elle des espèces d'or et d'argent, par sommes considerables, afin le solder les troupes autrichiennes. Le samedi 26 au soir, son encaisse métallique ne depassait pas de beaucoup un militon sterling ruine probable pour le lands, si I on ne trouvait le moyen de conjarer les effets de la panique

Les directeurs mirent le gouvernement au courant de la situation qui davait faite, et provisoiremen le Conse liprivé défend l'à la Banque de payer ca auméraire jusqu'à ce que le parlement ent déliberé. Dans l'intervalle, suivant une methole de consultation que l'avait depuis longtemps et qui l'avait rendu populaire dans la Cita, les principaux l'anquiers et negoniants se réunissent, adoptent les mesures proposces, que le parlement n'aura plus qu'à ratiner. Le cours force des billets de panque leu, Jonna le caractère de monnaie véritable,

Presque unque, dans les transactions publiques et privées Votee d'abord pour seize mois seulement, la mesure se protongea, d'échicance en échicance, jusqu'après la fin de la grande guerre. Premier resultat excellent, on vit renaitre la confiance, malgré les attaques d'une opposition qui commençait à se décourager, et de l'écrivain financier William Morgan, contre l'administration de P.tt. Celui-ci ne rencontrait plus d'obstable monétaire d'au gereuse facilité, qui le poussa dereché à la prodigalité, pendant que l'agiotage pervertissait le public

Révolte de la flotte (avril-juin 1797). — Les maiel la des vaisseaux qui faisaient l'orgueil du pays se plaignaient de leur mauvaise nourriture, de la réluction de leur solle, de la reclusion a on les relenais le longues années, des cruaulés de la discipline, de l'abus qu'on faisait du chot a neuf queuex : les sont les griels professionnels, millement politiques, au nom desquels la flotte de Portsmouth refusa l'obcissance, débarqua ou enferma ses officiers, rédigea deux petitions adressées au parlement et à l'Amiraute. Une commission envoyée de Londres trouva les doleances justifices, y fit droit par des reglements nouveaux, non sans d'orageuses conferences entre les delégués et les amiraux. Ayant demande et obtenu le pardon royal, qui seul leur paraissait une garantie suffisante, les matelots, satisfaits d'aulours de voir destituer cer ains de leurs chefs reprire i leur service.

Une seconde revelte, d'un caractère heaucoup plus grave, eclata sur les vansseaux qui gardaient l'embouchure de la Tamise. L'âme du complot était un marin du Sandwich, nommé Richard Parker, imbu, paraît il, des principes révolutionnaires sans qu'on puisse établir qu'it aut été en rapport lirect avec des Français. Les rebelles se fonnèrent une organisation démotratique un comité remplaçait dans chaque navire le corps des officiers, et un conseil de délégués dirigeait l'ensemble de l'in surrection. Co qu'on reclamant, ce n'il a tir un moins qu'un code tout nouveau. L'Amirauté réjondit qu'elle ne pouvait rien accorder de plus qu'a Portsmouth. Alors Parker arbora le drapeau rouge, et fit de la propagande dans la flotte qui, sous le vieil amiral Duncan, surveillant la cote hollan laise. Il y réussit

tellement bien que l'Angleterre fut sans defense reelle pen lant plusieurs semaines. L'ennemi ne le sut quaprès coup, grâce à l'napileté de Duncan qui multipliait les signaux comme s'i avail en toute sa flotte a sa disposition. Cependant les insurgés menaçaient l'arsenal de Woolwich, la ville « ème de Londres Le gouvernement, applyé pa l'oranime indignation, même par Sherdan, cotte fois encore different de l'ex-prit les mesures les plus energiques pour isoler les traîtres. Il coleva les bouces. etergnit les phares, garnit de troupes les deux rives de la Tamise Rien no le servit mieux que l'anniversaire de la naissance de George III, qui tombait le 4 juin. On put constater une fois de plus le loyalisme du petit peuple, dont sortaient les matelots. Plusieurs vaisseaux, ce jour-là se séparèrent des meneurs, que blàmaient ouvertement leurs camarades de Portsmouth. Des le 13 juin, le Sandwich seul portait le drapeau rouge, et biertôt l'équipage laissact arrêter Parker, qui fue penda.

Découragement et impopularité des whigs (1797-· Le peril moriel a iquel l'empire l'ritannique venai-1799) d'écl $z_i$ per red mbla le zele parriotique, be...queux,  $anta_{\mathcal{I}}acobi$ Ce dermer adjectif servait de fitre à un neuveau périodique di ige par le plus mordant des je mes disciplus de Pitt, le député George Canning. La popular te de Fox acheva de som brer, lorsqu'on le vit si peu effrayé par l'acarchie des « remparts de hois ». Tantôt seul, tantôt imite par quelques-uns des amis que les restaient, il pric l'habitude de ne l'as vonn à la Chambre Cerx des députes wings qui desapprouvaient la grève parlementaire reconnaissalent le mordant Tierney pour leur el ef. Un jour, la querel e entre cet orateur et Pitt pris une tournare tellement personnelle, qu'an duel au pistolet s'ensuivit. Les deux adversaires mirent d'aille irs un soin egal a se manguer. Quant à Fix, il ne se sentait plus à l'aise que dans 10 « club whig », societé plus aigrie en raison les déceptions et des défections. Il y était accueilli par les toasts comproo cuants du radical Horne Tooke et du plus opposant des pairs, le due de Norfolk, qui ne craignait pas de ranimer le parti en lui proposant l'exemple de Washington. Fox lui nême buvait à la souveramete du peuple de la Grande-Bretagne. Le roi,

malgré la résistance de Pitt, le raya de la Late du Cooscil privé et retira au duc ses commandements. Gillray, dans ses caricatures, accusait Fox de trahison : il le montrait guidant la flotte française et lui ir diquant du do et Saint-Paul de Londres

Le péril de l'invasion reparaissant en effet, avec le nom une première fois maudit de Bonaparte. L'orage, pour s'être détourné sur l'Égypte, n'en fut pas mems suivi avec anxiété, car il menaçait les Indes sans que la côte l'handaise fût dégagée de toute inquietade. La victoire d'Aboukir souleva des transports de joie, et la popularité de Nelson grandit rapidement a côte de celle de Pilt. La plupart des nouvelles de l'année suivante fortifierent ces deux renoir nees, ces deux puissances. Pour lant le gouvernement s'armait plus que jamais contre les mecontentements et les menaces de l'intérieur.

Nouvelles mesures de répression (1799) --- Fox avait dit avant sa retraite : « Les opinions ne deviennent dangereuses pour un État que lorsque la persécution oblige ses habitants à se communiquer leurs idees sous le sceau du secret » En effet, pendant que l'opposition légale tombait dans l'impuissance, pres que dans le silence, l'anarchisme secret restait un danger ians l'ombre, avec ses adhérents toujours plus hameux. Les « Sociétés de correspondance », traquées par la police, ébanchaient le plan d'une confedération genérale entre les Anglais-Unis, les Écossais-Unis, les Irlandais-Unis, prêts à donner la main à une uvasion française. Après la défaite des insurgés irlandais, le gouvernement connut assez bien cette organisation pour i exposer en détail devant la Chambre des communes, et Pitt demanda, obtant facilement un l'ill pour la régramer. Les « Sociétes le correspondance » étaient interdites; on traitait comme des lieux de désordre les sociétés de discussion et les salles de lecture non autorisées. Les in primeurs devaient metire leur nom sur tous les livres ou papiers sortis de leurs presses, et, mesure aussi peu britannique que possible, en devenaient criminellement responsables. Ainsi poursuivit on les éditeurs d'an painpillet qu'ils n'avalent pas lu., Wakefield auteor de ce pamphiet, vraiment subversif d'aillours, subit deux ans de red sion dans la tres dure prison de Dorchester. Fox et d'autres sonscripteurs réuni

rent 5000 livres sterling en sa faveur mais il mourut pe i apres sa libération. Au moment où finit le siècle, l'arsenal de la réaction tory est complet.

La révolte de l'Irlande (1797-1798). - Les témoiganges des contemporains ne laissent aucun do ité sur la déception generale que produsit chez les Irlandais pris en masse l'échec des tentauxes de Hoche Dès l'année 1797 le pays est en feu sur plusieurs points. Les soldats lu géneral Lake donnent le signal des violences, des loriures, que l'autre parti ne lardera pas à uniter. Le parti lui même change de nature : au Leu d'être surtout presbyterien, il devient surtout catholique, malgre les efforts de l'évêque de Curk. Le père Murphy et l'autres curés sont de vrais chefs vendéens, plus populaires que les Irlandais-Unis protestants en correspondance suivie avec le Directore français. Des tentatives suprêmes sont factes pour éviter une guerre civile en regle. Le comte de Moira va declarer au parlement de Londres qu'il a vu « la tyranme la plus absurde, la plus révoltante qui ait jamais pesé sur auc me nation, que si le système actuel est survi plus longtemps, il n'y a plus d'espoir de voir l'union entre l'Irlande et l'Angleterre subsister. cinq ans encore ». Il répète ses objurgations au parlement de Dublin mais le chancelier lord Clare, beaucoup plus maître le la situación que le lieutenant lord Caniden, et beaucoup plus énergique, répond qu'un gouvernement révolutionnaire est complètement organise, et que c'est l'unique faut des concessions. L'organisation signalée par le terrible magistrat existait réellement, et ses chefs avaient fixé la date du 23 mai 1798 pour le soulevement general. La police, informée par d'hab' es délateurs, devança les conspirateurs, sais i leurs papiers, blessa mortellement Fitzgerald, arrêta O'Connor, Coigley, Emmet, Bond, Mac Neven, qui furent condamnes à mort cu enfermés. Un desarmement général priva l'insurrection de 46 000 fusils et de 12 canons, mais ne découragea pas les prêtres, qui mair enant étaient les vrais chefs. Le nouvea : secretaire d'Irlande, le jeune lord Castlereagn, au début de sa gran le carrière bistorique, ecrivalt « Les prêtres condusent les masses au combat . C'est une conjuration jacobine qui emplote des instruments clericaux, l'ardente bigoterie des papistes servant micux les chefs rejublicains que le métontentement froid et calculateur les presbytériens » Notons ces paroles, qui expliquent l'antipadric prolongée des tories, et aussi du potit peuple auglais, contre le catholicisme.

Les hest lites serieuses ne durerent que quelques semaines. En attendant le nouveau neutenant lord Cornwallis, le général Luke attaqua 20000 ir surgés dans leur camp de Vinegar-Hill et les batt. Ensuite Wexford succomba. Une répression tres dure s'ens uvit, malgré les efforts du modéré Cornwallis, qui écrivait douloureusement et le langage des principaux personnages encourage de système de sang. A ma propre table on ne parle que le pendre, de l'isiller, de b ûler. Un prêtre a tul été mis a mort, voilà toute la compagnie en joie. Telle est la situation risérable de l'Irlande et de moi même et L'expérition de Humbert amena de nouvelles arrestations. Dans l'inver qui saivir, on comple près le cent exécutions. Et entore ce n'éta'il rien, disait Cornwallis, auprès de ce qu'auraient voilu ses aims, suivant lui pires que Robespierre.

L' « Union » de l'Irlande préparée (1799) — Cette msurrection manquée avant convain a William Pitt de la nécessité i unir plus égroitement l'Irlande à l'Angleterre. L'honnêle Corowall's et le cynique Castlereagh partageaient cette opinion D'assez Lonnes raisons ne manquaient point, comme le remarque Sybel, pour supprimer le parlement iriandais. Le conserver, r'était accep er re le alternative : ou bien il consinuait tel quel; alors tyrannie des Saxons anglicans sur les Celtes rathorques; ou hen only admettal serx ci, et alors tyrannie inverse. Le mélange des représentants de l'Irlande avec la major, é anglaise le Lon lies evi erait ces deux périls, le second surtout Pourrait on regretter sincerement ces lords microsnaires ou oppresseurs, ces élus sans électeurs serieux, et cette espece de contrat en verta daquel le parlement de Dublin obeissait au ministère anglais, qui en échange livrait le pays a quelques aristocrates? Les avantages positifs de l'union douamère compenseralent d'ailleurs la perte d'une autonomic illu-

t. Voir c. dessus, p 447

soire. Sealement l'histoire devait montrer que ce dernier raisonnement tout au moios était lui même une illusion.

Comme a strefois pour l'Écosse, il fallate faire accepter l'Union aux deux parlements intéresses. On commença par celai de Lor dres, l'opinion publique anglaise ayant sans doute peu de goût pour une telle association, mais s'étant resignée à l'avaler « comme une medecine amere », pourvu que les Irlandais délégués no fassent point papistes. Le message royal représentait I Union comme le veal noven de d'youer les complots de l'ennemi avec les Irlandais, et de fortifier l'empire britannique. Pitt prononça des paroles tres ét i hees : « Nous voyons le point sur lequel l'ennemi comman des sociétés civilisées nous croit a taquables; la prodence ne nous oblige-t elle pas à forufier ce point viluérable, engagés comme nous le sommes dans la Inite de la liberté contre le despotisme, de la propriété contre la rapine, de la religion et de l'ordre contre l'impiété et l'anaichie? » Ainsi, dans la pensée lu min stre l'Union faisait partie de sa machine de guerre contre le Directoire. Il continuant en m i trant avec beauco ip de som et l'eloquence, l'intérêt d'un pays access defect teux que l'Irlande à s'appayer sur un pays anss, admirable que l'Angleteire. In ist ce o péril, au contraire! s'eche Sheridan : « L'Irlande est l'egale de l'Angleterre. ses droits sont mattagnables. Les Irlandais, dans une nouverle réfelhon, pourront dire ; « Noos nous soulevons pour recon-« querir notre existence politique, dont un nous a privés sans « notre consentement. » La première insurrection a été faite principalement dans un intérêt catholique, mais celle qui e la terait en cas d'adoption du bill callierait tous les partis, et qui pe ... dire alors quelles en seralent les conséquences? » Canning déclara que de toutes les enquêtes résultant la certifique d'un complet, encore existant, pour séparer completemen. I Irlande, et pour faire de cette île un foyer contagieux de principes revolutionnaires, « C'es, pour déjouer l'espérance le nos enne mis, c'est pour préserver l'Irande de pareils langers, c'est pour an éhorer sa situation (par il mon commerciale), que la mesure qui nous occupe doit être adoptee. » Une grande mujerité dans les deux Chambres donna raison a P.t. et à Canning

43

A Dublia, sans corruption in infinidation, une majorité en sens opposé n'était pas douteuse. Ni les protestants orang s'esfiers de leur victo re, j'entends ceux qui tenzient à le 11 race et à leur religion plus qu'a leur sol autal, ni ceux d'entre eux chez lesquela se montrait la preférer de inverse, ni les reformistes libéraux de l'écoie de Grattan, ni les patriotes celtes et catholiques tels que le jeune O'Connell, ni aucune partie de la population en denors de la faction dominatrice, ne pouvaient envisager avec plaisir la ruine de l'autonomie. Corawalus, gémissant des saletés » noxquelles il so trouvais mélér et ne s'y mélant que froidement, n'aurait pas vaincu a lui seul l'opinion soulevée; mais lord Castlereagh ache ait ceux-ci, enguirlandait ceux-la, intimidalt tout le monde par une considérable occupation ini itaire. Avec tous ces moyens il obtint, non pas la majorité qu'il s'élait promise, mais la moitié à peu près des suffrag s, dans une serie de votations qui laissèrent la question in lècise. Alors, pour preparer son succès complet en 1800, il recommença le trafic dans de plus grandes proportions. En même temps il caressait habilement l'ambition des deux partis religieux. Aux ultra protestants ii fit comprendre que l'intime union avec le grand pays où lears coreligionnaires etaient absolument les maitres assurerait à jamais leur domination. Aux yeux du clerge in ligene il fit luire l'espoir de l'emancipation positique des cach diques duas les deux pays. Il avait soln de dire que e etait le projet de Pit ; il avait som de no pas dire, peacêtre même ignerail il, que jamais le r il ne le sau Louvierait

Les premiers mois de l'aunée 1800 verront la Jermere réunion du parlement irlandais, les efforts mutiles de Gratian et les autres patrioles. L'ine double majorité de 45 députés et de 27 lords voters l' « L'inen ». Le joyeux carillon des cloches de Saint Patrick inspirera à 1 jeune O'Connel une sorte de serment à Annibat, point de depart d'une lutte d'un demi-siècle. Ce n'était point, comme le remarque F de Pressensé, l'intime et celle union conclue un siècle plus tôt avec l'Écosse : « L'inique effet de cet acte était de noyer la legisla ure dans celle l'Au gleterre. Sous tout autre rapport l'organisation du pouvoir exécutif et de l'administration demeurait comme devant. Le

gouvernement du Roya ime-Uni persistait dans la poutique intolérante et exclusivo que le gouvernement autonome avant si longlemps poursuivie, en favour de la minorité protestante et anglo-saxonne, contre la majorité celte et catholique.

Au moment ou rous quitlons l'Irlande, après le vote de l'Union, a question de l'emancipation catholique s'annonce comme une des graves difficultes du gouveri ement britannique dans les teux îles

Nouvelles charges financières — L'autre difficulte est causée par l'énormité croissante des lépenses. Le ministre ne s'en effrare pas, it no fact pas moins admirer son tilent sur l'angols. sant budge, de 4798 que sar le trio appant budget de 1792. Les aggravations de taxes sur toutes choses ne a ffisent plus, bien qu'on ne paisse s'en départir. Une inventor qui ne donne qu'imparfatiement les resultats attendus, c'est le rachat de l'ancienne bind tax. Il faut po ir l'année suivante une ressource plus sare et plus durable, qui atteigne teutes les fortines, l'income tax l n comité du grand jury appréciera la sincérile des déclarations, ecuell lorjours prévu de ce genre a'impôts. Pitt évite avechabileté et resolution l'autre écuell qui était de trop épargner ou de trop écraser les riches proprie aires. D'une part il admet le principe le progression exemplion au-dessous d'un revenu de soixante livres sterung, augmentation graduce du laix de so xante à deux cents, et à partir le ce chiffre, le Jixième au revenu. D'autre part i, se refusait à exempter le contre ce et l'industrie, et il refutait un oraleur qui avait parlé de frelons inutiles : « L'honorable membre a rangé dans cette catégorie les proprietaires du sol, cos hommes qui forment le hon par legael sont ames entre elles les liverses fractions de la societé, sur qui, en grande partie, repose le soin d'auministrer la justice et de maint nir l'ordre dans le pays, ces hommes qui donnent du travall et du pain aux pailvires, à qui sont dus tous les progrès de l'agraculture, auxquels le commerce lui même est redeval le de sa prospérité » Ces derniers mois no sont ni une rome, ni une gageuro : en sept ans, i uportanons comme exportations avaient augmente d'un tiers. Seulement, pendant cette même période, la charge du contribuable avait doublé

#### BIBLIOGRAPHIE

Desuments et envrages contemporalms — (\* Sur bit e. Fex Co resp. indense between W. Pits and Charles, duke of Exdand, Edimbourg 1890. Deares and correspondence of Mose \* 1860. 2 vol., l'evêque Tombine son précepteur, lefe of vir Pitt, 1811. 3 vol., Speeches of Pitt. 3° én 1817. 3 vol.; The efe of William Wilberforce, 1839. 5 vol. Fon. Speeches, 1818. 6 vol. Memorials and correspondence of Fon, ed lord John flus sel. 1856. 3 vol. - Memorials and correspondence of Fon, ed lord John flus sel. 1856. 3 vol. - Memoris of the court and cal mets of George the third par le duc de Buchingham computation scavent den pie e. 1883. 4 vol., Memoirs of the what parts, during my time, par lord E. Molland, pr. 1. par son fins, 1884. 2 vol.

2 Sur les aures oraleurs et hommes a Etat . Speeches of Shuridan. 1816, a vol.; Works of Shoridan, ed. Stauferth, 1875. Speeches of Canning. les & premiers vol., 1828 Diary and correspondence of Ch. Asket, lora Colchester, pob par son fils, 1864, 3 vol. Speeches of Ersking, ed Brougham, 1847, 4 vol. I arms and co respondence of cord Anchimel. Diaries and correspondence of loro Malmonbury, 1844 4 vel Correspondence of Charles, first marquis Cornwallis, ed Ross, 1859, 3 vol. Coul ec responsence of Wellington 186", a vol Memours and correspondence of # Samuel Romilly pub. par son file, 18:0 3 vo. , to meme . Observations on the crominal law, 1810 et Speeches, ed Peter 1820, 2 vol -Lors. Dudley, Letters to the bishop of Llambuf, 1841. Cobbott Acis and jeunes gens, trad Vernes. - Prescott, Paris et Geneve, 1889 Memours and Correspondence of Francis Morney, 1884, 2 vol.

3º Sur la Revillion françoise, létat « wind et les poetes Burke, t V et VIII les Works, 1823 — Payne, Rights of man, 1791 «.

Wachintoch, Vindoux gatters, 1792 — Les nombre vécres al olitoristes le Classicon, de 183 à 1808 — Bentham, Norks éd 1843 — Wordsworth Pott ca. Works, ed Morrey, 1889, et . I des Prox works, éd Grasac, 1876

Southey, Pacture works Paus, Go guant a d.

4º Pour les fours le l'envre de Meymolds, de Gaimborough, de Lawrence, etc., es pour la caricature l'ouvre de Gillray, de Nawlandson, le Woodward des Cruikshank, en

Livren plus recents is General is Other les histories cite tans les voi imes précédents, la National Riography, éd Lesne Stephen, i Entique la britain en le Thirmain de la illerature augusse i Allibono Phila telphie, 1888 et suivi, les titliet ly le Massey, History of Encland during the reign of George the third, 1860-1863 les dermers volumes de Leeky la Pictor au History de Craik et Macfarlane, 1853 4 voi, History of Aurope 1789-1815) d'Alison, qui e met la Provide de dans le partitory de la little Gardiner. A student's Motory of England, 1895, les i vres sou cert extès de Sorel et de Sybe. Le till de la Litterature en XVIII siècle de Villemain, le till de l'Unite s'intéringue (A gielen 4, par Galiber et Pellé (844 his ouvrages de Thiers et de M. Moussays sur les guerres de Empire, apmbreux ar reles de l'Édinburgh Remem de la Quarterty Revieu le la Neure des Deux Mondes, de la Reque Britannique, etc

2º Sur P.L., Fox et les aures hommes l'Alat Lord Stankepe, Life of Pat, a vol. trad. Guz A. Paris, 1862 2 vol. — Calmon, Witham Pitt Paris,

<sup>4 \*</sup> of avis contraire, Lon res e : le me : ce publication

1835 Trevelyan, Earty hand y of Ch. J. Fox, 1884. 3° ed., lord J. Russell, Life and times of Fox. 1866, 3 vol. Moore Life of Sheridan. 3° ed., 1825, 2 vo. — Lord Brougham, Historical sketches of st tesmen in the time of teories III, Paris, 1839. Pellew, Life and correspondence of took Sidmouth, 1877, 3 vol. Twiss. Life of lord Ehlon, 3° ed., 1846, 3 vol. Younge, Life and administration of lord Liverpoot, 1868. 3 vol.—Alison, Lives of L. Castlerra, hand s. Cu. Schwett. 1861, 3 vol.

3° Sur Arlande et aux letat social et libraire. F. de Pressenso, l'Irlande et l'Augteur, e appuis l'acte d'Union jusqu'à nes jours. 18.0-1888, avec l'indiale anglaise du sujet, Paris, 1889. Guillon, la France et l'indiale pen ant la Repotation. Paris, 1888. Pair i les nombreux duvrages sur Howard, sa Vie et sa (orrespondance par Field 1850-186." Foitnitski et Bonet-Maury. La transportation russe et angla se, Paris, 1803. Grant, History of the neuspager press. Rabbe Shelen, sa re et ses annes, Paris, 1863. — Spencer Walpole. † I de son History of Euge al from the constant on of the great was in 18.3, 1878.

#### CHAPITRE XVI

### L'ALLEMAGNE Saint-Empire — Autriche — Prusse

De 1789 à 1799

## I. - L'Allemagne à la veille de la Révolution.

Situation politique de l'Empire avant la Révolution — Nous avous précedemment indique les principaux traits de la constitution impériale cans la seconde moitie du xvin° siecle !. La Diete formait en definitive le soul trait d'union entre les livers États dont se composait i Empire. Sans elle, comme bisaient les fégistes, l'Aliemagne cût ressemble à me codection d'îles séparées du continent et isclocs entre elles, dont les habitants n'auraient en in bacs ni pou s pour communiquer ensemble. Si défectue ise que fût cette organisation, persoane ne voulait y porter la main, on osait à peine en demander le rajeu dissement; on s'imaginait qu'il était encore possible de rendre quelque vigueur a ces institutions surannées. Au surplus, l'Europe sem dait interessée à leur maintien. « Jo suis persuade, écrivait Gustave III à Louis XVI pendant la guerre d'Ami rique, que Votre Majesté ne perdra pas de vue les affaires d'Alie nagne,

<sup>4</sup> Voir ci-dessus, a VII [ 898,

dont l'eta, me paraît d'antant plus dangereux qu'elle est dans ce moment-u abandonnée aux injustices de l'Empereur et à l'ambition du roi de Presse, . Si Votre Majesto... ne paraît plus sy intéresser toute cette machine s'écroulera. »

La désagrégation de l'Allemagne cût éte d'autant plus facile que les princes etalent divises entre eux, défiants les uns envers les autres, indifférents à l'égard de l'Empereur, insensibles à l'honneur de leur nom. Les esprits les plus distingues, le pie ix Gellert, par exemple, qui était devenu l'idole de ses contemporams, et inspirait au peuple une grande vénération, élaient auss, deponivos de sentiment national que d'idees politiques Les petits tyrans dont fourmil at l'Allemagne avaient beau јев - l'obelssance au prime était en effet un dogme, d'autant plus puissant qu'il impliquat, une sorte de respect mystique de la force el de l'autorité. On parlait bien de « liberté germa rique », mais le seus de cette expression semblait avoir été fixé par les traités de Westphalle , elle impliqua t surfout l'impuissance de l'Empereur, la souverameté croissante des princes, e. le droit pour ceux el de négocier séparément avec les puissarces étrangeres.

La creation le Fürstenbund n'avait pas suff, à éveiller le sens des questions d'interêt national. Les publicistes les plus inflients sont unanimes à vouloir que l'Allemagne, dans son intérêt même, reste morce de Ils ne sont pas attirés comme les ecrivains français contemporains vers les grandes questions politiques et sociales: ils re se placent jamais au point de vue national allemand, ils poursuivent Jes au is particuliers, mais sans re nontre prequè la source même du mal. S'its abordent les questions de philosophie politique, ils se gardent des applications , tant le respect de la l'invarcnie et de la distinction des classes penetre profondément les espiris!

Au désarroi politique de l'Allemagne correspond une profonde deta lence economique. I industrie ne fai, ai cun progres : le pays manque de routes, de canaux, de moyens de comir inication, et le particularisme triomphant contribue a empêcher toute entente entre les petits souverains. La diversité des monna (s, des polds et des presures, la multiplicité des douanes, les entraves mises au commerce, tout concourt à naintenir l'isolement et à entretenir les dénances. Les petits Étals se ferment jalousement et une serie de barrières rétrécit 'horizon.

Les classes rurales sont dans une situation plus penible encore. Joseph II et le margrave de Bade, qui ont aboit le servage dans leurs domaines, ne trouvent pas d'imitateurs Partout les paysans sont soumis a une foule de charges, de corvées, de vexations, on declare communement qu'ils ne sont pas assez cultivés pour s'apparteuir a cux mêmes. Copendant les théories les physiocrates commencer t à aturer sur eux l'attention. Quelques ectivaires s'inquicient de leur sort, on pane sérieu sement de les instruire, de leur comm riquei un peu de ces lumières dont on est si fier, et de créer pour eux des écoles. Mais il ne s'agit pas là de reformes sociales qui amélioreraient leur condition. Ce ne sont que des elans de philanthropie, un simple a cho des discussions qui agitent alors la France et l'Angleterre.

Insucces des efforts de Joseph II. — Joseph II a'élait value neut efforce de rendre que que vigueur à l'Empire. Il etait trop caprièreux et n'avant pas l'esprit assez souple pour y parvenir. Ne consultant avant d'agir ni le génie ni les dipositions de ses sujets, ne comprenant pas qu'il eû, eté plus habile le faire servir au b en general leurs prejugés, leurs superstitions mêmes, il s'acharna à renverser des institutions que le lemps avant consel dees, à déraciner des opinions qui avaient la consecration des siècles.

Son insucces était d'autant plus inévitable que ses projets se heurtaient au nauvais vouloir de la Prusse Fiers de leur récente élévation, les Hohenzolleir ne pouvaient en effet se prêter au rajoun ssement des institutions impériales qu'à une condition : c'est que la couronné impériale passât sur la tête du roi de Prusse, mais tant que l'Empéreur était en même temps chef de la maison d'Autriche, ils avaient tout intérêt à ce que le pouvoir impérial fût aussi fail le que possible.

Negliger les anciens rapports du souverain avec la Diète et les États de l'Empire, c'était donc pour Joseph II le moyen de perdre peu à peu toute l'influence que l'Autriche avait

exercee jaars an moyen des chevaliers, des comtes, des prolats, des delegues des villes. Voi le riccer la régime nouveau en se passant de tout ce qui avait jusqu'alors servi de point c appui au gouvernement, mper al, c était préparer une déserganisation generale. Adopter une colitique religiouse qui mecor tental. le clergé, c'était forcement ébranler la cohesion entre les diffe entes nationalités. Aussi les sentiments particularistes se font-ila jour a la fois chez les Magyars, enez les Slaves, thez les Belges on out off que la domination activiclue, ne avant etc imposés à ces peuples non pas depuis des siecles, mais de la veille sculement. C'est en vain que Joseph II cente de soutenir son œuvre par la force et la diplomatie L'Autriche ne peut plus pretenaré exercer l'hégémonie en Allemagne : l'alhance cer lue avet la Russie en 1788 pour arriver au partage de la Pologne las a valu l'hostante de la Prosse et de l'Anglaterre elle contribue encore à accroître de fermentation interieure du pays. La Hongrie, dont l'Empereur a detruit piece par pièce la constitution, est prête a se revolter. La Belgique chasse les garnisons autrichiennes. Hongrois et Belges seuvent compter sur lappur de la Prusse, qui, sous prefexte de protéger la constitution de Liège contre les atlaques de l'évêque, a pris pieu sur la frontière belge :.

Fréderic-Guillaume II; débuts de son règne. It le de cet Auguste-Guilaume qui avait été si durement traite perdant la guerre de Sept ans, le nevea de Fréderic II s'était laissé entraîner dans sa jeunesse par son amour du plai sir, et n'avet pus lar lé a deplaîre a son oacle. Cel lieu avait luen ôt reconnu que la hienveillance banale que célebraient les fivoris du jeune prince ne faisau que dissimuler une profonde incapacité de comprendre et de voulour, qui devait a sement faire de lui la proie des intrigants et le soumettre aux plus misorables influences. It lu avait témoigne fort peu d'affection, il u avait même pas daigne, quo qui fût destiné à le reimplacer, l'initier aux affaires de l'État. En montant sur le trône, Frédèric Gui laume II avait trouvé une administration bien orga-

<sup>4.</sup> Vola Gedessus, p. 308 ev sulv

nisée, une armée remaiquable, et les coffres de l'Étal remplis. La Prusse n'éte d'en guerre avec auc me des puissances étrangères. Fredéric II en avait presque fait l'arbitre des affaires de l'Europe. Le nouveau souverain allait se montrer incapable de soutenir cette lourde succession, et son regne devait être desas treux pour son pays

Il avait une cer ame affabilité naturelle et une âme génére les portee aux entreprises chevaleresques. Mais a'il avait hérité du courage des Hohmzollern, s'il avait même un vif sentiment de sa dignité de roi et un désir sincère de travailler à la prosperité de son royalme, il n'avait ni la connaissance les choses, in la sûrelé de jugement, ni sursout la formeté de volonté nécessaires à un roi.

Ses débuts fuient assez heureux il paya les dettes qu'il avait laites avant de monter sur le trône, proclama la liberte du commerce des grains, et s'occupa avec zèle du sort des malheureux Musicien passionié, il suivit avec sollicitude le progrès des beaux-arts et germanisa le théâtre qui, sous Frederic II, était resté to il français Mais l'armée ne tarde pas à dégénérer. S'il adoucit la discipline, augmente la solde et réprime quelques uns des abus auxquels donnent lieu les procédés de recrutement, il laisse la direction aux mains de généraux trop âgés auxquels il n'ose pas donner leur congé. Doche aux idées phi lanthropiques du temps, il cède aux deinan les les bourgeois et multiplie les exemptions. Le reglement de 1792 proclamera encore le practipe du service militaire obligatoire, mais les dispenses qu'il accorde sont si nombreuses que le service les armes est pres que exclusivement abai donné aux fils depaysans.

Administration intérieure; édits de religion et de censure. — L'administration no tarde pas à son tour a périchter entre ses mains. Sans doute, on ne peut blâmer Frédéric Gullaume II d'avoir repudé le système français de la régie, d'avoir abolt le monopole du taliac et du café, a avoir cherché en nommant une commission sous la présidence du ministre Worder, une meilleure répartition des impôts. On peut lui reprocher plutôt de n'avoir pas su mener ses réformes à honne fin. Il ne peut faire aboutir le projet d'an impôt direct general,

et se contente d'in pôts nouveaux sur le sel, le pain, le sacre, la bière qui provoquent les récui muations. L'industr e du tabar se concentre entre les mains de quelques fabricants, qui la monopousent si bien à leur prefit qu'il faucra relablir le mono pole de l'État La contrebande fleurit plus que jama,s. Les biens du domaine sont l'objet le distributions inconsiderées, le Tresor s'appauvrit, et la Prusse se trouve bientôt dans une situation hamiliante. Les tarifs prohibilionnistes qu'on introduit paralysent le commerce avec l'étranger et l'institution du droit d'etape ou d'entrepôt impose de nouvelles charges au commerce en le rendant tributaire d'un odie ix monopole. L'industrie ne fait aucua progrès, et on voit éclater des révoltes de tisserands en Silésie, tandis que l'agriculture et l'élevage sont dans le plus triste éta. La colonisation, poussée si vigoureu sement depuis le commencement du siècle, se ralentit bien qu'un nouveau champ s'ouvre pour elle en Pologne fayeurs accordées à la noblesse correspond une oppression nouvelle des paysans, et Fréderic Guillaume II aura beaucoup de peine à promulguer le code preparé par Fredéric  $\Pi$  (l'AUgemeines Landrecht) contre l'opposition des hypocrites de la cour Sil parvient à mener à bonne fin d'importantes reformes en matière d'instruction pul lique. L'honneur en revient au ministre Ze îlitz, qui crée le conseil supérieur de l'instruction, charge d'exercer une surveillance active sur toutes les ecoles. Jess miner les plans d'étade, et de pourvoir aux principales amélierations Son chancelier le baron de Carmer sail défendre les forcaon aires contre l'arbitraire dont ils claient trop souvent vict.mes.

Les reformes et matière de religion son, moins dignes d'eloge. L'édit du 9 juillet 1"88, en affectant un profonc respect de la liberte de conscience, déclare que l'enseignement des pasteurs sera à l'avenir étroitement surve llé et ajoule « qu'on fermera l'acces de l'église a tous les candidats dont la doctrine ne sera pas reconnue pure et ortholoxe car c'est le seul moyen de sauver l'église de l'infection ».

En somme, cet è lit remet au jugement de quelques hommes le soin d'unposer un credo a sous un peuple. On comprend qu'il art provoqué de vives colères, et donne lieu à des persécucions de toutes sorles. Ceux qui se firent ainsi les serutateurs des consciences à hésiterent pas souteur leur édit à l'ule de la compression, au heu de le retirer, comme ou le leur demandait, ils preferèrent le soustraire à la discussion. L'édit le cer sure du 19 décembre 1788 soumit au jugement d'une commission pouvernementale tou, écrit traitait des à l'aires publiques. Ce nouvel edit était d'autant plus tyrannique qu'on ne distinguait pas les recherches serieuses des brochures politiques, ou des pamphlets. Les livres etaient soumis aux mêmes exigences que les feuilles volantes. L'organisation constitutionnelle (e l'Auc magne paralysa d'ailleurs les efforts du comité de censure. Ce qui ne pouvait se publier à Berlin l'était à Dresde ou à Hambourg.

Les hommes qui prirent le plus de part à ces réformes furent le geréral major Bischoffswerder et le conseill rontime Wællner. — Saxon d'origine, Bischoffswerder a était, depuis la guerre de la succession de Bavière, rapproche de la Prisse. A une ambition demesurée il joignait l'art de se donner toutes les apparences du desintéressement. Ne cherchant du pouvoir que le pouvoir lui-même, il abindonnait volon iers aux doites lu vaine satisfaction de fame parade de l'influence qu'ils crovaient posseder, lintigant avec une certaine apparence de myst come, il s'était insinué sans peine dans l'esprit confianc de Fredéric-Guidaume II et avait pris sur lui un grand ascendant

Le conse ller Wællner, in roduit à la cour de Berlin comme professeur déconomie politique, était devenu son compere D'abord incologient l<sub>1</sub> asteur, il avail, des 1755, abandonne cette currière pour s'attacher à un de ses anciens éleves Digot et sur tout ambitieux, il s'entendit avec B schoffswerder pour il miner le roi, se fit nommer en 1788 ministre de la justice, et fui le principal auteur de l'ed t de religion, regarde comme le manifes e du rouveau système de gouvernement. Son élévation impliqual éloignement de l'honnète Zedhtz, dont la dignité et la ferme. Élui deplaisaient. Des raisons spéciales contribuent a expliquer le crédit de ces deux homines. Par un phénomère qui s'est souvent produit aux époques d'incrédulite, beaucoup d'espits

étaient alors disposes à adopter des dees mystiques. On a dejà parlé des affiliations particulières qui s'étaient formées au sein de la franc-maçonneme, et dont la principale prit le nom d'Illumines. En opposition avec cette secte, mais soumise à des formes secretes analogues, s'était élevée celle des Théosiq hes, espèce de visionnaires. Sa doctrine, comme celle de beaucoup de mystiquos, permettait d'allier à un vague sentiment religieux des mours dépravées. Elle convenait à merveille à un prince denauche, et très disposé en même temps à croire au surnaturel des le debut lu regne, les visionnaires avaient per s'une grande i ifluence sur le gouvernement intérieur de la monarchie prus s'ellie; ils avaient délerminé Fré léric-Guillaime II à abandonner la politique, indifférente jusqu'au cyalsme, de Frédéric II à l'égard des diverses religions, et à se laisser g'uder par Wællner et Bischoffswerder.

Heureusement leurs tentatives pour confisquer la pensée publique n'eurent pas toutes les conséquences qu'en espérant les uns et qu'en reloutaient les autres. Elles échouèrent contre le manque le zele des subordonnes et contre la resistance du public, surtout contre le mépris que provoquèrent les horames qui en avaient pris l'indiative. On riait de leurs prétentions théologiques, de leur assurance à traiter les questions religieuses et a foudroyer la l'hée pensée.

Influence des favorites. — Si les réformes religieuses de Frederic Guilla une Il souleverent contre lu une vive irritation, les scandales dont il donna l'exemple indignerent encore bien lavantage ses sujets. Son tem crament sang un et sensuel le livra de bonne he ire à toutes les tentations des plaisirs physiques. Marié en 1765 à Élisabet. Coris me, tille du duc de Brunswick, il avait fait annuler cette première inion pour épouser Fré lerique Louise de Hesse-Darmstad. Le second mariage n'avant pas eté plus houreux que le premièr, et sans se donner la peine de le faire casser, il épousa morganatiquement la comtesse de Voss, puis la comtesse Dænhof. D'ailleurs, il ne renonça pas aux maîtresses : la plus célèbre fut la belle Wilhelmine Encke, fille d'un maître de chapelle, qu'il n'aria pour la forme à son cambellan Rietz, et éleva au rang de comtesse de

Lichtenau. Cette femme ambiheuse finit par premdre sur lui un grand ascendant et devint pour la Prasse une sorte de Pompadour. La coor de Berlin devint, su vart l'expression de Miraheau, un noble tripot, et le pays fut « livré en proie à des prêtres, à les visionnaires et à des filles. Ces se indales étaient d'autant plus attrisfants que le roi afficiant en même temps la prétention de réformer la religion et la morale, et lançait des édits destines a maintenir parmi ses sujets la pureté des mœurs On comprend que le but leuré ne fut guere atteint L'esprit particulariste favorisa la propension de ses sujets à critiquer sa conduite. En aépit des restrictions apportées à la 1 berté de la presse, on publialt une foule de pamphlets dirigés contre le souverain et contre son entourage, en même temps qu'on a laquait la manyalse administration des finances, les vices de la percennon des impôts, l'état deplorable des voies de communication, l'accroissement in que des privilèges de la noblesse

Le comte de Hertzherg. On a vu que la politique extericure de Fredéric-Guillaume II ne fut giere avantageuse à la Prusse. Son principal conseiller était alors Hertzberg nomme vain et presomptee ix, mais d'une intelligence vigou reuse et qui avait comme u mistre des qualités remarquables. Do se d'un, agement péné rant, et d'une grande ardeur au travail, il avait le don de présomption necessaire a un aplomate pour le faire agir avec assurance, et était sincerement devoué à son pays. S'il avait eu affai le d'un roi d'une nature semblable à la senne, il eût sans doute fait jouer à la Prusse un rôle plus unportant dans la politique européenne. Obsainément attache à la politique de Fié lem II, dont il avait eté l'auxiliaire, il ne sut pas la continuer.

En se montrant respectueux à l'extès de la viei le machine imperiale allemande, et s'intout en se flattant d'être « le véritable heriter du vieux système l'randehourgeois et le meilleur connaisseur les forces respectives des Étais de l'Europe », il se st beauca up a illusions. Persuado que « l'antagonisme irréconciliable des deux grandes puissances de l'Empire etait fondé sur

<sup>1.</sup> V ar el dessus, . 2º

une necessite geographique, il se montra partisan avant tout de l'adiance russe, tout en cherchant à entretenir de bonnes relations avec l'Autriche. Mais ses combinaisons diplomatiques en 1787 vis-a-vis de la Hollande, en 1788 dans la guerre entre la Suede et la Russie, en 1789 vis-à-vis de la Porte, firent beaucoup de mecontents : il eut la talent d'irriter i 4 striche et devint son irréconcuable ennemi.

États secondaires de l'Allemagne — Quant aux États secondaires de l'Allemagne, leur triste situation à la veille de la Révolution était une des causes principales de la misure politique du pays. Ce que la plupart der tre eux paraissa ent redouter pardessus tout, c'etait les progrès de l'unité politique. La Fursien bund de 1785 avait aucru leurs apprehensions i ils se répétaient à eux mêmes que si cette creation re ississant à concentrer dans la même main les forces de l'Allemagne, les résultats politiques et religieux de la guerre de Trente aux allaient être remis en question.

Ils étalent toujours prêts à invoquer les puissances étrangeres, garantes, disait-on bien haut, les traités de Westphalie « La Françe, écrivait M de Hohenfels, ne peut permettre que l'Allemagne se transforme en monarchie, car l'armée d'un empe reur d'Allemagne serait tout autre chose que le contingent de l'Empire 🤚 On avait fini par cronc, de bonne foi que le morcellement pontique de l'Allemagne était une garantle de paux pour l'Europe La Ligue des princes dut se norner à maintenir cette « liberté allemande » qui no fa sait que les ner un al ment pouvea i an particular sme. Phis eurs faits, tels que i invasion de la principante de Lippe-Bückeburg en 1787 , ar le lan Igrave de Hosse, Gaulaume IX, révèlent d'allleurs toute son impuissance. C'est da va a qu'un espart clevé, Charles Auguste de Saxe Weimar, cherche à lui rendre un pen le vitalité et ravaille à en faire la point de départ d'une transforma ion constitution nelle de l'Empire. La succession de Bavière une fois réglée, la Ligue des princes retombe dans le neunt, et on la voit disparaître avec une profonde indifférence. « Si le but de cette ligue, écrivait Maller dans une curiouse lyoch are, était simplement le main tenir le statu quo en Allemagne, quoi de plos décevant et de

plus dépourve d'interêt? Sans lois ne justice, sans garantie contre des charges arbitrairement imposées, sans union, ni espert national « voilà le statu quo de notre nation » En somme, l'Allemagne s'accommodait de cet état de choses, et on ne voit guere comment elle en serait sortie sans le choc venu d'outre-Rhin

### II. - L'Allemagne jusqu'aux traités de Bâle.

Premiers effets de la Révolution en Aliemagne : diversité des sentiments - Le coup de fouure de la Révolution française trouva en Allemagne en plussame e ho. Tous ceux qui avaient gardé au fon l'de leur cœur quelque amour de la liberté. s'enthousiasme ent, our les hommes de 1789 la je messe a ritout admina les deciarations enflammées des grateurs et la verturépublicaine des Girondins. On cessa, tout a coup, de celébrer le prestige de l'Empire, et le vieux barde Klopstock lui-même détourna ses regards du camp des Cherusques pour célebrer Laffranchissement de la Gaule. Un courant d'enthousissime s'épancha en prose et en vers corfre les tyrans et les esclaves A Hambourg et dans d'a itres villes on fêta la prise de la Bastille. et on planta des arbres de liberte. Gœthe et Schiller, Kar-et Fighte, Stollerg, Muller, Schleezer, Forster, Steffens, rivaliserent d'admiration, et facilitérent singuièremen. L'œ avre de propagande des ilées revolutionnaires à travers l'Europe.

Fout autres furent les sertiments des cours et des gouvernements. La dévolution française s'attaquait aux idees absolutistes, à tous les appuis de l'ancien regime, à la noblesse, au clergé. Elle portait audacieusement la main sur des droits regardés comme mattaquailes. Beaucoup de seigneurs allemands avaient des possessions considéral les en Alsace, en Lorraine, en Bourgogne <sup>4</sup>. Les décrets votes dans la nuit du 4 soût

<sup>4</sup> d'élo ent les archeveques e ecteurs le Mayence, de Cologne et le Treves les princes déques de Strasbeurg, de Spire, le Dâle, les Chevaliers leutoniques, es al mayes le Wisse brung et le Ménster, le duc le Wartemerg, e palatin les Dans Ponts, le lan grave le Hesse Darm-tailt, le l'argrave de Badles permes de Massat de Leulingen, el la mouvensielle, le Saha la chevale medit l'arriche un certain n'artiré de converts

les atteignaient dans leurs droits feo la ix. Is crierent a la spoliation, et leur indignation fut d'autant plus vive que c'était le Paris, sans les prévenir ni eux, in l'Empire, qu'on leur enle vait des droits considérables. Les deputés du cercle du Hant-Rhin, assemblés à Francfort en janvier 1790 prirent des conclisions par lesquelles l'Empereur et le Corps germanique étaient requis de protèger les États, la noblesse et le clergé de l'Empire contre l'arbitraire le l'Assemblée nationale. Joseph II avait promis de soulenir ces réclamations, le roi le Prusse était intervenu, et Louis XVI se montrait disposé à accorder des ledommagements, mais on rejeta avec hauteur ceux qu'offrait son gouvernement des assignats et des biens nationaux. Leopoul II ne tarde pas à exiger de son beau frère, le 14 décembre 1790, le retablissement de l'ancien état de choses et le maintien des droits seigneuriaux supprimés

D'autres fuits provoquaient aussi la defiance et l'irritation des gouvernements germaniques. Un hanquier prussien etabli a Paris, Jear Baptiste Clouts (qui se donnait i ii-même le nom d'Anacharsis , faisait paraître, à la fête le la Felérahon, des représen ants de toutes les nations!. Cette façon d'exprimer l'universalité des principes de la Revolution apparit aux souverains de l'Europe comme une menace coutre leurs droi s. Ce revirement fut paraculièrement sensible à la cour de Berlin. Celle-ci avait d'abord salué avec joie les promiers débuts de la Révolution française, croyant surk ut y voir une cause d'affaiblissement de la vie.lle alliance qui unissait la France a l'Autaiche. Le ministre de Prusse a Paris, le conte von dei Gultz, n'avait pas craint d'entretenir des relations amicales avec Peuon et a autres membres de la Consultante. La Prasse s'élait même montrée partout favorable aux senuments populaires contre les souverains : des officiers prossie is avaient organisé Larmée belge contre Joseph II, tanais que des troupes prusstemnes protégeatent les Liegeois contre le prince-évêque, le comte a lloepsbrock, et n'étaient retirées qui a la suite d'une décision de la Chambre imperiale, qui maintenait l'évêque dans ses anciens drons (avril 1790).

. Nort College, p. 90 e. 245. Historic Angrale VIII

0 - 4

44

Ces dispositions premieres no tardaient pas à se modifier. Dès le mois de juillet 1790, Bischoffswerder songesit à faire une contre-révolution, parlait d'une ero sade contre la France et de la solidanté des trônes. L'Europe etait bientôt mondre de libelles dépeignant les misères de la royaute française, et appeiant les rois à son secours. Les hommes de 89 étaient dépents comme des « anthropophages » aussi fercces que làches, que la moindre menace de l'Europe feruit disparaître sous terre. Lally Tollendal lançait de Geneve (nevembre 1790) sa brochure « Quantius Capitolinus aux Romains » où il pretendait que les Français élaient vus partout avec cra,ute, horreur ou commiseration. Les traductions des « Réflexions sur la révolution de France », de Burke, se répandaient promptement dans toute l'Europe. Ces pamphlets surexcitèrent partout les hannes, d'autant plus violentes que l'on considérait la France comme incapable de se defendre.

Défiance des petits princes. — C'est parm, les petits princes que la Revolution fat accuellie avec le plus de défiance ils s'imaginaient, dans leur vanité et leur orgueil, qu', s'étaient eux-inèmes atteins par les coups qu' frappaient la noblesse de Versailles. Tous avaient, au cours du xvint siècle, évolué plus ou moins vors l'absolutisme, les pouvoirs des Etats (Stande s'étaient evanouis. Il n'y a pas que la France ou il y avait in c Bastine: le Kænigstein, le Sonneastein, le Pleissenburg, le Hohenasperg, le Hohentweil, et bien d'autres châteaux forts étaient l'épouvaire des siques. Le duc Ge rges de Saxe Mei ningen disait de la cour de Charles Theodore à Mannheim « Nul homme n'ose parler de tous les actes de tyrannie qui s'y commettent; même en dehors du pays personne n'ose écrire la dessus »

Des 1789, de fortes secousses se firent sentir I, y out dans l'île de Rügen, par exemple, une revolte de paysans qui aboutit a un veritable massacre. L'excitation fut grande dans d'autres controes : elle se namifesta, dans le Haut-Rhin et le Palatinat notamment, par des refus de prestations et de services. Une émeute éclata sur les domaines du comte de Schonburg dans la Saxe electorale. Les paysans refusèrent de payer les rede-

vances accoutumées, ils s'armèrent de bâtens, chassèrent ou assommerent les exécuteurs de justice, menacètent ceux mêmes qui ne les inquiétaient pas de mettre le feu à leurs maisons, et exigèrent impérieusement la remise de leurs charges. Ce soulevament, qui eut un certain refentissement en Anemagne, fut d'ailleurs vite comprimé : ce ix qui y avaient pris part furent traités avec douceur et, au bout de quel jues mois (à l'exception de l'au eur J'un violent pamphlet, qui fut enfermé à Torgau ; remis en liberté. L'effervescence fut accrue par la présence des congrés, qui, fuyant la France, inondèrent l'Allemagne, où ils furent accueillis a bras o ivects par les se gueurs et les princes. Leurs idées réactionnaires, leur attitude arrogante et leur conduite peu exemplaire agicent sur l'esprit des populations et delection èrent celles de la vallée du Rhin à adopter les idées de la Revolution.

Avènement de Léopold II — La mort de Joseph II fevrier 1790, fut d'auleurs le point de départ d'une politique nouvelle. Troisième fils de l'empereur l'rançois I° et de Marie Thérèse, Léopold II avait succédé à son père comme grand duc de Toscane en 1705 ° t avait commé l'infante Marie-Louise d'Espagné, dont il eut seize enfants, grant admirateur des physiocrates, il s'était signalé par son zèle pour la réforme de toutes les parties le l'alimmistration. Son ait de gouverner était tout florentin : il recourait volontiers aux moyens secrets et à l'espion agé. Un peu pessimiste dans l'appréciation des hommes fort instrut, mais d'une raison froide, il arrivait au pouvoir avec les conceptions strictement constitutionnelles. Sa foi politique correspondait à celle des hommes de la Constituante. Le prince lui apparaissait exclusivement romme le délegué du peuple

Il se trouva d'abord au milieu des plus grands embarras les innovations imprudentes de son frère avaient provoqué partout des soulèvements. Les provinces helges semblaient per lues; la Bohème et la Basse-Autriche étaient en pleine effervescence. L'host-hé de Fréléric Guillaume II, qui cherchait à conquérir

<sup>1</sup> Vor andess is, p 91 94

<sup>2</sup> Y in chaessons at chapitre Italia

une influence prépondérai le en Allemagne, aggravait encore la situation : il soutenait les Belges révoltes offra t à la Pologne de grands avantages commerclaux, lui promettant de l'aider à recouvrer la Galicie, et encourageait la Porte à pousser vivement la guerre qu'elle avait commencée depuis deux ans contre l'Autriche.

Doné d'un esprit délié, à aimant in les moyens violents in les mesures ralicales, le nouveau souverain jugeà la situation mieux que Kauntz et tenia de sinstituer une politique de menagements et de concessions à l'opiniatreté et aux procèdes impérieux de son frere. Resolu de se contenter de l'héritage de ses peres, il prit les choses comme elles étaient, et, sans aban donner les idees unitaires de Juseph II, relàcha peu a peu les hens de la centralisation, travaillant avec intelligence à la restauration du pays. Il declara lui-même qu'il considéra t les Etais provinciaux comme les colonnes de la monarchie, qu'il voulait leur rendre tous leurs privilèges, et se concerter avec eux pour accorder ensemble les intérêts de ses peuples et les siens.

Conséquences du congrès de Reichenbach. — Mais c'était sur out l'ambition de Frédéric-Guillaume II et de Hertz berg qui inquiétait Lécpold. On a vu comment au congrès de Reichenbach \* il parvint à séduire l'esprit mobile du roi de Prusse et à faire avorter le plan de son ministre.

Le congrès de Reichenbach fut suivi de pres par la disgrâce de Herizherg. On travaillait depuis longtemps à ruiner son crédit dans l'esprit de Fredéric-Guillaume II. Un attache d'ambasside, Lucchesim, que le roi de Prusse avait appelé de Varsovic, l'avait persuadé qu'il fullait renoncer a s'occuper de ces affaires d'Orient, qui n'etaient pour lui qu'une gêne et un tourment; il avait tourne les vues de son maître vers les révolutionnaires de France, lui montrant que l'occasion était favorable de se poser Jevant les puissances européennes en « Againemnon de l'Eu-

<sup>1</sup> Volt clia essus, p. 303 et saiv.

<sup>2.</sup> Voir diffessus, p. 336 3. Let rooty fue r impace par les com est le Schilenting de d'Alversleber, relégué dans la position effecte de Directe i les solemes, es repoussé froide nent par Fréderic-Gallitame chaque fois qu'i lui offert ses ennects de ses services

rope monarchique « Bischoffswerder fut charge de sonder Léopold sur ses intentions à l'égard de la Révolution française et
de lui faire comprendre qu'il était du devoir des rois (surtout
chez le frère de Marie-Antoinette) do ne pus laisser impunies de
pareilles rébellions. Léopold renonça do ic a toute conquête en
Turquie, tandis que la Prusse promettant de s'abstenir de toute
manœuvre hostile. Mais Bischoffswerder avait d'antrès projets
il convoitant les comiés de Juliers et de Borg, le in souverain,
l'Électeur palatin, serait indemnise par la cession de l'Alsace,
tandis qu'on abanionnerait la Flantre à l'Autriche. C'était un
démembrement de lu France que, des 1790, la Prusse projetait
ainsi par pure cupidité. Mais le traité fut en somme peu avanta
goux à la Prusse. La Saxe cehappa à sa direction, pour reve ur
a ses anciens principes le mentra ite, et de nouveau la balance
pencha du côté de l'Autricne

Bien que la Révolution française inspirât de vives craintes a Leopeld II, et provoqua un rasprochement avec la Presse, l'entrevue de Pilinitz p'aboutit en som ne qu'à ces menaces. Le maréchal Lascy n'avait pas eu de peine à lui persuader qu' ine guerre contre les Français serait perilleuse et entraînerait inévitablement la perte des Pays-Bas II é ait resté sourd aux soll.erations des émigrés que sa reserve avai. La itant ; los exasperes qu'il avait donné l'ordre de faire dissiper leurs rassemblements. Léopold ne se souciait pas au fond de lier partie avec Freduce-Galliaume II, mais il ne voulait pas nen plus abandonner à celu, ci le soin de proteger les droits de l'Empire contre les usurpations de la Constituante. Il s'élait d'ailleurs engage vis-a vis des princes ecclesiastiques au inoment de souélection (septembre 1790 a « ne rien tolerer de ce qui serait contraire aux croyances générales et aux bonnes mœurs, ou de ce qui pourrait compromettre le maintien de la constitution et menacer l'ordre public »

Répression des troubles en Hongrie — La politique de Léopold en Hongrie et en Bohème fut assez habile. Elle est caractéristique de ses idées et de son mode le gouvernement. Joseph II avait méconnu les idées de nationalité et de patriotisme local. Il avait aboli les privileges des États provinciaux.

et blessé les populations en élablissant des démarcations de provinces tout arbitraires. A l'avenement de Leopoid II le mécontentement c'ait grand, l'espoir d'être soutenu par la Prusse avait encourage les Hongrois à la rébellion, et l'explosion de la Révolution française avait encore aceru l'effervescence. Léopold ad ple une tact que différente a il retabli. les Etats, respecte le patriotisme local et la langue hongroise, supprime la division en cercles introduits par Joseph II et évile de froisser les populations. Il se fait couronner sans peine à Presbourg le 13 novembre 1790. Puis il calme les apprehensions des Magyars en rattachant à une chancellerie nouvelle, créée par lui, l'examen de certaines difficultés. Il promugue le 8 février 1791 un élit de tolérance abrogeant les mes ires de rigueur de Joseph II. Mais il sait habilement faire appel aux Illyriens et aux Slaves contre les Hongrois, et se réserve, grâce à cette factique, les droits essentiels et les prérogations souveraines que Marie-Thérèse s'était fait reconnaître jadis. Sa conduite en Bohème, où les procédés arbitraires de son frere avaient fait bien des mécontents, est la même. Dès le 27 mars 1790 les prétendues reformes de Joseph son, retirees, la Diete est convoqués de nouveau, et le 6 septembre 1791, François est couronné a Prague.

S'il est vrai que « le plaisir servit à abréger ses jours », il est difficile d'admettre avec Barthi emy que Léopold II ne « pensait qu'aux moyens de s'alléger le fardeau des affaires qui lu pissut ». Non seulement il s'est occupé de calmer l'esput de ses sujets par son affabilité, sa condescondance, et par la révocation de celles des mesures de Joseph II qui avaient provoqué le plus de recriminations, mais il a travaillé avec ardeur à tempérer l'al solutisme de l'administration, à adoucir au nom de la liberte quelques unes des entraves apportées au commerce, a amellorer le système judiciaire. Sen œuvre fut comme le noyau de l'organisation constitutionnelle qui se maintint jusqu'en 1848. Elle atteste un progrès sur tous les terrains : dans le droit criminel on l'arbitraire de la police et des juges s'adoucit, dans les écoles, dans les séminaires, dans les finances. Des innovations de Joseph II, il ne laisse guere sursister que l'édit de tolérance.

S'il a senti que l'Autriche n'etait pas encore mûre peur l'état constitutionnel qui etait son idial à lui, on peut d'eo du moins que, pendant son court regue, il n'a abandonné au un droit de que que importance

Avènement de François II - La mort mopulee de Léopold II for monter six le crêne un je me prince dont l'avenement provoçus les plus vives espérances. Sa naissance (12 fevrier 1768) avait excite jadis de vifs transports parm, les Viennois lorsque son aïcule Marie Thérèse, ayant reçu la nouvelle de I heureux événement pendant une représentation au theâtre de la cour, l'annonça elle-même au public. Elevé d'abord, so is les yeux de son pere à Florence-François se rendit ensuite 4784) à la cour de Vienne, où son oncle Joseph II limitia a l'art de gouverner. Il put part en 4788 à la guerre contre les Tures, en reçul même l'année suivante la direction, de concert avec le marrchal Laudon, muis sans se signaler ni par ses talents militaires na par de grandes capacités. Sa première femme, Elisabeth de Würtemberg, étant morte dès 1790, il épousa en secondes no es Marie-Therèse des Deux-Sielles, dont il devait avoir treize enfants. Élu à l'ananimité le 5 juin, il était proclamé, le 6-roi de Hongrio. Le 44 juilles, son couronne nent à brancfort fut l'occasion de cos grandes fâtes et de ce cerem ma pompeux qu'on ne devais plus revoir. Le 5 acût ul etait cou ronne roi le Bohême

Almable, instruit, doue d'un esprit observateur, poussant l'amour de l'ordre jusqu'au pedantisme. François II avait peu l'expérience politique, il manquait d'idées personnelles; il avait une defiance naturelle à l'égard les hommes de valeur qui étaient en contact avec la

Penetro des drons heréditaires de la maison d'Autriche et de la grandeur de sa digné, il croyalità l'immortablé de l'Empire; il clait au fond tres absolu iste sans avoir les idees liberales de Josepa II. Hostile aux tendances constitutionnelles de l'époque, il en était encore a la conception de la royauté patriarcale des anciens te ups. Aussi n'avait il pas apprécié justement, dans le début l'importance de ce qui se passait en France. Il y voyait surtout des difficultés intérieures qui, pou en emps, aon de-

raient le canmet de Versailles en Europe. Il n'avait pas tardé à s'apercevoir que les consequences des dontrines auxquelles tant de gens ava en d'abord imprudemmert applaudi aliaient plus loin qu'il n'avait suppose, et qu'elles pouvaient ébranle. son propre pouvoir. D'un tempera neut pacifique, mais faible, il se la ssa a sement exciter c'u tre la France par l'orgueilleux. et perfide Cobenizel. Surpassant en complaisance et en déforenc : les courtisans les plus dociles et les plus deve lés Ségur , Cobentzel croyait en politique tout moyen convensi le pourvu qu'il réussit. Sackant faire oublier une laigeur peu commune. par des manieres bageantes, sa conversation vive et sa gaieté snaltérable, il prit d'abord à la coir un ascendant considérable. Représentant à son maître la France comme un « ramassis de brigai de qu'il sera tifac le de mettre à la raison », il determina l'Empereur a prendro une attitude menaçan e, el une note du cabinel de Vienne irrita tellement l'Assemblée nationale quo Louis XVI se vit force de déclarer la guerre à l'Autriche Loroi de Prusse, fidèle à l'al, ance contractée avec Léopold II, fimarcher ses troupes sur le Rhin 4.

Conséquence des victoires françaises. — On a vu quel fut le sort de ces armées coalisées qui avaient reçu mission de détruire l'anarchie, de sauver le trône, de défendre l'Église, de rendre au roi le pouvoir Mediocrement organisées, commandées par des officiers qui avaient sur l'influence des idées cosmopolites du temps et discutaient les ordres des généraux, elles furent vaincues par les volon aires qu'unissait un même sentiment de foi et l'enthousiasme La belle armée formée par Fréderic II s'évanouit. Des le mois d'octobre 1792 les Prussiens avaient repassé la frontière, et, quelques semaines plus tard, Custine occupait la rive gauche de Rhin.

Situation du pays rhénan — C'est suriout en étudiant la désagrégation de l'Ademagne orcidentale sous les pas de l'armée française victo reuse qu'ou peut voir comment se fit en Ademagne, à partir de 1793, la liquidation du passé L'admirable pays du Rhin était à la fin du xvii siècle, au dire même des

<sup>1</sup> Veir ci-dessas, 1 131, 233, 231

historiens alleman is, le point le plus gangrene le l'Allemagne. « L'oisiveté et le plaisir, écrit Forster, remplissaient la vie des classes supérieures, ausolertes, a nauelles, paresseuses, profondément ignorantes Partour avec cela, ce n elaient que coteries, palousies, discordes. \* Nalla part n'apparaissaient plus nette ment les vices de la constitution impera e e, ce morcellement qui avait amené une complete indifférence pour la pairie allemande \* Le caractere national, d.t M. Chuquet, se façonnact à peine dans ce pays qui ne portait pas même de nom géneral, comme celul de Soual e, de Franconi ; de Weterravie. La lungue. seule rappelant aux habitants qu'ils étaient de meme race » Dans les anciennes villes libres, les givalités des corporutions et I intolérance des obgarches qui les gouvernment avaient rumé to le prospente matérielle. Les finances étale : d'ins le p. 18 criste etat, les forteresses mal entretenues la codesse, en partie étrangère au pays, profondément impopulaire. Presque partout il ax start de vifs lissentiments entre les evêques et leurs chapires; les chanomes se recrutaient d'uns la noblesse de l'Empare entier, on les accusaía de penser beaucoup plus a leurs interêts. propres qu'a crex l'une cortres a laquette ne les attachait aucun non Aussi les rait on a un chargement les formes presentes La raison se soulève contre la tyratime politique » (l'orster). Mayence etait devenu an vental te foyer pour la philosophie des tranceres; ses archivâques y avalent appelé des littérateurs et des savants, on y sarvait avec allent on les événements de Paris. On y réclamant l'app n de la France contre les oppresseurs

Aussi l'issemble e nanonale shino germanique de 1793, prési lée par Hoffmant et Forster, i eut ille a ieune peine à transformer en « État intre » tout le territoire compris entre Bingen et Landau Elle léclara tout l'en brisé ivec. Empire es proclama l'abolition definitive des droits feodaux des princes ecclésiastiques ou laïques de Mayence, Worms, Spire, Nassau, Bade, Salm, Leiningen, de ceux des contes ou des chevaliers d'Empire et des villes imperrales. C'était comme ta formation anticipée d'une république rhenane

Il n'est pas dans le genie de l'Allemagne de mettre en pratique les hardiesses de sa pensee. Le lésir d'une ventable ceso haon sociale n'existait en définitive que chez un petit nombre de letarés, et si certains esprits révaien, un renouvellement de la société, la masse des habitants restait attachée aux vieilles institutions, ils donnaient sans murmurer argent et soldats, et on ne saurait découveir comme en France de véritables mouvements populaires ca<sub>i</sub> ables de renverser les plussances étal l'es.

L'apparenon des Français à Spire et à Worms avait suscité une parique générale dans tous les pays rhônans. Les archevêques de Trèves et de Mayence, avec leurs employés et une partie de la noblesse avaient pris la fuite « Jamais, dit un historien, le Rhin n'avait été aussi animé, » Le départ des nobles et des prêtices avait provoqué chez les habitants un redoublement de vœux en favour des armées françaises. A la frontière du Palatinat havarois on avait dressé de grands écriteaux avec l'instription « Territoire neutre du Palatinat ». Le landgrave de Hesse-Darms adt avait retiré jusqu'é Giessen les troupes qui cussent dû défendre le Rhin. Ailleurs on s'était défendu pour la forme, et Custine avait cié surpris de ses faciles succès "

Maye de clant la plus importante des forteresses de l'Allemagne sur le Rhin et comme la clef de l'Empire, c'est sur la
défense de cette ville que v'était concentre, su faible qu'il fût, le
principal effort. Su chine accent l'effroi des princes allemands.
Partou, les privilégiés tremblaierit, tandis que les literanx con
tinualent à appeler de leurs vœux le diapeau ricolore. Le sort
de Mayence entraîna color des deux Electorats de Treves et de
Coblentz. Ce fut insuite la riche cite de Francfort qui devint
I objectif du Français. On lui reprochait d'avoir prèté de l'argent
à l'Empereur pour nous faire la guerre, d'avoir donné i hospi
talité aux émigrés et attaqué avec violence la Révolution. Elle
dut payer une contribution de deux mi hore de floures

La chute de tous ces gouvernements était donc mévitalle, et la plus grande difficulte que ve trouver la France ce ne sera pas l'opposit or de ces populations, mais leur mertie (Denis). « Nous admirons la Révolution, disan à Custime un habitant du pays, mais notre situation et notre flegme naturel ne nous donnent pas la force de la suivre et de l'attendre »

<sup>1</sup> Your of desses, 1 234

La république de Mayence. Maître de l'Électorat, tustine avait declaré pril ne voulait imposer a icun régime administrant aux habitants. Se renfermant dans les attributions qu'il s'était données de « protecteur », il se borna a favoriser a réouverture des tribunaux, de l'Université, des écoles, et a assurer aux fonctionnaires le palement de leurs traitements

Auss, bien il peuvait restet à l'écart. Les esprits les plus distingies, et a leur rête le celèbre naturaliste Georges l'orster, plons l'admiration pour l'œuvre é naticipatrice de la Revolution, agnaient de la les meilleurs moyens de travailler à l'affranchés sement non sculement de Mayence, mais de l'Allemagne tout entière. Le Suisse Jean de Müller, qui considérait la Révolution française comme un bienfait providentiel, vint à Mayence le it dont et l'apput de son autorité.

L'entnousiasme des républicains le Mayence se heurta bienté t à l'opposition d'une partie de la bourgeoisie, spondemen des marchands, qui declarerent qu'ils voulaient une constitution nonarchique, lo maintien de l'union avec l'En pire et d's Ktais élus par la bourgeoisie pour limiter le pouvoir du prince

La Convention venait de déciairer par son lecret du 49 no vembre 1792, « qu'elle accorderait secours et fraiennte à tous les peuples qui voudraient recouvrer leur liberié ». Elle avait lecrête que dans ous les pays ou en reraient les généraix frai çais, ils proclameraient sur-lo-champ la souverainete du peuple, l'al obtion les dun siet des droits feolaux, le séquestre sur les nens des nobles et des prêtres, la destitution des anciennes autorités e l'élection de nouvelles ad ninistrations où entro-raient pécessairement des « sais-culottes ».

Le dissentiment qui se manifesta entre les nobles ou bourgeois partisans d'une monarchie constitutionnelle et les « amis de la liberté » una igura une nouvoire période lans les pays rhénans.

Ce su alors que Castine se decida à nommer une administration genérale pour les pays occupes. Le régime no iveau fut sanctionne par un plebiscite, qui, en lepit de quel jues résistances, fut pour les amis de la liberté un ventable triomphe les commissaires de la Convention Rewbell, Haussmann, Merlin de Timonyale, acrivérent à Mayence le 1° junvier 4793.

Mais les habitants n'acceptèrent pas sans appréhension le serment d'égal té et de liberté qu'on exigea d'eux. A côte des réactionnaires endurcis, il y avait des timides, comme ces marchands qui craignaient, devant les ordres donnes par l'Empereur, qu'il ne lour fût plus possible d'aller aux foires de Francfort

La période les violences commença. Apres qu'on eut voté « la réunion de l'Altemagne libre à la République française » à l'unammité des cent membres présents, Custine eut l'illee malheurense de lancer un appel à l'Allemagne oppranée. La republique mayençaise commit la faute le chercher à entraver l'em granon des citoyens hostiles au nouvel ordre de choses. On punit les députés qui ne venaient pas occuper leurs sièges. Les belles idées de fraternité se tradulsent par des contributions de flories leures sur les hab larts.

Les pays conques sont rumés par une série de régulations A côté de généraux à une remaiq table probue, à autres donnent l'exemple de la cupidate; tel Augereau, qui finit par soulever lout le monde contre lar, et Castine lui même, qui indispose l'opinion par ses procedes. On l'acruse de faire la guerre aux greniers et aux cassettes. Le pays est envahi par une tourbe de traitants qui s'entendent avec quelques fripons indigénes, et le gouvernement français, qui ne retire de toutes res violences. qu'un maigre profit, n'a pas assez d'énergie pour intervenir. Les habitants désertent, la misère devient bientôt genérale, les anciens maîtres du pays retro iven, un regino de popularité Mais si ce désordre retarde l'assumilation, il ne crée cependant pas un mo exement profond d'host lite contre la France. Il y a chez los populations de ces contrées comme une sorte de « renonciation tacite » (Denis) dont on no sauralt meconnaître l'importance

La theorie montagnard:, que s'est substituée à la théorie grondine de la guerre, accroît les inquiétudes. La guerre n'avait été déclarée d'abord qu'a la maison d'Autriche; voici la Diete qui intervient elle propose la creation d'une caisse d'Empire (janvier 1793) et vote le prélèvement par anticipation de trente « mois romains ». Elle proteste contre les théories de la Convention, s'indigne de ses efforts pour « seduire les

peuples » et denonce « les réveries néfastes et les conseils inconstitutionnels des philosophes »; elle se décide enfin, le 22 mais 1793, à déclarer la quer e d'Em, ver Bien que cette déclaration fut tres mal accuedhe de plusie irs États de l'Empire, des la fin de mars il fallait abandonner les places du Palatinat

Bientot Mayence, que la Convention seta, engagee d'honneur à defendre, est menacé par les armées prussiennes. On a vi combien la defense fut héroique. Menna pui, consoler les vaillants « mayençais » en leur précisant que les Français revien draient chercher leurs canons et vonger les injures qu'on leur avant faites.

La réaction autrichie me et princiere commonça. Lous les actes ou gouvernement republicair furent annulés. Les anciens fonctionnaires et les anciens abus furent retablis. Les rancunes de l'Église et de la louite l'ou geoisie juient se donner libre catrière. La restauration du passé sembla complète. Mais les peuples venaient de faire une experience : ils avaieat compris qu'il était possible de vivre sans les vieilles scruttudes l'autrefois, et les legius qu'ils avaient rejues de devaient pas être perdues.

Au mois d'octobre 1794, les Français étaient de nouveau sur le Rhin , les quatre armées du Nord, de Sambre-et Meuse, de la Moselie et du Rhin occupaient mentôt tout le flauve depuis Bale jusqu'a la Hoilande Mayence nous coûta plus cher. Ce fut sculoment après la paix de Campo Formio que les Antrichicus l'evacièrent La ville fut bloqués pencant qu'on négociait à Rastatt. Elle devait relomber pour d'x sopt ans entre n's mants.

Administration des pays rhénans. Nous verrons plus loin comment les pays rhénans furent administrés pendant la periode de l'Empire. Les principes diffect se molifier avec les gouvernements mêmes de la France. Au début on ne trouve pas d'organisation régulière. Ce sont les représentants en mission qui administrent d'après le irs idées particulières, laissant ordinairement en place les fonctionnaires. Il importe toutefois de signaler quelques tentatives d'organisation plus

<sup>4.</sup> Voar ca lessus, p. 255

<sup>2</sup> V mr in Jessus, p. 208

sérieuses : un décret du 14 mai 1794, qui creait à Aix-la Chapelle une administration centrale et divisait le pays en quaire distruts (portés ensuite à dix); un décret du 3 fevrier 1796 par lequel l'administration centrale fut remplacée par une commission administrative; un décret du 17 février créant deux discetions avec Coblentz et Aix-la Chapelle pour chefs-lieux respectés. Hoche, chargé l'année suivante de réorganiser le pays, institua une commission intermédiaire de cinq membres. Après sa mort, ses pouvoirs furent donnés à Augereau, qui se montra plus défiant dans le choix des fonctionnaires, exigea d'oux des engagements précis, et mit une grande ardeur à poursuivre les emigrés. Mais ce fut l'Alsacien Ruller, nommé le 4 novembre 1797 commissaire du gouvernement pour tout le pays entre Rhin et Meuse, qui introduisit surtout dans cettiontrée les institutions de la Révolution.

On ne saurait mer les progrès qu'en depit du système de contribution et de pillages qui créa beaucoup d'ennemis à la Revolution, l'amour de la France fit pendant les dernières amées du xvin' siècle dans la vallée du Rhin. Il suffira de rappeler le souvenir de Gurres, qui, avec toute l'ardeur de son ame énergique, s'enthousiasmait pour les principes républicains et caritaturait avec une verve infatigable les princes-évêques et les rois, Bien que l'idee d'une annexion pure et simple à la République française fût assez populaire, on prefère créer une République cisrhenane, analogue à la République cisalpine, avec des municipalités organisées d'après le modèle français, et qui devait être en somme un achemmement vers la réunion définitive à la France.

Désarroi de l'Allemagne; ministère de Thugut Le succès des armees de la Convention avait jeté l'Allemagne dans un profond désarroi Hertzberg, tombé en complete disgrâce, essayait encore de faire entendre quelques plaintes au roi sur la mauvaise direction des affaires. La comtesse de Lichtenau, toute-puissante, se posait en protectrice du comte d'Haupwitz et du secrétaire d'État Lombard, en qui Fréderic Guillaume II plaçait maintenaut su confiance On desirait vivement la paix El c apparaissait comme le seul remêde à la

de resse financiere dans laquelle se trouvait la Prisse. Aussi le campe, de Berlin agissait il auprès d'un certain nombre d'États pour les determiner à conclure des paix separées avec la France, ne s'apercevant peut être pas qu'il affaiblissait ainsi le lien de cohésion le ! Allemagne.

Il y avait longtemps d'ailleurs que plusieurs d'entre eux travaillaient au rétallissement de la paix. Théolore de Baviere par exemple faisant font son possible pour conserver la noutra-Lité De son côte, le landgrane de Hesso Cassel avait, des le mols de janv'er 1794, fait à la Convention des ouvertures pacifiques. Il avait e i le 26 septembre, à Wilhelmsbad pres de Himau, une umportanto entrevue avec le margrave de Bale, entrevue aux conclusions de laquelle le duc Louis-Engene de Wurtemberg avait donné son adhesion. Il s'agissait de renouveler la Ligue. des Princes, de créer une milice territoriale en même temps qu'une armée federale destinée à la défense des front'è es de l'Empue. On avait aussi proposé de substituer un impôt d'Empire aux Romermonale, de ressusciter l'ancien Gemeine Pjennig, el de s'entendre sur les mesures à prendre pour empêcher les progrès l' la Révolution a l'intérieur. Pressé le qui ter les rords du Rhin pour ceux de la Vistule, Frédéric-Guillaume II voulait avoir les mains libres du côté de la Pologne. Peu de négociations furent plus a sées que celles qui aboutirent au traité de Bâle '.

De tous les États allemants, s'était en somme. Autriche qui se montra la moins disposée à lesar net. Le faible François II avait accorde toute sa confiance à l'un des ennemis les plus déterminés qu'ait eus alors la France, le baror le l'hugut Fils d'un punyre batelier. Thight s'etait fait remarquer dès son enfance par une remarquable intelligence et une gran le persp'eacité. Recommandé par les jésuites, il avait en une rapide et billante carrière Grâce à l'appai du prince de haunitz, il avait el tenu en 1793 la direction generale de la chancellerie d'État; à la mort de Kaunitz, en 1794, il lui succéda à la direction les affaires etrargères.

<sup>4</sup> Voir or dessus, p. 319.

Thught, qui avait vu l'ancienne cour de Versailles dans les der niers jours de sa splendeur, prétendait « qu'une poignée de vau mens n'aurait pu renverser le trône le France », les gentils hommes enervés de l'ancien régime n'eussent été trop faitles jour leu résister et les aneantir », et Catherine II avait dit de lui en apprenant sa nomination : « Voilà un ministre jacobin qui s'entendra bun vue avec ses co legues de Paris » La Révolution française n'eut cependant pas d'ennemi plus acharné que cet enfant du j'euple parvenu aux plus hautes dignités. Sa haine aveugle à la fois contre la Révolution et contre la Prusse contribus grandement à jeter le gouvernement autrichien dans des em l'arras der au foit unpu ssant a sort r.

Thugut était d'ailleurs un homme d'esprit et de talents, doué de beauco ip de penétration et de fermete, d'une puissance de travail étounante, maccessible en apparence à toute fai desse, méprisant le danger, ne régardant que le but à atteindre, sans se l'asser arrêter ni par la crainte, ni par le plaisir, ni par le moindre scrupule de conscience. Il était dépourvu de principes moraix et politiques cynique cans l'appreciation des hommes et le choix des moyens, il savait merve lleusement dissimiler sa pensée, frapper à toutes les portes, conserver tous les chemins ouverts. Il savait aussi en toute occasion garder un sang froid qui lui donnait un graul avantage sur ses adver saires. La platique des affaires et la vio publique ne firent que développer le fond de despons le dont la nature avait marqué son car ictère.

L'opinitreté avec loquelle il tenta de mener la luite contre la Revolution française au nom de l'absolutisme feodal et religieux, si ene n'aura pas pour effet de diminuer territorialement l'Aut che l'époisera en hommes et en argent. La situation économique du pays ne fora qu'e npicor, en même temps que son prestige politique diminuera

C'est dans l'administration intérieure surtout que Thugut mente d'être jugé sévérement. L'Autriche est soumise par lui au régime le plus dur de la police et de la force. L'espionnage est organisé en même temps que la consure. Qui conque sait penser et parler est suspect de jacobinisme et exposé

aux plus trueiles persécutions. On affecte de respecter la constitution, mais on contralist à Vienne toutes les affaires. Les protestants sont soumis à toutes sortes de vexalions; on apporte mille entraves aux réunions de leurs pasteurs, on leur refuse l'entrée dans les co-porations. Et pourtant ces pasteurs précheut la guerre contre la Revolution française, ces protestants persécutés foarnissent genéreusement leur sang et leur aigent pour permettre à l'Empereur de continuer la guerre:

# III. — L'Allemagne jusqu'en 1799.

#### Conséquence des traités de Bâle pour l'Allemagne.

On a vu como en de la guerre form cable entreprise contre l'Europe coalisée, la France était soit agrandie jusqu'au Rain Un immense besoin le paix s'était partout fait sentir en Allemagne. la guerre n'y avait ju nais été populaire. Le césarroi dans lequel nos armées victorieuses avaient jeté je pays n'ivait l'pas montré à quel point le sentiment de la nationalité était faible? Tous sentaient que le hen qui unissait les diverses parties de l'Empire était rompu. Mais beau coup ivaient peine à admeture que les vieiltes formes consent tronnelles ne pouvaient in lefiniment suffire.

La désagrégat on de l'Empire faisait donc d'incessants progres. Elle fut accrue par les traités sepales que les Français passerent avec le Würtemberg et Bale en abût 1795, et qui étaunt comme les podromes de la Confederation du Rh. 1, par la secularisation des biens écclésiastiques, par la suppression du service de la poste confie à la famille de Taxis, par l'abrogation des droits feodaux écclesias iques. On comprend aisement imquetule dont le Reichstag, en septe obre 1796, se montre agric. L'habilete de la politique française qui avait consiste à isoler les États, à conclure des paix particulières avec chacun de ix, à se créer une chentele au Sud et à 10 iest, apparaissi t plus visiblement chaque jour. Une seule voix préchait l'amon, celle de Dalberg, coadjuteur de Mayence, demandant qu'on se

Hammaine also divides N. II

ralliat autour de l'archiduc Charles. Cette voix ne devait pas ôtre entendue.

L'Empereur se destait de tout ce qui eût pu augmenter la cohesion intérieure de l'Empire, et prife ait essayer le restaurer l'actique organisation les Cercles. Les vaines querelles d'autrefois reprirent de plus belle. On se demanda avec aigreur qui portait la responsabilité principale des malheurs qui avaient fondu sur l'Allemagne. La vieille hostilité de l'Autriche et de la Prusse se raviva. On declara bien haut que Frédéric Guillaume II, en traitant directement avec la France, i vait agé d'une façon inconstitutionnelle qu'il s'était readu coupable d'une véritable trahison envers l'Empereur L'Ailemagne, ajoula ton, n'est pas une fédération d'États in lépendants : tous doivent rester sonais à l'Empereur comme à leur chef, aucun ne peut conclure de paix sépaiée

Ces accusations s'expliquent beauco ip plus par la hame de la Prusse que par un véritable sentiment patriotique. La Prusse, dit un pamphlet de ce temps, se de clare l'amie des Français, e estè dice des assassins de leur roi, des ennemis des nobles, de gens sans mœurs, de parpires et d'impies. Elle introduit chez elle des hommes qui préchent la liberté et l'égalité, qui font une propagande coupable, et qui exaltent les destructeurs du trône et de l'autel! L'Autriche, qui n'entend pas l'ésarmer, resserre son ulliance avec l'Angleterre et la Russie.

Les trois années de guerre auxquelles mit fin la paix de Bâle avaient, on le voit, transformé complètement la situation de l'Allemagne et fait éclater au grand jour la faiblesse de l'Empire. L'alliance des deux principales pinssances de l'Allemagne, née de la convention de Reichentach, s'était dissoute Les progrès que la souveraineté territoriale avait faits depuis les traités de Westphalic apparaissaient au grand jour. Si la paix de Bâle n'était pas la première convention particulière qu'un État allemand conclusit avec tins piussance étrangere, les circonstances dans lesquelles elle avait été signée lui donnaient une importance particulière. On doit sans doute y voir plutôt le

<sup>1.</sup> Vo r co-destrat, p. 420

symptôme que la cause de la désagrégation de l'Allemagne Mais on doit aussi reconnaître que ce fut un formidable co ip de hache porté dans le vieil arbre. Et si, pout-êure, à ce moment, elle a eca é le danger qui menaça t alors la France de voir , antique constitution impériale re uplacée brusquement par une puissante nationalité germanique constituée sur des bases nouvelles, elle contribua d'a itre part à préparer ce mouvement de transformation intérieure que notre époque voit s'achever. Elle accrut, dans toutes les contrees de l'Allemagne et dans tou es les classes de la société, ce sentiment que l'ancien or le le choses ne pouvait se maintem? Aussi vit on, des 4796, de singuliers réveils de l'esprit public. A Ulni, par exemplo, une grande assemblée des comtes de la Souabi délibere sur la manière de défendre le pays, et les villes, de leur côte, se réunissent avec un but analogue. Le representant de l'Empire pres du carale de Souabe reanit à Kempten les États du cercle Kreisslande) pour organiser le Landsturm. Et des proclamations guerries es sont lancées. Tout cela n'aboutit à auc in changement notable. On voit repa raître dans ces réunions l'esprit traditionnel de formalisme el de peda tisme. Les pelits Etats de l'Allemagne cherchent avant to it à sauvegarder leur propre existence. Ce sont sortout les Habsbourg qui, avec cette remarquable perséverance qui les distingue, s'efforcent de tirer part, de la désorganisation de l'Empire pour s'agrandir de no iveau, et réparer, au détriment des petites principautés, les pertes qu'ils ont subles dans l'Allemagne occidentale Il faulta les victoires de Bonaparte pour refréner toutes ces ambitions

La part principale dans ces négociations revient d'abord a Thugut, secondé par le comte de Lenrbach, un intrigant jus tement méprisé, mais très au fait des affaires de l'Allomagne et de la partie occulte des négociations qui avaient abouti à la paix de Bâle, puis à Cobentzel. Les affaires de Pologne en 1794 et l'elévation de Thugut le rojeterent au second plan. La situation de ce lernier avait grandi après l'avenement de Paul I<sup>21</sup> (1796), il était paivent à obtenir la promesse d'une intervention armée de la Russie en faveur de son pays lorsqu on apprit la signature des préliminaires de Leoben (17 avril 1797).

N SP F F F S

On sait quelle part importante il prit à la agnature de la paix de Campo-Formio. On ne peut refuser à Cobentzel une gran le habileté diplomatique, Leaucoi i de prudence et de courage. Si les conditions du traité furent moins bonnes que ne l'aurait voulu Thugut, elles furent après tout encore meilleures que n'eût pu l'espèrer l'Autriche après ses defaites.

Le traité de Bâle, la « ligne de démarcation », les traités particuliers de 1796, les sollicitations à l'adresse unité de la Prance, tantôt de la Prusse, les proliminaires de Leoben, le traite de Campo-Lormio, tout cela atteste la desorganisation de l'Empire Autriche, Prusse, moyens États, petits États, tous ont des fautes à se reprocher. Quel est celin qui pourrait se flatter d'avoir montre plus de pauriousme que les autres? L'Emperour, à Leoben, a suivi l'exemple que lui à donné la Prusse on 1795, les autres États en 1796. Il cherche à faire croire au reste de l'Europe qu'il à fait son devoir vis-a-vis de l'Allemagne il fait insérer la fameuse clause sur le malatien de l'intégrité de l'Empire, mais il fait abandon à la France de la rive gauche du Rui, on se dedominigeant l'il même au profit des mers. L'hypocrisie de les matteurs rapielle celle de l'Empire byzantin (Hæusser

François II est incapable d'assurer le relevement de l'Autimble II laissa se reformer une sorte de mandarinat analogue a celui de la première moihé du xviut siècle toute innovation lui paraît suspecte; il se montre impitoyal le ceutre tout ce qui iui semble dangereux au point de vue politique : la défiance est letrait caractérist que de son gouvernement. Des ill eraux comme Hebenstrei , Bieveln, Pilleck, Maranovicz, essayent va nemer t de faire triompher les illées de la Révolution, leurs tentacives, soit en Autriche, soit en Hongrie, sont étouffées dans le sang et, sous prétexte de jacobinisme, la police proscrit à outrance toute aspiration vers la liberté. Comment est pu, dans ces conditions, se développer la vie intenectuelle et l'esprit le progres c'est dans lous les domaines le régime de la médicarite sans élan et sans âme (Hæusser)

Nor e dessis, p. 439

Situation de la Prusse — La Prusse ne se présente pas sons un aspect beaucoup meilleur. Son prestige avait, en Pologne comme sur le Rhin, singulièrement pâti, et le tra té du 3 janvier 1795 avait d'altord mesuré assez parcimonieusement sa part. Fredéric Guillaume II agit sagement en ramenant ses troupes du Rhin sur la Vistule Le traité définitif ou 21 octobre lu accorda un accroisse neut de 900 r. lles carres. Cost co resultat qui lui a valu l'appreciation in luigente des historiens prussions il a plus que double l'étendue du royaume.

Ce ne sort, d'ailleurs, dans cette « Nouvelle Prosse orientale », que confiscations arbitraires de domaines enlevés aux Polonais, chasse aux places, gaspillages le tout genre L'asse milation de ces pays à la Prasse présentait beaucoup de diffi cultés. Les usages, la langue, la roligion, la législation, les coulumes, tout différait. Fre lerie Guillaume II s'enlètait a administrer les Polonais comme suls allaient se transformer du jour au lendemain. Les gouverneurs curent la haute main sur la jurilicaion civile et pénale; les tribunaux locaux ne jurent continuer à rendre la justice que moyennant une autorisation speciale. On élablit or outre des tribunaits d'erquête, et les debats durent avoir lieu en allemand, il failut créer des interprètes et des traducteurs jurés, tandis que les juges qui ignoraient le dro t polonais ran ena ent toutes les questions au froit prussien. Les Polonais furent astreints au service milità re comme les antres habitants du royaume. On les accabla d'impôts. La noblesse fut dépouilée de ses droits seigneurlaux sir la terre, et ou provoqua amsi parmi ello des hames qui ne sont pas ételotes.

Dans l'Allemagne occidentale, Frénéric Gullaum: II admir le principe de l'indemnisation des princes la ques par le noyen des sécularisations. C'est en s'appuyant sur cette déclaration que la France fit admettre par l'Autriche. Jans les articles secrets du traité de Campo-Formio, qu'elle n'accepterait pus le nouvel agrau lissement territorial le la Prussé Celle-ci ne pouvait munquer de chercher à s'entendre avec la Russie pour faire contrepoids à l'entente de l'Autriche et de la France.

<sup>1</sup> Voir tir lessus, 359.

Quelques années auparavant, Frederic-Guillaume II avait réuni à sa couronne les deux principautés d'Ansbach et de Bayreuth, qui lui furent cé less par le margrave Christian Fredéric, nevou du grand Frédéric, et dernier rejeton de la branche de Franconie, qui n'avait pas d'enfants Spirituel, mais faible, nonchalant, ami du plaisir, ce prince, qui avait eu d'abord pour mattresse Min Claron, était devenu amoureux a Elisabeth Berkeley, yeuve de lord Craven, et qui ne voulut lui accorder ses faveurs qu'à la condition de devenir son épouse. Il priportait d'autant plus à la Prusse de réunir le margraviat que des enfants cussent pu nattre de celle action. Le margrave, en échange d'une rente annuelle de 300 000 florins, abdiqua sa souveraineté pour aller vivre en paix sous le beau ciel du Portogal ou de l'Hinlie. Cette négociation valut à la Peusse un territoire de 115 000 milles carres, une population de 400 000 àmes, in revenu de 4 500 000 florins, et un homme d'État qui devait lui rendre d'éminents services, le baron de Hardenberg

Administration de Frédéric-Guillaume II. situation intérieure de la Prusse resta pendant fout le règne le ce souverain très défectueuse. Nous avons vu le quels soundales il donna l'exemple. L'immoralité vite s'était etendue aux classes élevées et aux fonctionnaires. L'administration est abandornée à des hemmes mediocres, comme le Silésien Hoym; lo trésor amasso par Frederic II est dissipé; les impôts augmentent; le monopole du tabac, qui, au début du règne, avait été supprimé aux applaudissements populaires, est rélable (août 4797). La décresse financière s'actroit. Les nouveaux principes du Landrecht, que le roi était paryenu non sans peino à faire promulguer, ne penètrent que lentement dans l'esprit du peuple. Le roi lui-même ne peut renoncer à ses procedés arbitraires i d'exige, par exemple, le maintien de l'édit de religion, qui était en confradiction avec les principes poses dans lo nouveau Code

Pendant co temps, l'illuminismo fait de nouveaux progrès Sous le haut patronage de Bischoffswerder, un pasteur silésien, Daniel Hermès, et son gendre Sigismond Oswald, forment avec quelques ecclesiastiques berlino s'un nouveau tribunal supérear d'examen qui reçoit des instructions rédigées de la main même luiro. Quicor que se présente pour exercer des fonctions d'enseignement scolaire ou religieux doit se soumettre à un examen. Ce tribunal a aussi pour mission de faire dresser la liste de tous les paste us et professeurs en fonctions en distinguant soigneusement les orthodoxes des nétérodoxes, de parcourir les provinces, le surveiller les écoles, d'examiner avant l'impression tous les livres touchant par un côté quelconque aux questions morales ou religieuses. Ces tentatives de confiscation de la pensée publique écho ierent centre la résistance passive du public. Vaimement on s'attaqua aux Universités, mê ne en allant faire une er quêt : sur les doctrues des théologieus de l'Université de Halle : les enquêteires furent ai mal accueillis par les étudiants qu'ils revinrent précipi amment à Berlia

La reforme la plus utile fut la création d'un directoire de la guerre, dont la présidence fut confiée au duc de Branswick et a Mællen lorf, réforme d'autant plus nécessaire que tout reposait jusqu'alors sur le bon vouloir du roi, qui, avec l'aide de quelques inspecte irs, dirigeait tout. Le remutement fut aussimieux organise : on modifia la répartition des cantons, le nombre les officiers fut augmenté, l'armement amelioré, et les soldats traités plus humainement

Avènement de Frédéric-Guillaume III. Usé prema turément, Frédéric-Guillaume II mourut le 16 novembre 1797, agé seulement de cinquarte et un aus Le fis qu'il avait et du son second mariage avec Fréderique Louise de Hesse Darmstadt, avait alors vingt-sept aus. Bien que son pere, absorbe par sa vie de plaisirs, se fût qu'il occupé de lui, il avait ete elevé ev a soin dans une sorte de simplicité bourgeoise, qui lui avait permis de se mettre peu à peu en contact avec les différentes classes le la société Un maître pédant, le théologien Beluisch, n'avait pout la sser son hume ir enjouée se développer abrement, il lui avait inculpé du moins une piété sincère, et une aversion profonde pour la cour dissolue de son père. Si son horizon était borné, son jugement était droit, et il n'avait men du mysticisme du dernier roi. Il avait en 4796,

accompagné l'armée du Rhin sous la direction en duc de Brunswick, et, sans être remarquablement doué, y avait fait preuve de courage et de sang-froid. C'est pendant cette cam pagne qu'il avait vu à Francfort sur le Mein la charmante princesse Louise, f'lle lu duc de Mecklembourg Sirelitz, pour laquelle il s'était senti une profonde inclination et qu'il avait épousée le 24 décembre 4793

Son avènement fut accueini avec joie. Le peuple espérait, comme loujours, tro iver dans le nouveau regne la reparation des maux qu'il avait soufferts per can le precédent. On to irna ses regards vers le jeune prince avec d'autant plus d'espou qu'il promettait de marcher sur les traces de son grand oncle. On fut charmé de la résolution qu'il prit de visiter avec la reinc les principales villes de son coya une, pour recevoir le serment de fidélite de ses sujets.

Ses debuts sont heureux en effet, et lemoignent d'une réaction salutaire contre les procédes et les hontes lu regne precedent La comtesse de Lichtenau est expulsée de la cour Wællner, Bischoffswerder, Hermès, Hilmer sont congedies. On laisse l'édit de religion tomber en désuetude, en attendant qu'il soit rapporté. La censure est organisée conformément à l'esprit du soule. Le Consistoire superieur reprend ses anciens droits; le cours de la justice cesse d'être entravé par des ordres de cabinet arbitraires; le comité supérieur d'inquisition disparait, la haute cour des comptes, placée sous la direction du comte de Senu leburg, voit ses pouvoirs étendus, et d'importantes restitutions sont ordonnées au profit de gens la instement condamnés par le précedent cabinet. Une aministie est proclamee

Administration de Frédéric Guillaume III — Le jeune roi introduit dans le gouvernement un peu l'économie, économie d'autant plus nécessaire que le déserdre financier était considérable, et que la dette s'élevait à vingt-deux millions de thalers. Lui même donne à la cour l'exemple de l'ordre, de la ponctualité, et, pour la première fois, ou voit un roi de Prusse rendre compte a ses sujets de sa conduite La ferme du tabac, dont le peuple se plaignait heaucoup, perd son privilège. Le commerce et l'industrie recouvrent une certaine activité, et

même dans les provinces polonaises nouvollement acquises, le joune couple royal est acqueille avec allègresse.

C'est a que commente a se former, sous la lirection de Hardonberg, toute une génerat on de fonchonnaires distingués, Altenstein, Kircheisen Nagler, Sel den La situation de l'agriculture s'amélière, et Varsovie prend le caractère d'une ville allemande

Quelques réformes sont aussi faites dans l'armée; la solde est augmentée, les ecoles de garnison créées. Le 1007cai, roi se préoccupe plus que son père de la moralité des officiers. De ix é lits de 1798 tendent à faire d'eux une classe à part dans la société en interdisant à tout créancier de saisir les our se meubles des officiers, et en ne permettant a crux-ci de se marier que suls justifient d'un revenu personnel de six cents et is sans compter leurs appointements. Les voyages que Frederic-Guillaume III entreprend dans ses Élats sont pour lui l'occasion de passer des revues de troupes, de manifester sa sollicitude envers ses sujets, de corriger divers abus

I ne lettre du 11 avril 1798 Amoigne de son desir de confier à l'Academie des sciences de Berlin une sorte de sacerdoce laique, en la chargeant d'étalibr sur des principes solides l'étalication morale et scientifique le la nation, et de prémunir la jouncese contre une fausse philosophie. On supprime les anciens privilèges en verta desquels les étadiants avaice. Jeur juricition particulière, ne relevant que des tribunaux académiques.

Mais ampitoval le contre tout ce qui troublait son repos, et tres défant à l'égard des idres neuvelus. Frédere Gallaime III poursuivit les sociétes secretes, renouvela les mesures de rigueux contre la presse, et punit avec séverité les editeurs et distribute irs de libelles ou d'ecrits licencieux. Les Juns furent aussi traites avec une grande rigue ir i ils ne furent admis sur le territoire prussion que moyennant un cerlificat du magistrat de leur cantin, et ne purent pénetrer en Prusse que par un seul point de la frontière, munis d'une feu lle de route, et après avoir payé une taxe spéciale.

Les traditions admin stratives du regne précédent ne furent en définitive guère modifiées, et l'étude des réformes de Fre

déric-Guillaume III, dont quelques unes (comme celle qui concernait la suppression de la dependance hére litaire, Erbunteranagheit, des paysans) resterent à l'élat de projet, atteste que le nouveau souverain n'avait pas cette unité de vue feconde des vrais réformateurs. Dans son entourage se rencontraient, a côté do numistres émir ents, comme Stricusee et Hardenberg, des hommes mediocres, incapables de s'elever au dessus d'un formalisme égroit. Le général K eckritz était un espait borné-You Massow, qui avait remplacé Woulner disgracié, fit preuve a son tour de beaucoup d'intelétance dans la surveillance des écoles. Ce fut le frivele et intrigant Lombard qui prit sur son souverair le plus d'influence. Animé de tendances lilérales et Luman Luces, Fréderic Guillaume III violait peut être donner à la presse et à la pensée une plus grande liberte En fait, l'édat du 20 octobre 1798 établit des peines draconiennes, et les esperances conquis a son avene nent s'évano il rent bienlôt.

Peu experimenté en diplomatie et d'un naturel indécis, Fréderic-Guillaume III aban lom a la Jirei tion les affaires extérieures au comte de Hangwisz. Mal conseillé par des gens sans conscience, il nous apparaît comme desorienté au milieu des luttes qui mettent aux prises les grandes prissances de l'Europe, il se montre tres i qui et des résultats, mais comprend mal les evénements. Pendant de temps, le congrès de Rasiatt met la rive gauche du Rhin aux mains de la France. Les timides protestations de la Prusse restent sans effet Quand se forme la seconde coulition, vainement Cohentzel et Repnine vier pent le trouver a Berlin Bonaparte seul, à son retour d'Égypte, obtiendra sa confiance

Progrès de l'influence française sur le Rhin L'influence française na cessé, depuis la conquête de la rive gauche d'i Rhin, de grandir en ce pays. Ruller et ses successeurs, après avoir suppri né lous les privilèges de la noblesse cisrhénanc, abolt même les titres de princes, dirs, comtes, marquis et autres semblables, les justices patrimoniales, les dimes, les corvées, et affranche le paysan des sujétions feodales, organisent les pays rhénans. Quatre départements, sublivisés en

cantons et minicipalités, et administrés sur le modèle douné par le Directour; jour la France entière, sont crées (jan vier 1798). Ce sont le departement de la Roer, avec Aix-la-Chapelle pour chef-lieu; celui le Rhin et Moselle, avec Coblentz, celui du Mont Fonaerre, avec Mayence, et celui de la Saure, avec Treves. Les quatre profets sont étroitement subordonnés au commissaire du gouvernement résidant à Mayence. Les anciennes je sti es féodiles, collesiast ques, municipales, sont remplacees par des tribunaux étables conformement à la constitution de l'an III, et l'usage de la langue frança se est imposé aux trib maux.

Aux anciennes écoles et aux quatre Universités de Cologne, Bonn, Treves et Mayence, sont substituées des écoles primaires, des écoles centrales, des écoles spéciales de droit, de médecine, d'astronomie et l'agriculture, et l'enseignement religieux est exclu du programme des écoles publiques Mais l'application de la Constitution civile au clergé, suivie de la suppression de tous les couvents, avait provoque, çà et la quelques troubles. C'est avec le Concordat seulement que la paix religieuse sera rétablie.

## IV. - Le mouvement des esprits.

Transformation de l'esprit public. — Les dix dernières années du xvin° siècle sont particulièrement utiles à étulier lorsqu'on veut com, rendre comment, d'idées hamai. laires et cosmopolites, l'Allemagne est passée peu à jeu à la conscience de soi-même, comment surtout les Allemands ont su donner a leur patriolisme cette forme ariente qui deva i provoquer le grand meuvement de l'u depen lance nationale. Les événements politiques ne suffisent pas à expliquer tous les contre-coups de cette Révolution française qui, partie d'un appel à la raison universelle et à la fraternite égalitaire, aboutit à l'éveil de la nationalité germanique. Il faut chercher aussi dans le mouvement des ilées les causes profondes des transformations de l'esquit public

Le développement de la vie litéraire, l'importation des idees etrangeres, le pregres original de la pensée philosophique ont contribué, non moins que les faits politiques, à son évolution. Et on peu de à découvrir, dans la perio le qui secoule de 1789 à 1799, la plupart de ces multiples u filtrations qui preparaient les grands couvants de la conscience nationale, et qui devaient se répaidre au grand jour dès que les secousses politiques eurent ouvert un étemin a ces réserves de forces

Au xym' siècle il n'y avait point d'Allemagne, Leibnitz n'avait pas tro ivé d'echo à ce qu'on peut dejà nommer son patriotisme. Dans la divis on des interêts et l'opposition des influences on n'aperçoit ni pensée commune, ni centre de ralliement intellectuel et moral. Ce sont d'abor i des écrivains qui, sans intention expresse, commercent en cherchant d'ailleurs des modèles à l'etranger, à preparer un terrain d'enterte et a former un pull c. On en vient bientôt à penser que leurs œuvres doivent munifester le genie propre de l'Alemagne, et cette ambition est entretenue par le néveloppement à la fois spontané et reflechi de cette littérature classique, qui, en attentant qu'elle devint le patrimoine commun de l'Allemagne unitiée, allait contribuer a en former l'espir.

Poesie lyrique et poesie aramatique, archéologie et esthétique, critique et philologie, to il s'épano issait au moment où la Revolution éclata. Mais, par cela seul que l'âge classique de la litterature alleman de est posterieur a la période qui lui correspond chez nous, l'Allemagne ne se able t elle pas justifier cette remarque de Herder qu'un peuple plus jeune qui, grâce au cou lact avec des conceptions plus mûres, peut partir du point ou les autres se sont arrêtés, doit par là même aller plus avant? Sa m ssion et amenterait là cù d'autres se terminent

Idées d'humanité et de nationalité. Si l'on peut dejà parler, en 1789, d'anc patrie c. d'une certaine unité, il fau ajouter que cette de lé est toute intellectuelle. On proteste contre la forme exclusive du patriotisme antique. Mais on s'efforce en même temps de conci ter le cosmopolitisme le plus large avoc une notion chaque jour plus precise du sentiment germanique. Plus on travaille au biro de l'humanité et au triomphe de la

raison, plus on croit travaillei anssi à l'accomplissement des destinées nationales et a la réalisation de la haute mission qu'on se persuade êtr : l ·voluc a l Allemagne. Et si le peu ne allemand a identifie plus qu'aucun autre le régne de la force avec le regne do lucco, chez lu, du moins, la pure luterature a devance préparé, produit les événements considerables qui l'ont amené à subordonner la libre vie de l'esprit à l'action politique et à des préoccupations a hegemonie nationale. Wieland, prodignant ce talent souple et léger qui l'a fait comparer a Voluire, se milli plie dans les Revues Mercure allemand, Musee attique, Nomeau Musee attique. Il fait paraître, en 1800, le roman philosophique d *Aristi, pr* qu'il regarde lui même comme son chef-dœuvre, et où il enveloppe d'une forme grecque une saure ingenie ise de ses contemporains. Les idees nouvelles sont prônces surtout par un groupe de jeunes enthousitaites, désignes sous le nom d'école de Glpha, inarphiue o , Hamburd, et parm, lesquels il faut arepsilonter  ${
m Vess}$ Lau eur un peu sabué du charma it poeme de Louise (1793), qui devait preparer le jublic a mie ix goûter Hermann et Innethee. les deux Stoll erg. Mathias Claudius. Burger, l'auteur de la célèbre. bal ade de Leonore, qui allie les fermes populaires aux plus hautes inspirations. En empruntant å Klopstock som ardeur religieuse, i s sont par là même micux propares a comprendre le caractère à la fois rationaliste et mystique de la Révolution française Avec Gessner, l'école pastorale prèche, à l'instar de Rousseau, le retour a la nature. La jourssance que donne la nature. se ra tache e contemen là l'opposition qui se forme contre les institutions existantes estimant celles ci odicuses, on est pone a se refugier dans la libera, de la nature. On trouve ce sentiment cliez Zimmermaun, bai teur d'un grar l'o Arage «sur la Schtule », an'hs que Jacchi, l'admirace in de Spinoza, reven-I que contre un rationalisme trop sec la part du sentiment Continuant l'œuvre de Lessing, les Amis des lumières, comme Mendelssohn et Nicolai, répandent dans to ite la nation des mées de L'her e, de justice, de tolérance.

En même temps, sous l'influence d'écrivains il un caractère plus exch sivement politique, tels que K. F. von Moser, ou grâce al mitiative de publicistes tels que Schliezer, qui conquiert

à la presse de nouvelles librités, le préjugé nobiliaire est attaqué, le sort de l'homme du peuple et du paysan est l'objet de sympathies qui grandissent à mesure que « l'évangule de la nature », reçu de Rousseau, se répand davantage

Ces manifestations si variées si divergentes, de la vie litté raire et de la pensée philosophique, courso irent finalement a un mêmo résultat. Il se forme de ces éléments disparates un esprit public nouveau animé de tendances communes, d'un grand besoin de manifester la vic originale et la fécondité du genie germanique en tout ordre de choses, d'un grand désir de tout aj ister au niveau le la raison, et de travailler au progrès de l'homanité par le loveloppement de l'Allemagne, ou réciproquement de contribuer au progrès de l'Allemagne par le développement des lumières et l'ascondant de l'espri, et fin d'une aspiration vague mais profonde vers un état meilleur dans lequel on a l'autant plus for qu'on sen plus vivement la jeunesse relative de la civilisation allemande

Ces désirs confus et juvéniles expliquent ce que, d'après le titre d'un drame de Klinger. Orage et Violence, on a nommé, dans l'histoire littéraire, Sturm und Drangperiode, période de crise des intelligences que traverse un ardent désir d'atteindre la vérité. On y cherche le grandiose et rinouï, hors des conventions, mais au prix de mille extravagances ou de declamations v'olentes contre les abus de la vieille Europe. L'importe aussi de remarques que l'irreligion frivole ou railleuse, qui, de France, avait gagné la cour de Frederic II, n'entame point le grand public, elle se heure, sans le pénetrer, au sérieux le l'esprit allemand l'est ains' qu'a la baine des grans, à l'amour de la liberte, à un républicabisme d'abord farouche, Christian et surtout Frédéric-Léopold de Stolberg unassent le culte des idées spiritualistes et el étient es vivilée par cel n des vieux souve nus germaniques

Schiller et Gæthe. — Mais les deux hommes en qui l'Allemagne s'est alors le micux reconnue et le plus admires, J'es. Schiller et c'est Gæthe

Schiller (né en 1759) se passionne dès sa jounesse pour les grandes questions qui vont amerier les explosions révolution-

naires. In amour adent de la liberté traverse ses premiers écrits. Son premier drame les Brigands 1781), témoigne dé, a des préoccupations de sin esprit Dans Calode et Amour 1783) il stigma ise les scaniales et les abus des petites cours allemandes de ce temps. Dans Don Carlos (1787), commo dans ses premiers travaux historiques, l'Histoire de l'Émancipation des Pays-Bas espagnols et l'Histoire de la guerre de Trente ans, on reconnaît l'influence de Montesquieu, et on sent la largeur d'esprit d'un « citoyen du monde ». A la vivacité, à la profondeur, à la générosité du sentiment Schiller unit l'eclat d'une ardente imagination, qui reno ivelle sans cesse en Lui « il'inexprimables l'esoms spirituels ».

Gœthe (né en 1749), d'abord avocat au tribunal d'Empire a Wetzlar, calent l'ientôt l'Allemagne entière par la récit des souffrances du jeune Werther Les Années d'apprent sage de Withelm Meister (1796) n'ont pas un moindre succès. Gœthe souble, dans sa sérénité olympieune, majestieux et fecond comme la nature, dont il cherche à interpréter les œuvres inépulsables et à imiter l'infinie richesse.

Schiller et Goshe expriment tous deax plus complètement que leurs contemporains le génie allemand, au moment où il prend possession de ses forces pour les déployer bientôt en tous sens C'est grâce à eux, pour une bonne part, « qu'une certaine idee du caractère allemand, de la langue allemande, de la mission allomando, profondément imprimée dans les esprits, peut constituer une force morale et comme un dernier rempart detr'ère lequel, brisée, abattue, mutilée, l'Alemagne réussira bientôt a se recueilar et à se reconnaître » (Lévy-Bruhi). Il est viai que ces deux hommes, Gœthe sartont, n'ont guère envisagé le patriotisme qu'à travers de hautes préoccupations artistiques et philosophiques qui lui enlevent tout caractere passionné et militant Gothe revenuit d'Italie, d'où il rapportait trois chefsd'œuvre, Iphigenie, Torquato Tasso et Egmont quand la Révolution celata. Aussi les événements les plus terribles ne l'ont-ils point fait sortir de se calmo Lautain qui rossemble parfois a de l'indeffrence, mais qui tient à la large ir d'ane intelligence fermée seulement à toute partianté et a toute passion avougle,

C'es, dans Hermann et Dorothee qu'il faut chercher l'expression toujours sereine des émotions que lui causent les bouleversements poutiques. I horreur des scèlles qui forment l' fond du tableau fait simplement ressortir la l'eaulé paisible et la signification largement humaine de l'idylle; c'est ainsi qu'a ses yeux l'histoire particulière de chaque peuple, comme celle de chaque individu, doit être replacée dans la vie genérale de l'aumanite, qui lui donne son véritable sens.

Influence de la Révolution : Fichte; Herder. — En même temps que par une croissance organique, l'Allemagne developpe son propre génie, elle sulit l'influence des idées philosophiques qui de France rayennent partout. Le prestige de Rousseau notamment est considérable. Kant avoue avoir été frappé comme d'une revelation lorsqu'il comprit que le respect anyiolablement dù a l'homine n'était point réservé à une élite d esprits cultivés, mais s'étendait à tous sans exception. Cette idee des droits de l'homine et de l'universalité de la raison jette partout de profondes racines, et c'est à la fois le progrès spontare les idees courrates comme le trayad reflechi de la propagande philosophique qui disposent l'Altemagne à ressentir profondement le contre-coup de la Revolution française. La prise de la Bastilie est accueilhe avec des transports. Kl. pstock compose une ode en l'honneur des États généraux. Les Allemands, épris tout a coup des grands intérêts de la raison et de l'humanité, considérent l'experience tentée en France comme le modèle dont tous doivent s'inspirer Ils pensent que, sclonl'expression de Kant, le peuple français est en voie de passer à un degré d'organisation supérieur. Même de jeunes es, rits dont l'antipatine ivad ete grande l'abord contre ce as qu'ils nommaient les Weiches, lels que le futur auteur des Liscours a la nation allemande, s'enflamment pour celle gran le entreprise, sans même se laisser refreidir dans leur enthousiasme par les premiers exces de la Convert in

Il est intéressant toutefois de remarquer à quel point ce sonles mêmes raisons qui expliquent et les sympathies de l'Allemagne pour la Revolution de 4789 et l'explosion croissante du sentiment national le plus ai lont et le plus exclusif « Sans Kant, asson de, pas de guer e la l'Independance, » Sois ce paradoxe se cache une verte profonde. Ces idées de raison, d'égalité, de droit, qui, impor ées surtoit de l'étranger, s'incorporent intimement à l'esprit public de l'Allemagne et qui trouvent dans la loctrine le Kant l'expression la plus precise et la plus rigide, vont insinaer dans les âmes une formeté, une énergie, un sentiment de discipline et d'héroisme moral qui deviendra la ressource suprême d'une nation aux abois

Ce que la doctrine kantienne renfermant d'énergie laiente et de fince sociale ou patriotique, c'est. Florge qui devait le mottre en pleine lumière. Tandis qu'un vif me ivement de reaction se dessir e à mes ire que la portee de la Revolution apparaît plus clairement, et tand a que des hommes comme Stolberg, comme Georges Forsier, comme Kant ineme, vo ent leurs esperances déques, Fighte deme ire ficele à l'almiration qu'il éprouve pour le « bloc » des r1 es nonvelles , les violences mêmes le la Terreur. qui anenent peu à peu les plus fervents partisans de la Revolation, ne le découragent pas ; au risque d'être expalse de l'intversite d'Iena, il ne craîni pas de tirer les conséquences extrêmes de ses principes. Les tiues mêmes des ecrus juil publie sont significants : Reventication de la liberté de pensee, adressie aun princes de l'Europe qui font opprince jusqu'er 1793 et Rectification des jugements du public touchant la Revolution frangaise (479a). Chez de grant specialatif, qui reconnaissait luimême n'avoir qu'une passion, celle de l'action, le triomphe des idées jacob nes apparaît commo indispersal le tout a la fois au relevement de l'Allemagne, au salut de l'aumanité et au saccès de sa propre docti a v. en attenda v. qui I devienne « I aumônier laigue » la patrio isme guernier.

Mais, de tous les écrivains de octée epoque octée qui résume le mieux l'evolution de respirt public en Allemagne pendant les dix derr cres années du siècle, c'est pométre llerder : c'est en lui que se refletent le plus fidélement les mouvements de l'opinion. Son espirt souple et plustique revêt presque toutes les formes d'idées et de sentiments que traversent ses contemporains. D'abord humanitaire et cosmopolite, il contribue a rendre exclusif et jaloux le senument national, en deman lant

que la largue et la litte uture le l'Arlemagne restent vraiment allemandes. De l'ordre s iritiel et litteraire, il transporte ce sentiment dans l'ordre poblique à mesure que les événements l'instrusent. Pleis d'enthousiasme pour le mouvement liberal qui a pris naissance en France, il salue de ses sympathics, il ancourage de ses voux les conquêtes positives de la interie, et, appelant nettement les émigrés des traitres à leur pays, il esame que la France soul ent a le guerre leg time contre l'etranger, Mais c'est la une forme encore ibstraite et impersonnelle du patriolisme que celle qui consiste à se placer au point de vue de ses propres adversaires. Bientôt, par l'effroi, et la répugnance. que ani causcut la mint de Lonas XVI et les violences de la Convention, Herder en vient a reconnaître que les hens spir juels ne suffisent pas a former une nation, que la communaute de langue et de pensee ne dispense pas d'une organisation materielle, y fun peuple de se borne point a do est rit sans corps, et que le parriotisme n'est pas une pure idee sans ment explusif m de passionné. On pout donc dire que tout le mouvement si complexe de la atterature et le la politique européenne aboutit, pour l'Allemagne, à cette conclusion que Herder, dans ses Letires sur le progres de l'humanité, formule comme un résumé le sen expérience, et dont nous verrons pientôt découler, dans les doctrines et cans les acles de l'Aliemagne au xixº siècle, les copséquences pratiques : « Un propie qui n'est pas capable de se proteger et de se defendre l'u-même contre l'étranger n'est pas ventablement un peupie et ne mérite pas l'nonneur de ce nom > Cest au declin du xv.u' siecle que l'Allemagne commence à comprendre à quel prix on devient un peuple, elle vondra blentôt en devenir un; elle le voudra d'autan, plus qu'elle aura i lus d'épreuves à traversor et l'obstacles à franchir

## BIBLIOGRAPHIE

Petri, e s les l'Abenagne avant la Revolution voir la bibliographie du chapitre l'demagné, i. VII., p. 944-947 notamment es ouvrages de Hæusser, Biedermann. Perthei Wenck, Sorel Lévy-Brühl

Po r es \$\ if et III, and partie us documents et ecrits contemporains

vons deja insuqués cadessus dates as prolograpire des inaplices at, v. v. et vin News mercap, lerous en outre

E. Postelt, Europæische Annaten 1735-1820 J.A. Mones, Tekesi de Stanishung et, 39 parties, 1783-1800. - Beanchamp et Schubart Memorres tures des papiers d'an homme d'fint sur les causes son étes que ont determine ut politique des consucts unus la juerre te un Mé of dia depuis 4792 junqu'en 1845 F. Hurton De chuned gliert in and sens sofizion Denominana 13 vol , 1823 1838 des i Stra Jahrhunderts, 1829 — Minieres le la contesse de Lachtenau el rus per wile milme on 1868, andusts de l'alternand par l' l' ta. 2 → C von Massen. hach, Historische Denkunn agkeuen - zur Geschiehte des Verfa is des Preusschon Staates seit dem Jahre 1794, 1809 - G. von Massenbach, Memorren zur leutwente les Preussischen Strates unter Produch Wichelm II mad III. a vol., 1800. P. Maillau, P. carsen w. I Frankres & von 1793-1807, Diplo matische Correspondenten, 2 ol., 1881,887 F. v. Gents, Ucher Jea C spring and the aker des Krieger gegen die Franzonische Meromition, 180 .

F. von Gente. Von dem positischen I stande von Durche vor und nach ler franzüsischen Revolution. 1801 Vivonot Thugas Cierfays und Vivonot Iugus Cierfays und Vivonot Iugus 1794 fev 1797 vigizial Dichame ne mit einer historischen Einestung 1869 Vivonot, Vertrautiche Burfi des Freiheren von Thugus, 1796 1801 — Von Zoundong, Giellen zur Geschich einer deutschen Kaiser politik Exterpeichs auferend der franzerunten Revolutionskringe, 1896 Franzer Briefwichsel, 2 parties, 1849 G. Forster, finsefe und Tagebucher von einer Reug um Niederneum, in England und brunkreich im Frühjahr

1790, 1893 G Former, Sammtliche berriften - Van Alpan, Geschichte der frankischen Anchaifer, was es war und uns es jetzt ist 1802 - Histoire secrete de Coblents dans la Résolution des Francais, 1795 - Mémoires du genéral de Custane, rediges par un de sie sites le comp. 2 vol., 1774.

Pour les ouvrages generaux, visit MI p. 0.6 meil onnons specialemen tes ouvrages de Hausser, Deutsche Geschichte seit dem Tode Friedricht des Grossen, t. I. e. H. 3º Cu., 186. . Treitneblee Destache Grachies un XIXien Jahrhumart it 1 1879 — M. de Sybel, II. towe de l'hurope pendant in I evolution francase, teadnes. Posque 6 vol., 819 A. Sovel, L'Errope et in Adren non francaise, 4 vol. 1887 12, et Essais d'histoire et de cri ique 1883 - E. Denis, I Ademagne de 1789 a 1415, 1866 - A. Rambaud. Les Français sur le fiam, 1792 1809, 3º é it on 1883 — W Wachsmuth Das Zeitalter der Menolitzun, y vol. 1846 48 - W. Oneken. Zeitatter der Revolution des Kaiserreichs und der Refrehmskriege, i. I. 1884 K. A. Menzel, Echn. Joh e provisioner Geschichte (1786-1886), +849. -K .- Th. Hergel Deutsche Geschichte vom Tude Friedriche des friesen bis zier Anglesung des at en Reiches, 4 1, 1893 Philippson, Geschuhte des piens auchen Staatsmesens vom 10de Priedrichs des Grossen, 2 vol. 1880-82 m. Maker D c Kal instrugrerung in Processes and Joseph W chalm Lombard Stadelmann, Preussens Kanige in three Thatighert for the Landeskultin Friedrich Wilhelm II, 1885 P. Casael, F tedrich Wrinelm II, 1888

La comicese Vom Neumandschrif Jahre am preussischen Hofe, 18"6

M. Duncken, Friedrich Wilhelm II und Graf Herlzberg Antorische Leitschrift,
† XXXVII P. Mailieu, Graf Hertzberg ib. I. † XIII M. von Bybel,
Kawer Leopold II. vold., ... EXLI A. Wolf, Waria Christina krzhertogia
von Antorische 2 vol. 1863 et Leopolu II. una Momi Christina, 1867. —
Beidtel, Die Justizieformen unter Kawer Iropold II. 8 tzunysberichte der
kaiserichen Abalemie der Wissenschaften is IX. e. XI Vivanot. Die
Politik des asterrochischen Staatskanzters Fursien Kausitz Richberg unter
houser Leopold II. 1873. — Baser, Joseph II. Leopola II. und Kaunitz 1873. —

M. Hiller. Die Pearle der geneschen Muche in merel eineszeitader bis nich akterbieder zur der franzasischen Repoluzion, 1889 - Gross Molinger Leben, We ken and Ted des Kaisers Franz 1 183's - Von Bormayr houser Frank and Mettermeh, 1848 Beer, Leopold II, N. a. 2 II and Autoria 1, 18. - I Maynert, Kasser Franz I. Tur beschichte seine bei er die nicht seine Zort 1872 Vivenot, Lie Politik der Vizekanulers Griffen Philip von Cobensi unter Lawer Franz II 1814 - Vivenot et Zeinsberg, Quelun zur Geschichte de deutschen Lawerperick Esterreichs . M. c. A. 18-1 Langworth von Bimson i Esterrach und die Besch un Kampfe mit der franzasischen Republik, 1720 1197 ? vol. 1880 Von Armeth Push Cobenil unit seine Memorien 488 . Vivenot Herzei, Attrechtun Sachsen Teschen, 3 v(1 186) 4860 - Vivenot, Zunt eschichte des Base et F. edet 8 2 val., 1860. -- A. Borel. La prix in Buto Revue Historique, t. V VII., 1877-You Banks benkeinschigkeiten aus Staatshanziers Bersten von Herdealery, 3 vol., 4877 - Von Kronen, Zur Geschichte Gesterreichs um Zeitatter der franzisischen Kriege mid der Besteuration 1752 1816 - 1886

Pour es Elais accomdaires de Alemagne voir les ouveages generaux

manqués t. VI p. 83, ct t Vh, p. 540

Ago ser por la région in main et a l'il-parlamment de l'e strago procité de A. Rambaud, l'es Français et se Rhin. Perthes. Politische Internée uniter sonen in Deutschland zur Leit der franzosiellen Herreihaft. Venedey Die deutschen Bepublikaner unter ser franzosiellen Bepublikaner über des Reming, lie Rhein pfazz in der Revolutionsse i ion 1792 98, 2 d. 1860 66. Lenn, ben beitscher Kiemstaat Balen in der franzosieller Rei into i Prenssische Lahrbucher, i. LXX. Bound, L'Alsace permant la Révolution f ançaise Remine d'Atsace, no v. berie i IVV. - Carnot, des p. miers echos de la viole ai deia du Rhin. Ci ppes rend is de l'Angle me des p. 1888. Ludy Blennerhausen Die Drutschen und die franzosielle Revolution. Beutsche Rundschau i. LX. Konig, Georg Forsters Leben, 1868.

Pour le § IV mouvement d'a capirés consiller es bis oires générales procé lem non malquees de la mérature allemande, voir apsendement

E. Zeller Geschichte der die Oschen Philosophie seit Leibnitz. — Kund Philosophie Geschichte der neutren Philosophie — E. Zeller Fichte als Pouliker dans ses Vierrege und Abnaudungen. i. I. E. Haym. Herder nach seinem Leben und seinen Werken 1880 1885 — Minieren, Geiche, 2° ein: 1874.

Bonnett Gribe et Schiller 1882. J.-J. Weine, Essei zur Hermann et Dorothee, 1856. — J. Behmiett. Schiller und Einsehn zur Hermann et Dorothee, 1856. — J. Behmiett. Schiller und Einsehn 1876. — Erich Geithe und seine Zeit, Leipzig, 1848. — M. von Biein, Gethe und Schiller, Britzige zu Aestheirk lei deutschen Klausker, 1893. — V. Hehn Gedanken wer Geithe 3° édit., 1883. — Ad. Behöell Gethe in Harpizigen seines Lebens und Wirkens, 1887. — A. Erich. Schillers Gestesgarg, 1863. — J. Hinor. Schiller, sein Leben und seine Werke, 2 vol. 1890.

## CHAPITRE XVII '

## L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL

De 4789 à 1799

A defaut de génie, Charles III avant montre the intelligence et une application qu'on ne contaissait plus aux rois d'Espagne depuis Philippe II. Il laissait l'Espagne en progrès, respectee et prospère. Malheure isement, son successeur etait incapable de continuer son œuvre, et il arriva une chose curieuse. I État mal gouverné faitat se perdre, mais le monvement de renaissance interfectuelle commencé sous Charles III ne se intentit point et se développe même plus l'brement sous un gouvernement faithe ét capit sux qu'il n'eut fait sous un gouvernement faithe ét capit sux qu'il n'eut fait sous un gouvernement firt et conscient. A la fin du règne, l'Etat espagnel clait ruine, mus l'esprit n'i toi al avait fai de tels progrès que l'émandipation politique le l'Espagne était desormais assurée.

Charles IV. Nó a Naples le 12 novembre 1748, Charles IV av ut un peu plus de quarante ans quand il monta sur le trône Seasuel et dévot comme Philippe V, grant chasseur comme son plue, il avoit vieu jusqu'à sen avenement dans le désœu vrement auquel la defiance des rois d'Espagno contamnait les « peuces des Asturies ». L'avait en dans sa jeunesse des explos ons de violence terrible, au lieu de faire il education de sa volonte, on n'imagina men de mieux que de l'atrophier ils

<sup>4</sup> Your sessit V pussion six

jour ou il devint roi, il ne savait plus vouloir. Ce fut inc sorte de Leuis XVI, i lus ga iche, plus mou, plus borne encore, un roi automate, une proie toute prête pour les intrigants, et avec tout cela un si excelle it homitie que les Espagnols n'ent pas le courage de lui en vouloir de te it le mil più leur à fait par son ignorance et son apadite

La reine Marie-Louise. — Marie-Louise le Parme de manquait ni de grâce ni d'esprit Elle regna veritablement sous le nom de son mair, mais elle ne se servit jimms de ses talents que pour satisfaire ses vices, et teute son activité s'usa en miseral es ming as, où elle finit par purdre sa comonne, apres y avon depuis lorgiemps perdu son honneur. Ses debauches sont restees fameuses, et furent poussées à un tel exces qu'on doit la considérer comme une maiaile. Avec Charles IV et Louise de Parme, l'Espagne fat gouvernée par un semi imbocife et une nymphomane.

Floridablanoa — Cependant les premières années du regne so posseren pasiblement. Charles IV au nt gardé les ministres de son pere Le comte de Floridal anca, le chef du parti des robins (la goulea), continua à gouverne, la monar chie et parut jouir jendant longtemps de l'entière confiance du roi et do la reine. Les Cortès de Castille, convoquées sur vant l'usage, en septe ul re 1789, pour prêter serment de fide ité au nouveau prince, se montrerent très dociles. Composées de soixante-seixe députes et présidées par Campomanès, président du Conseil de Castille, elles s'amusérent à discuter le re rait le la Pragmauque de 1714, qui établissait en Espagne une sorte de loi sanque. Quand ce fut fait, Fieridablanca congédia l'assemblée, en recommandant bien à ses membres de garder le secret des déliberations.

Désormais libre de sout. Elendablanca le dena toure son altent on du côte de la France, dont la agitation l'effrayait. Son liberal smo, qui d'avait jantais été excessif, no leit pus devant les au laces de la Constituante, il ne songéa qu'a preserver l'Espagno de la contagion révolutionnaire; to ites les reformes furent suspendues, les principes liberaux l'annis de l'administration et le l'enseignement, et le meuvement intériectuel.

provoque au prix de tant de peines, un moment enraye Cependant un incident diplomatique faillit rapprocher l'Espagne de la France Les Anglais avaient occupé l'île Nootka sur la cété de Californie, l'Espagne protesta contre l'occupation anglaise et réclama l'appur de la France, Louis XVI donna l'ordre d'armer q'unze vaissea ix, et l'Angleterre consentit à la paix (1790).

Ansshût Floridablanca reprit sa politique réactionnaire. Il avait une telle horre ir des idées françaises que les émignés eux mêmes la pararea, des gens dangereux. Au mois de ımlet 1791, un edit royal soumit les etrangers résulant en Espagne a la surveillance la plus etroite et la plus hamiliante Hs devaient prêter serment de fidélité au roi d'Espagne et à la foi catholique, renoncer à tous leurs privileges et à la protection de leurs consuls, se soumettre en tout et pour tout aux lors espagnoles, toure resistance elait purne des galères ou de l'exil et de la confiscation des biens. L'edit était concu en telmes généraux e il était en réalité dirige contre les 13 000 Français ecables dans la Peninsule. Eux seuls furent inquiétés et molestés. Flomcablanca, qui ne les avant jamais aimes saisit avec empressement l'occasion de les persécuter en atten lant qu'il pût les expulser lu royaume. Il songeatt à isoler l'Espagne de la France, à la défendre contre la propagande « jacchu e » par un cordon santiaire, a garder entre la France et l'Emope une stricte neutralité. Ces sentiments repondaient si bien à ceux du roi, que Floricablanca etit tion to the pendant longtemps at parti aragonais, dirige par Arania, Lérena et Campomanes, s'il n'avait attiré sur lui la colère de la reme en devoilant courageusement ses désordres au roi. Charles IV eut un accès de furear terrible, accabla la reine d'injures et d'invectives, mais, des le lendemain, il renvoya son ministre, plaça a la tête des affaires le comte d'Aranda, e. Il entrer au Conscil un je me homme de vingtring ans, don Manuel Godoy, que chacun a la cour savait être l amant de la reine.

I Vordeidessus publis

Aranda — De to is les Espagnols, Aranda e ait peut-être le plus favorable aux idées françaises. Il avait habité Paris pendant sept ans, et avait introduit la franc-maçonnerie en Espagne. Il semble s'être auctout préoccapé d'eviter un couflit avec la France, mais il n'eut pas le temps de faire prevaloir sa politique. Suspect au clergé à cause de ses tendances pur losophiques, peu a mé du roi a cause de la brusquer e de son caractère, il fut relevé de ses fonctions des le mois d'août 1792. Il conserva seulement le titre honorinque de president du Conseil l'État Man iel Goloy, crè due d'Alcuba, fut porte au pouvoir par la faveur de la reine et l'aveugle confiance du roi.

Godoy - Godoy, qui allait gouverner l'Espagne pasqu'à la un du regne de Charles IV, est un de ces favorie sans mérile. dont I histoire d'Espagne offre de si nombreux exemples. Second fils d'un pauvre hidalgo de Badajoz, il clait entré aux gardes du corps, ou servait deja son frere atné, don Lois, La reine, qui avait dejà distingue Luis, ne tarda pas à remarquer. Manuel: ses traits réguliers et sa belle prestance faisa ent de lui un crès soluisant officier. Peu instruit et médiocrament intelligent, fut et présomptueux, Godoy ne semble ças s'ètro etonné de sa prodigieuse fortane. Sa vanite lui fit accepter comme une grâce d'en haut une faveur dont il connaissait cepe idant corigine peu honoralle. Par une inconsequence extraordibare, il vola nalvenical une très sincire affection à ce ro, qu'il outrageait, à cette remo qu'il ne pouvait estimer, et donna son cœur à une troisième personne, doña Josepha Tudo, comiesse de Castille Fiel, qui fix la véritable. passion de sa vie. Dans l'âme affective et amorale de Godov, tous ces sentiments opposes se sont concilies et fondas, et les trois personnes qui out le plus vécu avec lui n'ont été ni plus conscientes for plus logiques. Il a pu sans hypocrisie aimer la velne, assister Charles IV jusqu'à ses dermers mements, persuade, dona Josepha de son maltérable fidélite, et s'illunonner au-même au point l'en appeler seriousement des jugements de ses ennem s a la justice de Dien-

Les écrivains espagnols se montrent en general indulgents pour Godov, dont la romanesque à stoire les fascine, ils ont

raison car Godoy est Espagnol de la tête aux piels, il est men un produit naturel de indolence, de la vanite es de la supersition nationales, mais il ne représente que les mauvais côtés du caractère casullan, on chercherait en vuir crez lui le ord-lant courage, la magnanimité, la reblesse qui rachete i tous les defaits. Et le malaeur a voul, que Goloy exerç à le pouvoir precisément en des tenjs si troubles et si difficiles qu'an homme de genie cût eu peine lui même a men gouverner.

La guerre contre la France : Dès son arrivée aux affaires, Godoy ne songea qu'à se maintenir à tout prix au poste où il verail de monier. Ce fut son idee fixe , on peu, presque dire qu'il n'on out jamais d'autre. Il n'avait a icun désir de s'engager dans une guerre avec la France, et assait cyniquement qu'il avut grande envie de s'arranger avec les Jacobins pourvu que sa sécurité fût assurce ». Il eût voulu sculement sauver la tête de Loais XVI. Le ministre d'Espagne à Paris, Ocariz, regut l'ordre de negocier avec la Convent on , il offait de reconnastre la Republique, il proposa la médiation de l'Espagne a ques des quissances coalisées, il alla jusqu'à promettre des otages qui repondrateat de la con lia e ulterieure de Louis XVI interne en Espagne. Les Jacobins de vouluient rien écouter, s'indignérent le voir « le lyran de Cas de » intervenir en faveur de son parent, volerent la mort du 10, et déclarerent la guerro a l'Espagne, le 7 mars 1793. Go loy ne se decida a la guerre que le a avril. Il y était contraint par une formidable explosur du sentiment public. I Espagne é ait une grande Vendee qui s'enflair ma crès vite aux discours de ses prêtres et de a » émigrés, et qui vil une guerre sainte dans la lutle contre la France apostate of regionds. L'enthousiasme fut produce ix l'an lis que les dons parrioriques n'atteignaient en France que la somme dérisoire de 5 millions de livres, l'Espagne donna au rot dans le premier cian 73 millions. Les grands et les riches offerent de l'argene, les provinces et les villes des régiments et des bataillons, les paysans des donrées, le clorge queique urgent et des prières. La fanalisme populaire se signala cans certaines

<sup>1</sup> V or on Physics, p. 213, 299, 304

villes par des emeutes forieuses contre les Français. Le gouvernement ne se montra pas moins violent il expulsa d'Espagne tous les Français soupçonnés de jacobinisme et confisqua leurs biens. Des negociants établis à Cadix, à Valence, à Mudrid dépuis cinquante aus, eurent leurs maisons fermées et furent recondoirs à la frontière. A la moindre résistance, tout recal citrant était mis en prison. Godoy ne fut jamais plus populaire qu'à ce moment.

La guerre passa par des alternatives diverses, mais fut en somme très honoraule pour l'Espagne Ricardos et Caro repous sèrent un moment les armées françaises paque sous les murs de Pe jugnan et le Bayonne Après l'invasion de la Catalogne le comte de La Union ne craignit pas l'emprunter aux révolutionnaires français leur système de guerre : il rétabil la disci pline, decréta la levée en masse et opposa à Digommier deux lignes fortifiées de cinq Le ies de longueur, protegées par 97 redoutes, et armées de 250 pieces de canon. Chasses de leurs positions après deux jours de combat, les Espagnols ne désesperèrent pas, et, dans l'année qui suivit la bataille de la Mouga (novembre 1794 puillet 1793), les Français ne gagnèrent pas quinze lieues de pays. Au noment de la conclusion de la paix de Bâle, les armées espagnoles de Catalogne et de Navarre comptaient près de 100 000 hommes.

La paix de Bâle. — Depuis longtemps, Godoy désirait la paix. Il n avait eté bel iqueux que pour renvers et le veux comte d'Aranja, toujours favorable à m accommodement avec la France. Le 14 mars 1794, le comte avait développe en plein conseil des idées pacifiques; Godoy se prononça peur la continuation des hostilités jus qu'au jour ou la France aurait in gouvernement vrait. Le roi parut lui conner taison, mais offrit la parole au comte. Aranda refusa de répon le m insinuant qu'il craignait le déplaire au roi, dont le parti semblait déja pris Goarles IV, blessé, leva la séance et sortit en disait à Aranda Avec mon père tu fis toujours un entête peu respectueux, mais tu n'en vius jamais à l'insulter au milieu de son Conseil, « Aranda fut interné pendant que ques mois à l'Albambra de Grenade, puis Godoy lui permit de se retirer dans ses terres

d'Aragen, le laissant toujours sous la menace d'un procès politique, dont le comes d'Aranda réclama toujours en vain la solution

Une fois délivré d'Aranda, Gogoy ne pardit , as de temps pour préparer la paix. Il faut avouer qu'il ne manquait pas de bonn 🦠 raisons pour la désirer. La guerre épuisait les finances de l'Espagne la Ca alogne es les Vascongades armoes pouvaient être tentees de se séparer de la libonarchie. Popul ion publique faisait volontiers remanter jusqu'au favori la responsabilité des défaites. essuyões par les armées espagnoles; entin les rapides progrès. de la marine anglalse commençaient à alarmer les Espagnols les plus carryoyants. Après la patarife de la Monga et la prisole Figureres, la paix parus indispensable, mais il faliait amener le roi et l'opimon a accepter l'idec de l'auter avec la Convention. Ce fut long et difficile. An rio s de decembre 1794, Tallien. avait fait savoir officieusement que la I rance accorderait volona as la paix a l'Espagne; ce fut seulement le 22 mars 1793 que la question fut agrico pour la première fois au Conseil d'État-Le roi, qui n'avait jum us coler lu just ie-la que les discours belig ieux, se revolta a l'idée le traiter avec des régicides mals la reine le calma en la óna nerana tortes les églises el toutes tes chapelles qui avaient elé détruites pen lant la guerre, et qu'il importait à la gloire de l'Espagne de rebûtir le plus tôt possible. A pe ne Go by eut il décide le roi à envoyer un plenipotentiaire a Bale que de nouvelles complications diplomatiques la rige. cerent luis la plus grande perplexité. Un annoi çust que la Rossie, Autricae et l'Angleterre abaient signe, une adiance contre la France, et une note du ministère anglais menaça. l Espagne d'une déclaration de guerre dans le cas où elle viencrast à traiter avec la France. Incapable, le prenore une décision virile. Goloy fit graiter les négaciations en longueux et r suforça les armecs a la fixintière. La mort de daupl in gun 1795). fit disparaître la plus grande difficulté qui cairavat les negocuttions, les victoires de Moncey rend ent l'Espagne plus traitable, la paix fut enfin signée à Bâle le 22 juillet 1795. L'Espagne na perdat pas un pouce de territoire en Europe et en était quitte pour la cession de sa part de Saint-Domingue

L'alliance avec la France. — Mieux servi par les événements que par sa propre hable e, Godoy se prit pour une mamere de grand homme, et regat sans cre le beau atre de Prince de la Paix, qui, porté par l'al, semble la plus amère des dérisions. Il crat n'avoir plus qu'à jouir de sa fortune et envisagea l'avenir sous les plus mantes couleurs. I Espagne neutre entre la France et l'Angleterre alian vivre desormais riche et prospère au milieu de la misere générale.

La joie de Godoy ne fut pas de longue duiée. L'a parti puissan, à la cour voyait la paix de Bâle avec horreur et n'élait pas loin de considérer le Printe de la Paix comme un traître. Le clergé mandissant le traite comme impie, le grand Inquissieur et le confessent de la reje voulment la chute du ministre. La cour le Naples se mèla de l'intrigué, une langereuse conspiration se forma, la eine elle même fut un moment gagnée au complot. Dans une suprême entrevue, Godoy la reprit, mais la peu qui avant et e le rejela dans l'aillance française of l'Es pagne dans la guerre.

Godos a certamement céde à un sent ment "go sie en traitant avec la France, et l'on n'a pas manqué de lui en faire un crime. La plupart des historiens espagnols sont d'avis que l'Espagne devalureste, neu re untre la France et l'Angleterre. Ils ont sons coute raison, mais is n'aperçoivent pas qu'an É at me peut demeurer neutre qu'à la condition de pouvoir défendre sa neutralité. Or l'Espagne ne le pouvait pas assez riche pour être considéree comme une alliec Jéstrable par les doux granles puissances beingerantes, elle était hors d'état de résister à leur pression, elle n'avait pas à choisie entre la guerre et la pax, mais bien entre la guerre à l'Angleterre avec l'app ii de la France, ou la guerre à la France avec l'appur le l'Angletor e Godoy. prit le premier parti; a il avait ete renversé, la cabale reactionran a qui l'eûtrem place aurait vraisemblablement pris le second, n est diffiche de croire que l'Espagne y cht gagne. La gue reavec l'Augleterre lui coûta sa marine et compromit sa domination aux Indes, la guerre aver la France aurait amené une invasion des armées et des idées françaises qui l'eût houleversee de fond en comble, leaucoup plus profondement en 1769.

qu'en 1808 parce que la question d'in lépendance n'in ait poi il eté en jeu, et que la rés stance eût été par conséquent moins mergaque. Il y a aussi de fortes raisons le croire, comme le croyait Godoy, que l'Angleterre, même alhée de l'Espagne, a ma a profite de la guerre continentale pour pousser les colonies espagnoles à la revoite.

Le véritable tort de Godoy ne fut donc pas de s'allier à la France, mais de ne pas s'y a her franchoment, mettant tout en œuvre pour que la guerre fut courte et decisive.

Apres la signalure du trai e de Saint il lefonse (27 juin 1796 Godov, qui venait d'épouser une princesse du sang royal, crut avoir assuré son credit à la cour par son manage et par l'alliance qu'il vena de contracter avec la France, mais les débuts de la guerre furent malhe neux. La fit e espagnole était bien loin de pouvoir se mesurer avec les escadres anglaises. Après la lefa te du cap Saint Vincent, 14 février 1797 1, G de y déses péra auss tôt du succès et songea a se rapprocher de la Grande Bretagne.

Chute de Godoy. — Le Directure était a ailleurs un albeexigeant. Il presentait sans cesse les réclamations en faveur des Français étables en Espagne dont les biens avaient etc confisqués en 1793 il demandant le bannossement des émigres francals qui exient entrés au service de Charles IV, il proposait des m sures de rigueur contre les prêtres refractaires qui s'étaient refugies dans la Péninsule. God ey, harcelé par les agents du Directoire, se trouvait en grand embarras. Voyant des symptômes de reaction se produire en France, il ne sul pas dissimuler ses sympathies et ses espérances. Le coup d l'at du 18 fructicor, Lavènement de Talleyrand au ministère de reimplacement de Pérignou par Trug et à l'unhassade de France La montrèrent un peu tard qu'il avait fait fausse route. Truguet comprit tres vite le double jeu de Godoy, et, au mois de mars 1798, il obtint son renycl, mais le rouvou it faire un pontic'ou a son favori, dont il ne se séparait qu'à regret, et qui resta son homme de confiance. Godoy garda ses entrées libres au palais et continua à

difiger la pointique genérale le l'Espagne, intriguant avec le parti anguais pour laire plèce à soa successeur Shavedra, qu'il esperait hien remplacer un jour ou l'autro.

En fevrie: 1799, Go loy se crut assuré du succès. Saavedra, malade, aut quitter le ministère; mais co ne fur as Godoy qui recuallit son néritage; ce fut don Luis Mariano de l'rquijo, un jeune chevalier de bonno mine, que la reine avait distingué, comme elle avait distingué jadis Go ley lu même. Les voltairier, le nouveau ministre resta l'allie de la France refusa de recevoir en Espagne le pape Pie VI chasse de ses Etats par les a n'es français s. et covoya l'amiral Mazuredo a Biest avec dix sept vaisseaux (8 août 1799). Le tsar Paul I<sup>est</sup> déclarait qu'il avait en vain montre à l'Espagne le chemin de l'honneur fonke ai pelait l'Espagne « le fief du regionde », et Godoy, rejeté dans l'opposition, continuait, bien malheureusement pour lui, à se montrer hostil à la France

Politique intérieure de l'Espagne — La polit que intérieure de l'Espagne n'était pas moins ca incleuse que sa diplomatie. Assez intelligents pour voir le lient, les ministres n'avaient ni les ressources, ai l'energiè, ni surtout la tenaché necessaires pour l'accomplir. Le roi était sans volonté, mais, s'il laissait tout faire, son ind fference paralysait en même temps feul effor als c et saix.

Avec Floridablanca, la réaction avait été toute-puissante Les journaux avrient sessé de paraître, la Gasette de Madrid, seule maintenne, avait reçu défeuse expresse de parler des affaires de France, les Universités durent se borner « au strict necessaire » en fait d'instruction. Les capitaines genéraix finent invités à dissoudre les sociétés academiques de fondation récente; celles qu'on n'osa supprimer furent étroitement surveil ces

Aranda n'eût pas mieux demandé que de rapporter les mesures réactionnaires prises par son predecesseur, mais il n'élait sûr m'ou roi ni le la reine il avait to it à craindre du j'il e favoir il n'osa pas abroger formellement les lois edictées par Floridablanca, et se contenta de se montre, nio as sevère dans leur application.

Godoy, poussé par l'indignation publique et oblige de tirer parti des forces aveugles qu'il avait déchaînces pour la guerre contre la France, dut sulvre le courant réactionnaire qui entrainait l'Espagne catholique et rovaliste; ennem. des Jacobins français, il était forcement l'alhé du clergé et de la goldta d Espagne. On doit cepondant lui savoir gré de ne pas sel r livre a eux sans defeuse. Il tira le vieux comte d'Aranda des griffes de l'Inquisition, et fi comprendre aux gens du Sain. Office qu'il ne leur permettrait pas le reprendre leur ancien p myolr. Il ne se montra pas comme Flordablanca, systématique nent hosthe à la science. Les savants, les littératours et les artistes no ivèrci i to jours bonnici teil auprès de lui. La conclusion de la paix avec la France semblait devoir fortifier. encore les Aspositams Aberales de Godoy, d'autant plus que la paix était hautement blàmée par le part machennaire, et qu'un courant d'op.mon faverable aux idees françaises se dessinar, dans quelques provinces et dans querques grandes villes

Toute la vicille Espagne considérait la paix de Bâle comme un scandale et comme une boute. Les émigres français, toujours bien vas de la noblesse espagnole, ne désarmaient pas. Le régiment le la reire, cruerem na formé d'émigrés, se battait dans les rues de Calix avec les marins du cantaine Richery. MaJerd comptail 6000 érngres. Sangosse et Barcelone fourmillaient de pobles, de prêtres et de déserteurs français L'éveque d'Orense nourrissait 4600 prêtres réfractaires. Pérignon, se > o nenant Jana les jardins d'Aranjuez, ava : la mortification dy rencontrer des officiers royalistes qui le toismen. avec ir solence et ne lui rendarent pas son salut. L'ambassadeur d'Angleterre donna t-il in banquet la invitait a sa table les ducs d'Havré, de Luxembourg, de Melfort et de Piennes, le prince de Bauffrement, les com és de Sabran, de Malvau et de Caumont La grar lesse, les titres de Castille, les prélats, les magistrats, les gens pieux et bien pensants étalent le cœu. avec les genulshommes français. Le duc d'Ossuna se mettait a la tête de la conjuration qui devait renverser Godoy, rompre la paix de Bâle, et recommencer la guerre contre la République

La nation e ait demourée fo interement monarch que et cle-

ricale, si Godoy eut éte renverse, elle en su'v, tres docilement l'impulsion de l'Anglaterre, de la noblesse et du clergé. Il n'y avait pas en Espagne a cette op que de para reformiste. Cependant de nombreux ayunptômes permedent de croire que ce para eût pu se for ner rapidement si Godov avait eu assez de clairvoyance et d'audace pour l'organiser. Perignon fut très bien acchena par les Madrienes; lea como d'officie si contre lesquels il avait combattu, el qu'il avi i faits prisonners, vincent lui temoigner leur estime et lui offrir leurs hommages. des femmes lui tirent so ihalter la bienvenue; la fou e s'amassa. sous les fenêtres de son hôt d'et le salua du cri, jusqu'alors un ul en Espagno, de « Vive la liberté! » Les prètres eux mêmes commençalent à se lasser des emigres ; « De trente mensonges qu'us nous débitent, disait l'un leux, nous n'en croyons, plus qa'un, \* Mango mil, secre ano de l'ambassade. Irançaise à Madrid, réveillait le sele des francs-maçons espagi ols. On commençait à s'occuper de questions pellaques, on attaquait les prejugés. On portait à Madrid des cair soles à la gandoune, des rubans rouge de sang, des cravates révolution naires. « Il n y a pas un boutiquier qui ne témoigne tout haut son mécontentement, disait Sanfoz-Rollin, ambassadeur de Prusse L opinion publique devient une force dont la police elle même ne peut plus venir à bout » On J.sait . « Il est temps que les Français vicament et chassent les messieurs qui ne savent pas gouverner . Un pamphlet virulent, presque une œuvre littéraire, circulait dans Madrid; il avait pour titre Pan y toros! Il dénougait couragrosement les vices de la société, et voyat. l'origine des malheurs publics dans l'indignité du clergé, presque paien, dans la dépravation morale du peuple, dans la corruption de toutes les idees fondamentales.

Si Godoy se fût fait résolument liberal, il eût pris une excellente position de combat et eût constitué assez vite un parti nombreux et plussant qu'il eût attaché à sa fortune, mais son présolution ne lui permit pas d'u discu des chances extraordinaires de succès qui s'offraient à lui. Il n'eût pas demande mieux que de bannir les émignés, qui le génaient, mais il craignait le déchaînement des idées révolutionnaires, et il ne savait pas jusqu'où le roi consenurant a le suivre. Il payant les Français de homes paroles, promettant toujours et n'agissant point. Les mouvements confus qui se produisaient sous ses yeux le troublaient sans l'éclairer. Il ne savant que se hivrer à un jeu de l'ascule aussi pueril que dangereux, s'ahénant ce ix dont il aucant pu se faire des alhés sans regagner pour cela ses adversaires.

Il se vante, dans ses Memorres, J'avoir acheté la neutralité du Directoire au prix de l'alhance de l'Espagne, il declare avec emphase « que la propaganle révolutionnaire reçut l'ordre de s'arrêter aux Pyrences, et ne les franchit pas « Cette assertion est inexacte, et, fût-elle conforme à la verité, il n'en resterait pas meins vrai que la France révolutionnaire consiléra toujours le pusillanime Godoy comme un tres douceux allié, et que cette conviction, partagée plus tard par Napoléon, fut le point de départ de tous les maineurs de l'Espagne.

Dailleurs Godoy fut renversé par les intrigues du Directoire, moins de deux ans après la signature du traité le Saint Il defonse, et le pouvoir fut exercé, jusqu'à son retour aux affaires (lécembre 4800), par des ministres très favorables aux idees françaises, comme Saavedra, Urqui o et Cevallos, et, qui ique rien n'ait etc changé à l'ordonnance exterieure de la monarchie espagnole, quoique les institutions soient demeurées intactes, le seul fait d'une alliance même et prolongée avec la France amena graduellement un grand changement dans l'esprit public En somme, à partir de la chang de Flori labianca, la réaction ne redevint jamais piemement mattresse de l'Espagne, et quelques tondances philosophiques commencirent à s'y manifester.

Le mouvement philosophique. Il faut tout d'abord s'entendre sur la valeur particulière du mot philosophe dans l'Espagne du xvi suecle. Les parlosophes esparnois étalent de oten moffensifs voltairiens leur esprit n'etait qu'a demi éman ipé, ils étaient restés au font la cœur catholiques et absolutistes. On avait créé pour eux le joir terme le acspréceup ados. Ils ne pensaient pas tout le jour à l'enfer et su paralis, et jouaient volontiers de mauvais tours au clergé, mais, à la moin lie alerte, leur liberalisme tombalt et ils se retrouvaion.

4.7

aussi bons catholiques que leurs lévots à icêtres. En politique, ils n'entrevoyaient rien au dela d'un sage despotisme, et vou-laient concentrer tous les pouvoirs dans les mains Ju rot, pour lu permettre de faire plus sûrement le bonheur de l'État C'étaient plutôt des philanthropes que des philosophes et des politiques

Deux noms dominent toute cette époque. Campomanès et Jovellanos. Ce sont leurs œuvres qu'il faut étudier si l'on yout se faire une idée au degre de culture au attergnaient en Espagne les és, rits les plus éminents à la fin du xym's s'écle.

Campomanes est un morveilleux exemple de la precome et de la souplesse du génie espagnol. Né ca 1723 a Saria Eulalia. de Sorriba, dans la province des Asturies, dès l'àge de ouze ans et demi il tradaisait Ovide en vers castillans, à Jix neuf aus, il avait terminé ses études philosophiques; à vingt-quaire, il était dejú l'un des avocats les plus renommés de Madrid. Siccessivement assesse a de l'administration les postes, membre du Conseil des finances, fiscal, pais prosident du Conseil de Castille, il a laisse un grand nombre d'ouvrages sur les sujets les plus divers une Histoire des Tempaers, une Histoire de la marine des Carchagen as, one Traduction d'un waite arabe sur l'agriculture. un Mémoire sur les conciles d'Espagne, etc. Economiste distingué, 1. a composé, sous le titre de Discours sur l'industrie et l'éducation populaire, un des ouvrages les plus precieux pour I lusioire des classes laborieuses en Espagne. Il aimait a s'entre tenir avec les artisans et les ouvriers les plus habiles, visitait legra a chers, les voyait au travall, recommanilait au roi les plus adreits e les plus mér tants. Ses Letires policiosie inc miques peuven. ôtre considérces comme le resamé de ses travaux et de son expérience. Découvertes .. y a quelques années sur le marché aux chiffons de Madrid par M. Antonio Romiguez. Villa, de l'Aca lémie de l'histo re-elles ont été pabliées par lui en 1878 et constituent l'œuvre la plus piquante, la plus originale et la plus forte qui soit sorne d'une plume espagnole au xvin' si sele. Le vieux magistrat connett a fond ia burcaucrani, de son pays, la plus prol.xe, la plus solennelle, la plus lente de toutes les bureaugraties. Sa verve satur que a exerce conellement aux

dépens des gratte papier : et i est alsé de voir, par la rancune qui l'anime, tout ce que son activité a en à souffeir de leurs resistances. Il n'est pas beaucoup plus tendre pour le clergé to it en protestant de son respect p ur la religion, il se montre grand paraisan de la vente les mens ecclésiastiques. Les nobles ne lui imposer t pas davantage, il n'est pas plus ami des majorats que de la mainimorie. Les gens le justice lui paraissent former une « se juelle » redoutable quand on les laisse parler, et très facile à conduire quand on sait les prendre. Il n'est point favorable au régime parlementaire; mais, s'i veut que le roi soit vraiment roi, il a entend pas que le roi règne sur un peuple d'esclaves : « L'autorite royale, dit-il, n'existe que la où elle est indispensable à l'ordre public; la liberté du sijet s'étend à tout, excepté à caqui est contraire à l'ordre public. » Excellente defiaution qui fait de la liberte le droit commun, et de l'autorité Lexception. Dans un autre passage, Camponianes a marqué, par une boutade Lardie, son horieur de la dépendance : « Si nous sommes les bêtes de somme, dit il, eh hien! qu'on nous mette in licou et qu'on nous mône au marché. » Ce royaliste est un Déral, il voudrait operer de grandes reformes lans tous les ordres de la nation et dans tous les services publics. Il réclame une divis ou rationnelle du territoire, une refonte complète du système financier, qu'il jage avec raison insuffisant, oppressif, arbit ure Il veut bi ser les entraves mises au commerce, rapporter les mes res vexatoires, supprimer les règlements invilles, « que les employes eux-mêmes ont bien de la peine à comprendre » Il demande une réforme complète du système judiciaire, criaque avec amertume la diversité des lois, la vénante des gens de justice, l'abus de la procédure par écrit. Il caractèrise en quelques mots le défaut capital de la législation espagnole, l'esprit de minutie poussé au delà de toute limite : « A force de cherchez le juste, dit il, nous avons perdu de vue le raisonnable. » Non content le signaler le mal, il trace le plan de toute une nouvelle organisation financière et judiciaire.

Joveltanos, ne à Gyon en 1744, était, comme Campomanes,

If es appelle caga tintro express caiintradaistic e enfrançais

un magistrat de carrière; il avait été auditeur de l'Audience de Sevi le et membre du Conseil des Ordres Exilé à Gijon en 1790, ministre de grâce et pistice en 1797, exilé de nouveau en 1798, il devait être un peu plus tard interne a Majorque par ordre de la reine, dont il avait voulu devoiler les désordres au roi. Les Espagnols le regardent comme leur plus grand économiste. Il a cerlainement été un grand homme de hien. A la fois poete, auteur dramatique, jurisconsulte et homme d'État, il fut avant tout un émancipateur, un adversaire infatigable de la routine et des prejugés. Penser par sol même, raisonner ses idées, se former un jugement, prend.e une decision, ce sont la des choses presque ins apportables à l'esprit d'un Espagnol, et c'est à quoi Jovellanos s'appliqua toute sa vie. Il fut peu de disciples, mais il en cut assez pour que son influence q att pas été tout a fait perdue, pour qu'il ait contribué largement à la renaissance de son pays. Il avai, plus d'imagination et plus de lettres que Campomanes, il n'avai, pas son génie acerbe, sa verve endrablée, il est plus classique et moins intéressant, mais ses ouvrages, plus graves, plus conformes a la moderation nationale, ont ou plus d'influence que coux da fo igueux président du Conseil de Castale Son chef-dœuvre est le rapport qu'il so umit, en 1793, à la Soc le économique de Madrid sur le projet de législation agricole présente à la Société au nom du roi Je vellanos constate l'état armère de l'agriculture espagnole, il ne pense pas que la loi scule puisse remédier au mal : la loi n'a, suivant l'ii, (u in rôle de protection, elle don se borner à supprimer les obstacles qui s'opposent au libre developpement de l'agriculture, et il s'efforce de signaler ces obstacles, de les dénoncer au législa.cur Ha dérivent, autvant l'i, de trois sources , de la loi, de l'opinion, de la nature elle même. La loi entrave l'agriculture en empéchant la culture des terres values et vagues, en probibant la clôture des héritages, en contrariant la circulation des produits, en les frappant d'impôts exagerés. Les privilèges de la Mesta, l'inaliénabilité des biens d'Église et de majorat, font obstacle au progres agricole. L'opinion publique se trompe souvent à l'egard de l'agricul ure le gouvernement connaît mal ses besoins; les propriétaires connaissent iral leurs intérêts, le paysan est ignare et paresseux La nailte s'oppose, en plus d'in lieu, à la mist en vale ir des terres, l'eau manque les routes manquent, il n'y a pas assez de canaux, pas assez de bons ports. Après avoir constate les vices de la loi, les laquines de l'éducation publique, les difficultés provenant le la nature elle-même. Jovellanos entrepren l'ue donner à chacun sa tâche. Il trace le plan d'une nouvelle législation economique, comme Campomines a trace le plan d'un nouveau système financier et juliciaire. Il determine la part qui doit revenir à l'État, aux provinces, aux immicipalités, lans l'exécution du nouveau plan qu'il propose. Si les sages inées emists par Campomanés et Jovellanos avaient été mises en pranque, l'Espagne eût pu s'en premeitre autant de bien que la France s'en promit un moment des réformes de Turget.

Si men de sérieux no l'it tente, la fai te en est surtout au gouvernement, car Campemanes et Jovellanos n'étaient pas absolument isolés. Les questions qui les occupaient tenaient d'autres hommes attentifs, et parmi eux il y en avait de grandement in d'igents. Go loy lui même, qui craignait les réformes, n'en était pas ennemi en théorie. Il eut toujours la tête pleine de projets, et, quoiqu'il au peu agi, la liberte qu'il laissa aux écrivaires contribus laiss ine la ge mesure à fimenter la culture générale de la nation

Traductions d'ouvrages étrangers — Les bons I vros étaient rares en Espagne Godoy fit tradure les meilleurs auvrages etrangers. Les Espagnols purent lire désormais les œ ivres de David Hume, d'Adam Smith, de Rumford, de Necker et de Daubenton On reid usit le Pretionnaire d'agriculture, de Rozier l'Art de la teinture, de Bernollet, le Traue de la science principes, de Smoonn Les véritables principes de la science principae étaient méconn is : or ent des traductions de Donat et de Pastoret, on mit en essuillan le Proit canonique de Van Espen, et les Institutions de droit esclesiastique de Beraudi. Les mintaires ouvent à leur d'aposition les traités techniques de Montecuculli, du marquis de Quincy, de Vanhan, de Leblond Les melecins étudierent lem art avec Spallanzani, Bell, Ward,

Plenck, Bergmann et Lafont, ils apprirent la chimie avec Lavoisier, la pharmacie avec Brumé

Les livres classiques étaient incomplets ou surannés. Godoy sit réimprimer tous les classiques espagnels, publier des grammaires et des dictionnaires. On do ma de nouvelles editions de Xénophon, de Cicéron, de César, le Tacite, de Volleius Pater culus, de Phêdre et de Quintimen. On traduisit le Cours rassonne de belles-rettres, de Le Batteux, la Logique, de Balcinota, les Elements de l'art de penser, de Borelli, professeur d'eloquence au Collège des nobles de Berlin

Godoy fit tradaire l'Histoire romaine de Crevier, et eut voulu faire tradaire aussi les Vigages du jeune Anacharsis, de Barthélemy, mais il eut fallu un coup d'État pour surmonter toutes les difficultés qui s'élevère it à ce sujet, et le ministre dut se contenter d'en faire paraître à Madrid une édition en frança s'Quelques œuvres de Florian et de Fenelon, les fables de La Fontaine, les contes de Berquin firent connaître aux jeunes Espagnols un petit coin de la littérature française

Mouvement littéraire — Le mouvement hitéraire commence sous Charles III s'accentua encore sous Charles IV.

L'économie pontique compta que ques belles movres Don Ignacio de Asso par la son Histoire de l'Économie politique d'Aragon; Cabanales, ses Observations sur le royaume de Valence; don Eugenio Larruga continua ses Mémoires politiques et é inomiques sur les probalts naturels, le commerce, les fabriques et les mines d'Espagne. Le roi fit publier a ses frais et distribuer aux sociétés économiques l'Art de fabriquer les sels de potasse, de Manarriz. Le Journal hébdomadaire d'agriculture, fondé par Godoy et dirigé par Jon Juan Melon, enseigna a reconnaître les terroirs, à employer les meille un astruments et les meilleurs modes de culture, a so gner les troupeaux. Les évêques et les cours furent invités à recommand a le journal, on en permit l'achat au numéro et à la série

Les recherches d'érudition furent encouragées. L'España Sagrada, du l' Florez, fut continuée par Risco et Fernandez Rojas Conde écrivit son Histoire de la domination des Arabes en Espagne; Masdeu, son Histoire critique d'Espagne; Rodriguez

de Castro, sa Biotiothèque des rableus espagnols, Latassa, sa Bibliothèque des cervains aragonais. Capmany, son Recueu des containes maritimes de Barcelone. Don L'us lel Casallo fut envoyé en Russie, aux frais du roi, et en importa les éléments de son Atrègé chron dogique de l'histoire de Russie. Un journal, le Renamer érudit de Satamanque firait aux curisix une revue encyclopédique, dont la metro le la ssait sans doute a desirer, mais qui faisait passer sous leurs yeux un grand nombre de faits et d'idées

Le derge lui même se lassa penetrer par le ne ivel esprit des prêtres traduisment les o ivrages theologiques d'Heydeer et de Stume, un autre osa écrite un Traite sur l'antonite, i usage en l'abus des reliques. La chaire espagnole comp a quelques bons prédicateurs, comme lavira, Amat, Tragia, Quevedo, Banqueri et Posadas, Rubia de Colos Copendant, l'Église resta en général so apponneuse et defante Don Paulo Olavide, converti, fit paraître un livre intitule i Foanque en triomphe, où a remai, ses anciennes erreurs et glorifiait la foi l'Inquisition trouva encore a son ouvrage « une certaine saveur philos quique », et Godoy est intervenir pour empecher le maineureux d'è re de nouveau plursaivi.

La jurisprudence fit de sérieux progrès. Le Iroit national fut meux étudie, et ne fut plus dé aissé au profit du droit romain. Le Théâtre Universel de la légistai en d'Espagne fut e nunué Aso et Manie, travaillement à leurs Institutes Castillanes. Posadilla pub la ses Principes de la pratique criminale La refente generale des lois de Casulle fut décid, e, et en commença a préparer la Novisima recondacion.

La liderature l'imagina ion fut moit s'triblante, on sortait à peine de l'imitation servite des modeles français. D'in Tiemas Iriarto Jisai, platsamment : « Tel Espaguel voi s'recitera cinquents vers de Boileau ou du Tasse, et il se pe it nien qu'il ne sache pus en quelle langue cerivi. Galedasso. « Cepan lant, les vieux poc es retrouvaient des lecteurs, et le public recommen cart à s'interesser à la hiterature. Malh urei sement le goût était manvais et illuit aux genres les plus faux, comme le poeme philosophique et la poésie pustorale. Melondez était Batido.

Gonzalez Delto, Jovellanos I.: même Jonno. Tout ce que cette poesie comporte de convenu et d'artificiel, faisse sentimentalité, faux brillant, fausse grandeur, dépare les meilleures œuvres des poètes de ce temps. Ce sont des rhétours nabiles et instruits, ils ont à leur disposition une langue merveilleusement sonore, us savent en turer de jolis effets, mais on sent trop vite qu'ils n'ont rien à lire et que l'ime espagnole ne s'est pas encore reveillee. C'est dans la poésie populaire, dans les chansons gauciennes, andalouses et catalanes, que l'on trouverait sans doute les pières les plus fraîches, les plus originales et les plus sincères.

Le thoàire, mal void : cleige ci du roi, etait de plus en plus goûté du public. La plupart des grandes villes avaient une salle de speciacle, ou l'on pouvait, pour un prix presque derisoire, ve'i lans une même soicée un drame ancien au fit e trucilent. commo A secret affront secréte vengennce; une comedie a la modes comme l'éder sa flancee et donner encore de l'argent, des saynetes, des chansons tonadillas), des danses, comine le bolero ou l'ademande. Fitele au vieux geme national, le public aimait sortout la varieté et se souciait fort peu d'Aristote et des trois unites. De savants auteurs travaillment à épurer son goût et à l'u imposer la méthodique correction des pieces françaises ils avaient fort à lutter pour lui faire agréer leurs théories aux comédies les plus regulières le public préferait les drames extravaganas, mais plems de vie et de mouvement, c'Antonio Vallacares, de Gaspar Zabala y Zamora et de Francisco Comeila.

Lependant Leandro Moraim finit par faire applaudir quel ques comédies écrites dans le goût classique : le l'ieillard et la jeune fille (1790), le Cafe (1792) la Comedie nouvelle (1792) Il osa même essayer d'adapter Tartuffe a la scene espagnole, mais su Mograda, cerrite en 1791, ne put ê le representée qu'en 1804, et, sans l'intervention du Prince de la Paix, l'autour aurait eu maille à partir avec l'Inquisition

Mouvement soientifique. - Les sciences se trouvèrent mieux que les lettres de la demi-liberté ou vivait l'Espagne sous Charles IV. Elles effrayaient moins les conservateurs, et leurs

applications praciques leur men arent l'attention et la bienveillance des bonnes d'Etat

Aux creations du règne précédent — observatoire royal. cabir et l'instoire naturelle, jardin botannique vint saforter, en 1796, Husatut des ingenieurs cosmegraphes de l'État. Ils eurent pour mission. I étudier l'astronomie chéorique et pratique e. les sciences mainemat ques et physiques dans leurs rapports avec la geographie, la navigation et l'agriculture. Onze chaires furent créées et confices aux savants les plus distingues du pays Ils devaient dresset une stats que complete et raisonnée du royanine, dont on aurait connu pour la première fois avec certitude les ressources et les Lesoms II y avaît bien a dire à ce plan trop vaste, qui pe fut jamais exèc ité , ces desseins gigan tasques etaient de vrais châteaux en Espagne. Le nouvel établissement n'en fat pas moins un centre d'études sérieuses comme on n'en avait pas encore vu dans le pays; des livres interessants, des ouvrages considerables furent publés par les professcurs. Lactivité soler tifique du pays s'en a wrut

La grograph e profita une les premières les progrès des sciences mathematiques. Tomas e. Juar Lopez, geographes du roi, François Casado, Juan Dalmau publièrent des traités le geographie physique et historique, les allas, des cartes régio nales de l'Espagne. Un officier de marine, don Cosme Damian, le Charrica – Ala ime Carie sphérique des Autilles, qui fin Lientôt a loptée par la marine française. Un cabinet geograp uque, un dégôt hydrographique centraliserent les documents d'étude et permirent de suvre les progrès de la science. Des cartes, des plans, des dessins des vues de toutes les parties du monde furent mis a la disposition du public. Une publication populaire, to Voyogeur universet, d'Estalu, contabua à a pandre le goût des etudes recontaphiques et detroisit plus un préjugé, par les comparaisons qui, suggeran au lecteur. Public par petites livr usons le  $Voy_{sgent}$  namersel x ivalles milliers de souscripteurs, mais a excita de violentes coleres, et Godoy dat encore integvenir pour protéger l'éditeur contre ses ennemis.

L'art militaire et la nautique tirent aussi de grands progrès. Per alosa publia son Traité de l'artilierse legère Mazaredo son Rudiment de tactique navale, François Ciscar, ses Reflexions sur les manœuires à bord, Galiano, son Memoire sur le calcul de la tatitude par deux hauteurs solanis.

L'histoire naturelle était en honne ir en Espagne Don Casimiro Gomez Orlega écrivat par ordre du con, ses Fondements de la botanique et son tours elemental e de botanique, R in et Pavon publièrent leur Prodromus florm peruniensis et chiiensis, Cabanides, sa Description des plantes natures de l'Espagne. La medecine se dégagen de plus en plus lu formal sure de l'école. Le College royal de médecine de Madrid, fonde en 1795, fit une large place a la physiologie, à la chinque et à la chinne, malgré l'opposition forcenée des théologiens, qui voyaient, dans ces nouvelles éta les, des sciences maudites, plus dange reuses même que la magie , « Nos jours sont comptés, disaient is aucuomédecia, Aippocrate lui même, ne sa trait ajouter un instant de plus à ceux qui nous sont destinés de toute éternité rialiste ou médecin moderne, c'est tout un Arrachons le l'iasque a l'impirité, rejetons cotte pesie loin de nous. » L'attrait de la science fut plus fort que les menaces des fanatiques. L'Espagno ent récilement de grands médecins, comme Antoine Galli, François Carbonell et Joseph Ybera, qui publia des 1796 sa Methode artificielle d'élever les enfants nouveau-nes. Les medecins ourent leur revue savante : le Journal des nouvelles découvertes des sciences physiques qui se rattaclent à l'art de guerir. Supprimé par Floridablanca en 1791, le journal fut rétabli per Godoy on 1793.

Une école supérioure d'art véterinaire fut installee à Madrid le 18 octobre 1793, et ne tarda pas à former de bons praticiens, qui allèrent exercer leur art lans les provinces, au grand profit des propriétaires de troupeaux

Madrid et les grandes villes ne furent pas seules à profiter des progrès scientifiques. Soixante-trois societés économiques propagement les methodes rationnelles dans tous les coins de l'Espagne. Lu presse commençant à naître. Godoy avait donné l'ordre à la consure de laisser passer tout ce qui n'attaquerait ni la religion, ni le principe monarchique. Madrid, Saragosse, Barcelone, Valence, Seville, Cadix avaient le irs journaux et

leurs gazettes, insignifilates au point de vue politique, mais remplies de renseignements pratiques, et offrant parfois à leurs lecteurs de honnes enroniques se entlifiques ou littéraires

En resu né, malgré les scandates de la cour, la mémocrite les manteres, les matheurs de la guerre le desarrot des finances, le montement progressate commencé sous Charles III s'attentua sous Charles IV d'une façon tres appréciable. L'n'entrainant encore qu'une minorité, qu'ine eli e, mais ce te i mortes fassait chaque jour plus nombreuse, et sa poussée allait levenn irresistable.

Godoy le comprenait vaguement et n'esait aller contre le courant. Ses enthousiasmes subits, ses accès d'énergie suives de longs repus, son activité capriciense, son irrésolution, ses ierreurs instinctives, l'espoir naîf qu'il avait le pouvoir maintenir toutes les anciennes institutions en changeant radicolement leur espoit, toutes ces central et ens ne sont que l'image de ce qui se passait cans la nation tout enuere. Elle naissait à la vie moderne, et, inconsciente encore, marchait à la Revolution.

Le Portugal de 1789 à 1799 — la idis que l'Espagne, engagée dans des guerres te ribles et mal gouverne e travaillait expendant au rejeunissement de son intelligence, le Portugal, moios directement menacé et moins mai gouverne, restait plonge lans la léthargie la plus profonde

La reme doña Maria régnant depuis 1777 et avant brusquement arrêté les réformes de Pombal. Son confesseur la gouvernant entierement. Le clergé et la nel lesse étaient les mattres du royal me.

Des les premiers symptômes de la Révolution française, la reine s'alarma. Un ordre royal du 49 decembre 1789 défendit aux officiers et mateiois des navices français de se montrer à terre ave la coma de tricclore. Au mois de mars 1790, une lettre pastoiale ou cardinal patriarche de Liste nue enjo grat a tous les cures de prémunir leurs paroissiens contre les doctrines révolutionnaires de la France Au mois de panvier 1791, l'ambassa leur de France au moiça officiellement à la cour portigalse le chan-

<sup>4</sup> Voir c. dessus t VI p 4006

gement de pavillon. La cour l'accepta parce qu'elle ne pouvnit pas faire autrement, mais elle ordonna d'arrêter tous les Français sans domicile fixe et tous ceux qu'i se permetaient des propos maiscrets contre le clergé et l'uristocratie. Au mois d'octobre 1731, le gouvernement français noufia au Portugal l'acceptation de la Constitution par Louis XVI, le gouvernement por tugais ne répondit pas à cette communication

Ve s la même ópoque, la reine, qui était combet dans un état alarmant de melancolie et l'abattement, présenta le tels symptômes de démence que son fils, don Joao, prince du Brésil, d'il prendre en main le gouvernement du royaumé. On espéra un l'istan que le docteur Willis, médecin de George III, pourrait guérir la reine, après cinq mo s d'essais infract œux, il regagna l'Angleterre : la maladie de la reine stait i in rable.

Le prince du Brésil, élevé par des prêtres, passait, même en Portugal, pour superstitieux et bigos. Sa tournure gauche, sa parole le sitante marquaient l'indée sion de son caractère, inde cision encore oggravee par une extrême defiance qui ne permet tait à personne de prenare un empire durable sur son esprit Avec une rein : folle et un regent aussi faible, le Poungal é a t venument tombe dans l'anarchie.

Le régent ne vit pas la Révolution d'un mil plus complaisant que n'avait fait la reine sa mère. Après le 16 août, il refusa de recevoir l'a ul assa leur de France et édicta de nouvelles nesures contre les Français suspects de jacol inisme

La Convention essaya tout d'abord de s'entendre avec le Portugal. Son euveyé, Darbaud, out une entrevue au mois de mars 1793 avec le ministre les affaires étrangeres, Pinio, mals il ne put voir le régent et repr. b'entôt le chemin de la France Sans déclarer officiollement la guerre à la République, le Portugal so jo grut à ses ennemis, mit neuf vaisseaux à la d'sposition de l'Angleterre, et donna à l'Espagn: six régiments commandes par don João Forbes Skallater et le comte d'Assi, nar Ces troupes prirent une part honorable à ix campagnes de Rous sillon et le Catalogne.

A la paix de Bâle, l'Espagne offrit sa mediation en faveur du Portugal; mais, comme elle devint bientôt l'alhée de la France et que le Portugal resta l'allié de l'Angleterre, les deux royaumes voisins se trouvèrent dans la plus singulière situation. Les deux dynast es étaient unies par des liens de famille et une mutuelle affection, les deux pays déstraient vivre en paix, et cepen lant la France poussait l'Espagne à déclarer la mierre au Portugal, et l'Angleterre songeait à opposer le Portugal à l'Espagne.

Le regent temporisa le plus qu'il pnu, puis se décida à traiter par l'intermediaire de don Antonio de Araujo, ministre plénipotentiaire de Portugal en Hellande. Un traite fui signe, le 10 août 1797, entre Araujo et le Directoire. La paix était rétablie entre la France et le Portugal. Jes limites de la Guyane française étaient réportées jusqu'au Rio Vincent Pinson et une judemi ité de 10 millions de france était pavée à la République.

Les Anglais réassarent à empêcher le régent de ratifier le traite Le parlement oritantique votauns absidié de 200 000 livrés sterang et envoya à Lisbonne 8000 émigrés susses et français Le Directoure, outre de la muliya se foi du regent, fit mettre Araujo au Temple et ly retint prisonnier jusqu'au mois de décembre 1787

Le régent songea alors à mettre le pays en état de léfense Don Luz Pinto, ministre de la guerre, réorganisa l'armée. La durée du service militaire ful fixee a lex ans. Chaque année le capitan-mor de chaque district dressait la liste des nommes en e at de porter les armes des autorites civiles en defalqua en es exempts on arait au sort parmi ceux qui restaient les conscrits lestines au recrutement de l'armée. Ceux qui n'étaient point pris faisaient partie de la milice, ou d'une soite de réserve appelée le corps des ordonnances Le Collège les nobles, fonde pa. Pontial, et l'Acadeniie royale de fortification, instituée par la reine doña Maria, fournissaient à l'aimée quelques sujets dislangués; mais les officiers recrutes pour les deux liers parinles cadels, et pour un tiers parmi les sergents, étaient peu considéres. On any nonta leurs appointements, on fer da un Montde-Piete pour donner des pensions à leurs veuves : l'ordre d'Av.s fut reservé aux militaires. L'effectif de l'armée fui paile a 36 000 hommes d'infanteme et à 10 000 cavaliers, mais l'artif

lerie resta mediocre, et il était presque impossible de la nouvoir à cause du mauvais état des chemins. Les muices pouvaient comprendre une quarantaine de nulle hommes C'étaient la des forces imposantes, mulieureusement l'état-major ne valait rieu, et les officiers étrangers qu'en aurait pu employer étaient bien vite rébutes par les tracasseries et la malveulance des nationaux.

Les armements du Portugal n'eassent pas suffi a le protéger cor re la France si l'Espagne n'avait opposé une rés stance invincible aux projets belliqueux du Directoire. Desesperant de venir à bout de Portugal par la force, le Du ett ite repris les negociations, non plus mec Araujo, ir als avec don Diego de Noronha, présente par l'Espagne, qui se portagazante de sa bonne. for. Le Directoire demandait que le traité de 1.97 fût considere comme non avenu , il voulait étendre la Guyane française jusquan fleuve des Amazones, oblemir une indemnité plus consicerable et des privileges commerciaux. Le Portugal refusad ad nettre les nouvelles conditions qu'on lut faisait, et Noronhaquit a la France. L'Espagno essaya encore uno fo si le se porter. n ediatrice. le Directoire ne voillut non entendre. De nouvelles negociations furent ouvertes en mars 1799 par des commerçants français avec le l'anquier du regent de Portagal elles n'avalent has encore allo di lorsque le Directoire fut renverse. Le Prenner, Consul fir it par traiter, en prenant pour base le traite de 4797 et en portait l'incomnité de guerre à 46 millions de francs.

#### BIBLIOGRAPHIE

<sup>1</sup>º **Documento.** Archives générales contrales d'Atala le Henarcs - Negociación de Francia — Púpeles de Armida. Godog y o ris Correspondence de personas romes — Consejo de Fitado — Archives de Milisær des affaires etrongeres à Paris . Correspondance — Espajoe 1 63° et sivatus

<sup>2</sup>º Imperimés. En Est (GNOI : — D. Agustin Canga Arguelles. Buctiona to de la haranda dua lies 1846 2 vol 10 8 — D Modesto Fernandez y Gonzalez, La hacienda de nuestrus padres tendo d'ensemble sur a société espagnole antemps de Charles IV. Matril 1834 1 vd., in 12 — D. Clemente Herranz y Lain, Estudio crate: sobre los econémistas a agoneses balagosse. 188., in 8 — D Gaspar Melchor de Jovellanos Informe de la sociedad economica de esta corte al R. y S. consejo de Castilla en et

expediente de la ley agraria, Madrid, 1705, in 4 D. Modesto Lafuente, Historia general de España. Barcelone, 50 vo. in-8. — D. Vicente de La Fuente, l'estoria de las Universidades, colegios y lemas establecimientes de enseñanza en España Madrid. 1885, 4 vo. n.8 D. Eugenio Larruga demorias políticos y economicos sobre os frutos comercio, fabricas y minas de España Madrid. 45 vol. in-8. — D. Juan Antonio Llorente, Historia critica de la Inquisición de España, Madrid Paris, 1823, 10 vol. n.8. — D. Andres Avelino Pi y Arimon, Barcelona antiqua y moderna, Barcelona, 1854, 2 vol. in a D. Antonio Rodriguez Villa, Cartas poutacieronos cas escritas por el conde de Campomanes, Madrid, 1878. in 12

En frança s. Bourgoing, Nouveau voyage en Espague ou tableau de 'et it noture de pette manarchie Paris, 1789 3 vil in 8 - Coxe L'Espagne sous les rois de la maison de Bourbon, trad Muriel, Paris 1827, 6 vol. in-8 Forver, Campajnes de la Revi auton francaise dans les Pyrenées Orientales, Paris 4861, 2 vol. in 6 Geoffroy de Grandmaison, L'Ambiessade franca se en Espagne pendant la Revolution (1789-4804), Paris, 1892 na 8 Godoy Mémores du Praise de la Paix, trad, d'Esménard, Paris, 1856 Jomini, Histoire des guerres de la Récoention Paris 1842 4 you, in 8 (content de curiouses appreclations sur les oberations des Marcillac, Historie de la querre entre la France et armees espagnoles) -Fspagne pendant les années de la Bevolucien francaise, Paris, 48-8, 4 vol Reynald, Histoire de l'Espegue depuis la mert de Charles III, Paris 1882, f vo. in 12. De Sypel Histoi e de l'Europe pendant in Revolution française, trad Dosquet, Paris, 1869 1886, 6 vo. in 8. A Sorel

Historia le la Révolution française. Paris. 1834, 10 vol. in 8.

Fr. allemand. Baumgarten, Geschichte Spainiens zur Zust der franzissischen Revolution. Berlin. 1814 in 8. — Julius. Mayer, Franzische Aluanz (1796–1807), Linz, 1815, in 8. — Publicationen aus den K. pre 38.

Stanisserchiten. VIII. Preussen um Frankreich.

La Diplomatic française et l'Espagne de 1792 à 1°96 Revue Historique

Magnahal, Paris 4864 72, 3 vol in s - Tratchevski, L'Espagne d

l'épaque de la Révolution francuise Nevue mistorique, t. àl

" XI, XII e. XIII.

Tickner Historie de la litte ature espayo le 1 ad

Portogu — Oliveira Martins, Historia de Portugal, Lis muie, 4882, 2 vo. 1-8 — Latino Coelho, Historia politica e in titur de Portugal desse os fins so 48 secula que 4814. Lisborne, 4885, in 8

#### CHAPITRE XVIII

#### L'ITALIE

De 1789 à 1799

# I L'Italie en 1789.

L'œuvre de la Révolution en Italie. — L'Italie s'un mobilisait dans les cadres politiques et les formes sociales où elle vivait depuis deux siècles qua id survint la brusque seconsse qui, partie le France, ébranla l'Europe entière En Italie comme en France, la Révoluit a ne fit pas une crise passagère qui deplaça des interêts, mais un renouvellement durable qui transforma les âmes. — D'une part, l'ébranlement pl'elle leur communiqua les ara le leur indifférence à l'égar l'les affaires politiques, et les principes qu'elle propagea les orienterent vers um ideal nouveau - et par la elle developpa il esprit public ---D'au re part, la création d'Etais où elle proclamant et ou elle viclait successivement le principe de l'intépendance en fit concevoir plus nettement l'idée et en rendit irresisti de le l'esoin et par la elle ével a l'aprit national. Gette double avelation se dessina sous le Direct dre et s'occomplit pendant la periode de l'Empire. L'importe d'en étailler le premier terme en recheset aut quelles chances de réussite la situation des gouvernements

Voice Casis, a VII i Das et su v

et des peuples de l'Italie reservant en 1796 a la cause revolutionnaire

Situation de l'Italie en 1789 : les gouvernements. — A reun des gouvernements italiens n était n. assez échaire pour comprendre ni assez fort pour combattre efficacement les nouvelles rices.

De tous les souverains, le roi de Sardargne Victor-Amélée III et le roi des Deux Siciles Ferdinand IV étaient, à la fois, les plus rebelles a les admettre et les mieux armes pour en repousser les partisans. Le premier pouvait compter sur le loyalisme d'un peuple lie a sa maison par des siècles de vie commune, sur le devoucment d'une vieille aristogralie militaire etroitement serrée autour de sou trêre, sur la fidelité d'une schile armée de 30 000 hom nes, de 55 000 avec les réserves. ayant reçu les doctrines et exerce les pratiques de nabsolutisme le plus étroit, il devait employer ces ressources à latter sans trève contro les révolutionnaires du dedans et du dehors Le second, te lant par in lolence naturelle aux préjagés dynas t pies de sa femme Marie-Caroline et de son fivor. Acton, baissar aussi la Révolution : pour la combattre, il portait ses roupes de terre à 40 000 hommes et sa flotte à 40 valssours A côté de ces deux monarchies maidaires, se troavant une province autrichienne. la Lo ul ardio c'indamnée par son assuratissement à n'avoir m'armée nationale ni politique dissincte

Les durs de Parme et de Modène independants et droit, etaient en fait reduits à une egale insignifiance diplomatique par leurs faibles ressources tourne par leurs attances de famille.

En Toscane, les goûts pacifiques du grant lui Lé poit ter et le ses sajets se tracuisaient par une aversi nu ofonde pour toute guerre entreprise pour ou contre la Revolution — Dans les trois républiques de Venise, de Génes et de Lucques, l'obgarchie fermée qui avait la direction exclusive des affaires suivait, par indolonce, capidi é ou amplissance, une positique de restrible et solue — A Venise elle avait perdu dans les plaisirs la force d'agir, et, dans l'ammobilité de ses tratinons politiques, l'aptituce à admeture de nouvelles idées elle était d'ailleurs reduite à l'effacement par le délablement de la flote et par la

48

4 5 T F

754 L'ITALIE

faiblesse de l'armée, qui comptait sculement 12 000 ho omes indiciplinés (dont 3000 en terre ferme). A Gênes, elle portail dans la politique l'exclusivisme de son esprit mercantile, et n'aspirait qu'à éviter toute agitation qui cut porté prejudice à son commerce. A Rome enfin régnait Pie VI, qui detestait dans la Revolution, comme homme ses excès, comme prêtre ses doctrines, et comme souverain ses consequences, le désorcre de son administration et l'absence presque absolue de force militaire dans ses Etats devaient le réduire longtemps à l'emploi exclusif des armes spirituelles

Des Alpes à la mer, les États nalions presentaient donc, maigre leur diversité, quelques traits communs : hostiles ou indifférents aux changements qui s'effectuaient en France et pouvaient s'étendre dans la Péninsule, ils n'avaient ni l'esprit d'union ni la force matérielle nécessaires pour répousser les envalusseurs qui essaieragen, de les y impoller.

Les peuples . A défaut les gouvernements, la Révolution trouverait-elle des aux liaires dans les populations? En France, elle avait eu deux causes principales : la lassitule de l'arhitraire avait conduit à la conquête de la liberté politique, et la hame des privilèges à la recherche de l'égalité sociale. En Rahe, ce double sentiment éta I moins repandu, parce que les besoms qu'il traduisant étaient moins vivement ressentis. En Piemont et a Naples, les populations étaient trop étroitement unies aux souverains par la similitude des goûts, la communauté des souvenirs et l'habitule de l'obeissance pour ne pas préférer encore les abus a leur disparition. Dans le Milanais, ce que les réformes de Joseph II comportaient de violences n'avant pu faire oublier a ses sujets ce que l'administration de sa mere avait ou de paternel. Dans les duchés, les dynasties avaient été changées trop souvent pour ne pas rester indiffé rentes et étrangères aux populations. A Venise et à Gênes l'objearchie réussissait à faire supporter sa domination en évitant de la faire sentir et avait trouve, dans l'art d'enrichir ou de distraire ses sujets, le secret de les maîtriser. Sur le territoire poutifical, l'amonomie laissée aux villes servait de compensation à l'arbitraire existant dans l'État Partou, l'esprit lo al tenait

lieu d'esprit public, les privilèges partiels de libertés générales, et les habitudes de principes.

Une autre cause aurait pu donner naissance à un mouvement révolutionnaire : les injustices et les inégalités de l'ordre social; mais les deux classes qui en occupaient les extrémites étaient interessées à les maintenir ou habituées à les subir. Les privièges et les droits féodaux, supprimés d'ailleurs en Lombardie, étaient parfois posants, mais l'admirable fécondité du sol les rendait partout supportables. Ils trouvaient d'ailleurs leur tempérament et leur correctif dans le contact permanent. des nobles et de leurs vassaux. L'aristocratie, vivant sans cesse de la vie des paysans, conservait son rôle social et sa raison d'être. Elle leur rendait en protection de qu'elle leur demandant en contributions, et avait acquis sur eux une autorité morale qui devait survivre à ses privilèges politiques. Elle pouvait d'ailleurs compter sur l'appui du clergé, dont l'influence était restée entière au mineu d'un peuple superstitieux et ignorant, qui demandait à la religion non seulement des consolations pour son âme, mais des spectacles pour ses yeux. Le caractere rationaliste de la Révolution rangealt en effet parmi ses adversaires les défenseurs même des projets de réforme intérieure qu. avaient agité l'Église.

Les idées révolutionnaires se heurtaient donc, non seulement, comme en France, aux résistances des privilégiés, mais encore à l'inhifférence du has peuple. Si elles parvinrent néan moins à se répandre et a tre iver des partisans, de fit par l'action de deux causes réunles : les ambitions de la classe moyenne et la persistance de l'osprit local.

La classe moyenne, tres clairsomée lans le Midi, plus nombreuse lans le Niel, se composail de lous ceux qui ne vivaient ni des revenus de leurs terres comme les nobles, ni du travail de leurs mains comme les cultivateurs le est-à-dire les hommes adonnes, seit aux professions liberales (avocats, inédeems, artistes ou litterateurs), soit au commerce et à l'inlustrie Sapérieurs aux nobles en intelligence et en capacité administrative, ils devaient supporter la hauteur de leurs dédains leur laisser l'exercice exclusif des fonctions publiques, et contenir

No F T All Hills.

un besoin d'activité qu'ils cherchaient vainement à employer. Il y avait trop de disproportion entre leur situation et leurs besoins, leur rôle effectif et leur valeur réelle, pour que la lecture des philosophes français ne transformât pas leurs desirs en doctrines, et pour que la Revolution ne fit pas d'eux ses partisans

Ce parti comprenait deux groupes, déjà distincts, plus fard opposes relai des avancés et celui des modérés, les uns portant leurs aspirations aussi loin que s'étendaient leurs idées, les autres les arrêtant à la lumite où elles comme içaient à compromettre leurs intérêts. Parini les premiers, on pouvait ranger les étudiants des l'niversités, audameux en raison de leur jeunesse, les acustes, les hommes de lettres et les savants, enfinles déclassés de toutes catégories, qui n'avalent rien à perdre et tout à gagner à un bouleversement. Comme ils n'élaient retenus par aucune preoccupation matérielle, ils devaient se distinguer par une continuene exagération dans les idées, une exaliation impanente dans leurs projets et une étrange inconscience des obstacles. Les moderés, parmi lesquels se plaçaient tous ceux que leur expérience tenait eloignés des utopies et leur fortane des agitations, formaient la classe plus proprement bourge ase. I als aux radicaux dans leur mécontentement contre les abus, ils se distinguaient d'eux par leur désir de prévenir les violences d'une revolution par l'accomplissement d'une réforme, teur détrance à l'egard des conceptions arréalisables et ses solutions violentes. Chacan des deux groupes avait son rôle marqué dans la Revolution, les audaces de l'un étant propres à la faire naître, les qualités pratiques de l'autre a la faire durer

Si les ambilions de la classe moyenne assuraient des représentants aux nouvelles idées, la persistance de l'esprit local devait leur donner des centres et des foyors de propagande Pendant la paix comme pendant les guerres du moyen âge, les rivalités de province à province, de cite à rité, ou même de fau hourg à fanbourg, étaient restées pour l'Italie nou un accident, mais une manière d'être. Et les étaient assez fortes du se cena nes villes pour tenu lieu de principes politiques : dans chacune, toute cause qui paraissait o lieuse à une cité rivale était assurée par ce seul fait de trouver des défenseurs passion-

nes parmi to ites les classes de la société, c'estains, que la vieille hame le Reggio contre Modene ou des villes vénitiennes contre la metropole devait, l'un plus que le prestige des nouvelles doctrines, rendre ces cités favorables à un mouvement dans lequel elles voyaient une occasion de seconer un joi g détesté

Tels étaient les éléments de succès et les onstacles que devait rencontrer en Italie 1, les révolutionnaire. L'idee nationale trouvait un terrain moins favoral le encore à son développement S. les guerres civiles l'avaient fait méconnaître au moyen age, l'amollissement d'une longue paix l'avait fait oublier au xym' siècle. Les idees d'indépendance et d'un te névellaure plus d'écho dans l'âme des masses. Comment celles-ci auraien, elles pu connaître le prix de l'independance Ja is un pays lont les provinces les plus neureuses étaient soumises à des dominations ou à des dynasties etrangères. Comment au raunt elles pu désirer une unité à laquelle les rivalités locales donnaient chaque jour un yivant dement. Pourtant, si les aspirations nationales n'existai ent pas a l'état d'idée pratique et raisonnée elles subsistaient dans toutes ces classes de la socié. sous la forme d'un just not obsour. Elle devenait dans l'imagination des nommes de le tros et a étude un dogme aussi vague qu'al solu, fait surtout de souvenirs de la Bome impenale e. aboutissant à ce te asse tion gerérale que tôt ou tard l'Italie. redeviendrait une nation. Pour que ces aspirations se fransfor. massent en volontes el cetadeal en un but precis, deux concitions étaient nécessaires : tout d'apord une dernière et solennelle experience. It nature a prouver que l'Italie ne serait neurouse qu'en étant independante; - cette expérience devait être faite par la Révolution, 🦠 Il fallant ensinte que la constitution d'un Etat national durable y nt démontrer que l'Italie était digne de s'appartenir et capable de se gouvernor : ce te démonstration devait être l'œuvre de l'Empire

758 LITALIE

### II. - L'Italie et la Convention nationale.

Inutiles essais de confédération. - Au moment où éclata la Révolution française, les divers États de l'Italie avaient à choisir entre deux politiques : la politique égoïste de l'isolement, et la politique nutionale de l'union. La première, si souvent adoptée et si souvent deplorre dans le passe, avait cupour mobile l'interêt local, pour but l'agrandissement de chacuno des souverametes aux dépens de ses voisines et à l'aide de l'ennemi de toutes, cour résultat de continuelles guerres civiles et de frequentes interventions étrangères. La seconde consistait à grouper dans une etroite union de vues et d'efforts toutes les forces morales et materielles de la Pénins de, pour en interdire l'accès, soit aux doctrines destinées à en troubler la tranquillité, soit aux envahisseurs disposés à en occuper le territoire. A toutes les periodes critiques de l'histoire d'Italie, cette politique avail également trouvé de grands esprits pour la concevoir et des traîtres pour en empêcher le succès , il était naturel qu'au début de la Revolution elle se présentat à l'esprit des princes les plus menacés par son expansion.

Le premier à donner l'alarme devait être le pape, atteint dans ses doctrines par la Constitut on civile du clergé et dans ses intérêts par l'annexion du Comtat-Venaissin. S'il n'est pas certain, comme l'affirme Gorani, que, dès 4791, le cardinal Orani au conçu le dessein de former une ligue de tous les États italiens sous la présidence du pape, ce projet répondait en tout cas aux secrètes pensées de la cour de Rome.

Bientôt un péril plus pressant allait dicter à la cour de Turin des projets plus precis. Dans les États sardes, la diffusion des nouvelles doctrines, favorisée par le voisinage de la France, la présence d'infatigables agitateurs, l'existence d'irritants conflits économiques, avaient suscité à Turin une révolte d'étudiants (juin 1791), à Verceil, une luite entre patriciens et bourgeois, à laquelle le professeur Ranza donnait un caractère nettement politique, dans le Chablals, des rixes fréquentes entre militaires

et e vils et une agitation d'autant plus dangereuse qu'elle degénerait en mouvement séparaliste. Alarmé comme souverain ce rarells symptômes, livré comme parent aux sollicitations du comte d'Artois réfugié à Turin, Victor-Amédée III estima que, dans la lutte contre la Revolution, l'entente était la condition da succès. Rénoir tous les États de la Péninsule en une ligne. gouvernée par un congrès unique et régie par des lois de finances et de douanes communes; établir desormais entre eux un échange permanent d'informations sur les menees révo-Intionnaires , tel fut le projet qu'en octobre 1791 le ministre Napione soumit aux gouvernements italiens. Mais doquel pouvait il attendre une réponse favorable? De Gènes? la direction de sa politique était subordonnée au placement de ses capitaux, dont beaucoup se trouvaient en ce moment engages en France. De Venise? comme Gêres, elle dechua une proposition inutile, en raison de la tranquillite, de ses sujets, dangereuse en ce qu'elle pouvait attirer sur son territoire la guerre et les armées étrangères De la Toscane? comme les petits États, elle n'aspirait qu'à la tranquillité et le ministre Manfredini n'accepta la ligue qu'avec la neutralité pour but. Du pape? il n'y voyait qu'une nouvelle entreprise de l'envahissante ambiuon du Piement. De Naples\* malgré la violence de ses passions dynastiques, la cour était contenue par le voisinage d'une flotte française réunie à l'oulon. Ces laborieuses négociations échoucrent donc et n'eurent d'autre resultat que de mettre en relief les divergences de vues des princes, leur inconscience du péril révolutionnaire, et la justesse de celle épigramme d'Alfieri : On travaille à former une ligue italienne : elle sera conclus. quand les Français boiroit l'eau de la Trebbia et du Panaro 🦫

Le Piément seul contre la France : La politique nationale n'ayant pu prévaloir sur les intérêts particuliers des gouvernements, chacun d'eux se trouve livré à ses propres inspirations. Le roi de Naples, reven de ses frayeurs, suivit l'impulsion de ses haines, il ne negligea rien pour les manifester et les satisfaire demande des secours à l'Autriche et le cooperation à Venise, asile offert aux émigrés, refus de recevoir un envoyé de la France. Sou ain, le 47 decembre 1792, il vit

une flotte française de 14 vaisseaux mouller devant Naples, un parlementaire en descendre et lui demander împér eusement de rester dans la neutralité et de reconnaître la République française Les préparatifs de defense étaient insuffisants, la flotte anglaise au loin, les dispositions du peuple inquiétantes. Le roi dut signer la convention qu'en lui imposait

Le roi de Piément restait donc sans alliés, mais aussi sans obligations avec personne, libre de suivre la vielle politique le sa maison et de profiter du choc de ses deux puissants voisins, pour vendre son alliance au plus offrant. L'Assemblee législative, les reuse de réduire le nombre de ses ennemis, lui faisail precisément proposer la possession de la Lombardie en echange de son adance. Acceptée avec empressement, utilisée avec adresse, cette proposition lui auruit permis de devancer. de trente ans les écénements en constituant au nord de l'Italie un royaume assez consilérable pour la dominer tout entière. L'ardeur de ses préjugés et les sollicitations de son entourage I empéchérent de le comprendre, il fit arrêter Sémonville au heuce l'écouter, signa avec l'Antriche 25 juillet 4792 l'alliance que lai demandad la France, et envoya en Savoie les troupes qu'il aurait dû diriger vers la Lombardie Mal conque au point de vue politique, cette entreprise fut mal conduite au point de vue militaire. Quinze jours suffirent à Montesquion pour occuper la Savoie, huit à Anselme pour envahir le comté de Nice, un se il aux populations pour sanctionner, par un vote d'annexion à la France (27 novembre), la perte des plus vieilles provinces de la monarchie '

Les États italiens dans la coalition. — Bientôt l'occasion allait se présenter au roi de réparer par l'éclat d'une invasion en France la houte de ces défaites. La mort de Louis XVI, en fournissant à l'Autriche un motif pour continuer la guerre et à l'Angleterre un prétexte pour en profiter, les mettait dans l'obligation de chercher partout des alliés. Il lour fut aise de décider Victer Amedee a signer un traité politique 25 avril 1793). In imposant l'obligation d'entretenir 50 000 hommes, en échange

<sup>1</sup> Virond sa #34 class

d'un subside anglais, et une convention militaire fui accordant le concours d'un corps auxiliaire et d'un généralissime autrichiens. L'assassinat de Bassville (13 janvier), en proyoquant une declaration de guerre de la Conveniion, rangea le pape parmi les coalisés. On recourat à l'intimidation aipres de la Toscane, de Gênes et de Venise, qui avaient reconnu l'existence et reça les envoyes de la Republique française. L'archiduc Ferdinand finit par ceder aux sollicitations pressantes de son frère et aux hai laines sommations de l'Angleterre, il rompit toutes relations avec la France La flotte anglaise, en poursuivant dans le port de Gènes une fregale française, réussit à brouiller momentanément cotte republique aver la Coaventi n. Verise, seule, persista dans son athitude de neutral lé A cette excep-Lon pres, tous les États italiens se trouvaient enrôlés dans une ligue contre une puissance qui de sirait le ir amitie, et entraînes dans une lutte qui alla tiles exposer aux maux de la guerre et a ix calamités de l'invasion

Lear situation militaire presentant du moins des avantages dont eût pu profiter un genéral habile. Dinger avec rapidité le gros des forces de terre vers Lyon révertée, le gros des forces de mer devant Marséille et Toulon, forcer le bloc is de ces places, en réunir les garnisons pour marcher sur Pans, tel était le moyen le plus sûr de rendre la victoire facile. Cette nécessité ne fut pas comprise. Le roi de Naples, par usou ciance, laissa succomber l'oulon. Le roi de Piémont, par rancune coutre les Savoisiens, voulut delivier d'al tril les Niçois, il n'aboutit qu'à se faire battre à la fois dans les Alpes pennines, ou il perdit le val d'Aoste, et dans les Alpes maritimes, où les palailles de Saorgio en 1794 et de Loano en 1795 marquerent les principales étapes des va nqueurs, qui de tous côtes couron nèrent les crètes des montagnes.

Les premières défections. — Lette serie d'echecs, en rendant possible une nyasion française, devait avoir une influence décisive sur les décisions des gouvernements et les sentiments des peuples. Elle determina d'ah ad les princes à se dégager de la coalition si la violence les y avait attarhes, à s'y infécder plus complètement si l'intérêt dynastique les y tenait

62 LITALIE

assujettis. Tandis que le grand duc de Toscane en profilait pour recouvrer sa liberté d'action et renouer ses relations avec la France (février 1795), Victor-Amédee, sourd aux avances de la Convention qui à deux reprises lui offrit la Lombardie en echange de sa cooperation, infidèle à la mission historique de sa maison qui, depuis deux siècles, tendait à devenir une paissance italienne, signait avec l'Autriche le traité de Valenciennes (23 mai 1794) et lui cedait le Novarais gagné avec tant de peine par ses prédécesseurs, en échange de conquêtes éventuelles à opérer en France

Progrès des doctrines révolutionnaires Les succès de la Révolution avaient une autre conséquence plus importanto encore. Ils encourageaient les aspirations que les princes s'étaient montres aussi in puissants à contenir qu'incapables de salisfaire, et provoquaient une série de manifestations significatives de la part des deux grandes classes de mécontents que nous avons distinguees. Ian lis que les modères éprouvaient moins de sympathie pour les hienfaits de la Revolution que d'horreur pour ses excès, le parti avancé comptait sur le concours des armes françaises pour le renversement des vieilles dynasties, et le préparat, au moyen de conspirations. Encouragés par le ministre de France à Gènes, Tilly, ils commencèrent leur propagande en Piémont Les petites villes telles que Saluces, Biele, Ash, deviarent le foyer d'une effervescence qui se traduisait par la formation de sociétés secretes, l'impression de libelles anonymes ou d'affiches incendiaires. A l'urin se formecont deux clubs en relations survies avec le Comité de salut public. En Lomiardie, à Milan et à Varèse, des prêtres, des avocats, des savants, des nobles se groupaient autour d'hommes tels que Lattuada, Porro, Sopransi, auxquels leur énergique exaltation réservait un rôle prépondérant dans la Cisalpine A Bologne, deux jeunes gens, Zamboni et de Roland's, descendaient dans la rue, arboraient pour la première fois la cocarde tricolore italienne, et appelaient le peuple aux armes contre le gouvernement des papes (novembre 1794). A Naples, où la présence passagere de la flotte française avait encouragé les mécontents, un parti d'action s'était détaché des loges magonmques, et, constitué en comité révolutionnaire, poursuivait l'établissement de la république.

Si les princes n'avaien pas été aveugles par leurs préjugés dynastiques, ils auraient pu triompher de cet esprit d'insubordination par des concessions propres a le rendre sans objet. Ils préferèrent p evenir les complots par des tribanaux d'exception et répondre aux revendications par des supplices. A Furin, une cour spéciale commençait contre les chefs d'une conjuration destinée à révolutionner la ville un procès qui devait durer deux mois, envelopper cent dix personnes et se terminer par l'exécution de quatorze d'entre elles (mai-juillet 1794). A Bologne, les chefs insurgés et leurs complices étaient pendus sans misèricorde. A Naples, une junte d'État, instituée contre les crimes le hau e trahison, entreprenait 813 procès de 1792 à 1794, envoyait à l'échafaud 54 membres du comite révolutionnaire. et ajoutait à l'é lat de ces exemples le poids d'une tyrannie occulte qui épiait les relations ou les lectures des citoyens et envoyait aux galères des hommes convaincus de posséder une édition de Voltaire ou un journal défendu par le pouvoir.

L'exageration même de ces rigueurs en démontrait l'insuffisance, de plus, elle présentait l'inconvénient de détacher peu à peu des trônes la classe moyenne qui en avait été jusque-là le plus ferme appui Éloignes par instinct de tout houleversemen., les hommes qui la composalent voyaient dans la conservation des gouvernements la condition du maintien le la paix; or une guerre interminable avait été déclarée sans motif et poursuivie sans succes. Attachés a leurs intérêts matériels, ils pensaient les sanvegarder en évi unt à tout prix un incovement populaire, et l'entretien de forles armées avait necessite l'établissement d'impôts accablants. Penetrés des doctrines philosophiques, ils espéraient que la Révolution servirait d'avertissement aux princes et les amènerait à opérer les réformes reclamées depuis longtemps par l'opinion, or ils les voyuert repousser toute unnovation, remplir les prisons, comme Ferdinand à Naples. revenir sur des aménorations qui semblaient acquises, comme François II en Lombardie, se soumettre à l'influence exclusive de l'aristocratic militaire, comme Victor Amédée III en Piemont La grandeur de leur déception proportionnée à l'étendue de leurs espérances passees, rompit les derniers hens qui les attachaient aux dynasties régnantes et les amena peu a peu a prévoir comme possible et à regarder comme acceptable l'établissement d'un nouveau regime. Ils resolurent donc d'assister en spectateurs passifs aux dermers efforts des gouvernements et de réserver leur activite pour le moment où ils s'organiseraient sous une autre forme. Telle était notamment la pensée de Verri, de Becharia, de Parini, du patricien Melzi, qui se rémissaient à Milan dans la maison de l'un d'eux pour suivre la marche des évenements politiques

Au moment où alla t s'engager la lutte suprême, les princes s étaient donc al ené et les avancés, quils riavalent pu apéantir par les supplices, et les modérés, qu'ils n'avaiert pas voulu ramener par des concessions. Le jurt, révolutionnalre comptait desormais des novateurs audacieux pour le conduire, et des bommes de tête pour l'organiser. Pour qu'il triomphât, il l'il fa lait toutefois es qui lai avant fait défain, jusque la : le concours d'une armée assez pulssante pour abattre les trônes, et la présence d'une autorité assez forte pour s'élever au-dess is de ses divisions inteneures et terminer ses conflus. La Lomme adait paraitre qui lui apporterait l'in et l'autre, ferait aboutir a un resultat positif le soura travail qui s'opérait depuis trois ans dans les esprits, et mangurerait une no welle période dans l'histoire de la vie et de la pensee italienne : le 27 mars 1796. le général Bonaparte propait le commandement de l'armée d Italic.

### III. - L'Italie et Bonaparte.

De ce jour jusqu'au moment ou il retourna en France, Bona parte disposa en maître des destinées de l'Italie, ses volontes devintent des lois, ses generaux des souverains, ses ilees des institutions. Quelles qu'aient été les aspirations des peuples, leurs vicissitades s'expliquent par ses intentions successives et



leur histoire a passe par les mêmes phases que sa pensee. Ou peut en distinguer trois principales pendant cette période.

Pendant la premiere (mars-avril 1796), Bonaparte, tout entier au souc, de préparer la l'ité décisive contre l'Antriche, noccupe les provinces qu'il parcourt que pour en chasser l'ennemi ou en tirer des approvisionnements, et ne donne que des esperances aux patrlotes italiens

Pendant la seconde (août 1796 avril 1797) ses intentions se précisent en même temps que son triomphe s'affirme, et il constitue sur les territores envahes des embryons d'États soulle rains qu'il se réserve de fortifier ou de supprimer selon les exigences de la politique genérale du Directoire.

Pendant la troisième enfin (avril-octobre 1797), la necessi é de conclure la paix avec l'Autriche l'amère à fonder definitive-men un nouvel Etat, à en détruire un ancien, a en modifier un troisième

Premiere phase (mars-avril 1796): l'occupation française en Lombardie et a Bologne — Le 9 mai, Milan était évacué par l'aichiduc Ferdinand, et l'approche du vain queur de Montenotie, Mondovi et Lodi devenait le signal de nombreuses demonstrations populaires. Les révolutionnaires exaltes et les membres des soc étés secretes arboratent Ja cocarde française, tentaient un assaut infructueux au châ eau occupé par une garnison autrichienne, plantaient un arbre de la liverte et envoyaient une deputation à Bonaparte. Le pari des réformateurs modères, composé de quelques nobles regret tant le irs privilèges, de membres de la classe moyeune aspirai. aux honneurs et aux emplois, de prêtres implis des docte res jansénistes se resignat facilement à un changement qui o iviait une porte à ses esperances. Aussi le vainqueur froi vait il un accue l'sympath, que a son catrée d'ues la virle (43 mai A pome arrivé, il ne negligeait aucu i offort pour excher les esperances des navateurs, et dissiper les préventions des partisans de l'Autriche, aux prôtres il promet alt la liberté du culle. aux moderes, ane part dans les affanes aux patriores, ra constr touon a'un État unitaire dont Milan serait la camtale, su tous il exerçait le prestige de ses victoires et la fascination de sa

766 L'ITALIE

personne L'effet produit par ses discours, la séduction de ses mameries. l'heureuse impression laissée par ses soldats, si joyeux dans leur dénuement et si disciplinés dans leur misère, la nouveauté des spectacles qui frappaient les yeux ou des émotions qui traversaient les êmes, l'étendue des horizons qui s'ouvraien, pour les esprits, tout cela était de nature a satisfaire également l'élite de ceux qui salusient l'invasion comme un bichfait et la masse des hommes qui la regardalent comme un spectacle. Il y ent un moment d'allégresse universelle, moment unique, dont Stendhal a fixe pour nous le souvenir, et qui ne devait ni durer ni se renouveler.

Le 24 mal, en effet, Bonaparte quittait Milan, dont il confiait l'administration à une Congregation d'État, où figuraient, à côte de quelques agitateurs, des hommes tels que Melzi, Serbelloni, Verri, Parini, que leur naissance, leur mohesse ou leur mérite avaient désignés à la confiance du pays. Les circonstances dans lesquelles cette assemblée recevait le pouvoir allaien, faire de son existence une crise perpétuelle, en la mettant successive ment aux prises avec les intraitables exigences du vainqueur, avec les violences d'une opposition irreductible, avec les compromettantes exagérations des révolutionnaires exaltés.

Tout d'abord Bonaparte n'était disposé à laisser la Lombardie jour, de sa liberté qu'après la lui avoir fait payer, il comptait sur ses richesses pour nourrir l'armée et entretenir la guerre il ent donc recours a une serie de mesures aussi onérenses dans leurs résultats que vexatoires dans leurs formes. Pendant son sejour, une premiere contribution de 20 millions avait eté facilement supportée, parce qu'elle pesait presque uni quement sur les riches ou les hiens ecclésiastiques, une autre imposition aval. revêt a un caractère partic dicrement odieux, puisqu'elle consistait dans la saisie de tous les objets laissés en dépôt aux monts de-pièle. Après son l'epart, une agence m.li.aire et de nombreuses entreprises civiles enlevèrent l'excuse de la nécessité à des extersions qui servirent des lors à entretenir le luxe insolent de fournisseurs ou de généraux L'arrivee de la commission chargée de transporter a Paus les plus belles œuvres d'art vint attendre dans ses goûts artistiques

la Lombardie deja blessee dans ses intérêls. Les campagnes enfin ne cessaient de souffrir des dévastations inseparables du passage d'une aimee.

A toutes les charges de l'invasion s'ajoutaient pour les Milanais tous les manx de l'arbitraire. Aux yenx des généraux français, ils apparaissaient moins comme des alliés à menager que comme des sujets à contenir. Ce que leur situation avait d'numiliant et leurs souffrances d'intolérable, un fait suffira à le montrer. Le gouverneur militaire de Milan, Despinoy, irrié que la Congrégation d'État ent pris un arrête sans son approbation, alla la sommer de le retirer et s'emporta jusqu'à dégainer son épée, dont il frappa violemment la table. Parini dut saisir son écharge et la lui tendre en lui Lsant « Sercez-nous la donc auto ir du cou! » Cet ensemble de vexations ne pouvait que produire une impression délavorable sir la masse du public, qui commençait à se demander si elle devait acquitter par son asservissement à la France sa liberation du joug autrichien

Ce premier péril en faisait naître un second, et l'excès de ces rigueurs devait provoquer des actes de résistance. Dès les premiers jours de l'invasion, le mécontentemen, des campagnes s'etait tradint avec une violence macroutumee et avait éte comprimé avec une impitoyable durete. La noblesse et le clerge, qui avaient tout a perdre et rien à gagner à la révolution, avaient formé le projet d'utiliser ces sentiments et d'abatate par une insurrection aussi soudaine qu'insttendue la fortune encore chancelante du vam jueur, alors en marche vers l'Adige. Une première échauffourée a Molan fut suivo d'une véritable emeute à l'avie et de l'armement de toutes les populations de la région. On sait quelle en fut l'issue : le siègo du château de Pavie, où s'etait refugiée la printe garmiser française, par une foule toujours croissante de paysans fanalisés, accourns au son du toesia; la surprise et la colère de Benapirte, deja arrive à Lodi, son retour à la tête d'une poignée d'hommes la tentative de résistance de Binasco, aussitôt saccage et livré aux flammes la marche du vainqueur à la lueur des incendies. son fameux assaut et son entrée dans Pavie, sous une grêle de pierres et de turles l'enfin. le pullage le la vule et les exécutions

768 L'TALIE

sommaires qui le signalerent, telles firent les scènes qu'a popularisées le beau récit de Botta (28-26 mai). Ce sévère exemple terrif ait les paysars sars les ramerer, et la crainte de représailles tonjours possibles était un sajet permanent d'inquiétudes pour los gouvernar le

Aux dommages et à l'humiliation de la tutelle française, aux calamités de la guerre civile, s'ajoulaient pour la Congrégation d État les embarras causés par les exces de langage et de doctrine des agita eura lembards et italiens. Tout en réservant l'avenir, Bonaparte, pour se créor un paru, avait donné au nouveau gauvernement, sinon une organisation, au moir s des dehors démocratiques la plan ation d'arbres de la liberté, la formation de clubs, l'apparition de la cocardo tricolore, l'aboli tion de la noblesse, la prohibition de l'exercice pubbe du culte, l'adoption même du vocabulaire revolutionnaire, indiquaient suft samment l'orientation du l'oliveau régime. Ces mes ires avaient coflamme les espérances des exaltés, aux yeux de qui elles constituica, des concessions moins que des promesses Au debut ils formatent un groupe dont la faible importance numérique était compensée par l'aulace de leurs entreprises et la logique ai parente de leurs doctrines. Leurs chess étaient Lattuada, curé de Varèse, le comte Porro, le poéte Caulo Salvador, le jur consulte Supransi, l'avocat Sommariva, une grande quantité de modeciis et d'ommes de loi, une plus petite de prêtres et chancines. Leur nombre fut bieatôt grossi par tous les révolutionnaires des États voisins, qui, n'ayant pu trouver dans leur patrie la liberté de répandre leurs doctrines, étaient venus la chercher à Milan On vit aussi accourtre : de Panne, le funeux me bom Basorit; de Bergame, le chirurgien Cattaneo, de Plaismee, le celebre jurisconsi lie-Gioja, du Plémont, l'agitaten Itanza; de Rome le poete Lattanzi; de Naples, l'ancien noine Salfi. Quelques uns devaient faire profiter le nouvel Étal de leur capacité et de leur expérience, la pliquit a apportaient a Milan que l'ainer tume de leurs souffrances passées, le désir de tout bouleverser et de tout refaire, l'exagé a ou l'esprus algris par la persécution, disposés à aller a l'extrémité de toutes les doctrines et de

tous les parcis. Ils préchaient en religion l'athèlisme, en politique le te rorisme, et créaient une foule de journaux on la viotence de la forme le dispitant à l'ignorance les faits, et où les réminiscences de l'antiquité classique se mêlaient à de violentes diatripes contre les rois et les prêtres. Leurs exces de langage, après n'avoir été qu'un objet de ridicule, deviorent rapidement un danger par l'effroi qu'ils inspiraient à la classe moyenne.

Tel etait le speciacle fecond on contrastes que présentait Milan au début de la guerre, les grandes idées qui y étaient agitées staient démenties par l'amertume de tristes realités, et des espérances sans limite pouvaient s y developper à milieu des maux de la guerre. Les mêmes scènes devaient se dérouler dans un plus petit cadre à Bologne

Au moment ou se prejaran la lube contre Warmser, Bonaparte, pour couvrir son flanc gauche et renouveler ses approvisionnements, envoyait Augereau occuper Bologne (18 juin). It s'y rendait bientôt en personne, et profitait des différends du sénat avec la cour de Rome pour déclarer qu'il n'avait d'autre bat que de lui rendre ses anciens privilèges et son pouvoir politique Mais la, comme à Milan, les menfaits du vainqueur parurent bientôt négligeables en comparaison de ses exigences Bologne, ainsi que les cités qui l'avoisinaient, dut payer sa liberté par une forte contribution de guerre, de continuelles réquisit ons la sassie des monts-de-piéte et i envoi a Paris d'un grand nombre. dictuvres d'art chasies par une commission nommée à cet effet, elle supporta en un mot, tous les maix inséparables du régime militaire; militaire, tel était en effet le caractère sail ai t de cette première période, pendant laquello le valuqueur, a bordonnant les projets lointains de son gême au succes immédiat de ses armes, s occupait, non de fonder des États ma's d'exploi ter des provinces et a éveillait des espérances que pour imposer des sacrifices 2.

Deuxième phase (août 1796-avril 1797); la révolution émilienne et la République dispadane — Peadant la seconde période, au contraire, les préseculations

Voir C. dessus, p. 434 et saiv History carrie 1.

770 L (TALIE

politiques passent au premier plan dans l'esprit de Bonaparte; les avantages qu'il remporte sont assez déclaifs pour lui donner l'espérance de dicter la paix; il est donc amené à créer des États dont l'existence est une menace pour ses eanemis et lui servira de gage lors de la conclusion d'un accord définitif.

Le soulevement de l'Emilie vint lui en fournir l'occasion. Nulle part en Italie, la Revolution ne devait rencontrer un terrain plus favorable à son développement L'impétuosité et l'ardeur native des populations n'y avaient pas été endormies, commo on Vénétie ou en Lomoardie, par la douceur du gouvernement ou la facilité de la vie. Les abus et l'arbitmire des autorités pontificales, en faisant souffrii les classes éclairées, les avaient convaincues de la nécessité d'une réforme, et, en les forçant à penser, les avaient amenées à une larg : conception des intérêts italiens; la hourgeoisie presque tout entière était prête à mettre au service de la cause révolution ture sa prudence, sa ténacité, son sens pratique des affaires. Les antipathies locales elles mêmes, assez violentes pour armer les cités les unes contre les autres, étaient assez raisonnées pour s'effacer des qu'elles deviendraient un obstacle à la prospéra à le toutes. Le mouvement eut donc dans ce pays un caractère de spontaneité et de concorde qu'on chercherait vainement ailleurs. Le 25 août, les habi auts de Reggio, qui depuis longtemps supportaient malaisément la domination des Este, se soulevaient à la voix de deux de leurs notables, Paradisi et Re, s'emparaient de tous les pays environnants, ne s'arrémient que sous les murs de Modene et arma en immédiatement le premier batail. lon national qui eat paru sur le sol italien. Bonaparte, invité a intervenir, accourut aussitôt après s'être débarrassé de Wurmser, profila de cet événement pour rompre l'armistice conclu en juillet avec le duc de Modène, et occupa la capitale du duché, qui se trouva tout entier entre ses maios. Temoin d'un enthousiasme qui lui semblait aussi ufile d'expioiter que dangereux de braver, il n'hesita pas, malgré les ordres du Directoire, à laisser la sonveraineté à ceux qui avaient si bien su la conquérir, et, le 4 octobre 4596, il constitua la première des républiques haliennes, la république de Modene et Reggio.

Presque en même temps s'accomplissait à Bologne une révolution qui, differente dans la forme, devait aboutir a un résultat semblable. Le sénat, à qui Bonaparte avait remis la souverai neté comme à la seule autorité constituée de la province, comput de lu même que son pouvou n'était que provisoire, et qu'en le gar lant il devrait céder tôt on tard au courant démocratique qui empertant les oliganchies comme les monarchies. Il prit donc l'initiative de sa propre abdication et rédigea lui même une constitution calquée presque exactement sur celle de l'An III. Certaines dispositions, empruntées au texte français, en étaient inopportanes ou factices, mais les princapes en avai ent one grance importance car c'état la première fois en Italie que les principes de la souveraineté du peuple et de l'égalite étaient publiquement proclamés. Le 4 décembre le Corps législatifinauguralt solennellement ses séances à Saint Pétrone, aux sons du Veni Creator et au milieu des acclamations populaires. Peu de jours après une république du même genre s'établissait à Ferrarc.

Quelques semaines avaient donc suffi aux habitants des Légations et il Modernis pour s'affranc un d'eux mêmes de la domination dapale ou ducale. Cette leç in donnée à l'incrue de leurs compatrioles reçut presque immediatement la sanction d'un grand exemple. Ces territ ires que leur initiative avait rendus indépendants, leur sagesse sut les mainteuir unis, malgré la force de prejugés dix fois séculaires. Trois mois et deux congrès leur suffirent pour les grouper d'abord en une conféderation, pour les fondre ensuite en un seul État.

Cette idée s'était imposée à tous les Italiens au lendemain même de la fondation des républiques de Molène et de Reggio Elle avait pour représentants les membres de la classe éclairée, pour organe un jeune et ardent avocat de Bologne, Antonio Aldini, pour motif immédiat la nécessité de défendre à teut prix la jeune indépendance du nouvel État contre les incursions probables des Autrichiens et les représa lles possit les le la plebe. I ne première assemblée, réunie à Molène, le 16 octobre, avec le consenément et en présence de Bonaparte, établit donc entre Bologne Ferrare, Modène et Reggio, un hen féderatif, et décréta, avec la formation d'une armée, la convocation d'un

congrès sol annel qui devait se tenn à Reggio en decembre. Les cent deputés qui devaient le composer se reunirent au jour dit (30 décembre 1736) dans les circonstances les plus propres à surexciter leur er thousiasme. N'étaient-ils pas autorisés à ne plus men craindre des à much ens, écrasés à Castiglione, à Bassano, à Arcole, à Rivoli? A tout attendre du vainqueur, qui n'hésitait pas à évoquer le jour où l'Italie figurerait de nouveau parmi les grandes paissances du globe » A beaucorp esperer deux-mêmes, puisque la garde nationale de Reggio venait de recevoir gloriousement le baptème de feu en faisant prisonnier un bataillon autorchien sorti de Mantone? Aussi le representant de Bonaparte, Marmont, fut-il accueilli avec un enthousiasme qui toucha au délire lors de l'arrivée des députés chargés de porter aux Cispadans le salut fraternel de leurs frères lom bards. En vingt-quatre heures on réd gea pour la ucuvelle république enspadane une constitution à peu près analogue à celle de Bologne. Bientôt les espérances qu'avait excitées le congrès recevaient une subsfiction partielle; en févrité la rupture avec le pape avait pour consequence l'annexion de la Romagne, en avril se réunissait pour la première fois le Corps législatif. en juillet. Aldini et les chefs du gouvernement, sacrifiant l'interêt de leur province a cella de l'Italie, ol tenaient de Bonagarte la fusion de la Gispadane avec la Lombardie et la constitution d'un nouvel État de 3 200 000 habitants, qui prenaît le nom de Republique cisalpine.

Si l'Emme perdait ainsi son autonomie, elle laissait à l'Italie un grand exemple : elle avait puis l'imitianve du grand mouvement national qui devait aboutir au siecle suivant à rendre la patrie indépendante, libre et une : elle avait donné le spectacle des vertus propres à le faire triompher et du symbole même destiné à le représenter C était en Emilie que pour la première fois une ville se soulevait contre ses of presse irs sans l'intervention des armées françaises; que pour la première fois les populations prenaient spontanément les armes contre l'Autriche, que pour la première fois un grand elan de patriotisme faisait taire la voix des rivalités locales : c'était en Émilie enfin que faisait sa première apparition ce drapeau aux trois couleurs

qui devait briller avec Napoléon sur les champs de bataille de l'Europe et avec Victor-Emmanuet s'ir les murs de Rome.

Le Milanais — Bien différente avuit éte, pendant cette seconde període, la situation de la Lombardie, livree à l'arbitraire, condamnée au provisoire et réduite à l'inaction. Partage entre le désir d'adil ser ses ressources et la crainte de s engager envers elle avant la paix avec l'Antriche, Bonaparte exploitait toutes les espérances, mais repoussais toutes les revendications D'unopar, il l'inpart à sa conquête un rudiment d'organisation autonome par la créati in d'une « Ad ninistration génerale de la Lomhardie : (3 septembre et un noyau d'armée par la formation d'une légion lombarde, d'autre part, il reprimait du cement l'effer vescence que faisait naître parmi les exaltés l'exemple de la Cispadane, Lissipal, par la force une manifesta tion des clahs populaires en faveur de la république et arrêtait les principaux agitateurs. Cet état d'incertitude et de trouble, aggravé encore par la pesanteur d'incessantes contributions de guerre, comme par le scandale des moyens mis en cause pour les lever, se prolongea jusqu'à la fondation de la Cisalpine

Venise. Cette convention modifiait aussi d'une façon profonde les conditions de la république de Venise. On a exposé ailleurs i comment le sénat venitien n'avait su, pi maintenir avec scrupule sa neutranté, ni offrir à propos son alliance. L'occupation française, s'étendant progressivement à tous les pays situés à l'ouest du Mincio, y avait réveillé les antipathies locales et dévelorpé les germes de mécontentement qu'y entretenait depuis longtemps la politique opiniatrément égoïste du senat vénitien. Par les esperances que ses principes faisaient naître, elle donnait a un demoinhrement l'appui des desirs populaires; par les represailles que ses exces faisaient présager, elle lui prétait l'apparence d'une justification. A Bergame et à Brescia l'opinion publique, sourdement travaillée par les doctrines révolutionnaires, violemment sur excitée par les manœuvres des agents lombards et français, se déclara avec une extrême violence contre un gouvernement qui depuis long-

<sup>.</sup> Volt on essue a 43s

TI LITAL >

temps payait la fidélité de ses sijets par leur exclusion des emplois. Nobles et hourgeois, unis pour un instant, s'emparèrent par de hardis coups de main des citadelles de Bergame (12 mars) et Brescia, 18 mars), occupées encore par une faible. garnison venitienne. Le sénat, au lieu de punir ou d'apaiser les rebelles, prefèra s'exposer a une nouvelle humiliation p. i l'envoi d'une deputation auprès de Bonaparte. Peu après, il laissait s'accomplir sans en Liver parti un guet-apens qui devait lui donner les apparences de la duplicité sans les avantages d'une hostilité déclarée avec la France. La ville de Verone, que sa a teation polit que avait exposée deplis huit mois à tous les maux de l'occupation, et que le voisinage des belliqueuses populations des montagnes encourageait à la résistance, se soulevait le 17 avril à propos de nouvelles exigences des vainque irs, et donnait à l'Italie le même spectacle que Pavie : massacre de tous les Français rercontres dans les rues siège du château par des bandes furieuses où se mélaient habitants et paysans des campagnes voisines, arrivée tardive des troupes françaises ou l'ombardes. L'occusion eta una que pour sortir avec profit de la neutralité et pour couper la retraite à Bonaparte, en ce moment au cœur des Alpes. Le senat la laissa échapper : il secourut assez ouvertement les révoltés pour encourir le reproche de complicité, mais agit assez tardivement pour ne pouvoir les empêcher de capituler Bonaparte, que cet évenement debarrassait de tout scrupule, put alors stipuler à Leoben le démembrement de la république : Venise con servait provisoirement son indépendance, mais perdait tous ses Etats de terre ferme et recevait en échange les Trois Légations.

Troisième phase (avril octobre 1797) — Les preliminaires de Leoben (18 avril) marquent la fin de cette seconde periode, si agitée dans ses péripéties, si decisive dans ses résultats, puisque le vamqueur, après avoir affaibli le seul État qui cherchât à conserver son indépendance, en avait créé un autre qu'il destinait à ne l'exercer qu'a son profit. Il lui restait, pour compléter son œuvre, à anéantir le premier, à constituer détinitivement le second, enfin à en réformer un troisieme dont

l'ass pettissement était indispensable à ses desseins. Telle fut l'œuvre à laquelle il se consucra pisqu'à son depart de l'Italie.

La révolution de Gênes et la République ligurienne.

 Il s'attaqua d'abord à la république de Gênes, par le termloire de laquelle il comminiquait avec la France Jusque la le sénat, sans manifester d'hosalite au vainqueur, s'était montre surtout désireux de ne pas se compromettre. Il important de le remplacer par un ponyour qui fût moins in allie qu'un instrument. Il était facile, en exploitant les ambitions mécontentes de la classe moyenne de trouver à Gères les élements d'une révolution. Bonaparie s'invit donc le tactique q'in lui avait Jéja rélissi ailleurs : propagande active des résidents français, Fay poult et Salicetti, introduction dans la ville de Français dont la présence justifiai. L'immixtion de la légation dans toutes les affaires intérieures; formation d'un parti démocratique composé de quelques patriciens, de commerçants et de prêtres. enfin préparation d'une manifestation publique destince à être représentee comme l'explosion spontance et unanime du mécontentement populaire Cette fois pourtant la tragédie répétée avec tant do som abount à un discuement tout different de celui qu'avaient imaginé ses auteurs

Tandis que, le 21 mai 1797, les « jacobins » génois s'emparaient à l'improviste des principa ix points strategiques, le 22, to it le petit peuple, fanatisé par les prêtres, accourait au secours du sénat, et, après une furieuse lutte, réduisait à l'impuissance les démocrates et les partisans de la France. Par maiheur, Bona parte, revenu à ce moment de l'armée, était desormais assez paissant pour parler en maître et pour se représenter comme l'offense. Son a le de camp Lavalette vint porter au sénat une lettre hautaine, avec l'or lire le lui envoyer trois députés charges d'élaborer avec lui une consutution. Elle paraissait le 4 juin et sanctionnait la déchéance définitive qui sénat, remplace par un gouvernement semblable à cel ii de la France, avec ses deux conseils et ses directeurs. Malgré quelques soulèvements partiels facilement réprinés, le parti démocratique se substitua d'inc. à la custe objet chique comme partie de gouvernement, et

la vicille indépendance de Gênes fit place à un assujettissement complet aux volontés de la France

La République cisalpine — Quelques jours après, la Cisalpine recut une constitution analogue. A peine revenu de l'armee, Bonaparie, installé au château de Mombello, profitail du prestige qui s'attachar a son nom pour jouer à l'égard de l'État qu'il avait fondé le rôle du diplomate, du constituant et du Comme diplomate, il en fixait definitivement les limites et adjoignait a son territoire la valiée si longtemps contestée de la Valteline. Comme constituant, il prosidait les séances et dictait les décisions d'un comité qui, le 8 juillet, don nait à la jeune réput lique sa forme définitive. La souveraineté était confiée à des assemblées primaires, le choix des députes à des delegues e us par elles, le pouvoir égislatif à une assemblée divisée en deux chambres, le pouvoir executif à un directoire et à des ministres désignes par le directoire, le pouvoir judiciaire à des tribunaux civils et criminels départementaux et a une cour le cassation Pour emporter l'adnesion des Cisalous à une constitution si noavelle pour leurs habitudes, Bonaparte imagina de faire de sa promulgation un grand speciacle patriotique. Le 9 janlet, en presence de 300 000 speciatrurs, de 30 000 soldats français et de representants des gardes nationales le toutes les villes, ful célebree une fête solonnelle le la fedération, analogue à celle qui avait laissé des nouvenirs si durables dans la memoire des térnoins de la Révolution française. Bénédic ion des drapeaux tricolores, messe selennelle, serment prêté par tous les députés de vivre l.bros ou de mourir, présence de Bonaparte qui resta huit heures a cheval sous un soleil ardent, tout contribuait a frapper les esprits L'independance à aquelle aspiraient les Lombards semblait pour lant devoir leur schapper jusqu'au départ de leur protecteur. Ce dernier, profiaut des lelais necessaires pour les elections au corps législatif, faisait œuvre de législateur, et, par simples decrets (26 juillet), il abolissait la primogenitare et les fice commin, fixait l'àge de la majorité, développait les gardes nationales, et supprimait des journaux.

Il partit ensin, le 47 novembre, de l'État que ses victoires

avaient fondé, que son genie avait organisé, et que son absence allait suffire a ruiner.

Chute de Venise. — Il n'avait pas quit e le théâtre de ses exploits sans donner un avertissement bien significatif aux patriotes qui voyaient en lui le champion de l'independance italienne Après avoir enlevé à Venise ses possessions de terre ferme par les preliminaires de Leoben, il lui ravit son independance par le traite de Campo Formio. Le hasard le servit à souhait en accumulant les incidents propres à donner à l'execution de ses desseins l'apparence d'une juste vengeance.

Tandis que se terminaient les scones sanglantes des Pàques veronaises, le commandant du port de Venise faisait firer le 20 avril sur un corsaire français qui voulait y pénètrer sans se conformer aux prescriptions réglementaires. C'en était assez pour permettre a Bonaparte de crier a la perfidie, avec d'autant plus d'assurance qu'il tenait encore cachées les clauses de Leoben. Dans une lettre qu'il i.t porler au senat par Junot et dans l'entreuen qu'il eut a Gratz avec deux le ses députés, il parlait un langage dont le ton astacieasement indigne servait a justifier la marche progressive de ses troupes qui, occupant toute la terreferine, amivaient aux portes de Venise. Le sénat aurait puorganiser la résistance dans les lagines, à crut que le mellleur moyen d'arrêter le vainqueur ctait le le satisfaire et ne s'aperçut pas que ces concessions successives n'auraient d'au reterme que son abdication. Telle fut ra effet la dernière exigence de Bonaparte, qui faisait demander au senat par son agent Villetard la remise des pouvoirs publics à une municipalité democratique de quatorze membres, et l'entrée d'une garnison franguise dans la ville. Le 12 mai, le terand Consen souscrivait, la mort land lame, a ces conditions, et, k 46, les troupes françaises venaient en su veider l'execution. Ce fit par ce suicide sans grandeur que la vielle republique de Saint-Marc termina une existence defendue sans dignite.

Bonaparte, n'ayant pas encore fixé definitivement dans ses négociations avec l'Autriche le sort de Venise, en confia l'admi nistration à une nuncipalité provisoire. Foi iée, comme dans ces autres parties de l'Italie, le membres de la classe moyenne

et de quelques nobles, cette assemblée présenta le même spectacle que les gouvernements populaires precédemment institués; elle se he ara nux mêmes difficultés, car a souffrir des mêmes actes d'arbitraire, éveilla les mêmes esperances et n'en differa que par sa fin - Les difficilles étaient surtout d'ordre financier, puisque la municipalité devait gagner la confiance publique par sa fidel te aux dettes dont elle berdait et acquérar du prestige au moven de fêtes aussi coûteuses que magniliques. Elles esalent aussi d'ordre politique, puisque les villes de terre ferme, au lieu de s'unir à leur ancienne métropole dans l'intérêt commun, refusaient de reconnaître sa suprématie Les actes arbitraires du vainqueur, de même nature que dans les autres régions, etaient plus vivainent ressentis par un peuple encore plein le la fierte de ses grands souvenirs. C étaient, outre le paiement de 3 millions stipule dans les traités, la saisle des causses de l'État, le depo : lle nent systematique des rollections privées et publiques, le transport a Paris des fameux chévaux de bronze enleves autrefois à Constantinople et placés sur le fronton de Saint-Marc. Enfin les espérances, qui au début paraissaient sans limites comme sans objet précis, prirent corps quand en connu, à la fin de jour les préliminaires de Leoben, elles suffermirent dans deux congrès qui se incent à Bassano et à Vemise et ou se réunirent des délégués de toutes les villes de l'ancienne république. Les rivalités locales, la répagnance à accepter la suprematie de Milan, les rendirent inutiles on empôchant l'union à la Cisalpine, qui apparaissait comme le seul moyen de conserver une independance relative. Des lors, il no restait plus au gouvernement de Venisc qu'a subir la loi du vainqueur. Celui-si completait à Campo-Formio l'œuvre de Leoben et cédait toute la Venétie à l'Autriche Le 8 janvier 1798, les troupes imperiales occupaient la ville, qui tombait alors dans un état le prostru un morele proportionné à l'effervescence qui l'avait agitée.

Bonaparte litrait cont de lui même à la servitude les populations qu'il prôtendait appeler à la liberté et detruisait de ses propres mains l'indépendance d'in État libre. Ce brotal déments aux espérances évoillées et aux promesses faites devait avoir un do doureux retentissement dans les cœurs italiens et leur laisser une impression dont l'ameriume ne dis parut jamais entièrement. La confiance avec laquelle avaient été accueillies les armées françaises fit place à un autre sentiment qui se développa peu à peu et devint dans certains esprits un logme immuable : c etait la conviction que la seule voie de salut pour les Italiens etait de fermer l'orcille aux promesses des étrangers, quels qu'ils fussent, et de se constituer eux-mêmes envers et contre tous.

Ams, so terminant cette période pendant la quelle l'Italia avait subi en trois ans de profondes modifications matérielles et morales. Dans l'ordre materiel, la crémion de deux républiques vassales et l'assujettissement de la seule monarchie militaire qui existat dans le Nord avaient fait rentrer toute la partie septentrionale de la Péninsule dans la spiere d'action ou d'influence de la France. Dans l'ordre moral, la transformation était plus sensible encore les bouloversements de la guerre et les maix de l'invasion avaient tire les Italiens de leurs habiliques d'inertie et d'indifférence politique, les avaient forces à prendre parti dans les révolutions et à s'il leressei aux affaires publiques avaient enfin éveillé en eux des sentiments et des aspirations encore confus et envelopés, mais qui dans la période suivance devaient trouver leur orientation e, leur but

# IV. — L'Italie après Campo-Formio.

Politique du Directoire en Italie. — Deux ans ne s'étaient pas écoulés lepuis le traité de Campo Formio, que l'Italie avant subi une nouvelle et complete transformation. L'état de choses que ce traité avait consacré présertant des dangers que la main seule de celui qui l'avait signé aurait été capable d'écarter. les deux republiques qu'il avait créées étaient trop faibles pour ne pas chercher à s'étendre, et les espérances qu'il avait éveillées trop ardentes pour ne pas chercher à se satisfaire. A cette cause permanente de guerre s'ajoutaien.

celles qui provenaie it de la situation du Directoire, forcé par ses embarras d'argent à devenir conquérant des Étals voisins et par le souci de sa securité à être l'oppresseur des Étals pro-téges. L'histoire de l'Italie, depuis le départ de Bonaparte jusqu'à l'invasion des Austro-Russes, présente donc un double caractère : l'assujettissement complet des républiques cisalpine et ligurienne, et la creation de républiques semblables sur tout le territoire de la Péninsule.

Le Directoire et la Cisalpine. Milan, siège l'in gouvernement national et refuge de tous les hommes d'action et de pensee, semblait devoir être le centre où se fo mergient les habitudes et les mées pointiques des Italiens. Il dépendant du Directoire de diriger les auces et les autres dans un sens favorable a ses intérêts. Il ne sut pas le comprendre ' par les changements continuels qu'il introduisit dans le gouvernement, il empêcha les esprits de s'y attacher, et par la dependance où il voulut les tenir, il les éloigna définitivement de la France.

D'abord la faveur qu'il témoigna aux partis avancés lui aliéna les modérés, disposés pourtant à faire crédit et à prêter leur concours au gouvernement. Violences et tumultes dans los clubs, propositions extravagantes ou immorales data les discussions législatives, désordres dans la rue, gaspillages dans administration, augmentation simultanée des impêts et du défich, tels avaient été les résultats de la politique qu'avaient fait prevaloir les « patriotes », en majorité dans les conseils. Elle avalte i pour lonséquence la démission de 34 membres mo lerés, qui, ne pouvant y remédier, ne voulaient pas s'y associer Deux mois après in autre incident vint réduire au découra gement ou à l'inaction ceux qui étaient restes au pouvoir Le 31 janv.e. 1798, Talleyrand presentant et faisait signer aux membres da directoire cisalpin, appeles à Paris, un traité d'alhance destiné à asservir leur république sous prétexte de la protéger; en échange de cetto protection, elle devait en effet prendre part à toutes les guerres de la France, lui payer un subside annuel de 30 millions destiné a entretenir une armée d'occupation de 25 000 hommes, lui lusser le commandement de ses propres forces et lui reserver par une convention spéciale de notables avantages commerciaix. Les consoits accepteraient-ils aussi facilement que le directoire un traité aussi hamiliant dans sa forme qu'onéreux par ses sui ulations? On en pui douter un instant : les juniors, ou dominaient encore les patriotes exaités, finirent par l'accepter, mus les sensors, où l'élément modéré était plus fortement représenté, le reponsserent à deux represes à la presque unanimité (13-18 mars). Il fallut pour triompher le leur résistance des negociations qui durèrent deux mois, la destitution le deux ment res du directoire et de quatre membres du conseil des sensors, parmi les quels Alum Si ces violences avaient brisé les résistances, elles avaient détaché définit vement de la France que classe d'hommus dans laquelle elle côt pu trouver un solide appui

Le Directoire français apparaissait encore aux youx des patrioles italiens avec le prest'ge de la force et les espérances de liberté et d'independance qu'avaient fait naître ses promesses il perdit bientôt ce double avantage en favorisant dans la Cisalpine une série de coups d'État ou l'incoh rence le dependant à l'arbitra re

Le premier, tenté à la suite et à l'imitation de celui du 30 prairial, eut pour instrument le ministre de France Trouvé et pour objet un changement complet dans la direction imprimée. aux affaires par les avancés. Pour la préparer, Trouvé rédigeait en compagnie des chefs des modéres une constitution tendant à reme her à l'ommpotence de la populace par la Jiminution du nombre des électeurs, à la faiblesse du pouvoir central par de nouveaux pouvous donnes au directo re, au désordre des esprits par des lois restrictives le la libe le de la presse. Il réunissait chez lui les membres des deux conseils, leur fai sait voter ses propositions et s'assurait ainsi le moyen de savoir ceux qui leur sersient hostiles. Le lendemain, 31 acût 1798. il convojuat ceux qui s'y étaient montres favorables, faisall entourer le heu de leurs délibérations par un cordon de sol lats français, et obter ait ainsi d'eux une funte a la ston. Il se débarrasseit des manifestations dans la rue par des acrestations en masse, par le bannissement des chefs populaires Gioja, Lat782

tuada et Lattanzio, par la destitution des deux d'recteurs Savoldi et Testi, qui passaient pour de chauds patriotes.

Avant que cette réforme eût pu porter ses fauts, elle avait été abandonnée. Le commandant de l'armée d'occupation, Brune, favorable aux avancés, était allé en effet plaider leur cause à Paris, et il en revenaut avec un nouveau ministre, Fouché, chargé de réintégrer dans leurs charges les députés et les directeurs qui en avaient été exclus Après s'être ainsi démenti, il ne restait plus au Directoire français qu'à se dementir encore, il n'eut garde d'y manquer, par un nouveau décret, il remplaçait Fouché par Rivaud, Brune par Joubert, et remettait en vigueur la constitution de Trouvé Dans l'espace de trois mois, il avait donc changé trois fois le régime politique de la Cisalpine, éloigné de lui ses plus chands partisans, et montré a tous de quelle façon il entendalt resperter cette indépundance souveraine qu'il avait proclamée.

La conduite de ses armées achevait de lui aliéner la masse des hommes qui ne lui demandaient que la protection de leurs intérêts materiels. Si la gierre avait cessé, l'occupation française durait toujours, avec to ites les rigueurs qu'excusaient auparavant les nécessités de la lutte. Les généraux avaient une tenlance naturelle à abuser du droit de réquis non qui leur était accordé et, par suite, à intervenir continuellement caus l'administration intérieure des villes qu'occupaient leurs troupes. Depuis la fondation de la Cisalpine, aucune assemblée municipale n'avait pu fonctionner sans l'ingérence étrangère, aucun budget s'élablie sans les charges que lui imposait la présence d'une garnison mal payee. Les intérêts étaient aile uls comme les opinions, et le mécontentement gagnait la masse de ceux qui vivent comme l'élite de ceux qui pensent.

Mouvement des idées. Chez les uns, il se manifestait par le désir pressant et immediat d'être débarrassé des Français, de n'importe quelle façon et à tout prix. Chez les autres, il devait prendre la forme d'idées fixes et raisonnées, destinées à survivre aux circons ances qui les avaient produites, à s'elendre it se préciser, et à devenir le programme d'un para national.

La premiere de ces i lees était celle de l'independance. Ca que

culiers avait fait oublier ce qu'elle comportait d'avantages pour l'État et l'on jugeait le moment venu de réaliser les espérances qu'elle avait éveillées tout en se debarrassant d'une tutelle plus onereuse que protectrice. Soustraire la Cisalpine au joug français, devenu intolérable, comme a la domination autrichienne, devenue impossible, en confier les destinées à des mains italiennes : tel était le rève de toute la classe échuree.

De celle idée en découlait logiquement une autre qui ent sem 11é une chance qualques années auparavant et qui alors apparaissait comme une nécessite. Si les États italiens avaient si souvent perdu et si la Cisalpine ne possédait plus son indépendance, n'était ce pas à cause de leur isolement, et par suite de leur faiblesse? Les grouper tous en un se il État, assez puissant pour se faire respecter, était donc le seul meyen de leur conserver une indépendance qui apparaissant comme la condition de leur tranquillité et de leur bonneur. Ce fut ainsi que l'idée unitaire, nee des boulevelsements qui apiterent l'Italie, s'imposa peu à peu à tous comme le seul remède aux maux dont elle souffrait. Exprimee d'aboid par quelques publicisées, elle se répandit ensuite dans les masses et se tradu sit par quelques tentatives qu'interrompit la réaction austre russe.

Des le mois d'octobre 4796, l' « Administration générale de la Lombardie », sourieuse d'assure, les destinées futures de la province, avait mis au concours le sujet suivant « Quel est de tous les gouvernements libres celui qui convient le mieux à l'Italie? » Cinquante deux mémoires avaient eté présentes. Le prix avait été décerné à l'économiste Melchiorre Gioja, qui ava l'préconise l'étaillissement en Italie d'une se le République, une et in livisible. Un de ses concurrents, Fantuzzi, officier cisalpin et ani de Foscolo, s'expriment en ermes presque analogues. En déhors de la Cisalpine, les mêmes théories trouvaient d'ardents défenseurs en Prémont, dans l'historien Botta, qui, après s'être montré au début de la revolution partisan du système fédéraif, devenation initaire convaincu; à Gènes, dans le patricien Serra, qui des le mois de juillet 4797 avait envoyé à Bonaparte une lettre ou il l'adjurait de former de loute l'Lalle un gran l'empire

et de s'en proclamer le souverain, à Venise, dans Vithorio Bargoni, qui faisait imprimer un memoire écrit dans le sens antifrançais et portant ce fitre significatif. Rapport sur la situation actuelle des pays libres d'Italie et sur la necessité de leur fusica en une seule Republique. Au debut toulefois, ces mees, inspirées par les sonvenire de l'antiqui é classique, n'existaient qu'à l'état d'opinions isolées : la leçon des evenements allait en faire la croyance d'un peuple. En peu de temps elles prirent un tel développement que le min stre de France a Milan put écrite au Directoire. « Le gouvernement lissimule peu le desse de s'agrander, mais les simples citoyens l'expriment dans , ute su naïveté; je m'en suis plusieurs fois convaincu par moi mê ne; ils disent publiquement us répètent sans cesse que l'Italie ne sera puissante et heureuse qu'autant qu'elle formera une seule République. »

Un tel mouvement d'opinion et et trop frésistible pour ne pas avoir de conséquences positives. Bientôt en effet le partiavance s'efforça de préparer par des complots les événements que les moderés se bornalent à appeler de leurs vœux, et substitua la politique d'action à la politique d'expetiative. Dès les premieres victomes des Francais en Italie, vers la fin de 1794, s'etail formée une sociéte secrete appelée la Lique nome qui se proposait l'expulsion complète des etrangers de la Pénins ile, et ne comptait donner son appui à la France que pour chasser les Autrichiens et retourner ensuite contre elle les forces de toute l'Italie. Les victoires de Bonaparte enlevèrent toute chance. de succès à cette tentat ve qui n'eut d'importance que par les inquiétudes qu'elle inspira aux a torités françaises. Trois ans plus tard, en 1799, la tyranme et la faiblesse croissances du Directoire provoquèrent la formation d'une autre société secrète dont le centre était Bologne, où les passions politiques avaient atteint un degré particulier de violence; les chefs principaux étalent Lahoz, Te dié et Pino, officiers cisalpins, le but, c'élait l'anion de tous les I aliens contre les étrangers. Cette société s'appelait la Socute des rayons, parco qu'elle était destinée à rayonner à travers to ite la peninsile. Surpris en plem travail d organisation par la réaction autrichienne, bannis auparavant

du terrisoire italien, les chefs de ce mouvement ne puront le faire aboutir, et l'un d'eux, Lul oz périt us siège d'Ancône, en combittant à côté des Austro Russes et à la tête des révoltes des Marches.

Presque au même instant, la République cisalpine succombait sous l'invasion austro cusse, mais son existence avoit été assez long le et assez agitée pour laisset dans les esprits des traces durables et les faire passer en trois ans pir tous les degrés le l'indiation politique. Ils avaient été amon s'par les dommages de la guerre au desir de prendre part au gouvernement, par les formes de la république, à l'habitude de l'exercer; par les violuces du Directoire, à la conviction que l'indépendance complète était une condition de leur bonheur; par la passion de l'indépendance, à l'i lee de l'un te. Ce fut donc dans la Cisalpine que battit réellement le cœur de l'Italie durant cette periode.

Occupation du Piémont. — Il etait difficile que le Piémont, entouré d'un côté par la France, de l'autre par les Republiques tisalpine et ligirirone, på, echapper longtemps aix périls de toutes sortes qui maissaient pour lui de ces re loutables. voisanages. Le plus pressant était la con agion de l'exemple que Li donnait la Lo al ardie, il n'y résista point. Per lant tout le cours le l'année 1797, une sourde agitation partie de l'ouest se propageait a travers le Pamont, provoqualt des troubles dans les principales villes du royalime, et abolitissait on fuillet a la revolto d'Asti, où la république etait proclamen, in gouvernement provisoire fourie, et un nouveau drapeau arboré. L'autorité royale espera d'at ord, par des rigueurs, trompher des secrètes aspirations de la classe moyenne. Fermet ira de l'université, omnipotence de la police, poursuites contre les « jacobins», supplice le tous ceux qui avaient pris part à la revolte d'As i, telles furent les mesures auxquelles le pre nier ministre, Damiano de Priocea, altacha son nom Teor caractere barbare les rendait nuisibles en eloignant du trône la portion de la bourgeoisie qui y était encore attachée; les circonstances les rendirent bientôt insuffisantes. Lorsque Bonaparte ne fut plus la pour veiller sur son œuvre des Républiques cisalpine et ligunenne, consciantes de le n faiblesse, crurent pouvoir s'éten lre

et se fortifier en révolutionnant le Piémont, et y parvenir en employant d'autres armes que la propagande pacifique. En avril 1798, deux grosses bandes, guidées par des réfugiés, pénétralent sur le territ ire piemontain L'une, partie le Milan, déburquait à Pallanza et était bier ou massacre : jar les troupes royales pres d'Ornavasso L'autre, venue de Genes, engageant contre elles une serie d'hosalites auxque les la république de Gênes prenait bientôt part officiellement. C'était pour le Directoire un prétexte d'intervencion qu'il a empressa de saisir pour procéder a la conquête du Pierront. L'occupation de Turin (3 juil et 4798). en fut le préluie; l'abdication et le depart du roi (décembre 1798 , l'épisode principal, l'annexion à la Republique française (février 1799), l'éplogue. Les traditions parheularistes du Piemont, ses répugnances a se fondre dans la Cisalpine, la ressemblance de ses mœurs et de sa langue avec celles de la France. rendirent cette annexi in plus fat de qu'on i lavait osé l'esperer ".

Linvasion de Rome et la République romaine — Dans le cours le la même année 1798 le Directoire avait porté ses armes dans le centre et le sud de l'Lalie. Deux Républiques s'y établirer t sans sa protection et dispararent avec ses défaites. Elles devaient en effet houver les défenseurs trop inexperimentés pour se constauer et se l'eutrer à des resistances trop fortes pour vivre. A Rome, où la classe hourgeoise était moios nombreuse que dans le nord de l'Italie, le parti des nouvelles doctrines se composant sartout d'artistes, de poé es et de philosophes, qui devaient porter dans la politique une dangerouse ignorance des nécessites de la vie publique, une confiance exagérée dans les promesses de leurs protecteurs et d obsédantes réminiscences de l'antiquité romaine. Leurs actes suffirent klentôt à donner la mesure de leur incapacité. Après que le maurire du general Duphot out amené l'entrée a Rome de l'armée française, ils employerent leurs premiers jours de liberté a organiser les demonstrations plus théâtrales qu'opportunes : proclamation solennelle de la déchéance du pape a Forum (15 lévrier), nomination de sept consuls, plantation d'un

t Vorci-dessos p e63

arbre de la liberté au Capitole, évocation continuelle des grands noms de la Rome antique ' Quand il fallut passer des paroles aux actes, ils se laissèrent imposer par Massona une constitution qui ne différait de celle de l'An III que parce que les directeurs y étaient appeles consuls et les conseils sénat et trubunat Lorsqu'il s'agit enfin de faire fonctionner le gouve-nement ainsi organisé. As s'aperquient qu'ils étaient isolés au milieu d'une population attachée à ses anciennes coutumes et exaspérée par les exigences des Français pour eux, gouverner se reduisit a assitôt à combattre. La révolte avait commence à Rome même, o), lès le mois de février, un so ilevement des Transfévérins avait ete étoufic dans le sang elle s'étendit en avril à l'Ombric. où une bande de dix mille paysans armés massacrait les « jacobins s, et en jullet à la campagne romaine, où le mouvement était arrête par des exécutions sans pitié. Foutes les provinces étaient doncjen état d'ins irrection latente quan l, en juillet 1799, la seconde occupation napolitaine vint mettre fin à l'existence de la Republique romaine. Elle avait d'ire vingt mois.

L'invasion de Naples et la République parthénopéenne. Plus courte encore dans son existence, plus importante pourtant dans son histoire devait être la République parthenopéenne. Si au déput elle présenta le même spectable d'ignorance et d'inexpérience chez les gouvernants, de mécontentement chez les gouvernés, d'imbitraire chez les protecteurs que dans les autres Republiques italiennes, elle s'en distingua par sa fin : creée par l'armée française, elle survécut à son départ, eut quelque temps une existence autonome et sut prendre la direction le la lutte contre les bourboniens

Championnet, maître de Niples, conf a le pouvoir à un geuvernement proviso re composé de patriotes mis en lumière par les précédentes conjurations. Deux hommes surtout en réprésenta out l'esprit et les tendances. Mario l'agano, professeur et juriste, et Domenico Civillo, l'un des plus illustres botamistes de l'Europe, tous deux a lm rateurs passionnes de l'antiquité classique, mulateurs de Rousseau, étrangers aux

<sup>1</sup> your or dessus, p. 462

<sup>2.</sup> Voir ci-acssus p. 464

passions des hommes, confinés dans la région des idees An début, on parut se réunir pour rendre facile la tâche les gouvernants, avec la mobilité d'impression qui le caracterisait, le petit peuple, gagné par les egards de Championnet envers ses prêtres, ses saints et ses coutumes, entraîné par la rarole d'un de ses chefs, Michel le Foii, se montrait aussi fervent républicain qu'il avait elé ardent royaliste, une grande partie de la noblesse et de la bourgeoisie napolitaire, autant par indolence que par convicti n, se ralliant an nouvel ordre de choses; les périls semblaient assez lointains pour que Mario. Pagano redigeal un projet de constitution dans lequel ils ne semblaient nu prevus na même sompçonnés L'énumeration des droits de l'homme, la c toyen et du peuple en général y tenait plus de place que les dispositions legislatives, et celles ci, avec les archontes et les ephores qu'elles instituaient semblaient se réduire à une adaptation de la constitution de Sparte Lanteur du projet paraissant travai ler pour l'humanite plus que pour sa patrie.

Bientôt les evénements vanrent dissiper les illusions du gouvernement provisoire et le mettre en face de terribles réalités. Au général Championnet, dénoncé par le commissaire civil Faypoult, avait succédé Macdonala, dont l'unique souci semblait être de remphr, au moyen de contributions répétées, les caisses de l'armée. Aux conquêtes morales de la république à Naples avait répondu presque immédiatement le soulèvement général des provinces, agitées par les grands seigneurs menacés. dans leurs privileges, par les cerlésoistiques inquets pour leurs croyances, par les officiers et soldats liceucies de l'ancienno armée royale. Tandis que le cardinal Ruffo, débarque à Reggio, rassemblait auton de lui la multim le des mécontents et occupait sans coup ferir toute la Calabre, des bandes se formaient en Campanie, en Poulte, dans les Abruzzes, en chassaten les Français La République etait presque reduite à la capitale. Pour sortu du cercle de fer qui l'enserrait, Macdonuld evacuart Naples, ou il ne larssait qu'une faible garnison (5 mars 1799,, et se retirait d'abord sur Caserto, puis sur Rome.

Les Napolitains étaient livrés à eux-mêmes. Ceux qui les

gouvernaient ne s'abandom eren, pas Portant d'ans leur conduite autant de décision qu'il avaient montré d'exagération dans leurs doctrines, ils instituerent in comité de cinq membres pour se regir, une garde nationale et des roupes régulières pour se defendre, des clubs pair obques pour relever les cœurs; ils alienèrent les proprié, és royales pour trouver des ressources, et déployèrent une activité comparable à celle qui avait vul i naguère la victoire à la Convention fla ça sc. Malheureusesement a situation cart trop compromise pour que lant J' florts pussent abouter. Le 43 p.i.a., le cardinal Ruffo paraissait devant Naples a la té e de 2000) hommes, soulevan les lazzaroni enhardis par ses succes, s'emparant de la vulo après une sanglante batallo de six jours, et réduisant les republicains à s enfermer dans les châteaux qui la dominaient. Les scènes qui s nyment sont dans tomes les mêmo res : ce fut d'abord, pendant la guerre des rues, le pillage et l'incendie de toutes les moisons dont les richesses excitaient la cupidité, le massacre de centaines de republicains ou de suspects, fusillés, égorgés ou I rûles vifs. Aux viclences in hyduelles succéderent ensule les vengeances officielles. Ruffo avait accor le aux chefs republicains enfermés dans les châteaux une capitulation qui leur permeitait de s'éloigner sains et saufs, sur l'ordre de la reine, che fut violée par Nelson, dont la flotte crossait levant le port, et tous ceux qui devaient en profiter furent traduits devant des tribunaux militaires. Les represailles furent saus palié, elles n'epargné ent, ni les chefs du mouvement, qui eurent en face de la mort une ucutenance herofique, ni même le vieil amira. Caracciolo, qui avait servi tronte ans dans la marine royale et dont le seul crime class d'avoir conservé son ex minandement sons la Republique Peu lant cette iriste période (juin 30 000 personnes avaient été emprisonnées, 7000 bannies, 9000 hormes avaient trouvé la mort dans les supplices, 300 sur l'échafaud. Fant de sacrifices ne devaient pas d'ailleurs être inquies : par la fermeté de les r co :rage et la grandeur de leur fin, les néros de la révolution napolitalne avaient montré de quels efforts était capable ce peuple q l'on disait degenéré, et l'Italie actuelle les compte avec raison parmi les premiers martyrs de son indépendance

790 LITALIE

Occupation de la Toscane. Presque au même ir stant. des scènes analogies ensanglantaient la Toscane. Des le mois de mars 1799, le Directoire, voulant se débarrasser du se l go ivernement in lependant qui s ilsistat encore en Italie, avait forcé le grand-duc à s'embarquer, et occupé ses États. La domination française présenta dans les premiers mois le même spectaclo que dans les autres régions de l'Italie, a Florence. formation d'un gouvernement provisoire, plantation d'arl res de la liberte, exaltation chez les patriotes, resignation chez les modéres, dans les campagnes, sourde fermenta ion suscitée eentretenne par les prétres et par les nobles, et dégénerant bientôt en revolte ouverte. A l'approche des Austro Russes, tous les mécontents se groupèrent autour d'Arezzo, formèrent des pandes grossies de tous les gens sans aveu qui erraient dans le pays et se livrèrent à dépouvantables excès. l'armie on retraite de Macdonald ne put que s'ouvrir un passage sans parvenir à les anéantir. Après son depart, elles s'emparèrent de Sienne, où elles brûlezent vives une vingaine de personnes et arrivèrent hientôt sous les murs de Florence, qui ne fut préservé du pirlage que par l'armyée d'une garnison autrichienne.

Résultats généraux de la période révolutionnaire.

Ca fut la le dernier épisode de l'histoire des Republiques directoriales. Dans toute la Péninsule, les armées républicaines furent refoulées par celles de la coalition et entravées dans leur marche par le soulevement des paysans, chez qui le mouvement prenaît le caractère d'une croisade. Il semblait donc que la domination française dût disparatire sans laisser de trace. Il n'en fit rien. Si elle avai été trop courte et trop agitée pour satisfaire les aspirations de ses partisais et forcer l'approbation de ses adversaires, elle avait fait naître dans les âmes des besoins que le temps devait rendre de jour en jour plus impérieux; elle avait éveillé chez les Italiens, par les esperances qu'elle leur avait données, l'esprit public, et, par l'assujettissement où elle les avait teaus, l'esprit national

L'Empire devait, par sa force et par sa durée, transformer en habitudo les sentiments dont la République avait déposé les germes dans leurs cœurs.

L TALIE '91

#### BIBLIOGRAPHIE

Ou requiera une l'inlographie comprete de la acmusi en française du l'alicité 789 à 1814 à la tin et l'une re M. Ch. Dejob Madame de Saulist l'Unité Paus, 1899. Les applement à é é value à propos les meces Cassar-1 A. cons.

1789 a 1814, Paris, 1824, 5 vs Canta (Cesare). Stores de cento ment un 1780 a 1850, Florence, 1855; Cromstores dell'independence etabana. Iurio, 1872 1876, 8 vol., Histoire des Italians, tradaction française, b. M.

Coppi (Ant.) Annon a Itanu dat 1730 al 1861, Rome 1828-1877

Pranchem (Ang.), 8 inim d'Italia du. 1789 al 1793, M lan, 1878, in 8

Verri (Alessandro), Vicende memorabili dal 1789 et 1804 Milan, 1838 in Tivaroni (Carlo), Storia critica del risorgimento italiano in 4. I. L'Italia della prima risolatione fra icise, t. H. L'Italia settentrionale duri mie il dominio francese i III. L'Italia centrale e meridionale.

Parm, les ouveages francais. P de Bourgoing Mistoire diplomatique.

Paris, 1865-1885, 195. P Gaffarel, Branjarie et les républiques étainemes,

Paris, 1892. Edg Quinet Les révolutions d'Italie Paris, 1898. L. Sciont,

Le Directoire, Paris, 1895, 2 vol. A Borel, L'Europe et la Révolution.

française Bonaparte et Hoche, Paris 1896

Tels sont les ouvrages qui enbissent lout l'ensemble de la perione r collaigana re. On en trouve un grand nomure relatifs à les points 🖮 letal, paran . sque. : d'Ancona (Alessandro), Unita e federazione, study ren ospettir , 1792-1814 (dans u 3º jar e des Varietie storiche e cetterarie u Bonfadini (R.), La Repubblica esalpina est meme anteer M lab 1887. primo regno d'Italia, serie d'endes parnes dans le Poldernico de 1866. Sall' andone e sugai effe ta de la Risolazzone francese nel secrio scorso. Mi an, 1891. Ferrari (Grusoppe) In Nicotuti in et les récolutionames en Italie Revue des Deux Mondes, 1844 - Franchetti (Augusto) Bella Ravon z one francese e dena coscienza política naz nale Nuova Antologia, in aviv e 16 ] In 1889. I notern d'Italia e la Ratolamone francese. Il 19 necembre 1889 I popoli Illalia e la Biroincione francese id. 45 de embre 1889. Della unda staliana nel 1799 .1 jes aven 1890 — Gioja (Melchiorre,) Opere minori el sper a c'hent. Qui le dei garr ni liberi meglia concenga (ll' Italia Dissertazione, M. an. 1797 - Marmont, Memores Paris, 1857 Masi (E), Parmecke e Sanca ott, nas secolo XVIII, Milan, 1888. Mist de Médite, Meminies Pauls 1833 3 you — Napoléon. Corre-pondence Tarotti (F ), Store, tr. e armi italiane dal 4794 al 1815 Milan 1855, 3 vol Zameli (A.) Such micial continuo reduana . Ral 479) et 1884, Milan,

Phiment et Ligurie. Binchi (Nicomede) Storia iela monariba pemontese di 1773 el 1864 Storia della politica iestà ie i in liului -Profesio (Angelo), I mei tempi, Tarin, 1857 Carbone (Giulio). Compendio lella storia liquie dat origine fina el 1814, Gen. s. 1836 1837, 2 vo Caruti (D), Storie della cor e di Simola durante la ricolazione e l'impero francese 2 vol. in 8, Inni, 1873 Chimiio (Lingl). Storia di Torino, Turin, 1844, 2 vol. Grandi (Carlo). Republica d'Asti della anno 1789 Ast., 1851 Reval (Thaod de). Hemorres sur les juri les des

Aures et les evenements en Premont . , Till D. 1874

Lamette rate. Castro (6 de) Mare e et Republica con hana gu sa le passe, le caricature, ecc. Mise, 1879 — Cusani (Fr.), Storie di Milano 1861 1884, 8 vol. — Lamo F accest e n'ac une n' Mantona dat 1187 al 1799 Mantone, 1893 — Melzi d'Eral, Hemirie, no umente e tetere and te edit G Me zi M. an. 1861, 9 vol. — Paglicer Brazzi Sul trati i que como al ante giacomo e milatra, M. an. 1887 — Mandhal, Sinchers de Milan e. 1794 a dus D. Mondes, 40 septem. re 1855

Wemesto. Bandogo, Le Pregue verones: Vwone, 488; (Leopoldo), Memorie, traite des documents originals, pas M. Mala na-Vertise, 1888 — Darm Bistoire de Verise, . ° cd.t., 1853, 9 vol. - E. Ecamal La chute d'une Republique, Paris, 1885. Malamani (Vittorio), I Frances. n Venezu e ca satura, Venez, 1887 - Matinelli (Fabro) Memorie storak eogh asome renguanta com della republica di Venezia, Vicine, 4851. Occioni Beneffour (6), but reputt and it is executable to that dense Post enzione francese Revista storier i all'ina, octo re-decembre, 185. Perini (Osvaldo) Storia di Verona dai 1730 al 1822, Verene, 1814, ... 18 - Romanin (\$) Storm docume water de Venezaa Veneza 1852, 1864, 11 vol - Sarfatti (Attilio) Memorie del angalo di Lod vice M vice, Vense, 1864 Affo et Pezzana. Storia de la cuta de Parma Toseane et Parme Parme, 17 22 1839 9 vol Beigide (E -A.), Gun van e reacted a te rech M ria, storia dei 1799 la Tosciola, ci u locume ili negiti Sirine, 1882 Beamont (Alfred von) Pederice Manfredin e la palacea toscana nei perm anni di Ferdinando III Archivio storico stanano, 1877, Manfredati una Carlette Hist mische Zeitsch ift , vo. XXIV) ■ **Lobi** (Ant ), Sema cicile wha Toscana dal 1737 al 1848 Flore: ce, 1850-1852, 5 vol.

Estate puntification. — Artaud, Marine de Fie III 2 vo., Par-1833 — Sala (G-A.), L'erro romano depu anni 1798 1799 ; i. a par-6 Cagnon, Roma 1882 1888, \* volumer: S.lvagni (David), Lo corre a la sociad nomi na nel secon XVIII e XIX Florence, 2º el a., 1881 1883, 2 vol

Royanna des Beux-Melles. — Branchin. Sorra lese finanze del regno di Napoli, Napies, 1834 Coce (V), Sagito suita produzione di Vapoli. La rence 1865 - Colletta (Pactro), Simia del renen di Nopoli dil 1754 at 1845, Forence, 1848, 2 vol Conford (Lungi) Napeli nel 1789 poli dat 4789 il 4768, Napole della pice di Porige il a querra del 1798. con document, anedstr, 3 v.d., Na., 19 1886-1887 Me.fort (baron de) Cabrizio Raff. rivoluzione e contrormoluzione la Napon, 1798 1793 tradici ten ita e ne li ore re, 1884 , hiznijin Karelme vin Arapel 1790 1814 Vienne 1878 - Merrey de Saint Denia (baron), Histoire de la resolution ouns les Deux Stales depuis 4798 Paris, 1880 - Buffor (D' Hermann) De neapon mische Repub a des Johnes 1799 — Mareica (B.), Caricygro ocha regimi Wiria Caretina cal cardinale Buffo net 4799 (Archivio s orico napotetano, 1884, nº 3. Carteggio del cardina i I isso con ministro Acuin ua gennaro a grugno, A., 1883 nº 3. La pace de 1796 ten re Dié Sierre e la Francia. Naples 4887, La prima store de la repubblica napote toma dell'anno 1799 Naples 1883. La difesa mardiama della repubblica naposetime actions 1799, Naples, 1883 Orlof (combs Grégoire). Wemmres Assert ques, politiques et al eraves sur le raye me de Naples publies par Amal ry Davad, Paris, 1814 5 vil. 10 8 Palumbo (Maffaele) Corteggio di Mar a Cirolina, regina le e Due Siri ir, con lady Emma Homit 100, Napies, 187", 10-8 Vannueci, I maitiri della l'herte ita ana

#### CHAPITRE XIX

#### LA SUISSE

De 1789 à 1799

### I. - Retour sur l'histoire antérieure 1.

La Confédération des Treize Cantons. — De 1513 à 1798, pendant près de trois siecles, la Suisse resta la Confédération des Treize Cantons, genéralement connue, au xue siecle, sous le noin de Legues de la Haute-Allemagne, et, aux siècles suivants, sous celai de Louab e t'orps Helietique

La configuration géograpoique, le regime politique interieur, les conditions mêmes de l'alliance de ces États les different caient eure eux. Les uns étaient des cantons campagnes, comme les cantons forestiers primitifs (Waldstætte i), que diragement des assemblees, composées de tous les citoyens, et appeiees Landsgemeinden, leurs chefs étaient des Landammanns. Les autres eta ent des républiques chadines à la manière des villes impériales, des cantons urbains, genvernés par des Conse le austocratiques. Tandis que les villes de Zürich et de Bâle, par exemple, presidées par des bourquestres, gardaient davantage le caractère d'anistocraties marchailles, Berne, dont le premier magistrat etail un avoyer (Schutherss), avait un

<sup>1</sup> Voir ca dessas V III, p. 643 et 655 — Sur les grecres n er Cha les le Teme ta re, e. 12, p. 180 et sa.

patriciat plus semblable à la noblesse des autres pays, parce que ses membres possédaient les domaines seigneuriaux de ce vaste canton et poursuivaient une fortane plus spéc alement mintaire 1 Ces troize cantons (Orte) exercaient chacun, sur leur ter torre, un dipit absola de souveraineté, qui leur permettait, au l'esoin, de contracter des alliances particulières avec d'autres. puissances, sans que ces alliances allassent toulefois jusqu'à la rupture de la Confedération même. Ils ne se trouvaient pas régis par une constitution féderale précise. Il n'existait que certaines stipulations genérales, réglant des principes de droit ou d'organisation militaire et gouvernementale, telles que la Charte des Prétres de 1370, celle de Sempach de 1393, le Convenunt de Stanz de 1481, sans compter les actes de reno vellement d'alliance Des Dictes féderales, ordinaires ou extraordinaires, composées des députés des treixe cantons (en général, Jeux par Blai), se reumssment, une ou deux fois par an, pour regier les intérêts communs. Un hen central manquait. La ville de Zurich, qui l'emportait par la richesse comme par l'activité commer cude et intellectuelle et qui avait donné le signal de la Reforme religieuse de la Smisse , joua t cependant le rôl d'un Étal. directeur (Vorort). Ce n'était pas assez que les intérêts sociaux et politiques privés séparassent les différents cantons. La Reforme du xvi siècle les avait désunis encore, creana parmi eux un corps catholique et un corps évangelique, qui reunissment, chacun, une diète à part Au premier appartenait la majorité des cantons, un nombre de sont. C'étaient, il est vrui. les moins considérables : cantons forestiers primitifs d'Uri, de Schwytz et d I nterwald (Obwald of Nidwald), pais Zag et les villes de Soleure, de Frilourg et de Lucerne, celle e prenant en main la direction de la cause. Le corps évangelique, dont Zürich et Berne se disputaient la direction, se composait du reste des cantons. Encore, parmi ceux-ci, s'en trouva. il que

i filly aveit des avoyers fors les contins tris en sloces leues de Borire, Luceric, Fri jourg et So care in on ho inguesieur a Formi, date et Schaffoust. des lan lammanns à Schwytz Um, Haterwa Obwa d et Neweld). Zug, clares Appenzed Rhodes Extenences of Interierros) Parmilies a Cs. Main base, Sa i et Bienne avaient les bourgmesires, Genève, des sinués
 your et dessus, à IV, p. 4.5 et suiv

divisant la confession religieuse, ainsi Glaris et Appenzell. Ce dernier canton comptant, et compte encore, l'Élat (Stand) ou demi-canton catholique des Rhodes Intérieures et l'État ou demicanton protestant des Rhodes h'ritérieures.

Le xinº siècle et le xivº const. Les alliés et sujets. tuent, en Sinsse, le temps des luttes pour l'independance, le xy es la première par le du xvi°, celui des guerres de coi quète ou l'âge de gioire militaire. A partir de cette époque, bien que les Suisses au service de l'étranger soutiennent la vieille réputation militaire de la nation, celle ei s'arrêté dans son expansion territorrale, soit à cause de ses querelles intestmes religie ises et sociales soit à cause de l'influence exercée par les puissances voisines, notaminen par la France. Ce r'est pas que la Confédération n'ait jamais étendu ses bras au delà les limites des Ireize Cantous. Elle comptait, d'abord, un certain nombre d'alhés le premier ordre Zugen andte, qui se izouvaient unis par des traites, soit avec le Corps Helvetique dans sa presque tota ité, soit avec de ix ou crois sei lement de ses membres. Ces alhés de premier ordre étaient l'abbé de Saint-Gall et la ville protestante de Saint Gall. L'evêque de Bâle et la vi le protestante de Bienne, sa vassale. Les villes imperiales de Mulhouse, de Rodweil et même le Strasbourg en faisaient aussi partie, ains que les trois Liques Grisoines, le Valais, la principauté de Neuchâtel et la republique de Genève. Cette dernière cité, qui chassa son evê pie et rejeta les présensions du duc de Savoie a 1 xv - siecte, avait d'abord été l'alliée de Berne et de Fribourg ; elle resta, jusquin la Ca, celle de Berne et de Zurich. Parmi ces allies de premier ordre, l'ubbé de Saint Gall, les villes de Saint-Gall, de Bienne et de Malhouse, et le Valais furent les seuls dont les députés se vissent télenés à la Diète. Venaient ensinte des alhes de second ordre (Verwandte, on surpres protegés, G eta ent, comprisos dans les limites su ases, un certain nombre do seigneuries, d'abhayes ou de petites réguniques, comme Gersa I. Dans celle calegorie rentraient aussi des États voisins plus importants, des duches comme celui de Milan, qu'un captulat unissait aux cantons cathol, jues, des provinces, comme la Franche-Comté des cités imperiales, comme les quatre villes

forestieres du Rhin, au sud de la Forêt Noire. Tous ces membres appartenaien, au Corps Helvétique sous la désignation générale de Cantons et Alhes.

Plus qu'à ces a hés de categories diverses, le Corps Heivé tique attachait d'importance aux pays su, ets, c'es a due aux conquêtes que les cantons avaient faites dans le cours du voc e du voc siècle. Ces sujets rentraient, en premier lieu, dans les bailliages dépen lant de plusieurs cantons a la fois, surtout des huit cautons primitifs. C'était le cas le l'Argovie et de la Thurgovie, arrachées a la maison d'Autoche, et du Tessin, fépouille du Milanais. D'autres pays sujets ne relevaient que d'un seul canton ains, le pays de Vaud, des Bernois; la Maiche, des Schwytzois, le comté de Werdenberg appartenant à Glaris, celui de Toggenb ng à l'abbé de Saint-Gall, le Bas-Valais remand nu Haut Valais allemail, la Valueline aux Griscis. On voit combien clait compliqué le système intérieur de la Suisse, qui res a jus ju'en 1798 malgre ses formes républicaines, un veritable improgho feo l'il

Indépendance et neutralité de la Suisse Suisse s'arrêta dans ses longuêtes un xy i si elle, elle jouit, du moins, a partir de cotte époque, d'avantages detablivement acques. Que que ce seit seulement le traité de Westphage que ait établi officiellement la souveraineié intégrale de la Saisse, la nation viva I on fait, depuis 4500, dans une independance abselue, soit à l'égard du Saint Empi v romain germanique, soit à l'égard de tout autre Etat our spéen. Au xviº siècle aussi, la Susse proclama un principe qui re fit que se developper dans la suite des temps, celui de la neitralité. Eile declara s'abs-Unit de toute participation aux guerres de ses voisirs et ne souffrie, si possible, a icus e violation le son territore, ai aucune ingerence o rangere. Cette neutralité n'embrassait pas se dement les lundes les Treize Cantons, mais elle détendaaux Albes. Le Corps Helvétique la reclama e, la fit respector pour la Franche-Comté et pour Strasbourg jusque sous Louis XIV, et, isqu'à la Révolution, pour les villes forestières du Rina, pour Mulhouse, Rottweil, l'évêché de Bâle, Genève, Neuchatel et même la Savoie du Nord. La possession en commun des pays \* jets fornilant union matérielle de la Suisse, tandis que l'idée d'indépendance nauonale et de neutralité internat onale servait de principe sacre pour le ma alte à de l'alliance.

Cette neutrali é était imposée à la Suisse par sa situation geographique entre les deux grandes puissances rivales qui l'enveloppalent. Elle avai contracté, en partie de a au xy° siècle, et defimit vement en 4544, son t mon hereditaire (Erbeinrig avec l'Autricho C'était ce traité, d'une portée purement défensive, qui obligenit la Suisse a garantir les possessions hatsbourgeoises le la Franche Courte et du Frickshal (Lauffenbing et Rhein felden). Avec la France, après de nombreux essais remontant au milieu du xv\* siècle, la Confédération avait conclu, le 29 novembre 1516, la Paux perpetuelle de Fribourg, et signé, le 5 mai 4521, une all'ance formelle. Ce dernier traité autorisal. le roi de France à lever en Suisse, pour la protection de ses provinces françaises et haltennes, i'e ai néc, qui ne pouvait pas être inferie re à 6000 hommes, ni supéneure a 16 000. L devait se renouveler à l'avènement de chacan des princes qu' se succédaient sur le trône de France. Bien qu'elles n'eassent qu'un caractère defensal or qu'elles aéservassent le pacte corela avec l'Astriche, ces capitulations militaires risquaient de comprometire la neutralite helvelique. En temps de guerre, il n'est pas toujours facile de distinguer lequel les belligérants attaque ou se défen l, par consequent lequel doit être secouru. La cour le France avant l'art de faire a buettre qu'elle se trouvent d'ordena re dans le cas de legrame defense. Plus sy upathiques à leurs voisins de l'Ouest, les Suisses, qui ne trouvaient ; as à faire fortune dans leurs pauvres vallees, se la sauent gagner par les pensions royales, largement payees. Ils ne demandaient pas mieux que le figurer dans toutes les guerres. Cepen la it Lensemble des cantous ne souscrivit pas toujours à cette all ance. Berne s'abstint de la renouveler a l'avergment le i dis trop catholiques, et, sous l'inspiration de son réformatour Zwingh, opposé au service des Suisses à l'étranger, Zurich prit rarement part à ces capitulations militaires.

La Suisse au XVII<sup>\*</sup> siècle : traité de Westphalie Les guerres etrangeres n'avaient pas moins menacé que les

guerres civiles l'intégrité de la Confédération. Durant la guerre de Trente ans, les Grisons et la Valte, me furent hyrés aux intrigues et aux armes de l'étranger. La Saisse proprement dite faillit sortir de la neutralité sous le prestige des conquêtes du héros protestant Gustave Analphe La vil e de Zürich, d'ordinaire plus sage, tenta d'engager les cantons dans la querelle. Heureusement, dans son ensemble, le Corps Helvetique résista et s'abstint. Des armées étrangères ayant traversé certaines portions du territoire nord, .. organisa, en 1617, un système de protection des frontières, connu sous le nom de Defensionnal La récompense de cette prudente politique fut que, en 4648, l'envoyé sélois Wettstein oblint, à la paix de Westphalie, l'independance de sa patrie à legard de toute ridiction imperiale et son detachement absolu le l'Empire. Ce résultat fut acquis non seulement avec l'appui de la France, mais, fait remarquable, du bon gré de l'Empereur, qui prevint les reclamations que le roi le France aurait pa présenter à ce sujet

La Suisse ayant eté épargnee par la guerre, l'industrie commença à se developper et le pays jouit d'un certain bien être materiel. La législation progressa et les lettres furent cultivées. En revanche, les haines politiques et religieuses ne desarnèrent pas. La domination de l'aristocratie s'accentua et le peaple, soumis à l'impôt, se prit à murmurer. Le milion du xvn\* siecle, si hearensement inaugure, fit trouble par les lattes civiles. En 1653, éclata la Guerre des Pagsans Les sujets révoltés de Lucerne et de Berne marchèrent contre leurs ser gneurs. La défaite du chef des paysans, Leuent erger, fut suivie de répressions sanglantes. Pou apres surgirent de rouvelles querelles confessionnelles. Les bailnages sujets communs se couvaient souls au bénefice d'une liberté religieuse relative Mais les cantons se partagealent integralement en catholiques el protestants, et la lutte s'engageait, non pas entre les partis, mais entre les États. Confiantes dans leurs reliesses et leur valeur militaire, les aristocrat es de Berne et de Zürich osèrent, en 1656, attaquer les cantons catholiques. Le genéral bernois d'Erlach fut battu à Wilmergen par le général lucernois

Pfyffer. Le bourgmestre l'Ilois Wettste a sentremit encore pour le bien de la Confederation et négocia la paix

Parm. les cantons catholiques victorieux, les guerres de conquête de Lans XIV devaient éveiller les espérances que, cinquanto ans auparavant les victoires de Gustave-Adolplie avaient données aux projestants. Foutofiles les Sinsses eurent encore la sagesse d'observer la neutralité, en développant leur système d.t Defensionnal. Ils ne se bornèrent pas a proteger, par une garnison fédérale, la ville de Bale, que menaçaient les belligerants des deux parus, de 1673 a 1679 les Bernois et les Zürichols occupatent auss. Strasbourg, afin de metire cette ancienne cité aluee à l'abri des envulusse us, l'où quils vinssent. Le plan de conquêtes de Louis XIV ne levalt pas s'accommoder de cet e extension de la neutrante susse au delà des frontières. Les Confedérés ne surent pas empêcher les deux invasions de la Franche Comié, qui assurerent celle province a la France (1678). Ils étaient trop des inis pour pren le avec fermeté des mesures communes. Dans les armées du roi on comptalt jusqu'à 25 000 Susses, et l'on eut peine a les empêcher de prendre part à la conquête de la Hollande. En revanche, dans la guerre de la figue d'Augsbourg, des régiments suisses furent mis au service de l'Empereur et même des Provinces-Unies, avec lesquelles, en 1693 les cantons évangeliques con trantèrent des capitulations particulières

La Suisse et les guerres du XVIII siècle — S. l'influence et la puissance françaises furent prepondérantes pendant les guerres du xva sucle, elles devaien, l'aissez au siè le sui vant. L'annexion definitive de la l'ranche-Comte, puis de Strasbourg avait excité le méconientement des Suisses. Les cintens evangeliques e ment à se mettre en garde contre la politique religieuse du roi. Leur miniation s'accrut à l'arrivée de 60 000 refugies, chasses par la Révocation. D'autres victimes des persécutions religieuses, les Vaudois lu Piemont, trou verent, à cette époque, un refuge momentané dans l'Etat de Berne. Jusqu'alors la sagesse de Zünen et de son bourgmestre Escher avait empêché les Évangenques de prendre part à la coalision contre Louis XIV. Mais lors de la guerre de la suc

cession d'Es, agne, le Corps Helvétique famit se comprometire encore. Le capitulat de Milan plaçant ce duche so is la suivegarde des cantons catholiques, ceux er prirent les armes pour l'assurer à Phi, ppe d'Anjou. Telle fut l'origine des capitula tions militaires des Soisses avec les Bouchors d'Espagne et de Siene Au nord, les opérations combinées des armées francauses at bayarouses do morent l'alarme aux deux regiments suisses chargés de faire respecter la neutralité des villes du Bhin Sur ces entrefaites, Berne put l'initiative et fravailla en faveur des allies de l'Empereur. Son agent Saint Sathorin, altaché au service de l'Amurche et le l'Angleterre, collabora, à La Haye, à un plan d'invasion de la Franche Lo mié et le l'Alsace Le général impérial Mercy en profia jour faire pusser sa cavalerie à travers le territoire de Bâle. Il fut buttu par les Français et l'invasion n'aboutit pas. La politique berno se out cependant pour résultat de livrer Neuchatel au roi de Prosse, à la mort du dernier souverain français

Les évinements ava ent definit le jres ge de Louis XIV et de la cause catholique dans la Confédération. Berne et Zurich. saisirent l'occasion de prend e le ir revanche de la dernière guerre de Wilmergen. Ces deux cantons a'hes lèrent pas à souter ir les sujets pri testants de l'abbe de Sirat Gall lans le Toggenburg. En 4742, ils battirent les catholiques dans celte même localité de Wilmergen, on ils avaient été defaits cinquante six ans apparavant, et la paix d'Asrau assura aux cantons victorieux une plus large part dans la possession des bailliages d'Argovie. Les catholiques eurent beau contracter une alliance. separée avec le roi Très Chrétien, Linthience demeurs, pendant le xvin' sièrle, à la cause protestante et libérale. Bien que l'oncompte jusqu'à 80 000 mercenaires suisses dans les armées des differents belligerants durant les guerres de succession de Pologne et d'Autriche et pendant celle de Sept uns, lu Confederation garda, a cette époque, une neutralite absolue Quand Louis XVI renouvela l'alliance et les capitulations militaires avec les Suisses en 1777, les Treize Cantons. Zurich compris, y prirent tous également part, pour la premiere fois de suis longtemps. C'est que le nouveau traite garantissait formellement la neutrante; c'est que Louis XVI sut se faire aimer des Suisses par son esprit pacifique et par son  $\ell_1$ nté, et les Suisses devalent le lui prouver.

État intérieur de la Suisse à la veille de la Révolution — Il n'y a pas heu de s'éconner qu'avec la paix la Suisse ait connu, au xvoir siècle, un certain l'ien-être materiel. L'ir lustric et le commerce furent en progrès. Les manufactures de toiles, de mousselme et de soie se di velopperent d'ins la Suisse orientale. l'horlogerie dans la Suisse occidentale. Des routes al mirè s'reliaient les urs aux autres les chefs-heux de car cons et de l'aibliages. Si le peuple des campagnes profita moins de l'aisance des villes, it vécut des jeurs relativement houreux. Sauf dans certaines localités, it se montra generalement content de son sort, même jusqu'au moment de la Révolution. Il était essentiellement conservateur. L'is sentiments contraires ne germaient que dans la petite l'ourgeoisie des villes.

Avec le bien être materiel une grande activité intellectuelle se fit jour. Le xvr siecle avait été le siècle des réformateurs et des jurisconsultes ; le xvir, celui des Liéologiens et des polemistes religieux, le xvin\* devint celul des savan s. Les Euler et les Bernouille, de Bâle; les Bonnet, les Tronclin et les Saussure, de Genève, fondérent au lois la reputation scientifique de leur pa rie. Les presses de Genève, de Lausanne et I Yverdon repanlurent des œuvres importantes Haller, de Berne, Muller, de Schaffouse, eurent une réputation européenne, de même que Gessner et Lavater Ces deux derniers étaient de Zurich, qui mérita le surnom d'Athenes, le la Sinsse. En cette ville, l'école littéraire de Bodmer et de Breitinger rompit des jances avec l'école purement allemande de Gottsched Les arts firent en ionneur, Les Genevois Ariaul, Liolard, Petitot et Sain, Ours, Angelica Kaufmann, de Corre, montrerent que les Sinsses étaient capables de tenir le pinceau comme la plume. Parmi les luterateurs, le grand nom de Rousseau, citoyen de Genève, devait faire oublier les autres. Inspires par l'Emite, les 8 isses créérent le irs premières maisons d'éducation, parini lesquelles celle de Pestalozzi

A la renaissance litteraire correspondit une renaissance natio-

nale. Le pouvoir central restait faible et le peuple n'avait pas part au gouvernement. En 1762, il se fonda à Schmenach une Sociéte. helvehque, qui se proposa l'émancipation politique de la nation. Dans les villes, le patriciatétait arrivé au comble de la puissance, les premiers appels a la li esté ne pouvaient laisser insensibles ni les hourgeois, exclus du pouvoir, ni les pays sujets. On ac discutera pas si l'influence de Voltaire et de Gibbon, qui securent cans la Sinsse romande ou sur ses confins, l'emportasur celle de Jean-Jacques Rousseau. Quoi qu'il en soit, avant 1789, certaines parties du pays subtrent des mo ivements revolutionnaires. Les sujets commencèrent à se rebeller contre leurs. seigneurs, les Levantins contre Dri, le Bas-Valais contre le Haut, les Vaudois contre Berne Le major Davel paya de sa têto, en 4723, une tentative d'affranchissement du pays de Vaud Les cantons dits démocratiques forent agnés plus tôt à cause des rivalités des familles nobles jui s'y dispulaient l'influence. Les villes, où régnait une anstocrate marchande comme Bale el Zurich furent a issi froub ées et cette dermère cité eut à réprimer les émoutes de ses sujets des bords du lar-Les États où dominait un patriciat exclusif, Berne, Fribourg, Genève, étaient plus part culterement visés par les revendications populaires. Pendant tout le xvin siècle, Geneve servit de théâire aux luties des hourgeois, ou représentants, contre les magistrats, dits negatifs. Des patriciens, Pierre Fauo, Michell. di. Crest, se in rent eux mêmes à la tête des mécontents. Les natifs, ou simples habitants, issus, pour heaucoup, des refugiés. le la Révocation, se inélerent de la querelle. Ces troubles étaient suivis d'édits de paeification et mêmo d'actes de médiation des États voisons. La plus célebre de ces mediations fut celle de 1782 les rois do France et de Sar laigne et la republique de Berne firent entrer leurs ironges dans la ville. Mais, en 1789, les partis se reconcilierent. Ils commençaient à comprendre le danger que l'on court à faire intervenir l'étranger dans les querelies domest ques-

## II. - La Révolution et la Suisse.

#### Contre-coups de la Révolution française en Suisse.

Entre la France et la Suisse les rapports s'étaient multiplies : relations militaires d'abord; relations commerciales et intellectuelles ensuite. La Sinsse trait de France une partie de ses subsistances, l'échange des produits, comme celui des idées, etait constant. Après la soumission des bourgeo s et des sujets par les aristocraties suisses, à la fin du xviiie siecle, nombre de réfugies se fixèrent à Paris. Les Genevols, proserits en 1782 par leurs magistrats, donnérent à Mirabeau ses collaborateurs, les Dumont, les Du Royeray, les Reybaz, enfin ce Claviere, destiné à occuper un jour le ministère des finances, où s'était illustré son concatoyen Necker Les Vaudois, bannis a leur tour par les Conseils de Fribourg et de Berne, contrabuèrent à la formation du Club helvetique de Paris, spéciale ment charge de travailler les régimen s suisses en France et de préparer la propagande, l'insurrection et, au besoin, l'intervenden française en Suisse En relour, la Suisse regut de nombreux Français : c'étaient des emigres, et c'étaient aussi des émissaires de la Revoluich.

Les gouvernements cantonaux avalent dompte une dernière insurrection populaire dans le Bas Valais, le pays de Vaud et l'evêche de Bâle La Diète félérale, réur e à Fra ienfeld en 1791, n'avait pas répondu à la demande le reconnaître la nouvelle constitution française et elle projesta contre le serment mpe sé aux régiments suisses. Les cantons prétaient l'orel le aux objurgations des emigrés et les puissances monarch pies, qui dénonçaient les progrès de la Révolution. Tandis que Zurich montrait plus de reserve. Borne prenait la direction lu mouvement réactionnaire. Entre cès deux voisins, jusqu'alors amis, la France, une et forte par la Révolution, la Suisse, aristocratique de fait et de sentiment, mais désunie, un conflit menaçait d'eclater. Pendant une peri de de six années, de 1792 à 1798, la crise fut ajournée. Ce temps de réjut est cû,

Nove F 7 November 1

pour une bonne part, a un homme appelé a jouer un grand rôle en Susse, en France, même en Europe C'es. François Barthélemy, neveu de ce savant abbé qui avuit templi les fonctions de socrétaire géneral des Suisses et Grisons auprès de son protecteur et am., le duc de Choiseu

L'ambassade de Barthélemy. — Quand l'ambassadour Verac eut donné sa démission, François Barthelemy, alors chargé d'affaires à Loudres, fut désigné pour le remplacer en Suisse ( 22 janvier 1792). Nomine par un ministre end re roya. liste, Barthélemy devait à re confirmé dans ses fonctions sous tons les régimes, girondin, jacobin, terroriste, thermi loriene. director al, jusqu'au j ur ou il allait être invest lui même de la premiere magistrature de son pays. Ce main ien incliranlable, durant pres de six ans, lans un poste d'fû i e, denote chez Barthelemy un temperament d'une rare prudence. L'etait, dit M. Amert Sorel, « un diplomate de carrière et de tradition » Sans être un ci-devant, il n'avait rien d'un sans culotte. Sa modération, son esprit d'accommodement, ses qualités négatives, en un mot etaient celles qui convengient le micux à la situation. Sachant resister aux aspirutions de Dumouriez en faveur d'une politique de propagande, il s'opposera à l'intervention révolutionnaire en Saisse et so itien fra le pancipe de la noutralité he vétique. Il fera même triompher ses idees parmi les gouvernants jacorins, plus sages, à cet egard, que les girondias, et plus amis de la Susse Politique heureuse pour l'un et l'autre pays, paisç le la neatralité helvotique devait dispenser la France, durant la crise de l'invasion, de monter la garde sur solxante heues de frontieres

Lonformement aux premières instructions qu'il reçat. Bar theiemy prit à tôche de dissiper les préventions des Suisses contre le nouveau régane et de maintenir l'alliance tradition nelle. Les capitulations militaires franco suisses se trouvant conques dans un interêt dynastique, il était à prevoir que la Revolution modifierait ce système, en raison des dispositions des republicains français, autant que des cantons eux mê nes Le premier devoir de Barthé emy consistant à s'assurer de la manière de voir de ces derniers. La Revolution deva : ren-

contrer moins de p evention, et même plus de faveur, chez les pro estants que enez les catholiques, dans les villes que dans les campagnes, et parmi les juys sujets que parmi les États souverains. Voici quelles étalent, au déput de la Révolution les tendances des cantons les plus importants

Ceux de l'Est, et notamment les petils cantons de la Suisse primitave, dont les revolutionnaires français se prometaient, bien à tort, la sympathie à cause le leur étiquette démocra-Lque, sombla ent se désinteresser, pour l'astant, des evenenents qui se passaient au celà du Jura. Les villes protesian es de Zürich et de Bile, villes le science et d'industrie, étaient assez portecs aux idées nouvelles. Les États catholiques de Soleure et de Fribourg se distinguaien , au contraire, par leur attachement intransigeant a l'ancien ordre de choses. Berne se tro ivait dans une situation délicate. Son aristocratic, quoique protestante, était dévouée aux Bourbons, au service muitaire desquels e le s'étai, enrichie Un parti se tiouvait même disposé à entrer en guerre, au nom les vieux principes, et à s alher, a., besom, à une ligue européenne, dirigée contre la Révolution. C'était le parti de l'avoyer Steigee. Une autre fraction du patriclat fonait pour une conduite plus sensee : c'était celle du tresorier Frisching. La repainique l'ernoise était en effet menacée par son contact avec les frontières françaises. La neuralité peu sûre de l'évêche de Bâle, de la principanté le Ne schafel et de la répub ique de Genève la couvrait à peine sur une partie de ses limites. Le pays de Vaud, prêt à se révoiter contre elle découvrait son flanc, pour ainsi dire, en facilitant une invasion par l'ouest. Une politique très prudente s imposait à Berne, qu'un rien pouvait compromettre

Voila ce que l'on pensait en Suisse, à l'arrivée de Barthelemy. Le nouveau venu s'était à Bade, en Argovie, au mois de février 1792. Il ne pouvait songer à fixer sa résidence à Soleure, où avaient siégé, de tout temps, les ami assa leurs de France. Lette vi le, tout aristocratique, était travaillée par les intrigues de l'ancien ambassadeur Vérac, auquel s'était joint Cas elnau et devan résident du roi à Geneve, devenu l'agent des princes émigrés. Elle invita le secrétaire d'ambassade

Bacher à vider les lieux. Des le delut, Soleure, autant que Fribourg, patrie du comite d'Affry, le principal des officiers suisses au service de France, s'exposé imprudemment à la vindicte révolutionnaire par son intempérance de langage et ses procédés. En revanche, le canton liberal de Zurich faisant fonction d'État directeur, Barthélemy eprouva, de ce fait, quelques facilités à son entrée en charge. A Bâle, à Zūrich, à Berne mêmo, il se fit bientôt des amis, entre autres le bourg mestre Kilchsperger, de Zūrich, et le trésorier Frisching, de Berne, Malgré les instances de Dumouriez, il ne voulut pas se lier avec le grand le bun de Bâle, Pierre Ochs, non plus qu'avec Georges Roll, car ils représentaient en Suisse, à ce moment, le parti revolutionnaire exalté, et ce parti n'éta l pas celu, de Barthélemy

 Parmi les difficultés Affaire des régiments suisses contre lesquelles Barthélemy eut a lutter, il s'en trouvait dont la cause était en France. Le Club héliétique, recruté en purbe parmi les portiers et les domestiques le la capitale, et dirigé par les hannis fribourgeois et vaudois, travaillait à une rupture de la France avec les gouvernements suisses. En attendant les complications que les « patrioles suisses » de Paris devaient infailliblement provoquer, des questions plus pressantes étaient en jeu. Liles provenaient de la situation des régiments au secvice de France. L'armes de Lon 8 XVI comptait 42 000 Susses. Les décrets de la Constituante visuent la réforme de ce corps privilégié. Les révolutionnaires n'étaient pas opposés au maintien de l'alliance, non plus qu'à celui des troupes suisses dans l'armée; mais ils n'entendaient pas que ces excellents soldats levinssert, entre les mains du roi, des instruments de réaction. Les régiments se trouvaient disperses en France, au nord, à l'est et au midi. Le régiment des gardes suisses était seul tenu à demoure auprès du roi, et l'Assemblée prétendait changer la destina ion de ce corps et l'éloigner de la capitale. De leur côte, les gouvernements cantonaux répugnaient à ce que leurs soldats se prétassent au régime nouveau, et certains d'entre eux songesient à les rappeler dans lours foyers

Le premier événement qui fixa l'attention sur eux, ce fut, au

debut de la Révolution, l'emente le Nancy, où le régiment suisse le Chalcauvie ix se révolte contre ses officiers (1790 ° Quarante mutins avaient été emprisonnés. Delivrés sur l'ordre de l'Assemblée décembre 1791), ils furent reçus en triomphe à Paris 15 avril 1792). Les Etats suisses se montrerent vivement froissés de cet encouragement donné à l'infiscipline de leurs troupes. Pois, a peine Barth de my avait-il gagne son poste que le reşiment d'Ernest (Ernst), cantonné en Provence, fut surpris et desarmé par les Marseilla s. Rome, qui levait ce régiment, protesta energiquement et prit, avec l'ambassade ir, les mesures propres à le faire revenir, sain et sauf, dans la patrie

Le massacre des gardes s isses a Paris, dans la journée du 10 août 1792, porta au comble l'indignation des cantons. Puis viarent les tueries de septembre, qui coûtei mt la vie aux officiers suisses échappes au 10 août. Le 15 septembre 1792, la Diste lédiera e, réunte extraordinairement à ce sujet à Aarau, déclara rompues ses relations avec le gouvernement de Paris. De son côté Barthélemy est.ma, avec beaucoup de log que, que ces funesces evenements met aient fin a sa mission. Malgré sa resistance, il fut maintenu à sor poste en qualité « l'agent indirect près le Corps Helveuque ». Di reste, certains magistrats fort sages de la Confedération desiraient qu'il res.à. dans le pays, où son influence é ait jugée l'enfaisante. Barthélemy s'employa au rapatriemen les régiments suisses, et il pressa le gouvernement révolutionnaire de pourvoir aux indomnités dues et a la securité des hommes « Il a dejà coulé assez de sang », disait il Ces régiments rentrerent incomplets. Quel ques uns les soldats qui en fa saient partie furent relenus dans les rangs de l'armée révolutionnaire. D'autres allerent gressir celle de la ocalitaon. Non qu'ils obtempérassent aux ordres de l'ancien colonel general des Suisses, le cointe d'Artois, qui essaya de prendre a son service le regiment de Chateauvieux revenant par l'Allemagne, mais les soldats heenelés s'engagè rent volontiers, lans les régiments ausses au service d'Espagne ou dans ceux de Sardaigne, d'autres entre ent dans

<sup>4</sup> Voir ci-dessus, p. 89

les deux régiments de Hollande; d'autres enfin se mirent au service de l'Anglotorre.

La journée du 10 août ayant provoqué la rupture des relations officielles, on ne s'adressa plus à Barthélemy à propos des vexations que subtreut, en même temps que les autres habitants du pays, lors des sombres journées de la Révolution et de la Terreur, les Susses domicilies en France. On les entôla t de force dans les armées de la Republique, on requisitionnait enez eux, on confisquait les biens, en sequestrait les personnes. Plusieurs furent guillotinés, entre mitres de nobles dames. Les agents diplomatiques furent inquicies, ainsi Reybaz, l'ancien collaborateur de Micabeau, qui, bien différent de s'in compatinole Clavière, so itenait avec levoûment les intérêts de Genève à Paris. La Confédération, qui tenait avant tout à sa neutralité, affectait de ne traiter qu'avec les généraux français, dont les armées enfouraient son territoire.

La Suisse et la première coalition : affaires de Porrentruy et de Genève. La declaration de guerre, lancée, au mo s d avrd 1792, par la France révolutionnaire à la maison d'Autriche, allait s'elendré, par la force des choses à toule l'Europe aristocratique Néanmoins la Diete helvelique, convoquée extraordinalrement à Frauenfeld après l'ouverture des hostilites, énonça nettement la volonté de garder la neutralité. Une garrison fut placée à Bâle, place part culièrement exposée entre le Frickthal, possession authemenne de la rive gauche du Rhin, et l'evêché de Bale, menace par la France. La feclaration de neutralité suisse comprenait les allies particuliers de quelques cantons, car leur territoire servait de barrière à la Confécération en général, ainsi l'évecl é de Bâle, la principauté. do Neuchate, et la république de Genève. Mais les généraux français avaient prévenu les Suisses. La Révolution ayant provoque des troubles dans le Porrentray, I evêque de Bale, souvorain du pays, n'avait pas hésité, pour relablir l'ordre, a recourir aux Autrichiens, qui repartirent rependant avant la déclaration de guerre. L'évêché de Bâle, absolument distinct de la ville de Bâle, se trouvait dans une situation complexe. L'évêque était prince de l'Empire, d'une part, et, de l'autre,

allié aux sept cantons calhouques de Saisso Dars sa principalite occlesiastique, on distinguait la part e transjurane, soi la region de Porrentruy, qui faisait corps avec l'Empire, et la partie cisjurane, plus directement rat achée à Berne et à la Suisse par des conventions particulières : p'etaient les vallées de Moutier et de Saint Imier. Enfin la ville de Bienne, ju reconnaissai la suzerainete de l'evèque, était alliée aux cantons. Quoique les Suisses entendissent comprendre dans la neutralité le Porrentiuy mênie, les genéraux français avaient, au printemps de l'année 1792, avant la dérlatai on de la Diète de Franchfeld, occupe le pays, ou les appelaient les revolutionnaires

L'évêque dut quater sa résidence. La Diète de Frauenfel l demanda à la France d'evacuer le Porrentruy et Baschelemy, traité encore à ce moment d'ambassadeur officiel, u bésita pas à appuyer cette derrande. Il conseilla à son gouvernement de rappeler l'evèque et de s l'stituer à la garaison française le regement bernois d'Ernest, revenu de France. Ces propositions ne furent pas agreées. D'accord avec les géneraux français, les agitateurs, qui comptaient parmi cux l'evêque constitutionnel le Paris Gobel, domieren, an pays une organ sation in avelle. Doyonu l'a, ord la republique de Rauracie, le 27 novembre 1792, le Porrent 'uy s'annexa directement a la France, le 23 mars 1793, s us le nom de département du Mont-Terrible. Tout ce que Barthelemy put obtemir, ce fut que l'on refrenât, aux frontières du Jara, les menées des agriateurs, que l'on demolit les batteries élevees pres d'Hamague dans le dessent d'aquie et la ville de Bale, que I on cessat de faire avancer, dans la direction de Soleure et de Berne, les avant postes des armées françaises Il fit respecter, du moins, comme paracipant a la neutralité helvetique, les vallées de Moutier et de Salat Imier ainsi que la ville de Bienne.

Tandis que la principauté de Neuchatel restait à l'abri des ignessions, peut être dans ailée de ménager le r i de Prusse, que l'on espérant detacher de la coal don, Geneve fut plus n'enacée Cette ville qui avant donné à la Révolution tant d'apôtres et d'agents, comptant dans son sem un parti jacobin, plus ou moins affilié à celui le Paris. La tentation pouvait

vent aux genéraux français de s'empater delle. Des caloyens genevois établis en France, ontre autres Caviere et Grenos, poussaient fortement à l'annexion. Dans l'automne de 4792, le général Montesquiou avait envahi la Savoie, et ses armées seinblaient prêtes à soulever le pays de VanJ, en renversant, du même coup, l'aristocratie expirante de Goneve Celle-ci, fort inquiète, demanda à ses allies de Berne et de Zurich une garnison capal le de defenare ses mara. Berne repondit avec empressement, Zurich fit de même, et une petito armee marcha au secours de la ; lace, que l'on considérait toujours comme la clef de la Confederation. Grande indignation de la Convention, qui allait jusqu'à prélendre que le traité de médiation de 1782 lui doi nail, an bosoin, le droit de faire entrer ses troupes dans la vieille cite. Des pourpatiers furent échanges entre le géneral Montesquiou, d'une part, le general Murait et les commissaires zürichois et bernois, Pestalezzi et Frischieg, de l'antre La convention de Caroage au 22 octobre 1792, revisee le 2 novembre à Landeev, établit que la garnison suisse se retirerait e, que le general français respecterait le territoire de la petite république Montesquiou, considéré comme suspect à cause de sa condescendance, dut qui ler l'armée et se sauver en Suisse afin d'échapper à la guillotine.

Sur d'autres frontières, il y eut bien queiques violations le ferritoire; les Autrichiens dans le pays de Bâle, des Français dans le canton de Soleure, des Plémontais en Valais. Au mois d'août 1793, ces derniers firent passer 200 hommes et 150 mulets par les cols de Saint-Bernard et de Trient, dans le vain espoir de rogagner la Savoie, a la faveur de la seconde invasi in de la France. Mais on se contenta, de purt et d'autre, d'explications et d'excuses. Quand Sémonvil e et Maret, les envoyés de la Republique furent arrêtés par les Autrichiens aux extrêmes frontières des Grisons, cette violation du droit des gens ne par altinenter le mécontentement de la France contre la Suisse, puisqu'à ce moment les Grisons ne formaient rechement plus corps avec la Confederation, et le sage ambassadeur de la République s'efforça de calmer les esprits. Barthelemy compléta son ouvrage. En octobre 1793, il eut une entrevue, sur les

confins de Bale, avec le re, résentant du peu, le Hérault. Il sit le convaincre de la nécessité de respec er le territoire « usse Après avoir pris connaissance lu rapport d'Hérault, Robespierre parla dans le même sens, soit au comité du Salut public, soit à la Convention nationale, qui proclama solennellement le principe de la neutralise et même de l'amitié helvétique

Difficultés intérieures : émigrés; émissaires de la coalition et de la Révolution. - Le danger éta l'écar. é de ce co é la Mais lans l'interie ir de la Suisse il existait un dernier genre de difficultés que Barthelemy part à tâche de surmonter La Révolution y avait seme le mecontentement, le trouble et la misère. Mécontentement des gouvernements aristocratiques d'abord, effrayés de la propagande jacobine; Birthélemy s'appliqua à les rassurer et a se faire bien venir des magistrats modéres. La misère opsuite, et la disette , la Suisse eta Utubu caire de son puissant voisin au point de vue des subsistances, et le gouvernement de Paris ne laissait plus exporter les bles de France. La Suisse était obligée de se ray tailler en Autriche. et en Souabe, et l'ambassadeur s'appuyant sur cet argiment pour faire comprendre aux ministres m nécessité où se frouvair la Confedération de ménager l'ennemi même le la France. Ces temperaments étacent ansuffisants pour conjurer la ruine et la famine, Barthelemy Isaa, \* \* La Revolution française fait mourir de faim la Sulsse, qui n'est pas noins l'allée de la France, \* Le commerce ecan aux abo s, malaré l'apput qu' l'ambassideur prétait aux réclamations des negotiants suisses

Il s'efforçait d'épargner au pays les maux de la Révolution De même qu'il était resté sourd aux objurgations de Domouriez, qui travaillait à la propagande revolutionnaire, de même il insista aupres du comité du Salut public pour lui faire respecter l'organisation intérieure de la Confedération Et Robespieure é au d'accord. Barthelemy osait signaler à la defiance de ses chefs les Ocus les Itoli, les Clavière, les Grenus, les agitateurs suisses e genevois. Il écrivait au mois de décembre 1794 de L'histoire dit ce qu'est le peuple suisse quand al sort de son caractère lourd et apathique pour selivier à l'agitation » Quoiqu'il blâmât l'esprit aristografique de bach de La isanne, il ne faisait rien pour

encourager la révolte du pays de Vaud, il se plaisait a répéter que les sujets du canton de Berne étuent satisfaits de leurs nagistrats. Sa politique était a less menfaisante dans le Valais qu'à Geneve Bien qui ces deux républiques dussent des agents français speciaux, son influence y pénétrait Quand Geneve fit sa convention avec le general Montesquiou, Barthelemy contrasta encore, par sa modération, avec le langage pour ant mesure du résident Chatea ineuf. La révolution ayant éclaté peuaprès dans la petite répullique, il s'interposa pour faire reconnattre, par Berne et Zurich, la constitution democratique qu'elle s etail donnée au mois de fevrier 1794. Sur ces en refa les, Genève voul it avoir sa petite Terreur à l'instair de Paris. Elle s'y prit tard, lors ac deja Robespierre tombait et que le jacolinisme passait de mode en France. Soulavie, notre resident à Geneve, qui favorisait des monées, fut rapp le et même arrê é-Comme s'il prevoyait les visces annexionnistes des résidents qui suivirent, Bartheleiny ant en gard les gouver lements gene vois, bernois et français contre des vellettes de ce genre. Son but e instant est de conserver a la Suisse la paix et la neutralite. Il ne cesse l'entretenir les gouvernants de Paris de la « sagesse qui dinge l'ensemble de tous les Élats helvétiques - » Ce corps, alt-il, « est la seule puissance sur laquelle il re dont qu'à nous de pouvoir compler. Nous reussirons davantage a ipres des Sasses par la confiance que par lout autre moyen. \* Il ne parle, dans ses dépêches, que de la nécessite de rassurer les Suisses, de calmor Genève, d'agir avec generosité, d'avoir des egards pour les cantons depêches des 16 avril, 19 jain, août, 24 oc tol re 4792). Cette politique a l'approbation des gouvernements les plus avances de la France. Le 5 décembre 1793, son nunstre lui mande - « Tu as la confiance du comite lu Salut public et du Conseil exécunf 👒

Pour n'enter cet e confiance, il tâchait de mettre un frem aux machinations des ennemis de la France, et surtout un terme à l'émission des faux assignats. Il savait se faire couter des magistrats suisses. Cenver n'avaient pas tardé à rentrer en relations officielles avec lui; ils faisaient froit à ses réclamations, chassaient les émigres. Barthélemy surveillait les intri-

gues de ces derniers, autunt que cel es des emissaires le la Revolution, parmi lesquels Mengaud se disting ait déjà Au début de la crise, les étrangers pull ilment en Suisse, le seul canton de Berne en comp.a.t 2000. « La Suisse, d., M. Andre Lebon, était l'asile, le rondez vous et le laboratoire des intrigants, des conspirateurs et des diplomates. Les emigrés y ramaient leurs complots; c'elait l'officine centrale les pamphlets et des fanx ass., tals. Les espions lu Comite y couloyaient ceux de la coasition. Tous les faiscurs de l'Europe s'y rassemclasent. Les royalistes ou droit divin, qui attendaient le salut d'un mirac e, y rencontra ent les royansies constitut onnels, qui continuarent de discuter sur la sparation des pouvoirs et le problème des deux Chambres. C'est là que Barthelemy con centrait dans son ambassade, qui etalt un veai ministere in partibus, les conseignements destines à faire connaître l'Europe aux gouvernants de Paris. C'est là que Mallet du Pan, qui avais monte une mervellieuse agence d'informations, rédigealt, sur le situation de la France, ses admirables rapports que les hommes d E.a. lurent peut être, mais ne comprirent jamais. Il a peint « cette nuées d'émissaires, de prinistres a nl. lants, de cerveaux « timbrés, de légats qui affi ialent en Suisse, » bavardant, intri- guard, enlassant sottises sur sottises, cloignant tous les gens « sensis ».

Barthelemy avait a combattre l'influence des ambassadours des puissar ces rivales, accrédités en Suisse. le nonce, les ministres d'Autriche, d'Espagne, ceux d'Angleterre, d'abord Fitz-Gérald, puis Wickham, specialement charge par son gouvoinement de nouer les intrigues des royalistes français à l'intérieur et à l'exterieur. Les Mounier, les Mallet du Pan, les Du Roveray, publicistes d'origine française ou genevoise, lont quelques-uns avaient appelé la Revolution de leurs vœux, se trouvaient dénoncés à ce moment comme les agents de Pitt et de Cobourg Parm, les omigres, il en clait qui causaient moins d'inquietude M<sup>me</sup> de Stael, entre autres, concère son père, no se sentian plus en sécurité dans leur château de Coppet, trop rapproché de la France qui de Genève en révolution, avaient trouve un refuge plus assuré près de Lausanne, au centre du pays de Vaud,

encore bernois Barthélemy eut quelques rapports, sinon avec eux, du moins avec M de Stael, ambassadeur de Suece, au moment ou celui-ci alla negocier un rapprochement de seu roi avec la France. Bientôt l'ambassadeur de la République assuma lui-même le rôle de partificateur de l'Europe. La Suisse se prétait aux négociations internationales et chacun s'adressait aux parloir de Bâle x, dirigé par Barthélemy, qui avait quitlé sa première rés denne de Bade Averti des bonnes dispositions de la Prisso par les agents français et suisses qu'il employait, Barthélemy mena à bonne fin les négociations avec cette puis sance, comme avec l'Espagne Par les tranés de Bâle, il eut le mérite de rompre le faisceau de la coalition et de faire admettre, par des monarchies européennes, la reconnaissance de la République française, étendue jusqu'aux frontières du Rhin'

Détente dans les rapports de la France et de la Suisse. - L'heureux négocialeur des traités le Bale n'en continuait pas moias d'observer en Suisse sa politique loyale et respectueuse de la construction interieure du pays. On dut a cede action la pacification des troubles qui avaient éclaté de nouveau sur les bords du lac de Zürich, à Staefa († 194 et 1795) L'abbé de Saint Gall s'arrargea aussi avec ses sujets révoltés (1795) La Conféderation maintenait librement encore sa neutralite. Elle l'elendait même sans conteste sui Mulhouse, Rottwell et les places du Rhin, si menacées par les belligerants, mais respectées quard même. On y avait élevé des colonnes avec ces mois : « Sauvegarde suisse ». Elle ne se trouva contrecarree, a cet égard, que dans la Savo e, annexée à la France en depit de ses réclamations Elle tirait facilement son sel de la Bavière et du Tyrol Elle put garder sos frontières indemnes mulgré le passage incessant, du côté de Bâle, des armees regulières, ou bien des fuyards et des deserteurs. A la Diète du mois de juillet 1796, Barthelemy faisait l'éloge, dans ses lettres de salutation, « du système de neutra lité auquel la Confedération des Ligues suisses doit, depuis des s.ècles, sa tranquilhté et la conservation de son indépendance »

<sup>1.</sup> Voir ex desaus, p. 312

L'fut décide que le 8 septembre de cet e année, et des années suivantes, le jour de prières et d'actions de grâce que les Cantons evangesiques avaient coulume de célebre. Leviendrait un jour de fête pour toute la Confedération, en l'honneur de la paix actreusement maintenue. Les rapports le la France et de la bu see s'implioraient d'autant plus que les cartons étalent parven is à se debarrasser de la presence les emigres sur lours territoires respect fs.

Barthelomy allait quitter le pays Les élections presque royalistes de 1797 l'appolèzent au Directoire exécutif II y resta jusqu'an coup d'Etat du 48 fructidor et fut alors déporté Le nouveau gouvernement français aliait changer complétement le politique à régard de la Suisse.

# III. - Intervention du Directoire.

Démélés avec le Directoire : la Révolution en Suisse 1 - Les exigences se firent bientôt senur Au mois d octobre 4797, le Directoire réclama l'expulsion de Wickham Pour ne pas mettre la Confedération dans Lembarias, Pitt rappela son agent. Deja au 17 ous de decembre 1796, le conquerant de l'Italie avait organise des croisières sur le lac de Lugano, afin d'empècher la contrebande et la désertion des prisonniers autrichiens. Ses barques à canons al ordèrent fre quemment aux rives suisses et y provoquerent une grande agitation. La République cisalo ne, qui venait d'être procla née semblat vouloir s'etendre dans les bailhages italiens de la Conféderation. Les cantons interesses y envoyèrent les representants, dont le secretaire eut monneur le S'aboucher, a Milan, le 45 mai 4797, avec le genéral Bonaparte en personne. Ce dernier commença par railler les reven lications des Saisses, denonça l'avenglement des républiques encore aristocratiques de Berne, de Lucerne, de Soleure et de Fribourg. A la sute

<sup>4</sup> V vr u→ essus, ; 461 et 463

de nouvelles entrevues avec les commissaires de ces Étals Bonaparte usa de paroles plus mesurées : il cessa de menacci la Suisse le lui couper les vivres, qui lui venaient de la Lombardie, ou de biûler ses villages II parla, il est vrai, de ramener son armée par le Valais, mais u se borna à une simple reconnaissance dans le Tessin. Apres la signature du crane de Campo Formio, il traversa presque seul la Suisse condentale pour aller faire sa courte apparentien au congrès de Rasialt. Son passage lans la ville encore independante, de Genève, le 24 novembre 1797, provoqua une vive curiosite. Il n'hesita pas a y faire airêter un de ceux qui avaient aide Carnot à s'enfait de France après le 48 fructidor. Acc ceilli avec enthousiasme dans le pays de Vand, il l'attit froid aux Bernois, déclarant n'avoir vu, dans toute la Suisse, que donx États libres, Genève et Bâle.

La paix de Campo-Formio venait d'enlever aux Grisons la Valterine, Bormio et Chiavenna, que Bonaparte réunit, de son chef, à la C salpine. Queiqu'il s'ît promis de donner, su compensation, le Frie itual a la Suisse, les gouvernements de ce pays se sentiren, menarés. Leurs députés étaient tenus à l'écart, docongrès de Rastatt. Donaparte avait declaré qui il ne devait plus exister, chez cux, de pays sujets. A la cemture de républiques vassales qu'il avait créées autour de la France, il semblait lisposé, pour compléter le système à joindre la Sinsse, organisee sur des princ pes unitaires et démocratiques, de la même fagen que la Batavo et la Cisalpine. Les intrigues des émigrés et des puissances monarchiques, d'uns les Alpes, donnaient au Directoire des grofs suffisants. Les trésors, que l'en savait exister à Berne et ailleurs, pouva ent servir à rétablir nos finances et a executer les plans de conquêse soit en Angleterre, soit en Orient. l'acèle à la politique de Barthelemy, Talleyrand, le munsare les relations exterieures, clait seul a soutenir le principe de la neutralité helyefique. Mais le directeur Rewhell, qui avait perdu un procès à Berne, son collegue Barras, qui avait besoin d'a gent, (. Bonaparte, qui voulait des subsides et des routes multaires, devaient avoir facilement raison de cette diplomatic traditionnelle.

La Diéte des Treize Cantons siégeait pour la dernière fois, à

Aarau, en decembre 1797 et en janvier 1798. Le serment fédéral y fut encore solennellement prêté, le 25 janvier Mais l'assemblee se trouvait sois l'impression de la crainte Les sujets à l'ordre du jour étaient non se dement l'annexion de la Valteline a la Cisalpine, n'a s'encore l'occapation toute récente ces Jefiles du Jura, des vallées de Sain. Immer et le Moulier, par les armées de la République française, qui prétendait y exercer son licul de reumon, en qualite de subrogee a l'évêque de Bâle. Bienne etait menace Le secrétaire d'ambassade Bucker, qui fa sa l'Eviterim depais le depart de Barthéleiny, et surtout Mengado, charge d'affaires depuis le 28 décembre 4797, avaient renouvelé l'envoi les notes diplomatiques, exigeant l'expulsion des derniers émigrés et des victimes de fracador On promit d'accorder satisfaction pour le 15 février. Mengaud se rendit en personne à Aarau, au mois de janvier 1798, dans le dessein d'agiter les esprits et d'impressionner les deputes, déja suff samment inquiets. Il Jéclara couvrir de sa protection les patriotes et les révoltés. Berne, le canton le plus exposé, reclaina en vain de ses conféderes des mes ires energiques de defense. La Diôte se sépara, laissant l'aristociatique republique agur au micux de ses interêts.

Cédant a la pression populaire, la ville de Bâle, d'abord, patrie de Pierre Ochs, pu s les goi vernements de Lucerne, de Zürich, de Schaffouse, des Grisons, accorderent des constitutions democratiques les sojets des bailliages de Thurgovie, du Rheinthal, de Saint-Gall et du Tessin obtineent l'égalité de froit quavierfévrier 4798. Le 24 janvier 1798, les petites villes va doises des bords du Leman se souleverent; les baillis bernois durent quitter leurs résidences, une délégation le a nouvelle république été incipée fou reque à Paris Berne se bords à maintenir un corps d'observation au nord du pays de Vaud. Ce fut un nouveau prétex e à l'ingérence le Mengand, qui voyait un casus belle dans enacune des mes ires que Berne, prenaît pour sa défense.

Les insurgés suisses n'avaient réussi qu'avec la commyence du Directoire. Bonaparte, à son retour à Paris, vi. le grand tribun de Bâle, Pierre Ochs, qui y était venu pour traiter la

for the fa

cession du Fricktual a sa patr e il dina avec l'in chez le directeur Rewbell, le 8 décembre 1797. Pierre Ochs avait été, jusqu'à re moment, le clief des révolution aires susses. C'e ait un homme instruct, un magistrat experimenté, mais dénue de caractère. Il avait préparé pour son pays une constitution démocratique et unitaire, calquee sur le mocéie de celle qui existait en l'rance a cette apoque il l'exposa aux maîtres de la situation, declarant qu'il ne pouzza il appliquer qu'avec l'intervention du Directoire. On la l. , romit

Frédéric César La Harpe. Gest alors qu'entre en scène un nouvel acteur, apportant au parti des forces toutes fraiches Issu d'une famille de noblesse vaudeise qui avait donné a la France des officiers et mêtre un acidém nen, Frelér c-César de La Harpe etait né à Rohe, le 6 avril 1754. I avait reçu une élucation sorguée, mais toute republicaine, solon les principes de Rousseau. Apres avoir exercé quelque temps la profession d'avocat dans son pays, al fut appelé, par Grimm, à Petershourg comme precepteur des grands ducs, pents-fils de Catherine II (4782) 1. Pendant douze aus, il travalila énergiquement a sa fáche et prit une quande influence sur le futur empereur Alexandre. La Harpe ne se desintéressait pas pour cela du sort de sa pente patrie vau loise, qu'il surmait de voir assujethe a Leans Excel ences de Berne. Les publicadors qu'il répandit en sa faveur le signalerent à la vindi te gouver nementale et, disgració par Catherine II en 1795, à dut quitter Pétershourg pour se réfugier sur territoire genevois. Il prit alors, dans la direction des comites révol il onna ros, la succession de son cousin germain, Améléo de La Hurpe d'Yens, qui, proscrit par le gouvernement de Berne, avant eté prendre du service dans les armées françaises, ou il ne tar la pas à se dislinguer 3.

Fréderic-Lesar de La Harpe, etal li à Paus dans l'automno de 1797, cherchait à attirer l'attention du Directoire sur l'état

<sup>1</sup> Voir co-dessus, p. 377
2 Un actre de ses conclovens, lann, comme : , o genéral Revnier, le lant sanne, suivit la neme carrière mais le la lits ongue Altégée de La Harpe fue né dans la guerre l'ante tantes qui communicate une des trois divisions e l'armée nels neces le Bonange.

de la Confederation. Après avoir rédige un important mé noire septembre 1797, il adressa au Directoire, ine petition signee Lune vanglaine de Vandois (9 décembre : Il anvitait le gouvernement français à faire respecter les libertés du pays, énoncées, se on rai, dans l'actu de cession qu'avait signes, au xviº si ele, en favour des villes de Borne et de Fribourg, le duc de Savole, « predécesseur » de la République Celle el pouvait aussi bien se consilerer, par froit de conquête, comme l'neatière du duc de Savoie que com ne celle de l'evêque de Bâle. Le manistre des relations extérieures, Talleyrand, répondit immedialement par une fin de non recevoir. Il suivait les traditions de Barthélemy et subissait aussi l'influence de M<sup>40</sup> de Staël, a laquelle il devait son retour en France et son entrée au minisière. Ce fut alors que, provoquee également par Pierre Ochs et pai La Harpe, l'action des directeurs Bairas et Rewbell et lu général Bonaparte se fit sentir. Da jour au lendemain, le souple ministre des relations exterieures changea d'avis. Eutre temps, on avant appris, par I historien suisse Jean de Muller, alors attache a la chancellerie de Vienne que le ministro imperial Thugut se desintaressait des affaires intérieures de la Confédération Le 28 decembre, le Directorie, « our le rapport du ministre des relations extérieures », prit sous sa protection les signataires de la pélation La Harne et rendit un decret qui devait être forcoment su vi de l'eccupation de pays

L'invasion: la guerre de Berne. Comme dans les autres Etats menacés par la Révolution, de te intervention fut précé lée des intrigues no iées avec les agutateurs locaux par les iopresentants de la République : c'étaient Mengrud à Bâle, Desportes à Genève Mangourit dans le Valais. Les ournaux républicains étaient répandus à profusion pour preparer l'opinieur Puis venaient les plaintes contre la présence d'émigrés et de léfugies de fruit lor Agrès les plaintes, les vexaions un biocus alimentaire était formé autour du pays. Enfin on passait aux menaces directes.

L'attaque de Berne deva.. se faire de deux côtés a la fois : at sul ones, par le pays de Viud, et àu nord-ouest par les dern ers lambeaux du territoire de l'évêché de Bâle. Le 26 jan

vier 1798, une des divisions de l'armée d'Italie, commandée d'abord par le général Menard et b entôt par le genéral Brune. un par jacobin, penétra dans le pays de Vaud, constitué par La Harpe en une république lemanique, qui devait, dans l'esp it de son auteur, devenir le germe de la republique helyétique définitive, democratique et unitaire. Fout en am isant les Bernois. par des négociations auxquelles se prêta le pacifique trésorier Frisching, Brune marcha avec une excessive prudence dans la direction de Frihourg. Il ne voulait pas se compromettre avant que la division du Rhin, commandée par le brave géneral Schauenbourg, se fût présentée sous les murs de Soleure. Au mois de février 4°98, Schauenbourg son it des vallées de Moutier. et de Saint-Imier, déjà envahies au mois de decembre précédent. Bienne Litpris, le 7 février, et Berne se trouvait découverte par la perie de tous les passages importants que ses troupes auraient pu garder. Amsi la revolution du pays de Va i l, comme celle de l'évêché de Bâle, avait ouvert à l'invasion les portes de Fribourg, de Soleure et de Berne

Grand était le desarroi du gouvernement bernois Mengaud l'avait sommé d'abdiquer, malgré des changements constitution nels consentis le 3 février. Le 5 de ce mois, le Directoire ava t rédigé sa déclaration de guerre. Sulvant les plans l'Ochs et de La Harpe, Brune et Mengaud ne se contentaient pas seulement de l'établissement d'une constitution cantonale démocratique: ils exigenient aussi que la Confédération se concentrat en une republique une et indivisible. Pendant tout le mo s de fevrier. les mesures les plus contradir on es se succéderent à Berne. Les concessions démocratiques ne faisaient qu'affaibhr le gouvernement. Tantôt on voulait combattre, tantôt on voulait négocier. La petite armée que l'on avait réunie autour de la capitale se décourageait et se dispersait. Voyant le parti pacifique de Frisching Lemporter dans la ville, l'anc en Conseil finit par abdiquer Le belliqueux avoyer Sleiger replignit la petite armée bernoise commandée par le général d'Erlach, hératier d'un nomcélebre dans les fastes militaires de la Suisse et même de l'Europe. Les négociations et les trêves avaient duré jusqu'au 1º mars. Brune lança enfin la déclaration de guerre. Cinq jours suffirent

pour anéantir l'aristocratie de Berne et l'indépendance de la Suisse.

Le colonel Grafennel, placé à la tête d'un détachement de l'armee bernotse, défendant les passages de la Singine, sur les limites de frabourg et de Berne. Attaque par deux origades au corts de Brune, qui venait de faire capituler Frinourg, il les repoussa l'une et l'autre et remporta deux succès à Laupen. et à Neueneck. Il aliait pours nyre le cours he ireux de ses operations, quandul approt que ten etant fine à Berne (5 mars 1798). Des le premier jour du mois, le chef de l'armée française du nor l, Schauenhourg, avait penétré dans le canton de Soleure et pris cet e ville. Le 5 mars, il desit a Fraubrunnen et a Grankolz les quelques centaines de sol lats que le généra. l'Erlach était parvena a garder près de la. Et pourtant, plus que les tionseils, le peuple suisse était dispose à une resistance energique; son landsturm s'était levé ple o d'enthous asme. Criant a la trahisola, les soldats d'Erlach massacrèrent leur géneral. L'avoyer Steger abandonna le pays et le gouvernement provisoire de Frisching traita avec les Français

Les trésors, les arsenaux furent m s à sac pa le vainqueur. On prit au trésor de Berne sept millions en numéraire et inshuit millions en valeurs diverses. En outre, une contribution d'une quir zune de millions fut levec sur les villes suisses, dont les principaux citoyens étaient emprisonnés comme otages. Une partie de l'argent resta aux mains de ceux qui présidaient à ces exactions, le géneral Brime, le commissa re du Directure Le Carlier, et surto it son successeur Bapinat.

Le Valais fut detache de la Suisse, le même que les villes de Rottweil et de Mulhouse. Neuchatel, réservé pour l'instant, perdant toute relation avec l'ancienne Confederation. A Geneve, le resident Desportes avant prepare l'annexion par le blocus alimentaire dans lequel il enfermant la ville. Il y fit entrer des troupes, le 45 avril 4798. Ces choyens, su jaloux de leur indé-

L O. se le nanda...

S. Bay rown of de rayme. C. ray ne de Rapmat

pendance nationale, payaient de leur liberté un siècle de stériles agitations politiques.

Constitution de la République helvétique : guerre des petits cantons. - On n'avait pas atlendu la conquête définitivo de toute la Suisse pour promulguer la no ivelle consulusion. helvetique. Elle fut proclamée, au mois d'avril 1798, dans une assemblée des deputés du pays, tenue à Aarau A l'ancienne Confederation svisse, de cantons independants entre et a et aristocratiques, succé la la République hervetique, unitaire et démocratique, ou les différentes parties Ja pays et loi siles citoyens obtinrent des droits égaux. Au point de vue administratif, le territoire fut reparti en vingt-deux, puis vingt-trois, enfin dixneuf cantons, dont les autorites légendaient absolument du pouvoir central. Les anciens bailhages sujets constituèrent de no ivenue cantons . le nom scul cart conserve. La penyoncentral consistant en un directoire executif de cinq membres, assisté de quelques ministres et dans de ax chambres législatives. Un tribunal suprême etait en outre crée, C'était la constitution française calquée par Pierre Ochs, législateur d'une révolution font La Harpe s'était fait l'apôtre. Les différents pouvoirs se mirent tout de saite à l'œuvre pour réaliser des principes dont les plus scabreux étaient l'abolition des dimes et la création de biens nationaux au moyen de la confiscation. Un fait significatif se passa au début : les députés d'Aarau élurent le directoire nelvetique, mais se refuserent a y appele. Ochs et La Haipe

Ce fut seulement alors que les petits cantons primitifs, soilisant democratiques, qu' semblinen, se ten r a locart de la querelle, commencerent à s'agiter. Animes par leur esprit l'indépendance et leur hame séculaire de toute influence étrangère, ils répondirent à l'appel de leurs curés et de leurs chefs héreditaires. Le Schwytzois Alois Reding arma ses hommes et les larçs, par-dessus les monagnes, sur les cantons de Lucerne et de Zurich et sur l'Oberland. Survint Schauenhourg : les Suisses durent battre en retraite. Train par le cure d'Emsiedeln, qui abandonna son poste au desile d'Eizel, Reding se borna à protéger son propre pays de Schwytz. Quoique vainqueur à Rothenthurm et à Morgarten, il dut signer un armistice, le 3 mai. Le lei demain, une Landsgeme, de accepto la constitution helvetique, à la condition que la religion catholique serait mainter le bais la Susse prim ave et y le le pays ne scrait pus occupé par les Français, ni frappé de contributions.

La Republique belveuque, lu 19 août 1798, signa un traite a alliance offensive et defensive avec la grande Republique fradgaiso. Ocus et La Harpe, exclus la directora par le vote des deputes suisses, y avaient ete intronises de force par Rapinat, au mois Je juin 1798. La Harpe, quoique moins pratique et noins experimente que Ocus (il avait vecu pendant seize ans loin de son pays), devint une sorte de dictaleur, ne trouvant son apple que cans le Directoire de Paris, poursuivant ses ance is alversaires politiques, patriciens, fedéralistes ou catholiques. Ces abas de force révoltèrent les cantors primitifs, qui refusèrent de nouveau de laisser introduire chez eux co cuils appetatent le libret, c'est-à dire la constitution. Ceme ci no faisad qu'un canton inique les Wallstalt en que l'on denonçait comme la Vendee de la Reyablique helvetique. Le N. Iwala remplaça Sanwyiz comme centre de resistanco. Les cures invitèrent les paysans à venir avec eux aux finlerles « pour y faire cuire leurs pointes de terre » Le 9 septem bre 1798, le géneral Schahenbourg, genéralissime en Suisse. depuis le depart de Beine, parvint à renverser les remparts de Stanz Les Nidwald as firent completement écrases. Les chefs nelvetiques eux-mêmes s'émarent et envoyerent le philanthrope Pesialozzi pour rechellir les orphellas.

Dictature de La Harpe; seconde coalition; batailles de Zurich — Le go vernement de La Harpe ne parvenat pas a dominer la situation II échouait dans ses tentatives de reformes relatives à l'organisation de la justice, de l'instruction publique et les finances, ir algré l'activité que le ployaient, dans ces deux cerniers départements, les nouveaux ministres helvétiques Staffer et Finsler. Du roste, la guerre allait déranger tous ces plans, et la seconde coalition se formait contre la France La Harpe, qui avait préparé le traisé d'ultiance offensive et defen sive avec cette puissance, voulut déclarer la guerre à l'Autriche.

L'honneur et l'intérêt de la nation, disait u, exigent que les

fils de l'Helvétie prennent part aux victoires de la France 🧸 Sur les 48 000 aux haires qu'il devait verser directement lans les rangs dos armées de la grande Republique, il n'en put cependant lever que 5 à 6000. L'insurrection était partout. Il parvint toutefois à reunir une armée helvetique independante, composée de 20 000 miliciens. Cette guerre allait metre aux priscs, les uns avec les autres, les hommes de la République helvelique et les vieux Suisses at aches à l'ancienne Confileration. Les cualisés trouvaient des appuis dans la plupart des cantons. Un comité, établien Allemagne prési le par l'aveyer bernois Steiger et par le bourgmeatre zurichois Wyss, nouait des intrigues, sur tout Jans la partie orientale du pays. Massena, le successeur de Schauenhourg, réussit, au mois de mars 1799, à penétror dans les Grisons, qui subissaient l'influence autrichienne depuis les débuts de la Révolution Mais, les Autrichiens et les Russes ayant record us l'Allemagne et l'Ralle, Massena, tres expose, fut obligé de se replier sur Zürich, d'où l'archiduc Chailes le delogea (première basaille de Zurich, p.in 1799,

L'armée helvétique, qui avait assiste Masséna, et dont le noyau était constitué par des baiamons vaudois, se dispersa en un illustration Le gouvernement de La Harpe abandonna Lucerne, sa rés'dence constitutionnelle, et se refigia a Berne. L'agitation s'étendait partout, encouragée par les succes des allies Enfin la seconde bataille de Zurich septembre 1799 sauva, en même temps que la France, le directoire helvetique.

La Suisse n'en continua pas moirs à s'agiter dans de vaines commotions. Le gouvernement central ne parvint pas plus que naguere a faire sentir son action. Le faiole Ochs avait eté contraint d'abandonner le pouvoir. Luttant contre les résistances de l'esprit national, accablé d'au re part par les exigences de Masséna, qui venait de decréter un emprunt forcé, La Harpe ne savait recourir qu'aux rigueurs. Il lui manquait une volor le calme, servie par une main souple. Cet esprit chimérique, inspiré par le double exemple de l'autocratie russe et du jacobinisme français, finit par aspirer à devenir le Bonaparte de son

<sup>1</sup> Voir of deseas of P.

pays. Il crut pouvoir imiter le coup d'E.at du 48 brumaire en se débarrassant du corps législatif helvétique. Mal lu, en prit : Massena etait parti. La Harpe fut renversé au commencement de l'annec 4800

Ces crisos terribles ne hissèrent pas d'avoir d'heureuses conséquences pour le pays. La Revolution étamit l'égante en supprimant pour toujours la distinction de familles régnances et de classes gouvernées, d'États souverains et de bai liages sujets Elle proclama la liberté des cultes dans tous les cantons. Les elements romar ds, jumpualors réduits au rôle de timides alliés ou le simples sujets, obtinient le rang pu'ils meritaient, et les anciens souvenirs d'une première patrie helvétique, glorieuse aussi, furent reinis en memoire. Ces évenements donnèrent aux Sulsses l'ilée d'unite et de représentation nutionale qui leur n'inquait, eafin, il devait et sort riétal lisse ient d'une constitution exceltente, celle-là même que la Confédération a, pour ains, dire, gardée jusqua ce jour.

#### BIBLIOGRAPHIE

Collection des Recès les Dirtes federales Die emgenossischen Abschiede and de a Leitraum von 1778 bis 1798, bearbeitet von Geroid Meyer von Knonau der Amthehen Abseniede Sammlung, t. V.II., Zürich 1856, in 4 Collision des Actes de la Republique helveuque Amande Sammong der Acton, was der zeit der Rewetischen Berablin east für I Stricklor, Berne 1986-1895 in 4, t I & V (1798-180) Inventage onalytique des archives des Allaires étrangures de France : Papiers de Brathélemy, ombassadeur de France en Suesse 1792 1797, publics per Kaulck, Paris, 1883-1894, 3 vo. Correspondance des generaux bernois R von Erlach, Zur hernischen Kriegigeschichte des Jahres 1798 Berne, 1881, 10-8. Malet da Pan, Destruction ne la ligue behetique, Londres 1798 Bérenger Histoire des der ilers temps de la réputaque le Genroe et un sa réunion a la France Geneve, 1801, in 8. Napoleon le Correspondance, I lil Genéral Brune Correspondance, le Stiller Archit fur Schuerzerische Geschichte, t. XII p. 227. Milmoles de Massena, Soult en Voir ordessus p 306 et 478 - Immail le Menard, lans Actenstucke sur Geschichte der französischen Imasian Archir für Schweiserische Geschichte, t. XIV, p. 475. — F. C. La Harpe, Mémoures (le . c. a Zeut cake , publics par Voge., Paris et Geneve, 4864, in 16 F. de Roveres, Memorres publics par C de Tavel, Paris, 18:8, 4 vo. .n 8

Zurlauben, Histoire in lautre des Suisses au service de France, Paris 1751 1773, 8 vol. in 12 — Ch. Morell. De Scaweizer Regimenter in Frankreich, Saint-Gau, 1868, in 2 — H Zschokke Histoire de la nition

saisse, it par Mondara Berde 1813, in 8 - Daguet h score to la Confe deration suisse, Neuthard 1861, n.42 — Daendixer, Usstave tu propre suisse, ir par M<sup>mb</sup> J Favre, Paus, 18 J, in 8 — Vulliemin Institute de ta Confedération si sse Lausanne, 1876 Q v in 12 — Bluntschli, freschichte des schweizeres her. Bandesrechtes, Zurich 1849, 2 v in 8 pu lie de la Confe lironon si isse. Nou haiel et collève, 18'8-18'9 2v. in 8 Ch Hilty, Les Constituions fi tera es de la Susse, ir par Marina, N achâtel 1891, in 8. P Schweizer trisch ate ier Schweiserweher Neutrantwi, Fra. cnft.d, 4803-4895, in S. - Em. Bourgeois Netwhites of in politique prussienne en Francie Comir. Paris 1887, ia-8 — A. Lebon, L'Angleterre et rem gration Pa s, 881, in-8 - Raoul Rochette H storre de la Rectau tion, betedtique (1707-1803 Paris, 1823, in 8 Muret L'un son de la Sausse en 4798, l'annance (881 e. 1881, n. 8. Tillier, Histoire de la Répunuque hebelique, fr. par l. amor, Geneve, 1810, in 8 Fr. von Wyss, Leven der beiden zu ehreistner. Burgermeisier David v. Wyss, Zurich, 1884. Mazon History d. Sougher Peris 1893 2 v in 8 Gasiffe Dun siecle a course Geneve 18" 18"s, 2 v n 8 Eam Plet t Charles Pictet de Rochemont, Genève, 1842 m.s.

Monograph es dans les Reyurs subses et étrangères et dan les bulletins les Sociétés d'histoire, et l'Abre considerable, entre au res : Benoist, Assur des Deux Mondes du janvier 1805 — De Crue, Étade su Membra : ses collaborate es genevois) extroit de la Revac Historique, Paris, 1883

8. Stern, Le club des patriotes su sees a Paris, Ital t. XXXX, p. 202

A. Sarasin, inclusion de Geneve dans la neutratite hemetique. Ministres de la Saraté d'instoire en d'archeologie de Gineve, 2º serie. « V. 1893

p. 134. E. Dunant, Tollegrana et l'interient on française en Suisse l'Anxiger fur Schreizerische Geschichte, 1895, nº 4, p. 25°, ... Fages d'histoire déd ces e M. P. Vaucher, Geneve 1895, in 4. Notices De Crue, p. 63 et Dunant, p. 4°

## CHAPITRE XX

## L'AMÉRIQUE -

De 1781 à 1799

## I. — Les États-Unis sous la premiere Constitution fédérative (1781-1788).

Détresse financière — Après avoir consacre cinq annocs à la conquête, par la gierre, de l'independance proclamec et 1776, les États-linis en consacrèrent sept autres a so donner un gouvernement federal l'. Cette periode d'elaboration fut romplie pour eux de lant de troubles, de liscordes de miseres economiques, d'incertitudes sur l'avenir, que leurs historiers l'ont appelée la « période critique ». Elle commence en 1781 l'annoc le la prise de Yorktown, et finit en 1788 avec l'adoption, par une majorité des États, de la consutation féderale diffinitive sirtie des travaux de la Convention de Philadelphie.

Les ande mes colomis anglaises s'etaleit un es en 4776 pour un objet special, l'effort à accomplir pour arracher à Angleterre la reconnaissance formelle de l'indejendance. Elles tenterent vaimement de gagner à leur cause le Canada, con jus vuigt années auparavant sur les Français.

4 V if chaesers, t VII p 144 cl s a

Avant même que la guerre fût lezminée, les Etats-Unis étaient aux prises avec les plus graves difficultés financières. La fiu de l'année 1781 vit la caute complete du papier-monnaie. Les billets de credit, au montant nominal de 200 millions de dollars, perdirent to de valeur et disparazent de la circulation comme firent plus tard nos assignats.

Le Congrès continental avait commence à emprunter dans le temps même où il avait émis du papier-mouraie. Lorsque la dépréclation excessive entarrête les émissions, l'emprunt devint la seule ressource. Le pays étant trop pauvre pour prêter à son gouvernement, le Congrès d'it s'adresser à la France, a l'Espagne, aux Pays-Bas Jusqu'a la signature de la paix, il obtint de la France 45 millions de livres, dent 40 a titre de subvention gratuite, de l'Espagne 4 millions, dont 1 en pur don, de la Horlande 40 millions. La dette exterieure s'elevant lone à 48 millions de livres. Le Congrès, ne disposant d'aucun revenu, ne pouvait payer l'interêt de cette dette, encore moins pouvait il songer à en préparer le mindre remboursement partiel.

L'assemble e révolutionnaire, composte le delegités des des des états, et où chaque groupe de delegités disposait l'une seule voix, représentant l'opinion de la majorité dans la legislature locale dont il était l'emanation, avait assumé des fonctions exécutives qui lui permettalent de lever des armées, de tontracter une dette commune, de négocier des traites avec l'etranger, elle avait déclaré les treize colonies independantes de l'autorité métropolitaine et conduit la guerre; elle négociait maintenant la paix qui allait sanctionner l'indépendance. Malgré tant de services rendus, elle n'était plus respectée. Son pouvoir avait decline bien avant la fin des hostilités, comme declinait le désir de l'union, no du sentiment du péril commun. Après avoir paru un instant menaçante pour la souverameté des Etats, elle s'affaissait sous l'indifférence de la masse du peuple. L'esprit particulariste reprenat, particul l'ascendant.

Les « Articles de confédération » — Des résolutions, volées par le Congrès continental en 1776 en même temps que la déclaration d'indépendance, supulaient la preparation d'un

plan de confederation. Une commissi in speciale, charges le red ger le statut constitutionnel, déposa le 42 juillet un rapport sur un projet denominé « Articles de confédération ». Les divergences de vues esaient très accentuées au sein du Gongrès sur les omis les plus importants, tels que le mode de représentation au Congrès, les attributions et pouvoirs de ce corps, l'étendue des droits réservés aux États La discussion se prolongea, avec de longues intermittences da sées par les peripéties de la guerre, pendant plus de Jeux années. Le texte des Articles ne fut arcêté qu'en novembre 1778. Le Congres 1 envoya auss tôt aux gouvernements des divers États, en solicitant leur prompte a lliesion. Il importait que la Confederation sortit enfic de la situation révolutionnaire. Douze Étals accedèrent aux Articles en 1779 et 1780. Le Maryland retarla son acceptation jusque dans les premiers mois de 1781. Il la faisait dépen les de l'engagement que prendraient les colonies, qui avaient des prétentions sur les territoires de l'ouest, d'abandonner ces territoires à la Confedération. Cette condition remplie, les Articles furent mis en vigueur. C'était le moment de la plus grande détresse lu pouvoir du Congres continental. la cause amér. came ne semblait plus se soutenir que par l'anertie et la lassitude. de l'Angletorre. Heureusement survint la capitulation de Yorktown octobre 1781).

Cette première Constitution americaine était un document fort court. Voici la substance de ses clauses principales

Les treize États de l'Amérique du Nord contractent entre eux une l'mon perpétuelle et forment une Conféderation déno nmée « les États-Unis d'Amérique ». Chaque État conserve sa souveraine », sa liberté et son indépendance, avec tout pouvoir, pridiction ou droit non expressément delégue en termes formels par ces Articles aux États Unis assembles en Congrès.

Les Etats-Unis, pour l'administration de leurs interêts généraux, sont représentés par un Congrès, chambre unique, composee de delegués nom nes par la législature de chaque État ou selon tel mode que fixera cette législature. L'État peut en tout temps rappeler ses délegués ou l'un d'eux, et les remplacer par d'autres, le nombre pour chaque délégation pouvant varier le deux à sept! Aucua delegué ne pourra être maintant plus de trois aus sur six. Le Congrès se reunit chaque année le preimer landi de novembre. Chaque État dans le Congrès a une voix et n'eu peut avoir qu'une, qui représente la majorité dans la délégation, quelque soit le nombre de ses membres.

Les Etats ne pervent contracter individuellement une alliance avec des puissances étrangeres, et former entre sux des alliances ou conféderations particulières, el entreten r'en temps de paix a cuna force de tecra o . de mer, sauf cans les limites autorisées par le Congrès

Fontes les dépenses de guerre ou de bien être genéral, votées par le Congrès, seront à la charge des divers États, dans la propir ion de la valeur des terres, établer par un recensement periodique. Les taxes peur le paiement de la quote-part seront établies dans chaque État par la législature et perçues sous son autorité. Le Congrès determinera le montant des forces militaires, et chaque État devia fournir pour sa part dans ce montant un contingent proportionnel au nombre des habitants de race Llanche. Les hommes seront enrôles, nabilles, armés et equipes sous l'autorite les législatures, mais aux frais des États-Unis. Les officiers seront nominés, jusqu'au grade de colonel inclus, par les législatures, au-dessus du grade de colonel par le Congrès

Le Congrès à seul et exclusivement le droit de declarer la guerre et de faire la paix, d'envoyer et de recevoir des ambassa deois, de conclure des tranés et des alliances pulitiques, et aussi des traités de commerce sous certaines réservos relatives à l'entrée et à la sortie des mérchandises de toute espèce, de faire des règlements pour la poste, la monnaie et les poids et mesures, ainsi que pour les relations avec les nations in heunes non placées sous la juridiction d'un État. Il a le droit de contracter des emprunts, d'emettre des billets de cre lit. Il est juge en lernier ressort de tout conflit survenant entre deux ou plus eurs

I Barement les delegnés furent las e de mipour enaque État, soit éconoin e de la part des gouvernements ricaux soit palousir on lié tain pour le pouvoir contra. Washington resigna ses pouvoirs levant vingt delegnés représentant sept Etats 22 décembre 1783) Vingularis délegnés représentant enze bials volements ratifical en du traité le paix (14 janvier 1/84).

États, sous la reserve qu'aucun de ceax a ne sera depoaille d'une partie le son territoire au bénéfice des États Unis

Le président du Congres, nommé pour la session, représente la so iveralneté de l'Union. Tous les ans, pendant la séparation lu Congrès, siègera un Comité permanent nominé par l'assemblee, et comprenant un délegue de chacun des États. Le Congrès nomme a des comités exe unifs et les fonctionnaires civils en faut que le commanderont les affaires générales des États-Unis

L'assentiment de ne if Elats, d'ir s le Corgrès, set a necessaire pour la validité de toute nes ire se rattachant aux questions sui vantes le paix ou guerre, traités, monnaie, depenses publiques, én ission d' billets, emprunts, fixation lu montant des forces de terre et de mer. Dans tous les autres cas, l'assentiment de la majorité des États (sept suffit. Le Congrès ne peut s'ajourner pour plus de six mois. Le Comité permanent ne peut exercer a icun des pouvoirs pour l'asage di squels l'assentiment de acuf États est nécessaire. Auc in amendement ne pourra être introduit dans les Arucles, s'h l'a ele vote par le Congrès et ratif e par les législatures de tois les États (L'opposition d'in seu membre de la Confédéra on devait donc rendre impossible toute molification du pacte, qu'ella qu'et f'it l'urgence.)

Ces Articles de conféderation constituaient, à proprement parler, une union militaire et diplomatique entre des États se considerant comme indépendants et voulant rester tels. La papart des clauses révèlent la préoccupation de n'enlever aux États que le moins possible de le les attributions souveraines, de ne confier au Congres que les pouvoirs indispensables pour la direction de la guerre (on étail en 1781) et des rapports aver les nations e propéennes. Encore ces pouvoirs étaient ils plus apparents que réels, puisque les Articles ne donnaient à l'organe central aucun revenu propre et n'instituation aucun mode de contrainte contre les États qui refuserment de tenir leurs engagements on de se conformer aux décisions du Congrès.

Essais infructueux de revision constitutionnelle — In revenu régulier, permanent, pour payer les interêts de la dette et parer aux dépenses générales, voi a ce dont le Congrès avait en cffet le plus urgent besoin. Or, il avait pu émettre du papier, créer une banque, contracter des emprints, mais, en matiere fiscale, il était impuissant, sa seule attribution étant de fixer chaque année les sommes que les États avalent à payer au trésor commun, cependant qu'il n'avait aucun moyen il obtenir que cette part fût regulierement payée.

Pour sortir de cetie imprissance, le Congrès adressa en février 1781 une lettre circulaire aux États pour leur demander comme une nécessite absolue » le pouvoir de lever un droi de 5 pour 100 ad valorem sur toutes les importations

Onze États, entre fevrier 1781 et novembre 1782 envoyèrent leur adhésion, et le Congrès se croyait pres de réassar, lo sque la résistance opiniaire du petit État de Ruode Island remit toute l'affaire en question, le consentement de lous les États étant requis par les Articles, ains, qu'on l'a vu plus haut pour la validité d'in amendement un texte consutuionnel

Le Congres laissait dans le denûment le plus complet les troupes américaines cantonnées à Newburg sur l'Hudson. Il était dû aux officiers, même aux soldats, de larges acrières de solde; tous craignaient qu'un ordre de licencièment n'arrivat avant une liquidation définitive, le chef du département des finances. Robert Morris, arrivant à peine à assurer la subsistance des troupes au jour le joir

La plupart des gouvernements d'États n'eprouvaient aucune sympathie pour l'armé :, e. destraient le renvo, pur c'i simple des officiers et des soldats sans indeminité. Quelques membres du Congres, au contraire, partisans d'un pouvoir central solidement constitué, qui oût la force e. la volonté de satisfaire aux obligations de la dette publique, euren, l'idee, lorsque une delegation des officiers se présenta en janvier 1783 devant le Congres, de faire servir le mécontentement de l'armée à la realisation de leurs vues l'amilton écrivit à Washington (février 1783) pour l'engager à soutenir les revendications de l'armée. Le commandant en chef ayant fait à ces ouvertures une réponse peu

I des copi al stes de New-Nork, de Bos di ev de Phila capa e avoie i acquis à très bas j'n x les tarcs des empranta. Hamiliai et Gouverneur Morris de Naient les interés de catte classe de croancurs en mêne temps que ceux de l'armée.

enco trageante, on résolut l'agir sans lui, au besoin contre lui Mais sa vigilance déjous certaines tentatives d'une correction do iteuse, et refint les officiers dans le devoir

Sur ses instances d'ailleurs, le Congres vota (22 mars) le remplacement de la femi-solde à vie promise aux officiers en octobre 1780), par le palement, en certificats portant interôt a 6 pour 100, d'une soinnie sgale a cinq années de la solde

Un mois plus tard, la nouvelle de la signature des prelimi na res de paix elant arrivée à Philadelphie, le Congrès proclama officiellement la cessation des hostilités. La publication de cet ordre fut faite au camp de Newhurg le 19 avril 1783, huit années, jour pour jour, après le combat de Lexington.

Trois mois de solde furent payes aux soldats en bons à six mois portant intérêt à 6 pour 100, et recevables en paiement des taxes continentales qui scralent évent iellement établics. Le 2 juin, la plus grande partie de l'effectif était congédiée.

Hamilton et Madison. — Doux hommes menarent dans le Congrès le monvement d'op nion qui poussait à la revision du pacte fédératif. Hamilton et Madison! Le premier, par ses origines me pour i't éprouver d'attachement passionne pour aucun État, malgré les liens spéciaux qu'il s'était créés dans le New York. Il inclinait par cela même a une forte contralisa-sation du pouveir, et considérait les Acticles de confédération d'imme une constitution absurde, non amendable, un non sons. Ma lison, opportun sie pur temperament et par situation, très enliche, comme tout bou Virginien, de pairiotisme local et de venération pour l'État particulier, centralisateur par raison plus

I Hemilion, originare research esté al la allo lego o un North horagen la revolution avail et all Britant equat, or et at comp de Wachington, avocat de grand talent, gendre de Schitzler, il etalla vingueling ans, le favori de la calene ar succritique de New York, son Etallé d'adoption. Amiliaeux, très confe et a la même dera grant à l'excès des projuges populaires, son deve count à a cause imericant ne l'empéchait point i être un admirar et passionné les instituions billanniques et des memoles anglaises, e gonvernemen. Madison Virgine et cleve in le lego le Princeton lou sorure et la plupar, des homnes distribués de la même génération en Virgine, aut intime de refferson, exerçail à trente et en ansidans de congrès que a torite que ses manteres reservees, chacretes, so nin le bon gentem à farmer la salen accepter volontiers de collègres pins âges que it. Il avait déja donne maintes preuves des pils soines qualtes puissance remarq aute de travail, métuode ligement sor, caractère pontière, légric unsoble

que par entraînement, n'était pas radicalement revisionniste comme Hamilton. Il estimait qu'il faliait corriger plutôt que supprimer la constitution, et s'était altaché tout spécialement à la tâche de fairé adopter l'amendement relatif au droit fédéral de 5 pour 100 à l'entrée des marchandises étrangères.

Apres le premier echec dû à la résistance du Rhode-Island, Madison, aidé d'Hamilton, revint à la charge et fit voier par le Congrès (avr.l 1783) la résolution suivante : « Les États confèrent au Congrès, pour vingt cinq ans, le aroit de lever certa ns dious spécifiques sur les spiritueux, les vois, le ble, le cafe, le sucre, le cacao, et 5 pour 100 de la valeur d'estimation de toutes autres marchandises importées. Le prodoit de ces droits sera affecté exclusivement au service d'intérêt et d'amortissement de la dette publique.»

La résolution maintenait d'ailleurs pour les autres dépenses le système des contributions d'Étais et en ciabl ssait la repartition d'après un principe qui, appliqué plus tard, dans la Constitulion definit ve, à la représentation des États du Sad dans le Congres, devait régir toute la politique de l'Union jusqu'à la guerre civile. Les Articles de confédération avaient édicté que la part à fournir par chacun des États au trésor commun pour les depenses genérales serait proportionne le à la valeur des maisons et des terres cultivées. Le travail d'estimation n'avant au être fait jusqu'alors, Madison proposait de remplacer provisoirement cette biac d'oyalusaion par celle du chiffre de la population dans chaque Etal, mais ce système rencontrant une vive opposition dans les États d'i Sad, à cause du grand nombre d'osclavos nègres qu'ils contenaient, Madison suggéra, a titre de transaction, que sinq esclaves fissent comptes dans le recensement comme trois hommes libres, et ce compromis fut accepté sous la forme suivante . \* La base des contributions sera le nombre total, dans chaque État, des habitants libres, blants on autres, non compris les Ingiens, accru des trois conquièmes du nombre de toutes les a itres personnes. »

Toute la résolution fut envoyée aux gouvernements des États avec une invitation d'y alhérer. Mais cette tentative no devait pas avoir plus de succès que la précedente. Une lettre de

Washington aux go iverne irs des treize Élats (8 j na 4783) exerça bien d'aboi l'une heureuse influence sur les délibérations des législatures. Le Delaware, la Pensylvanie, le Massachusetts donnérent leur adhésion au projet de revenu federal. La Caroline du Sud au iera, mais avic des restrictions qui enla vaient à cede concession la plus grande partie de sa valeur. L'Assemblee de Virginie se decida en octobre à voter le principe d'une taxe federale, ma gré l'exclamation de Richard Henry Lee , « Nolumus leges confederationis mutaril » Ce fut tout. Le mouvement s'arrêta la. En Virginie même en face de Malison qui menait la campagne pour une forte organisation du pouvoir fedéral, une fraction de la legislature, qui allait devenir bientôt la majorne, tournad au particularisme sous la direction de Patrick Lenry et de Henry Lee Le New-York, naguere favo ra de au principe d'une réforme constitutionnelle, commençait à passer lans le camp o posé

Les tondances centralistes s'affaiblissaient aissi dans le Congrès. Ham, on quitta celle assemblee lans l'éte de 1783 pour s'idonner plus activement à la profession légale. Madison dut se retiret vers le même temps par l'application du système de roulement qui ne permettait pas qu' in de legue conservât plus de l'ois innées de suite la representation de son État. Washington, lorsqu'il ent repris possession de la ville de New York enfin evacuée par les Anglais (25 novembre 1783), remit sa commission de commandant en chéfau Congrès et rentra le 24 décembre à Moint-Vernon.

Relations commerciales avec l'Angleterre — En Angleterre, North et Fox, succèdant à Shelburne, fevrier 1783, prirent le ministère sous la direction Lominale du duc de Portland. Fox eut à s'occuper des Américains et des négociations engagées avec eux au sujet les relations commerciales Shelburne avait été lisposé a ouvrir aux États Unis le commerce des Indes anglaises occidentales. Fox prit naturellement le contre ne l'de ceste politique. Il fit rendre en judiet un « ordie du consen » interdisant tout commerce entre les Antilles anglaises et les États-Unis, saif a des bâtiments construits en Angleterre, possédés et montes par les sujets anglais.

Les États-Unis, qui voyaient l'Angleterre inangurer ainsi a leur égard un système de restrictions commorciales, subissaient dans le même temps une véritable invas on de marchandises. britanniques, contre laque, le la faiblesse du pouvoir central et los rival les entre les États rendaient impossible toute resislance combinée. On avail compte d'ailleurs que la prospérité viendrait avec la paix, et la population s'élait jetée sur ces marchandises anglaises, no doutant pas qu'elles pussent è re payées avec les produits indigenes. Or en moias d'ane année, il fut importé aux Étals Unis plus que n'auraient pu payer trois années d'exporta i un normale. Les manufactures und gènes que l'état de guerre avait fut pulle du sel en regurent un comp sensible. Ce lut in premier grief contro l'Augleterre. La forme ture du commerce avec les Antilles britaniques, commerce ja lis si lucratif aux gens de la Nouvelle Angleterre, en fut un second Les Americains, devenus par leur propre fait les etrangers pour les Anglais, étaient mal fondes à se plaindre d'être trailés en strangers, mais ils songerent à user de représailles, ce qui les conduisit à considerer l'oj portunité de donner a l'autorité federale les armes nécessa res pour repondre aux actes du gouvernement anglais. Washirgton écrivait à Harrison janvier 1784) \* « Les Ai glais se flatient que nous ne serons jamais assez unis pour opposer à leurs mesures une resistance commune > On ne dissimulait point on effet dans les cercles officiels britanniques, Lespon que la corfé lération des États Unis nilait se dissondre sous l'action des jalousies intesanes. On regrettait presque d'avoir traité avec la collectivité des Etats. Fox en était à se deman ler s'il était bien nécessaire de signor un traité définatif 11 s'y resolut pour ant, et, le 3 septembre 1783, le traite fut signe par Burtley pour la Grande Bretagne, par Adams, Franklin, et Jay pour les États-I mis. Le ministère ne vécut pas assez longiem, s pour échanger les ratifications, mais la politique adoptée par North et Fox à l'égard des États-l'nis fut continuée par leurs successeurs. Leux-c. n exécuterent même pas jes conditions auxquelles l'Augieterre avait souscrites. Les postes de l'intérieur du conment americain à l'ouest et au nordquest, dont le traité supulant l'évacuation immédiate, resterent

occupes par des garnisons anglaises, en dépit des réclamations re-érées du Congrès

Jefferson, alors delégué de la Virginie au Congres, proposa que l'Assemble fédérale fût investie pour une période de qui ze années, du pouvoir de décreter des mesures comminés de probition contre le commerce étranger. La motion fut a loplée, mais n'eut aucune suite devant les Etats (ayril 4784, 4

Impuissance du Congrès (1785) - Richard Henry Lee, l'adversa re le plus déterminé de toute modification aux Ar i cles, fut elu président du Congrès pour la session de 1788 qui se tint a New York, James Monroe, Varginien, disciple et aani de Jefferson, déposa qui et 1785 au nom d'un comité un rapport favorable à l'atarbation à 1 Congres du droit de reglementer le commerce. Les combailit ces conclusions, et aucune suite ne fut donnée au rapport L'année survante, David Ramsay, de la Caroline du Suc, étant president, Charles Pincknoy, du même Etat, présenta de nouve les résolutions, tenuant à établir l'urgence a une adhésion compléte des États au système fiscal propose depuis deux années. « Il est nécessaire dit il, d'informer l's Élais de la sin abor réelle. Il faut que le Congres soit investi de no iveaux pouvoirs, ou c'est la chute du gouvelnament fédera. Le Congrès, sil ne peut opérer ces réformes lui-même par une pression constante sur les membres de la confédération, doit convoquer une assemblée constituante. »

Pincaney proposait en même temps divers a nendemerts aux Articles (pullet ao ît 1786), lonnant au Congrès le pouvoir de levez des taxes sur les importations, de contra adre les Etats negligents à s'acquitter de leurs contributions, d'instituer une cour fedérale avec jurialition d'appel en toute matière concernant les tranés le droit des gens, le commerce les revenus fedéraix. Un de ces amendements portait que l'assen iment de onze

Le mos servant le Congres approuve les instrictions, redigées en son our per Jefferson, à l'asspe de négociateurs americans qu'on voutait envoyer en dero de pour conclure les traites de commèrce Adams Franchin et Jefferson furent nommés commissaires à cet e let pour deux années. Les deux premers étaient de à en Euro, et ou les avaient négocié la paix Jefferson s'embarque en intron à Euro, et le ce innessen naboutit : à la signature d'un traite avec la Prasse mai 1785. Praire il rentra en Amerique, Adams fit nomme ministre des his s'Up s à Londres Jefferson ministre des his s'Up s à Londres Jefferson ministre à Poris

Étals serait suffisant pour sanctionner l'établissement d'un nouveau système de revenus. On discula ces amendements peu dant quelque temps, qu's d'autres affaires survinrent. Ce fut un rapport de plus a ajouter à tant d'autres sur le même sujet, dont se grossissaient les archives

La conférence d'Annapolis (1786) — Une initiative prise par l'État de Maryland infléchie enfin, en 1786, le courant des opinions vers la convocation d'une assemblée constituante, réclamée par Pinckney La législature marylan laise, dans les premiers mois de l'année, învita les États à envoyer des commissaires à Annapolis où une conference, convoquée pour le 11 septembre, élaborerait un projet de réglementation commerciale uniforme pour toute l'Union.

Hamilion enlova l'adlicaion du New York, malgré l'opposition du gouverneur Clinton. La Pensylvanic, le Delaware, le New Jersey nommèrent des delégues. La Virginie avait, une des premières, répondu à l'appel. Les Etais plus éloignés s'abstinrent. Des commissaires nommés par le Massachusetis ne se mirent en route que lorsque dejà la conférence commerciale avait acheve sa tâche. Il y en surfoit une il fection singulière, celle au Maryland. Cet État avait convoqué lui-même la conférence; c'est sur son territoire que la commission siègen, il n'y envoya point de delegués.

Douze commissaires représentant les cinq États du New-York, du New-Jersey, du Delaware, le la Pensylvania et de la Virginie, se rencontrerent à Annapons, le jour fixe, 14 septembre. Ils étaient gop peu nombreux pour mener à bien le projet de réglementation commerciale umforme Après quel ques observations échangees sur ce sujet, ils aborderent le point qui les occupait surtout, la necessité d'une réforme générale de la Constitution Hamilton et Madison se retrouvaient attelés à la même tâche qu'en 1782 Les commissaires tombérent d'accord sur l'opportante de provoquer la réunion d'une assemblée constituante à mandat illimité

Hamilton résuma ces vues dans un rapport qui fut adopte à l'unamenté le 14 septembre : les Elats etaien, inv. és a s'entendre pour envoyer des delégués à une Convention genérale

p. se réunirait à Philadelphie le deuxième lundi de mai 1787 « pour considérer la situation des États-Unis, délibérer sur les moyens de rendre la Constitution du gouvernement federa capable de satisfaire aux exigences de l'Union, et presenter au Congrès des résolutions de telle nature, qu'avec l'agrément de cette assemblée et l'assemment des leg slatures de tous les États le résultat poursu v. fût enfin obtenu ». Dickinson, président de la conférence, envoya le rapport au Congrès et a toutes les legislatures. Lette fois l'appel devait être sérieusement entendu

## II. - Extension territoriale.

Population, villes, voies de communication. — L'Océan Atlantique et le Mississipi formaient les frontières naturelles, à l'est et à l'ouest, d'i domaine des Étals-Unis, constitué par le traite de paix de 1783. Les grands lacs et une ligne un peu indécise le séparaient, au nord, du Canada reste anglais Au sud le 31° degré d'hatitule marquait la limite entre les États Unis et les Florides, do it l'Espagne était rentrée en possession en 1783.

La population s'accrut de 1 200 000 habitants, soit de 45 0 0, dans les quinze années de 1776 a 1790 1. La Virginie avint a cette dernière date 748 000 habitants, soit le chiquieme de la population totale. Venaient ensuite la Pensylvanie avec 434 000 habitants, la Caroline du Nord avec 394 000, le Massachusetts avec 379 000, le New York avec 340 000, le Maryland avec 320 000 Deux Élats la Caroline du Sud et le Connect cut, avaient plus de 200 000 habitants, deux autres plus de 100 000 trois moins de 100 000. Le Maine, le Vermont, le Kentucky et le Tennessee, qui n'e alent pas encore constitués en États, comptaient ensemble 290 000 âmes.

| 1. | Billi ocs | )v#inG8    | noirs    | aps <b>श</b> ी |
|----|-----------|------------|----------|----------------|
|    | 1 75      | 2 230 800  | 502.01   | 2 1. 700       |
|    | 1 83      | 2 800 900  | 650 00 ) | 3 25 000       |
|    | 790 ,     | . 3.84.00) | 7±8 000  | 3 949 000      |

La population des cinq ktats du sul était de 1784 000, égalant presque celle des huit autres États, mais comprenant, il est vini, a peu près tous les noirs.

Une ligno cirolte de villes et de nameaux se prolongeait, avec maintes interruptions, pendant quinze cents milles sur la côte de l'Atlantique, du Maine à la Georgie. Du côte de l'imicrieur, Albany et Shenectady étaiont des villes froi tières. Les riches vallées du Mohawk et du Genesee servaient encore de termin de chasso aux Iroquois, d'impraticables marécages et d'immenses foréts couvraient l'ouest de la Pensylvanie. Les Alleghanys avaient longuemps Linité à l'euest la Virginie e. les Carolines. Des différences profondes, sociales et mentales, séparaient les communantes politiques qui s'élaient developpées sur celle côle : le Massachuset s, république puritaine fondée sur l'egabte des con litteus, propriété très divisée, caractères energiques et rudes comme le climat, la Virginie, pays d'aristocratie, mécanisme social fonde sur le travail des esclaves, le Connecticut, petite république d'agriculteurs, la Caroline du Sud, oligarchie de planteurs, plus durs aux esclaves que les Virginions, plus entiches aussi de leur superiorité sociale. Dans le New York, le New Jersey, la Pensylvanie, la population anglaise étail pénetrée d'eléments bellandais, allemands, irlan-Jais, écossais, suedois. De la des dissonances politiques, le loyalisme des nouveaux immigrés, la formation au début de la révolation d'un for, parti tory New-York et Philadelphie avaient été occupées longlemps par l'ennemi, sans que le fait exerçit ano séneuso influence sur la foriure de la guerre

Point de villes manufacturières, quelques industries pourtant, des moulins, des fonderies, des fabriques de chapeaux, le coton nier n'est encore qu'une plante d'agrement. De petits ports, Falmouth, Barnstable, les deux îles de Marcha's Ameyar l'et Nantucket, dont la jèclie de la baleine avait fait la fortune, sont maintenant ruines; une parcie de la population de ces pe its ports a émigre à Halifax. Boston, sur ses trois collines, au foid d'une très belle rade, 20 (60 habitants, ne se relevera que lentement de la secousse de la guerre. New York à dejà plus de 20 (60 habitants; l'élement hollandais y reste très vivace; Allany sur

I Hildson (ancien firt Orange) est plus hollandaise encore. Des milliers de chars à bœufs commencent à se diriger de ce point vers les nouveaux établissements de la rivière Mohawk. Philadelphie, 30 000 habitants, est une vil e propre, gaie, le séjour de l'elégance, même du luxe, au grand désespoir de l'elément quaker. Bahimore, centre de commerce et de plaisir, est la seule ville qui possède jusqu'alors un theâtre. A Boston des acteurs n'escront se montrer que sous la fin de la première administration de Washington. Au sud lu Potounie, les champs de tabac, puis les rizières et les champs de cannes, coupaient l'eternelle fet ét de pins. Sur les rivières virgin ennes et à Charleston s'elevaient de belles demeures en Lois et briques, rappelint les monsions anglaises, et dont les occupants conservaient les mœurs, les n'antères, les moles de vie de la gentry métropolitaine.

Un service de poste, organise par Franklin aux frais de la confecération, reliait toules les villes de la côte, de Falmouth à Savannah. I. y avait trois courriers par semaine entre Boston, et cinq entre New-York et Philadelph e Longtamps un sac suffit à contenir tous les envols à chaque départ. Des voitures commencerent un service régulier dans la Nouvelle-Angleterre en 1744, entre New-York et Philadelphie en 1756. Le service fut interrompu pendant la revolution. Sous la présidence de Washington, della diligences et donze chevaux constitucient tout le matériel de transport, pour les voyageurs et leurs bagages, entre New York et Bosson. La poste ne se chargeart pas des journaux; les courriers les emportaient par complaisance avec les leures. Les feuilles de Boston aurivalent y cilles de vingt jours à Charleston. Il y avait en 1783 quarante trois journa ix aux Eta s Unis; les meilleurs étaient la trazette de Boston, le Courant da Connecticut, le Packet de Peusylvaine; ils paraissaient trois fois par semaine. Le premier journal quot dien de Parlacelphie fut fond : en 1784, le premier de New York en 1785, le premier de Boston en 1813

Une proposition de Jefferson, adoptée par le Congrès en 1786, Lt du dellar l'uni é monétaire. Comme la monnaie mé allique manquait presque partout, la plupart des États finent pris de la fièvre du papier-monnaie. Seuls, le Massachusetts, le Connecticut, le Delaware et le Maryland, y échappèrent

Collèges, églises. — La guerre ne troul la que très pou les destinées du collège Harvard, mais interrempit brusquement celles des codèges ou Roi a New-York et le William and Mary en Virginie Lo codège du Roi fut réorganise en 1784 avec de nouveaux trustees sous le nom de collège Columbia. Les cours du collège William and Hary furent interrompus en 1776; la pluj art des etudian s'en rèrent dans l'ar née. La guerre finie, les baliments, très délabrés, furent répares, et le collège roccuvra un certain celat, avec un enseignement renouvelé dans un seus scientifique et moderne sous l'influence de Jefferson. Harvard prit un nouveau developpement sous la presidence de Joseph Willard 1781 1804) Une école de médecine y fut instituée en 1783, et le collège fui erigé en Université; lous ses anciens biens et privilèges lui furent conserves.

Les non+onfermestes dominaient encore dars la Nouvelle Angleterre le congrégationalisme y retenait, avec l'appui officiel, une bonno part de son ancienne influence politique et morale. La liber e religieuse, établie par les quakers, reguaien Pensylvanie et en Delaware. L'église anglicane occupait en 1776 la situation de culte légal et officiel dans le New York, le Ma yland, la Virginie et les autres États du Sud. Mais ses tendances tories la rendirent fort peu populaire, elle perdit promptement apres la decla a 101, de l'indépendance l'appur des peuvoirs publics, tout en gardant ses biens fonciers et ses richesses acquises. En 4788, la Virgine vois un bill proposé par Jefferson, le rengious Freedom Art, qui al oli, toutes taxes paroissiales, toute contribution forcee pour le soutien d'une église quelconque, et consacra sur des principes définiafs la pleine liberté de conscience. Le Maryland imita la Virginie. Dans les Elais où existaient encore des lo s contraires au principe de la liberté religieuse, ces lois furent peu a peu abrogées.

Les Eglises épiscopales se réleverent, après la guerre, du discrédit dont elles avaient été frappées. Séparées definitivement de l'Eglise anglicane, elles vécurent, a partir de 1785, de leur vie propre, sans hen avec l'étranger, ne demandant plus a aucun gouvernement américain une part quelconque des revenus publics, et se reunissant chaque année en convention générale. Une Égl se protes an e rivale, celle des mothodistes, se rendit également indépendante. Fondée par Wesley en Angleteire 1, Whitefie d'en avait prêche les doctrines en Amerique. En 1783 la secte y comptait dejà 80 prêcl curs et près de 10 000 adhérents. Wesley décida alors de séparer l'Eglise methodiste américaine du méthodisme anglais. Coke et Asbury, avec le titre de superintendants, organisèrent en 1784 la branche américaine de la secté. Les congrégationalistes dans la Nou volle Angleterre étaient depuis longtemps organisés en pleine indépendance. Les presbytériens, si nombreux dans les États du centre, constituerent a le 11 to 11 leur gouvernement écolé siastique sous le contrôle d'une assemblée genérale.

L'infolcrance et le fanalisme perdaient pied partout. Les aux ennes restrictions contre les catholiques furent abolies dans tous les États, le dient de suffrage leur foi rendu dans le Rhode Island en 1784, une église catholique fut érigée a Boston en 1789. Thois années auparavant, John Carroll, de Baltimore, avait ête no mue par le pape villaire apostolique aux États-Unis, Il fut plus tard évêque et archevêque. On complait en 1784, dans toute la Confidention, ensuon 45 000 catholiques, blancs ou noirs, John 20 000 dans le Maryland, 8 000 dans la Ponsylvanie, 2 500 dans les États du sud. 1 100 dans le New York, 4 200 entre les Alleghanys et le Mississipi

Kentucky et Tennessee. — Dès 1774 lord Dummore gouverneur reyal de la Virginie, ivait déclare out le pays situé au nord de l'Ohio propriété virginieune, en verta des termes de la concession territoriale con en « dans l'ancienne charts royale. Des pionniers qui vers le même temps, sous la conduite de Richar l Henderson, de Daniel Boone et de Rogers Clark, avu cut fonde que ques étab l'asciments entre les rivères Cumberland et Kentucky, eurent luiée d'en faire une colonie indépendante qu'ils appelèrent Transylvania; ils envoyerent même un délégué au Congrès de Philadelpaie Mais cette

<sup>1</sup> Vois de lessas, t VII p. 83° et 8°

assemblée refusa le reconnaîtie la nouvelle colome. La Virginie réclamant en effet, comme comprises dans les limites établies par sa charte, aussi men les régions de la rive gauche de l'Ohio que celles de la rive droite. Elle organisa la Transyl-vania en comte sous le nom de Kentucky (1776). La population s'accent promplement et de pentes vules prirent naissance, comme Lexington. Des deserteurs de l'armée américa ne grossirent le nombre des colors. Les aubus indiennes du nord le l'Ohio étant venues une fois de plus attaquer les aventuriers du Kennicky, Rogers Clark, chargé par le geuvernement augmen de la défense du nouveau terratoire, passa le fleuve, battit les Peaus Ronges, et s'empara (1778) lu pays entre le Mississipi et le Wabash, territoire que la Virginie érigea aussitôt en comte d'Llinois. Les succès de Clark mirent fin aux incursions des Peaux Ronges le l'Ohio en Kentucky.

Shelby fut pour le Tennessee ce que Boone et Clark avaient été pour le Kentucky II battit les Cherokees (1779) avec des troupes de la Caroline du Nord, et se fit ocder par eux le baut Tennessee. La valiée du Hoiston vit affluer les émigrams autour de l'établissemen. Je Knoxville, Robertson fonda peu après, dans le Tennessee de la plaine, le l'ourg de Nashville, qui grandit avec rapidité. Les Chickasaws restaient jusqu'alors en possession du Tennessee occidental confirmit au Mississipi.

Les delegaés des trois comtés du Tennessee de l'est earent comme les premiers plonn ers kennickyons l' dec de constituer un État independant (1788). Le mirent à leur lête, un promalgre lui, John Sevier, l'in des téres de King's Mountain, petit fils d'un Français huguenot du nom de Xavier, chassé de France par la Revocation. Le nouvel État, haptisé du nom de Frankila ou Frank and, état une législature et vota un projet de Consulation (1785, Mais des querelles éclaterant; le gouvernement de la Caronne du Nord en pronta pour retablir son autorite sur le Tennessee, Sevier fut traduit en justice, condamné et expulse au pays.

Le Kentucky some ei çu en 1785 en nouvel effort pour s'organiser en un Élatindépendant, et, cette fois, reussie La Virginie donna son adhésion, à condition que le Kentucky assumât une part proportionnelle le la dette virginienne, pie la navigation de l'Ohio restat libre descrimais pour tous les Etats et que les titres de propriété conferés par les lois de Virginie fussont enus pour bons et vali les L'admission officielle du Kentacky de la l'Union n'eut d'ailleurs l'eu qu'en 1791 celle du Tennessee en 1793

Pittsburg et le Far West. — Le 29 juillet 1789 parut à Patsburg (l'ancien fort Daquesne, a l'extrême ouest de la Pensylvanie, le premier journal impuins à l'occident des Alleghanys, the Pittsburg Gazette. Trois années plus tard un voyagrantemarquait à Palsburg des manufactures et les roup de fumée. Cette pente ville, reliee a Phi a lelphie par la principal. route vers ce qui clait alors le Far West, etait le point de départ des émigrants pour la region des grandes plames descendant a l'Onio et au Mississipi 42 000 pionniers définchaient dé a les Lords des rivières du Kentucky. En 4780 s'éleverent sur l'autre rive de l'Obso, en plem pays inden, les premieres huttes de Lois de Cincinnati De 4780 à 1790 i, y eut une grande poussee d'emigration vers ces regions. Des hateaux plats et des piregues, descentant . Ohio, circulaient sur le Mississipi, dop lis le poste de Saint-Louis, fondé par le Français La l'lede, jusqu'a la Nouvelle-Orléans. Le pays sur la rive droite était aussi inconnu que le centre le l'Afrique a la même époque Cétait le domaine du trappeur, du chercheur de pelleteries, en l'itte constante avec la nature et avec l'Indien. Aucun blane n'avait encore vu les sources d'i M sa ssitu

Lorsque la Virginie, le New York, le Connecticut et la Cardine du Nord eurent cedé en princip la l'Union leurs prétentions à la possession des terres occidentales, situées au nord et au sud de l'Ohio, entre les Arleghai vs et le Mississipi, le Congres ent à s'occuper de l'organisation de ces territ mes destinés à devenir la propriété commune des É ats-l'uis lorsque la guerre scraft term nec

Mais avant même que les Etals eussen, fait l'abandon de leurs droits, le Congrès avait déjà vote (septembre 1780 une résolution dont l'importance hist rique ne saura têtre trop for tement signalée : « Il sera disposé du doma i e territorial pour le bénefice commun les États Unis Ce domaine sera tolonisé, puis divisé en États republicains distincts, qui deviendront membres de noure union federale et auront les mêmes droits le souveraineté, de liberté, et a indépendance que les autres États. » Le Congrès, au milieu des intertit des de la guerre, déclarait l'Union non seulement perpétuelle, mais susceptif le l'une extension indéfinie.

La renonciation des Etats a leurs pretentions sur les terres de l'ouest n'était encore definitive en 1781 que pour la partie située au nord de l'Oh a La Carchire du Nord ne céda qu'un peu plus tarc ses droits sur le Tennessee; la Virginie s'obstitua a conservor une sorte de sucraineté sur le Kennicky , isqu'au jour ou ce territoire fut admis cans l'Urion, La Géorgie fut onglemps en conflit avec le Congrès pour le droit aux terres ndiennes dans le pays occupé aujouru'hui par les États d'Alabama et du Mississipi

Organisation du territoire public : ordonnance de 1787 — Tandis que la Convertion nationale, d'où allait soits la Constitution des Etats-Unis, se reunissait et delibérait a Philadelphio', le Congrès vota 1787, une « ordonnance » relative à l'organisation du territoire du nord ouest, c'es a due la constitution politique, économique et territoriale du domaine fedéral au nord de l'Ohio. Cette ordonnance resument quatro années de delibérations et d'étades, et incorporait les clauses essentielles de civerses propositions de Jefferson sur ce s'ijet Jefferson avait demandé que l'esclavage fût abol, dans tout le territoire occidenta, a partir de 1801, mais l'opposition des Etats lu Sud obligea de restreindre cette dause aux regions situées au nord de 1 Ohio. C'est d'alle irs a ces régions seules que s'appliquait l'ordonnance de 1797, le Kentucky et le Tennessee ayant de a quelque sorte règle la question pour eux-mêmes.

L'ordonnance divise le territoire au nord de l'Obio en trois Etats dont chacun sera admis comme tel lans I Union, les que sa population aura atteint 60 000 habitants. L'escravage est nterdi, dans tout le territoire, mais les autorités qui y seront

<sup>1</sup> Voi cidessors, 7 8-3

etablies devront restituer les esclaves fugitifs les États ou territoires volsins. Les futurs États sont places sous le régime de l'égalité de partage des blens entre les enfants et de la liberté absolue de conscience et de culte

L'ordonnance étal. Lit en même temps le regime defin tif des terres publiques aux États Unis, et, entre autres prescriptions sur la matière, fixa le système de loussement, la division régulière et rectiligné par des lignes perpen liculaires les unes aux auxes tirées du nord au sul et de l'est à l'ouest, ces lignes for mant entre elles des lots uniformes et géometriques de six milies carrés appelés townships, enacun de ces lots divisé en six sections d'in mille carro ou 650 acres chacan, plus tard en dem sertions, en quarts, huitemes, seizièmes de section

Votes définitivement le 13 juillet 1787, cette ordonnance est lœuvre la plus remarquable du Congrès continental, qui pour cette fois s'était trouvé à la hauteur d'une occasion magnifique. Les Arucles de confédération n'avaient pas prevu que les délégués des treize États auraient à Jisposer d'une si belle propriété nationale. Ce Congrès venait de règles, pour des siècles peut-être, le sort d'un domaine ou se sont formes dix États puissants et prospères, alors que deç ils six ans il intiait vainement pour obtenir de treize législatures locales le droit de percevoir 5 pour 400 à l'entrée des marchandises étrangères en Amerique. En 4790, le territoire de l'Onio avait deja 4300 habitants (Vincennes 4000, Cincinati 4300, Marietta 4000, disséminés 4000). A la même époque le Kentucky avait 74 000 habitants et le Tennessee 35 000.

# III. — Constitutions des États et Constitution fedérale (1787-1789).

Les États et le pouvoir central : la question de souveraineté. — l'our expliquer la longueur des opérations et l'apathie d'une grande partie de la population des États Unis pondant la guerre de l'independance, l'historien anglais Lecky <sup>1</sup>

History of England in the eighteenth Con ung, ▼ III, p. 443 e. st.v.

suppose que la révolution americano a éte l'auvre exclusive de quelques leaders ultri ralicaix, dont les opinions extrêmes n'avaient point les sympathies le la masse de la population. Les insurgents, à l. e vrai ne moi trèrent de dévouement à la cause commune que jusqu'a la declaration de l'indo endance. La population s'en re int cusuite a ses chefs, et aux alliés de l'Amérique, du sein de terminer l'entreprise.

La guerre finie, le sentiment de l'utilité de l'union disparut. On continua de vénérer Washington, d'exalter ses services, de s'enorgheillir, devant soi-même et devant l'etianger, des vertus du heros. Mais on avait hâte de vou l'armée se dissoulre. Pour le Congrès, il fut conserve comme une sorte de conseil responsal le la présenter aux nations de l'Europe, charge pour le compte des États confélérés d'executer le traité de paix et d'en reclamer l'exécution, charge aussi de pourvoir comme d'es pourrait au service d'intérêt et de remboursement des sommes prêtees par les nations amies.

L'activité politique se concentra toute dans les Étais Chacune des treize colonies émancipees mit à remanier, à perfectionner ses institutions propres, une énergie qui est la meilleure explication de l'indifférence avec laquelle était consideré l'état misécable de l'autorité centrale. La reconstruction locale précédait la construction fédérale. Tandis que le Congrès se débattait contre les plus grosses difficultes, les Étais, pris à part, se relevaient peu à peu des désastres de la guerre, croissaient en population, revisaient leurs constitutions républicaires, realisaient d'imposantés réformes sociales et religieuses, envoyaient de hardis pionnières oans l'ouest prendre possession des plaines de la rive gauche du Mississipi

L'assemblée, dans chaque colonie, éta i déjà un produit de l'election. La nomination du conseil passa en 1776 du roi au peuple. Il en fut de même pour le corps judiciaire et pour le gouverneur. Ce passage, soudain et complet, de l'allégeance du roi au peuple établit sur les plus solides assises aux États-Unis le dogme de la souveraineté j opulaire.

Quatre provinces, New-Hampshire, Caroline du Sud, Virginie et New-Jersey, s'étaient déjà donné des constitutions

adépendantes avant la résolution du Congrès du 4 juillet 1776 Le Connecticut et le Rhode-Island n'avaient non a modifier a le ir charte coloniale, qui conferait aux habitants l'élection non sculement de l'assemblée, mais aussi du conseil et du go iverneur. Six colonies sur treize avaient ainsi établi leur autonomie, et se trouvaient dotées d'institutions appropriées à cette situation, lorsque le Congrès déc ara l'indépendance collective des États-Ums. On ne saurait donc dire avec Holst ' que landépendance nationale ait précédé, crée et absorbe l'independance des États.

Après la déclaration commune d'indépendance, la masse du peuple et la plupart des chefs du mouvement commencérent a se roudir contre la réalisation pratique des conséquences que l'acte accompli devait entraîner. Les États, imaginant, ce qui etalt vrai pour six d'entre eux, qu'ils avaient posséde, avant la declaration commune, une so iveraineté, éphémère si l'on veut et incomplète, mais positive, cherchèrent à retenir la plus grande part possible de cette souverameté, dont ils venaient, dans une heurs d'enthousiasme, de consentir l'abandon pour l'établis sement de l'union.

Lorsque le comité chargé de préparer un plan de confédé ration saisit l'assemblée du résultat de ses travaux le 12 juillet, huit jours après la déclaration de l'indépendance, l'article 2 du projet était ainsi conçu , « Chaque colonie retiondra autant qu'il lui paraîtra convenable de ses lois, droits et coutumes actuets, et se réserve a elle-même le droit exclusif le diriger et de régler sa police intérieure, en toutes matières qui ne seraient point contraires aux Articles de confedération °. »

La discussion des Articles au Congrès ne se termina qu'en novembre 1777. Voici ce qu'était devenu l'article 2 au cours de cette longue élaboration : « Chaque État conserve sa souveraineté, sa liberté, et son independance, et lout pouvoir, juridichon ou droit qui plest point expressément délégué par

<sup>1.</sup> verfassung und Democratie der Vereinigten Staaten, v. I.

<sup>2</sup> Each Colony shall retain as much of its present hows, rights and customs as it may think it, and reserve to itself the sole and excusive regulation and government of its internal police, in all maters that stan not interfere with Hie Articles of confederation.

cette confédération aux Elais-Unis assemblés en Congrès \*. »

I ne manifestation precise du même sentiment fut le main tien dans les Articles de confédération du principe de l'égalité de vote entre les delegations des Etats-Unis dans le Congrès II était naturel que l'Assemblée continentale en 1774 et 1775, dans ses premières réanions, est adopté ce mode de serutin qui donnait une voix à chaque Etat, quel que fût le nombre des delégués par resquels il lui plaisait de se faire représenter à l'assemblée. Mais après la declaration d'indépendance, où l'expression The people of. Impliquant la formation d'une nation nouvelle, il est éte non moins naturel que les États ne fussent plus représentés au Congrès en tant qu'Etats, mais chacun d'eux proportionnellement au chiffre de sa population et comme fraction du peuple americain

La question à peine posée fut résolue cependant aussitôt contre ceux qui prétendaient ne plus vouleir être ni Virginiens, ni Pensylvaniens, ni New Yorkais, mais seulement Américains. Il est à remarquer que parmi les innombrables amende nents que les législatures des États proposèrent, entre 1776 et 1778, aux Articles de confédération, il n'en est pas un qui oût pour objet de modifier le système de représentation et de scrutin au Congrès.

C'est sur l'expression de somerameté qu'avait porté le long débat entre les centralistes et les particularistes, et le texte des Articles attestan la victo re des derniers. Ce texte est le terrain légal, la base de défense, où s'établirent ensuite, après Henry Lee et Patrick Henry, les theoriciens de la doctrine des droits des États, Jefferson, Calhoun et toute leur école. La pensée inspiratrice des Articles de confédération fut que la souverainete pour l'Union était une creation artificielle, tandis qu'elle était la condition originelle et naturelle pour les États.

Les constitutions des États — Dans la période coloniale, chaque province royale avait son gouvernement particulier, auquel écnut, lors de la révolution, la part de pouvoir exercée

i. Each State retains its sovereignty, freedom and independence, and every power, jurisdict on and right which is not by this confederation expressly delegated to the United States in Congress assembled

jusqu'alors par les fonctionnaires du gouvernement anglais Ce changement s'accomplit très vite. Après les six États qui l'avaient déja réalisé de janvier à juillet 1776, quatre a tres, dans la seconde moitié de cette année, se donnèrent des constitutions écrites, le Maryland, le Delaware, la Pensylvanie, la Caroline du Nord Deux antres surv'rent l'exemple en 1777, la Georgie et le New-York; le Massachusetts était indépendant depuis Lexington (1775)

Ges constitutions, élaborees à la tâte par les legislatures, furent promptement rempiacées par d'autres plus soigneusement étuliées et sonntises à l'approbation du peuple. Dans le cours ordinaire de la vie civile, dans les relations des individus avec le gouvernement local, la séparation entre le présent et le passe était peu tranchée. Les tribunaix rendaient la justice d'après les anciens statuts. Les législatures, issues du suffrage populaire, é liquaient des lois, é ablissaient des impôts comme elles l'avaient toujours fait auparavant.

Dans toutes ces constitutions était appliqué le principe de la separation du pouvoir en departements législatif, exécutif et judiciaire. Sauf dans la Pensylvanie et la Georgie, qui adopterent le système d'une chambre unique, les législatures étaient partout composees de deux chambres, à l'instar du Parlement auglais et conformément au précédent des assemblées coloniales, ou les lois étaient faites par le concours de la réunion des délégués et is et du conseil issu de la nomination du go iverneur. Le pouvoir exécutif était confié à un fonctionnaire inique, ets dans huit États par la législature, dans les cinq autres par le peuple

Les lois anglaises continuaient à former la base de la jurisprudence. Dans chaque État une cour suprême revisait, sil y avait lieu, les décisions des tribunaux infériours. Les formes anciennes de la procédure subsistèrent, avec ce seul changement que la justice était rendue au nom du peuple de l'État, au lieu de l'être comme naguère au nom du roi. Les juges étaient nommés par la législature ou par le gouverneur, sauf dans un État, la Georgie, où ils l'étaient par le peuple. Le droit de suffrage n'était point universel. Pouvaient seuls voter les hommes libres payant un impôt, dont la quotite variait selon les États

Le droit britannique de primogéniture était en vigueur dans le New York et dans les États du Sud. D'autres États avaient établi l'egabié de partage des biens entre tous les enfants ou leurs humers, avec, toutefois, une double part pour le fils ainé Avant la fin du xviii siècle, le principe de l'égante de partage était adopté par tous les États, même par l'aristocra tique South Carolina. Chacun des États assuma, dans les limites de sa jur liction, la propriété de toutes les terres aon encore concalées et le droit de préemption sur celles qu'occupaient les Indiens.

L'esclavage existait comme un fait brutal, accepté, dans chacune des colonies, avant 1776. Cependant aucune constitution d'État ne parla de cet e institution, sauf cene du Delaware qui interdit l'importation les esclaves sur son territoire. Mais, pen dant la periode revolutionnaire, tous les États, sauf les trois plus méridionaux, prohibèrent en fait l'introduction d'esclaves noirs. En 1786 la North Carolina, sans interdire cette importation, la frappa d'un droit de conq dollars par tête d'Africain importé.

Il existait dans les colonies, en 1750, environ 300 000 noirs esclaves. Le nombre s'eleva à 500 000 en 1776. Le recensement de 1790 donne le chiffre de 698 000 (dont 40 000 dans les États du Norl) e accuse en même temps l'existence le 60 000 noirs libres. Presque toute la popula ton noire, esclave ou libre, etait concentrée dans les quatre grands États du Sud

### La Convention de Philadelphie (mai-septembre 1787)

— Le sentiment de l'impuissance du Congrès à obtenir, par les voies constitutionnelles, la réforme du statut de 4784, avait détermine les membres de la conférence d'Annapolis (4786) a envoyer aux legislaturés des États l'invitation de désigner des délégues pour une Convention génerale chargée de reviser les Articles le confédération

En février 1787, cinq États scalement s'étalent déclares favorables à la proposition des commissaires d'Annapolis Une

I La Virginie en novemi re 1786, le New-Jersey et la Pensylvatie avant la fin de l'ai neo, la Caroune du Nige en jarvier 1787 de Delaware in février

emeute locale, l'insurrection de Shays dans le Massachusetts, et l'echec définitif au Congrès du projet d'amendement aux Articles, entraînerent l'adhésion des États restes jusqu'alors indécis, surtout lorsque le Congrès, dont l'action était définitivement paralysée, eut approuve lus même, sur la proposition de Madison et de Rufus King, le 24 février, la réunion d'une Convention

Le Massachusetts et le New York se declarèrent en mars 1787, la Georgie et la Caroline du Sud en avril, le Connecticut et le Maryland en mai, le New Hampshire en juin. Le 25 mai, les représentants de sept États étaient réunis à Pailadelphie Le 28, le nombre des delégués était de cinquante-cinq représentant douze États 4.

La Cervention ouvrit ses séances dans le bâtiment, aussi muleste que célebre, où avait eté adoptee onze années aupara vant la déclaration de l'incépendance. Sur la proposition de Franklin, Washington fut élu president, à l'inanimité. A côté des patriotes de 1776 huil des delégués avaient signé la déclaration d'indépendance) se trouvaient des hommes jeunes, comme Hamilton et Madison, qui s'étalent dejà acquis une reputation continentale. Des citoyens illustres manquaient à la Conven-Lon: John Adams et Thomas Jefferson étaient en Europe, Samuel Adams, Patrick Heary, Henry Lee, desappro ivalent la réunion d'une assemblée revisionniste. Parmi les délegués de notorieté nationale on distinguait Franklin, le doyen de la Convention, Wilson, un des plus savents jurisconsultes de son temps; Robert Morris, le *financier* de la confederation; Rutledge, une iliustration de la Caroline du Sud deputs l'Act du timbre, les Pinckneys, plus jeunes; Strong, qui devait être élud x fois go iverneur du Massachusetts; Rufus King, adversaire déclaré de l'esclavage. L'esprit conservateur dominait dans cette assemblée, composée en majorité d'hommes rompus à la politique et aux affaires, représentant le patriousme éclairé, la richesse, l'instruction, l'influence sociale. Dix-huit des delégues appartenaient en même temps au Congrès continental; vingtnouf élu ent graduates de Princeton, de Yale, de Harvard.

Le Rabde-Island ne se fili point representer.

Presque tous avaient participé à l'elaboration des constitutions des États. Ils apportaient une provision de matériaux tout preparés pour l'œuvre constitutionnelle commune.

Le Plan virginien. — Les premières délibérations portèrent sur les propositions des délégues virginiens (plan Randolph, du nom du gouverneur de in Virginie, constituant un système contraliste, où l'individual lé et l'autonomie des États disparaissaient sons l'application de la règle stricte de la proportionnalité du nombre dans la représentation : les États sont représentés dans la legislature nationale en proportion du montant des contributions et du nombre des habitants libros; la législature se compose de deux chambres, dont l'une est élue par le peuple des divers Étals, la seconde par la premiere sur des designations faites par les législatures particulières, les attributions de la législature sont très élargies, elle est armée du droit de veto sur les lois des États. Le pouvoir exéculif est confére à un seul titulaire, choisi par la leg slature nationale et armé d'une autorué effectivo, agissant directement par des organes speriaux, distincts de l'autorité des États, sur la masse de la population; il est investi, avec les membres du peuvoir judicaire, d'un droit de vete suspensif sur les actes de la législature nationale

Dans cette première ébauche de son œuvre, la Convention proposait en résumé la création d'un gouvernement national comprenant : les trois départements exécutif, législatif et judi ciaire, pour l'exécutif, un président nommé par la législature pour sept années et non récligible; pour le législatif, un congrès composé de deux chambres dérivant du peuple sur la base du suffrage proportionnel au nombre; pour le judiciaire, un tir bunal suprême et plusieurs triburaux inférieurs, l'inamovibilité des juges.

Les petits États contre les grands — Ce plan aurait eu quelque chance d'être agréé immédiatement, s'il n'avait supprime le principe même de la souverameté et de la personnalité

<sup>1. «</sup> L'exécutif, avoit in Sherman du Connectiont, do tre optièrement dependant du corps dont il est charpe d'executer la volonté du cet indépendant de la législature, on va droit à la tyrannie » L'evis prevaint, et ce n'est que dans les lernières séances de la Convention qu'un non e tout différent de nomination fut adopte

politique des États. C'est pour la descoise de ce principe que le New York, le New-Jersey, le Delaware, le Connecticu», c'est à dure les petits États, se souleverent contre le système de la représentation proportionnelle sou enu par le Massachusetts, la Pensylvanie, la Virginie, les Carolines et la Georgie, qui arguaient de leur prépondérance actuelle ou comptaient sur un rapide développement de leur population et de leur richesse <sup>1</sup>

Les grands États offrirent alors, à titre de transaction 1° l'application, à l'election de la première branche de la legislature, du node de proportionnalité établi en avril 1783 pour les contributions que les États devaient fournir au Trésorfédéral (le nombre des habitants libres acciu des trois cinquièmes des autres personnes); 2° la nomination de la seconde Chambre, ou Senat, par les assemblées locales, d'après le montant de la population chaque État ayant au moins un sénateur.

Les delégues des petits États ne voulurent rien entendre. Ils aimatent micax rompre l'Umon que de consentir à la privation pour les États de leur droit à l'égalité du vote dans l'Assemblée federale. « On a poussé les choses trop loin, fit observer Dickinson à Madison; voilà les petits Etats amenés pour leur defense à se rejeter sur les Articles de confedération, » En effet les délégués du New-Jersey proposerent le 45 juin à la Convention de substituer au projet virginien un ensemble d'amendements aux Articles, qui, laissant aux États to te feur souverameté, ne changeant men au mode de représentation, confiant toujours aux autorités locales la tâche d'appliquer les mesures votées par le Congrès, attribuaicat à cette dernière assemblée le droit, fant discute de 4782 a 4787, de lever un revenu général (douane, timbre et poste) et de réglementer le commerce des États entre eux et avec l'etranger. Tous les pouvoirs non expressement délégués étaient réserves aux Étais. Le Congrès restait un grand conseil fédéral, et le pou-

<sup>1</sup> La Virginie clais quatorze fois p. 18 peripiée et trente fois plus grande que le Delaware, la Pensylvanie, sept fois plus peuplée et quarante fois plus esend le que le Rhode Island, la Georgie, trois fois moins peuplée, mais douze fois plus vaste, que le Connecticut.

voir exécutif une sorte de directoire composé de plusieurs membres, élus et révocal les par le Congrès

Une reaction se produsant dans l'assemblée contre les idées de centralisation, qui avaient paru d'abord devoir l'emporter Plusieurs jours se passerent sans que le débat fit un progrès. Franklin, craignant de voir la Convention se dissoudre, proposa que chaque séance fût ouverte par une prièré. Cette metion d'un sceptique, revent sur ses vieux jours à la foi, calma un peu l'acrimonie des discussions L'intransigeance des petits États n'en rendait pas moins difficile la solution de cette crise. La Confe lerati n'a été déclarée perpétuelle, disaient-ils, et elle a été fondée sur l'égalité des États pour le suffrage, voulez-vous manquer à la parole donnée? » On leur repondait . « Pour qui faisons nous une constitution? Pour des hommes, ou pour des entites imaginaires appelées Étals? »

La Convention s'absunt de sieger du 2 au 4 juillet pour la célébrailor de l'anniversaire de l'independance. Lorsqu'elle reprit ses travaux, les idees de concidation prodominaient et le premier des grands compromis qui sont la marque distinctive de l'ouvre constationnelle le la Convention de l'aitadelphie, fut voté le 46 juillet.

Les compromis de la Constitution. — La Convention décidant en effet de donner satisfaction, au moins dans une des deux chambres, au principe de l'égalité de vote la seconde chambre sorait composée de deux sénateurs par État, chacun des sénateurs votant separément. Le caractère fedératif de la Constitution était sauvé, les petits États obtenaient gain de cause Il fut arrêté en même temps que, pour la première chambre, la representation serait proportionnelle un nombre les habitants libres acteu des trois enquiemes des autres habitants et que le nombre total des représentants serait fixe par la législature nationale après chaque recensement

Ainsi chaque État enverrait au Congrès un nombre de representants variable selon sa population, et invariablement deux

Le compranis re ahf à l'adjonction des trois sinquièmes de la popi et on nègre ésclave au numbre de la population libre, pour l'établissement e a proportionnalité dans la représentation, resta en vigueur jusqu'à la guerre sivile de 1864 du et disparut nature, ement avec l'esdavage.

senateurs ', système absurde en théorie, mais dont les América ns ne regrettent point l'introduction dans le ir système gouvernemental. Il est à noter que la concession faite par les grands États aux points, le 16 juillet 1787, est la senle clause de la Constitution des États Unis qui ne plusse jamais être modulée et soit expressément soustraite à l'action de la procedure de l'amendement. L'article 5 dit qu'aux in État de pourra jamais être privé sans son consentement de l'égalité du vote dans le Sénat.

La Convent on s'occupa ensure de la tâche déricate de la distribution des pouvoirs entre le gouvernement général et les États Lyprincipe dominateur fut celui-ci , la légistat ne cationale aura le pouvoir de légiférer pour les intérêts généraux de la nation, dans tous les cas où les Etats sont individuellement Incompégnits et ou l'harmonie des Etats-Unis pourrait être trouprée par l'exercice de la législat on locale. Les attributions de pouvoir au gouvernement central, qui avaient depuis plusieurs années tant occupé les membres du Congrès, furent alors votées sans debat a dron d'établir des taxes, impôis et accises, et de les percevoir par des agents fédéraux, droit de réglementer le commerce extérieur et domestique, de frapper des monnaies, d'emprunter, mais non d'émettre des billets de crédit; ce droit fut en outro formellement retire aux États \* La Convenhou donna specialement au Congrès le pouvoir d'établir une taxe de dix dollars par tête d'esclave importé aux États-Unis, et d'interdire complètement l'importation des noirs d'Afrique à part r di 1808.

A la fin d'août la Convention revint sur la décision qu'elle avait prise, au debut de ses delibérations, de faire élire le léienteur du pouvoir executif par la legistature nationale, pour sept années, sans réélection. Sur la proposition de Gouverneur Morris, déclarant que ce mode d'élection ne signifiait que

<sup>2</sup> Les desordres que venaient de provoquer dans certris latats, surb et dans le Bhode Is and, des emissions exagerees de paper mor naie, donnatent alors un grand intérêt à cette question. Quant aux 3 d' millions de dollars de billets, le credit, crées pendant la guerre civile et qui circulent encore aux litats. Unis, le 39° Congrès a sauvé la difficulté en obtenant de la pation un bit a indempité au moyen du qualorzième amendement constitutionnel.

« cabale et corruption », un système tout différent prévalut, celui qui est encore en vigueur aujourd'hui · le terme de la présidence limité à quaire années; le president élu par des electeurs désignés dans chaque État selon le mode qu'adoptera la législature locale, mais dont le nombre lovra être égal à celui des représentants e des senateurs de l'Étal au Congres, ce col lège électoral choisissant en même temps un vice-president, don. l'unique attribution sauf celle de succéder éventuellement au président en cas de décès de celui-ci) serait de présider de droit le Senat. le president et le vice president recligibles. La Convention définit les pouvoirs du président, dota le Sénat, en dehors de ses fonctions législatives, de hautes attributions judiciaires et exécutives, fixa les principes de l'organisation du pouvoir judiciaire, et confia à ce pouvoir l'interprétation consultationnelle des lois soit nationales, soit des États.

Instruite par l'exemple des Articles de confedérance dont on avait tant de peine à se delivrer, elle rendit relativement facile l'introduction d'amendements dans le texte constitutionne, et décida que la Consutution nouvelle entrerait en vigueur aussitôt que neuf des treize États l'auraient ratitiée dans des Conventions populaires

L'œuvre était achevée. Faite de concessions et de sacrifices reciproques, elle ne satisfaisant completement personne. Plusieurs delégués du Massarhusetts, du New York, du Maryland, de la Virginio, déclarèrent qu'ils ne pouvaient la signer. Quel ques-uns même avaient déjà quitte la Convention.

Le 17 septembre, le texte de la Constitution fut définitivement adopté. Washington, qui n'était intervenu a aucun moment dans le débat, fit un dernier appel au sentiment de la concorde. Il fut entendu que les signatures qui allaient être données seraient précédées de la formule d'attestation suivante. « l'ait en Convention par le consentement unanime des États représentes le 17 septembre 1787, douzième année de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. En témoignage de quoi nous avons ci-dessous signé » Le document ne perte que trente-neuf signatures sur les cinquante-cinq délégués que complait la Convention.

Formation des partis : fédéralistes et antifédéralistes — Lorsque le projet de constitution fédérale eut été publie, le peuple des Élats-Unis se divisa en deux grandes fractions qu'il iques dans lesquelles dispararent hientôt, absorbées et fondues, au moins pour quelque temps, les livisions locales qu'i s'étaient formées dans la plupart des États depuis la guerre de l'indépendance

Les amis de la Constitution nouvelle se donnerent le nom de fédéralistes et traitèrent leurs adversaires d'antifedéralistes, i peliation contre laquelle coux c. protestèrent, se prétendant les vrais fédéralistes, alors que les amis de la Constitution alluient bien au delà d'une simple fedération

Les antifédéralistes se tinrent d'abord dans l'expectative. Les manquaient de discipline et n'avaient rien a offrir à la place du plan proposé. Mais ils étaient très nombreux dans quelques aus des États les plus importants, et s'appuyaient sur les préjugés, la vanite locale, la crainte du changement. Les fédéralistes, pour éviter de blesser les susceptibilites populaires, ne prénièrent point le résultat de leurs travaux comme devant avoir pour effet de nationaliser 1 t mon, mais seulement de rétablir l'ordre divil et de faciliter I harmonie. Ils présentèrent la Constitution au peuple comme la moins mauvaise combinaison qui pût être en tout cas réalisée. Entre les deux partis, la masse de la population, indécise, prit le temps d'écouler le pour et le contre. Il fallut une année aux fédéralistes pour gagner leur cause devant l'opinion

Les antifédéralistes reprochaient principalement à la nouvelle constitution de tendre à rumer la so iveraineté des Étals, surfoit de ne fournir aucune garantie explicite contre les arrestations et les saisies arbitraires, et contre le refus de jugement par jury dans les affaires civiles. Ces critiques, notamment celle qui signalait le defaut d'une déclaration expresse des droits individuels, donnérent heu à la proposition de nombreux amendements. Au contraire, le mecanisme électoral, fort mai règle, et les concessions à l'esclavage ne furent même pas rele vés. En reponse à ces objections, Hamilton publia à New-York, avec la collaboration de Madison et de Jay, sous la forme d'une

série de quatre-vingt-cinq écudes, dont la collection porte le nom de *The Federalist* (octobre 1787 à mars 1788), un chaleu reux plaidoyer de cette constitution, qui ne le satisfaisait cepen dant lui-même que bien imparfaitement parce qu'il ne la trouvait pas assez centralisatrice

Le Delaware, le New Jersey et la Pensylvanie donnérent leur adhesion des le mois de decembre 1787, la Georgie et le Connecticut dans les premiers jours de 1788. Le Massachus dis suivit, le 6 fevrier 1788, mais par une les laible majorité (187 voix contre 168), et il subordonnait sa sanction a la presentation de plusieurs amendements. Avril apporta la ratification du Maryland, mai celle de la Caroline du Sul.

Ratification par dix États - La Virginie hesitait encore. Les antifédéralistes avaient, dans cet Etal, des chefs éminents, Mason, Mouroe, Patrick Henry. Les grands planteurs avec les pionniers de l'ouesi constituaient le gros de la faction. Jefferson était parti on France avec la pensée que quelques retouches suffirment pour faire des Aracles de confédération un instrument viable et efficace. Lorsqu'il reçut un exemplaire du texte définit, de la Constitution, il fut perplexe. Si maintes clauses lui plaisaient, la séparation des pouvoirs les deux chambres, une certaine centralisation du gouvernement, il s'étonnait de ne trouver aucune « déclaration de froits », auculle garante formelle, positive, pour la hierté de la presse, le jugement par jury, la sécurité individuelle. Il se déclara alors in inferent. Mais lorsque le Massachuse de eut inventé l'expédient des amendements, al neut plus dhésitation et écrivit à ses amis de Virginie (mai 1788) que la était la vraie solution, et qu'il fallant ratifier, sous reserve de correction, ce qui fi. fait le 25 juin par 89 voix contre 79.

Le New-Hampshire venait d'adhèrer quatre jours apparavant (24 juin). Dix conventions avaient ratifié la Constitution. Il était donc certain que celle-ci allait entrer en opération. De grandes fêtes populaires célebrèrent l'événement a Boston, à Baltimore, à Charleston, à Philadelphie.

La minorité opposante cependant était encore considérable, même lans les États qui avaient ratifie A Albany, le 4 juillet,

les antifédéralistes firent un feu de joie du texte de la Constitution. Les féderalistes dominaient dans la ville même de New-York, les opposants tenaient la chambre basse de la legislature e, avaient avec eux le gouverneur Clinton, qui, dans la pensée des brillantes destinées reservées à son État, ne se souciait pas de le voir se fondre dans l'Union. En janvier 1788, il avait presente à sa législature les recommandations du Congrès, mais sans les appuyer. La Convention de l'État s'étant enfin réun.e à Poughkeepsie, les fédéra istes, sous la direction d'Hamilton, de Jay et de Livingston, y gagnèrent peu à peo du terrain contre Glinton, Lansing et Melanchton Smith, L'Assemblée vota la ratification le 26 juillet, par 30 voix contre 27, sous la réserve le l'adoption de certains amendements et le la convocation Line nouvelle Convention de tous les Étais La Virginie et la Pensylvanie appuyèrent ce dessein, et les deux États qui a avaient pas encore ratifié, Caroline du Nord et Rhode Island, se déclaraient prêts à soutenir le projet d'une nouvelle Convention Ce courant d'idees était bien fait pour inspirer aux défenseurs de la Constitution des craintes assez sérieuses, la majorité fédéraliste ayant été très faible dans le Massachusetts, comme dans la Virginie, le New-York et la Pensylvanie. Le mouvement toutefois n'alla pas plus loin. L'i lee de la réunion d'une autre Convention générale fut abandonnée; le Congrès, par une résolution votée le 13 septembre 1788, déclara officiellement la Constitution ratifiée.

Washington premier président des États-Unis – La Confédération avait vécu. Pour mettre en ma che le rouveau mécanisme constitutionne, le Congres fixa au premier mercredi de janvier 1789 le choix des electeurs présidentiels; au premier mercredi de février, l'élection du président et du vice-président; au premier mercredi de mars (qui se trouvait le 4, l'inauguration du gouvernement. Washington était le candidat désigne d'avance, sans concurrent, et acclamé par l'unanimité du peuple, pour la présidence John Adams qui arrivait d'Angleterre, fut le candidat des fé lévalistes pour la vice présidence. Il venai, de publier une Apologie des constitutions américaines, dont on se hâta, dans les rangs des opposants, de dénoncer les

tendances anglaises. Les antifedéralistes prirent pour candidat Chinton, le gouverneur du New-York.

Pendant l'hiver de 1788 à 1789 les États procédèrent aux élections pour les clecteres presidentiels et pour les membres du Congrès. Les sénateurs furent nommés par les legislatures, les représentants par la population. Les federalistes l'emporterent partout, sauf en Virginie <sup>c</sup>.

Les électeurs présidenticles, nommés soit par les législatures, soit par le peuple, se reunirent dans chaque Etat au jour fixe (février 1789). Washington fut élu à l'unanimité président John Adams obtint la vice présidence, mais par 34 voix seulement sur 69, les 35 autres voix s'étant dispersées sur divers nous.

La ville de New-York avait eté designée comme siège provisoire du nouveau gouvernement. Les distances étaient longues, les deux Chambres ne purent être organisées qu'en avril, et la présidence de Washington fut maugurée le dernier jour de ce même mois. Mais, en vertu d'une décision antérieure du Congrès, le gouvernement fedéral était censé fonctionner officiellement depuis le 4 mars 1789. Les États Unis terminaient leur révolution au moment même où la France commençait la sienne

# IV. — Le gouvernement national aux mains des fedéralistes (1789-1800).

L'œuvre du premier Congrès fédéral. — Washington prenaît le pouvoir dans des conditions exceptionnelles d'autorite sur le peuple. Respecté, admiré par tous ses concit yens, on voyait en lui l'homme le plus capable d'assurer la marche régulière du nouveau mécanisme gouvernemental Planant au-dessus

i. Le New York, toujours divise avait un seint féderaliste et une chambre antifédéraliste. L'accord ne put s'établir sur un moile d'élection des deux sinateurs fédéraux et des electeurs présidentiels. Il en resulta que le New York ne pris point part à l'élection du président, et, peu lans la première session et Congrès, le fut pas représente au séna, federal

de toutes les opinions, il ne devait d'égards particuliers ni à l'une ni à l'autre des deux factions qui venaient de diviser le pays pen lant la pério le des débats sur la Constitution dans les Éta s. Il put donc, sans étonner ni froisser personne, appeler aux postes principaux de son cabinet les deux hommes en qui se personnifiaient les tendances contraires : il confia les finances à son ancien aide de camp, le colonel Hamilton, et les affaires étrangères avec l'interieur à Jefferson, de relour en Amérique après un long séjour en France. Un des membres les plus importants du Congrès était James Madison, qui avait en une part si consilerable dans la préparation et la discussion des projets de réforme don sortit la constitution actuelle des États Unis.

Madison, dans la chambre des représentants, flamilion au pouvoir, prirent immediatement l'initiative des grandes mesures propres à consolider le nouveau gouveroenent, à rélab ir la confiance et à developper la prospérité nationale. Le Congrès vota, sir la proposition de Madison, et conformément aux vœux formels exprimes par plusieurs Étais dans leur acte d'adhésion à la Consutution, une série d'amendements é énonçant des garanties pour la liberté individuelle, dont ne s'occupait qu'incidemment le texte élabore à Philadelphie en 1787. Madison fit en outre voter e premier tarif douanier des États Unis, tarif modère, purement fiscal, avec des tendances protectionnistes dependant sur cortains points. Un revenu régulier, susceptible de rapides actroissements, fut ainsi assuré au trésor. Pour accroître encore les ressources du gouvernement Hamilton proposa des lois d'accise sur la fabrication des

Il n'y cut pas ators, pas pira qu'il ny a encore aujor rib ma six États-l'uis un cabinet, au sens caropéen du mot. Les ministres portaient le nom de secrétaires et étaient vraiment les secretaires du président, là constitution ne eu conferant audune autorité ni responsabilité spéciale, en denor de ce io aides du chef di pour un executif Les secretaires du lesor, d'olon, de la guerre, de la marine, eu juefs, par la volonce du president, de le 1 s départements respectifs, ne sont point thouse dons le Gougrès, n'y pouvent prendre la parole, n'y ont pas même accès en le mique de officiale, ne sont responsables que covant le président. L'eur nomination toute ous doit être retifiée par le Sénai, de même que ce le des ambassaneurs et ministres pien patentiaires et des titulaires de quelques autres hautes fonctions

<sup>2.</sup> Ces amendements ut nombre de Lx) forest soumts a la raulication des Etals et proclamés en vigueur le 15 décembre 179:

liqueurs spiritueuses, et décida, non sans que que peine, le Congrès a les alopter. Il fit agréer aussi à cette assemblée un système financier reposant sur la reconnaissance integrale et , unification, sous la responsabilité directe de l'Union, de toutes les dettes de la confédération defunde et des États particuliers Afin de mieux assurer la réalisation de ce plan, il se fitautoriser par le Congrès a consutuer une Banque des Etats-I nis, qui commença ses opérations en 1792, et fut « incorporée » pour vingt années l'outes ces mesures relevèrent à tel point le crédit fédéral que les titres de la dette publique, presque sans valeur avant l'inauguration du nouveau régime, atteignirent le pair. L'Union, à peine constituée, se trouva en mesure de contracter des emprums a 5 p. 100. Les affaires commerciales étaient en pleine activité, la prospérité publique faisait de rapides progrès. Hamilton, autour de qui gravitait à New-York la haute société americaine, ne cachait point qu'il avait empranté à l'Angleterre le secret des mesures qui venaient d'avoir un si grand succès, et professait hautement son admiration pour les mœurs et les institutions de la Grande-Bretagne

Scission dans le cabinet . Jefferson contre Hamilton. - Jefferson avait approuvé les premières mesures de son collègue, mais non l'onsemble de son œuvre. Il estimait qu'il y avail trop de finance et de spéculation dans cette methode de gouvernement. Après avoir oftenu que le siège de la future capitale des Etats-Unis fût é.abli sur les bords du Potomac templacement de la ville de Washington, ou le transfert maténel du gouvernement out lieu en 1800), il se ronferma dans une attitude de réserve et se rapprocha de Madison, effrayé, lui aussi, des hardiesses de la politique d'Hamilton. La divergence entre les tendances représentées par les deux conseillers de Washington s'accentua, et les antifédéralistes, rejetés dans l'ombre depuis l'adoption de la Consulution, se déclarèrent sous un nouveau nom, celui de « républicains », partisans de la constitution, ma s interpretée dans sa signification la plus étroite, et considerée surtout comme une limitation du pouvoir fédéral, une sauvegarde des droits des États. Les fédéralistes interprétaient au contraire le texte de la Constitution dans sa

LE COUVERNEMENT NATIONAL ALX MAINS DES FE FRALISTES 885

s guification la plus génera e et comme off ant les novens d'organiser un pouvoir central de plus en plus fort. Hami ton, John Adams, Jay Washington las-même dans ses dernicres années, étaient les principaux chefs des federalistes; Jefferson, Madison, Livingston, plus tard Monroe, Gallatin, furent les chefs des republicains. Tand a que le fedéralis ne était surto it l'opinion des classes riches, éclatrées, le la lon le société dans es villes de commerce, d'indus me et de finance comme Boston et New-York, le républicanisme recrutait ses adherents dans la masso du pe iplo, chez qui se maintenaient vivaces les instincts particularistes. Lorsque Hamilton projosa de constituer une Banque nationale, les opposants objecterent que la Constitution ne lonnait au Congres auc in droit formel de créer un établissement de ce genre, et que cette création n'elsit nécessa re pour l'« exercice » d'alicun po ivoir expressément attribué au Longres. Ils ajourt ent, surto it ceux du sud, qu'une banque donnerai. trop de facilités au gouvernement pour emprunter 1. Ces arguments et d'a tres lu même genre pouvaient sembler puérils à Hamilton et a ses a mis. Ils fa salent impression sur le pouple, dont la susceptibilité était éveillée des que les droits des États étaient derlarés en peu

## Seconde présidence de Washington (1793 1797)

Malgré la vivacité du conflit entre les deux influences rivales dans son cabine., Washington, toujours respecté et malateau au dessus des luttes quotidiennes, fut toelu president à l'ura in le pour un second terme (1792). Quelques comtes de l'ouest de la Pensylvanie s'étant opposes à la perception des dre is d'accise, tres impopulaires aupres des républicains il fallut que le president mobilisât quelques milliers d'hommes de la milier et fit proceder à l'oc upation militaire des comtés insurgés pour avoir raison de cette resistance obstinée au pou voir federal. Une guerre in herme in t d'autre part à l'epreuve la force materielle de ce pouvoir Les tubes du nord-ouest avaient infligé en 1790 un desastre au genéral Harman

I Je Terson ectiva en 1798 que, los elementes le gouverne non des la atsilina al xivrais de l'opes de la Constitution, il soft al l'impamentement de ron, au pouvoir l'obral de l'out de con ran en des employers.

Washington confia la tâche de le venger à un de ses compagnons d'armes, le général Saint Clair, qui subit a son tour une defaite complète. Le général Wayre réassit enfin à battre ces l'hons et la paix fut rétable en 1795. L'Union s'était accrue déjà de deux États, le Vermont et le Ken, loky (1794), le Tennessee devint, en 1796, le seizième membre de la confédération

Relations avec la France : la mission Genet graves événements qui s'accomplissaient en France donnerent une nouvelle ammosité aux luties intérieures des partis. Washington stait offraye et indigné des excès ou tombait la France révoluvoanuire. Ses conseillers fédéralistes, animés de sympathies persistantes pour l'Angloterre, appuyaient sa resolution de maintenir les États-Unis completement étrangers aux violences qui illamat se déchaîner en Europe. Le parte republicain, at contraire, avouait hautement ses sympathies pour la République frança se et inclinait à l'aider dans sa latte contre les monarchies européennes. Les Girondins envoyèrent en Amérique le citoyen Genet'; ce représentant de la nation francarse opéra avec une decision dépourvue do préjugés, qui, dans la disposition où était alors le peuple américain, obtant de suite un grand succès (1793 Il venant demander pour la France. avec l'appu, moral des États-Unis, une alliance qui ne tint compte ni des obligations des traités ni du droit des gens. Son voyage de Charleston a Philadelphie fut une marche triomphale Les républicains lui faisaient fête des clubs démocratiques s'organisérent. Washington dut public: (22 gyril 1793) une proclamation de neutral le afin d'empêcher ses sympathies pour la France de se manifester d'une maniere dangereuse La presse républicaine prolonges quelque temps l'agitation, Mais lorsque Genet, irrité de la froideur du monde officiel, commit l'imprudence de déclarer qu'il en appelait du président au peuple, tous ses amis ant.fédérabstes l'alandennérent, et bientôt ujirès son propre gouvernement le desavous. Genet cut pour successour Fauchet, dont i atatude mesurée et pradente ne tarda pas à nous ra nener de nombréuses sym, athies americain, s

t Procedor ment minist a å Péversbourg, voir c. hesses, p. 366.

Relations avec l'Angleterre : le traité Jay. - Les lifficultés étaient à peine apaisées entre les États-Unis et leurs anciens alliés lorsqu'un orage se forma du côte de l'Angleterre Dix ans apres la signature du traite de Versailles, le gouvernement bri annique refussit encore de retirer ses garnisons des postes situés dans le nord ouest des États-Unis, bien que cette evacuation fût une st.pulation formelle du traité. Les procedés de sa marine de guerre élaient aussi acrogants qu'ils avaient jair us . é avant l'independance. Un ordre du Conseil (6 povembre 1793, en réponse à la proclamation de neutralité de Washington, interdit aix phissances neutres tout commerce avec les colonies françaises. Le Congrès répondit à son tour par le vote (26 mars 4794) d'un embargo de deux mois sur les navires en partance des perts d'Amérique pour l'Angleterre. Les senti nents des Anglais à l'égard de leurs anciennes colonies semblaient si hostiles que l'on commençait, autour de Wa saingion, à songer sérieusement à une guerre. Le président cepe idant clait décide a ouvrir de nouvelles négociations ; John Jav, envoyé à Londres, y conclut 19 novembre 1794 un tradé don. l'annonce excita en Amorique une émotion extraordina.re. Il semblait que Jay cût trahi les États-Unis. Il n avait pas obtenu sans doute toutes les satisfactions, mais le traité stipulant l'évacuation immediate des postes de l'Ouest par les garmsons anglaises, et Washington, pour ce mouf, se décida. en dépit des clameurs de l'opposition, à ratifier le traite. Cette cécision le classa définitivement comme fédéraliste, et les mjures de la presse republicame cessèrem de l'eparguer.

Depuis longtemps la présence de Jesterson et d'Hamilton dans le même cabinet ne pouvait plus se comprendre, le secrétaire d'Élat olingeant prosque ostensiblement les attaques de l'opposition contre la politique de son rival; Jesterson se decida ensin à donner sa démission (janvier 1794). Sa situation officielle avait été pour ses amis politiques plus une gêne qu'un appui. Sa retraite consolida le parti républicain dont il sut des lors le ches reconnu. Hamilton, à son tout, divant les tracasseries du Longres et l'humiliation à une enquête sur sa gestion financière, dont l'integrité fut d'aulieurs clairement établie, abandonna le

pouvoir. Si la retraite de Jefferson n'avait point fortifié le gouvernement de Washington, celle d'Ham lton l'affaiblil. Les successeurs de ces deux hommes d'Etat étaient d'honorables médiocrités, le président servit de cible désormais aux traits acérés d'une presse dont la viclence passait toute mesure. Aussi Washington, sensible plus qu'a ioun de ses concitoyens aux injures, était il vraiment las du pouvoir lorsqu'arriva le terme de sa seconde presidence : il refusa absolument de se laisser présenter pour une troisième élection (1796)

Présidence de John Adams (1797-1801) Washing ton se derobant, il n'y avait plus un seul homme sur le nom duquel toute la nation pût s'unir Les féderalistes avaient constitue le gouvernement, établ. son crédit, uns ses ressorts en monvement; mais déja ils s'etaient trouves plusieurs fois en minorité dans la chambre des representants. Leur chef le plus éminent, Hamilton, que personne n'égalait pour l'eclat des services rendus à son pays, était impopulaire. On le trouvait tropanglais

Les fondate ira de la répullique américame, après huit années d'exercice du pouvoir, ne pouvaient présenter un candidat qui fût assuré dans son parti d'un appui sincèrement unanime. Ils avaient bien John Adams, dont l'ardeur pour l'indépendance des États Unis n'était pas oubliée, mais nombre ile fe l'éralistes l'in reprochaice t sa vainté, son caractère a la fois violent et vacillant. Les républicains au contraire étaient unis sur le nom de Jefferson. S L ne put obtenir d'abord (4796) que la vice-présidence, il dut cette déception au zèle un peu intempérant du ministre français, Adel, successeur de Fauchet, qui déclarait hautement que la conduite de la France à l'egard des États-Unis dépendrait ou résultat de l'élection. Jefferson apparuissait ainsi comme le cl'eut ou gouvernement français, ce qui valut une peute migorité a John Adams (une voix de plus que le chiffre strictement necessaires, maigré les intrigues qu'avait nouées Hami ton en faveur de Pinckney, le second candidat des fedéralistes. Les divisions de ce parti étaient le signe precurseur. de sa prochaine défaite, elles ne firent que s'accentuer sous la présidence de John Adams (4797-4801).

Rupture avec la France : la guerre fédéraliste.

L'affaire la plus uni ortante de cette a immistration, à l'extérieur, fut le long demêté avec la France, q u abe a it à un commencement d'hostilités. Le gouvernement de la République francuise ne pouvait pardonner aux féderalistes la signature du traité Jay, dont les stipulations relatives au commerce entre les Énns Unis et l'Ang eterre la paraissalent une violation des accords signes. en 1778 entre la Franco et l'Amérique Pendant la cermière annee de presi lence de Waslangton, les journaux et l'ad ninistration en France n'avaient cessé de dénoncer l' « ingratitude » de l'Ai crique Monroe, qui avant remplace a Paris Gouverneur Morris comme ministre des États-Unis, clait un ami des repa-. licains français: mais ceux-c. l'acche.ll.rent avec des dem 1 sradors d'un enthorsiasme si intense, et las même se la ssa entraîner, dans ses expansions démocratiques, si loin de tonte reserve diplomat, que, que Washington crut devoir le rappeler. Un féléraliste le remplaça : le gouvernement français lui refusa même l'entrée à Paris. Les ordonnances les plus rigoureuses facent électees concre les navues marchands americains, les saisies se multiplièrent. L'opinion publique commença le se monur Lès vivement aux Étals Unis centre un gouvernement auss, arrogant; les fedéralistes Hamilton, Pickering, Wolcot, triomphaient : une guerre avec la France était le meilleur moyen le relever le par let de lui assurer le pouvoir a, res Adams. Le Congres vota les emprunts; on forma une armée louf Washington fut nomine commundant en chef, avec Hamilton pour second. Il y eut même quelques fans de guerre, une ou leux rencontres entre des fregates des leux nations. Mais le president Adams, qui avait dejà presque entierement rompu avec les federalistes exaltés, et qui se médiait mêmo de son cabinet, ne se laissa pas emporter par ce courant et saisit la premère occasion qui soffrit pour reno veler les negociations. Il quitta la présidence avant qu'elles fussent terminècs Le general Bonaparte, qui avait remplace le Directoire, sem blait tenir à se conciller les Étais-Unis, un arrangement fut conclu; la ratification n'en eut heu d'ailleurs que le 19 décembre 1801, lorsque Jefferson etalt déjà presi lent

Difficultés intérieures : les « Résolutions » du Kentucky et de la Virginie. C'est sur la politique interieure que devait sombrer le fodéralisme. Les conseillers du président Adams, imitant un exemple que donnait dans le même temps le gouvernement anglais, cherchèrent à réprimer par la legislation les violences auxquelles s'abai donnait la presse républicaine contre la politique belliqueuse des fédéralistes. Comme ils disposaient de la majorite au Congrès, ils firent passer deux lois destinées à armer le pouvoir contre les injures et les menées de l ennem, interieur : l'une, Anen Law, contre les étrangers (voyageurs, publicistes, émissaires français et anglais, exilés politiques, éditeurs de journaux'; l'autre, Sedition Lair, contré les écrits et les actes sed tie x. Le parti républicain denonça le vote de ces lois comme une violation des garanties de liberté individuelle introduites par voie d'amendement, en 1791, dans la constitution II fit plus; par l'organe de Jefferson et de Madison, promoteurs des « Résolutions » du Kentucky et de la Virginie, il exposa publiquement la théorie du droit quaurait tout État, membre de l'Union, à considérer comme mille (void and of no force) une loi votée par la legislature nationale, lors qu'il la juge lui-même contraire à l'esprit comme à la lettre du parte fedéral. Amai la doctrine de la souveraineté des États. reprise plus turd et développee pur Calhonn, puis invoquée par les sécessionnistes de 1861, a eu sa premiere expression, sur le terrain de la politique pratique, dans le double man feste du parti republicain contre des lois votees par un Congres infatié de fedéralisme. Les « Resolutions » ne conduisitent à aucune consequence positive, la lég slavon locrininee n'avait quinne durée temporaire, et, lorsqu'elle cessa d'être en vigueur, l'agitation tomba. Mais cette politique repressive, timide en fait el vouée à l'insuccès, precipala le moavement d'opinion qui, peu de mois apres, devait culever le pouvoir à l'étal major aflaible et divisé du parti fédéraliste.

Chute du fédéralisme : Jefferson président — Adams était accusé de trahison par ses propres troupes; en arrêtant la gierre avec la France, il avait rendu impossible tout retour immédiat de fortune pour son parti. Il croyait sans doute faire son devoir, et il est probable qu'il en était venu à détester beaucoup plus ses prétendus amis, et en premier lieu ses ministres, que ses adversaires polit ques Les masses se desintéressaient des ambitions particulières, des intrigues personnelles, des interêts de caste, qu'i semblai ni maintenant composer tout le bagage politique des hommes qui avaient fait la Constitution. Le parti avait encore quelque prise sur l'option dans les États du nord est, mais il avait perdu beaucoup de terrain dans le sud et à Philadelphie. La mort de Washington (4799, lin enleva son chef le plus respecte

Le parti républicain faisait au contraire de grands progrès il dénonçait chez ses adversaires tout ce que la foule ne pouvait souffrir . la tendance à la centralisation et à l'amoundrissement des droits des États; la propension à la guerre, aux emprants, a x depenses exagérées au fonctionnarisme bien rétribue; des sympathies pour les instrutions anglaises, peut être pour le monarchisme ; l'intention de créer une forte armée permanente, dont l'entrehen exigerant de nouveaux et lourds impôts. D'autre part, les « républicains démocrates » se disalent maintenant les plus forvents partisans de la Constitution dont ils avaient naguere combattu l'adoption, ils voulaient la paix avec la France, un gouvernement économe, une autorité centrale reduite à un petit nombre d'attributs essentiels et respectieuse des libertés et des droits de tous les membres de l'Umon. Jefferson avait dirige lui-même toute l'évolution qui avait fait ainsi passer son parti le la négation vague à la politique positive, et lui assurait les sympathies de la grande majorité du peuple. Aux élections de 1800, Thomas Jefferson et Aaron Burr, candidats du parti républicain, furent élus président et vice president par 3 voix du college électoral, contre 65 données à Adams et 64 à Prickney. C'était la fin du féderalisme, l'avènement de la démocratie jefferscomenne

# V. — Les possessions européennes (1763-1799).

Le Canada — L'Angleterre, devenue mattresse du Canada, avait maintenu en vigueur les lois françaises et accordé tou e liberté d'exercice à la religion ca holique. Grâce à cette habile politique et à la pradente modération avec laquelle sut l'appliquer le gouverneur Carleton jusqu'à son lepart (1718), le Canada ne fut poin, tenté de se joindre à la rebellion les colonies puremen anglaises. Carleton fui remplacé par Haldimaud, général suisse de l'armée de Burgoyne, qui traita les Français avec une extrême rigueur, leur imposant d'insupportables corvées, les jetant en prison par coi ti res et les gardan, sans les juger pendant plusieurs années, exerçant enfin dans tout le bassin du Saint-Laurent une véritable tyrannée.

Le parti anglais mit a profit ces disposit ons du gouverne ir Hald mand et fille grands efforts pour obtenir le retrait de toul ou partie des concessions qui avaient été faites à la race vaincie. Le revirement fut favorisé par l'arrivée en 1783, dans les domaines brianniques nord-américains, de vingt mille colons environ, loyalistes chassés ou exilés volontaires des Étais-Unis, et qui s'etal licent au nord des lacs et sur la rive gauche du Saint-Laurent, aussi dans les provinces orientales, Nouvelle-Écosse et Nouveau Brunswick. Sur les réclamations. réitérées des Canadiens français. Du Calvet, Appel à la justice. de l'Etat), la Grande Bretagne accorda à ses colons ou Saint-Laurent le privilège de l'habeas corpas, Hallimand du promulguer lui-même la loi (1785). L'année suivante il fut rappelé Son prédécesseur, Carleton, levenu lord Dorchester, revint prendre sa place et commença une série interminable d'enquêtes sur l'etat de la colonie. Les résultats en auraient été s'enfouir dans les cartons du gouvernement anglais, si, la Revolution française éclatant, le cabinet britannique n'avait eu l'idee de faire un certain état de cos cahiers des vœ x de la possession transatiantique. De la sortit la Constitu ion de 1791 votee par le Parlement pour le Canada. Le pays était divise en deux provinces le bas Canada ou vallée du Saint Laurent Montreal et Québec) habitée par les Français; le pays d'en habit, ou terre des grands lacs, habite par des Anglais. Chaque province out son gouvernement particulier et son parle neut spérial sous l'autorité commune du gouverneur roya. La Constitution fut mise en vigueur le 26 décembre 1791. E le devait durer en quante ans, sous dix gouverneurs et quinze parlements.

Le hant Canada n'avait encore que 40 000 nabitants, le bas Canada en avait 160 000, dont 20 000 Anglais. Cette dernière province élut (1792), sur unquante i julés, trante quaire Français et seize Anglais, le pays d'en haut élu, seize Anglais sur seize députés. Carleton, ord Dorchester, se retura en 1796 et fut reimplacé par Rober. Prescolt, puis par Milnes. Le Canada donna asile à un grand nombre de prêtres catholiques, arrivant de France, chasses par la Révolution. L'histoire le calculat labors et resta longtemps pleme des incidents de la lutte entre les Anglais, protestants et s'occupant principalement de commerce, et les Français, catholiques, adonnés surtout à l'agriculture.

Le domaine hispano-américain L'immense empire des colonies hispano-americaines eta encore, au mille i au xvius siecle, une sorto de mon le meonnu dont les étrangers ctaient tenus écartes avec los , récannions les plus jalouses. Il occupat dix neuf cents l'eues de la côte du Pacifique, de l'île de Chiloc au sud à la baie de San-Francisco au cord. Sin I Atlantique, le Brésil et les Guyanes interrompaient le cer annice des possessions de la couronne d'Espagne entre les plaines du pays Uruguayen et l'emboachure de l'Orenoque. Au sud tout le bassin de la Plata, au nore toutes les terres situées sur le golfedu Mexique appartenaient au souverain de Madrid. Sur le contiment septentrional, l'Espagne occupait plus ou moins effect. vement, our e le domaine du Mexique, les Flor des et la Lousiane, mais ne possedait que de nom les soltiles la Texas e toutes les terres situées à l'ouest du Mississipi avec le massif des Montagnes-Rocheuses, pisqu'an fleuve Columbia

Déclin de l'ancien système commercial - Calix avait succède à Séville en 1720 dans la jourssance du monopole du commerce avec l'Amérique. Chaque année partaient de ce port deux convois de marcha idises européennes, les « galx ns » et a « flo.te ». Les galions, chargés d'approvisionner Caracas, la Nouvelle-Grena le, le Peron et le Chili, délarquaient leur cargaison à Cartnagène et à Porto-Bello la « flotte » portais à Vera-Gruz les marchandises des inées à la Nouvelle-Espagne. Galions et flotte se retrouvaient à la Havane, chargés des métaux precie ix et de que ques produits da Mexique et des pays du Pacifique, et revenaient de compagnie a Gadix. Ce regime commercial procurait de grande bénefices à quelques pegocianis espagnols parce qu'il maintenait à un très haut prix en Amérique les marchandisce d'Europe, transponées en quantité très limitée. Flotte et galions, au moment où le commerce de Séville avait été le plus actif, ne portaient pas plus de 27 000 tonnes de marchandises par an an nouveau monde Tout trafic naturellement était interdit aux possessions capagnoles avec les pays étrangers et entre elles mêmes.

L'organisation d'un commerce formidable de contrebande et les grandes guerres du xvmº siecle eurent finalement raison de ce système colonial fondé sur l'exclusivisme le plus absurdement étroit. Des négociants espagnols ou étraigers en arrivérent à expécier directement des navires par le cap Horn au Unili et au Pérou. Mais l'entrée des marchandises europeennes. se fil surtout par la Plata. L'envoi des galions cessa vers 1750; es ports de Panama et de Porto-Bello tomberent en decadeuce. Le dernier coup fut donne en 1764 au monopolo de Cadix par l'établissement d'un service réguller entre la Corogne et les ports espagnols d'Amérique L'année survante, l'île de Cuba fut autorisée a commercer directement avec les pays le la Plata, el celle autorisation fut élendue en 1774 à toutes les colonies espagnoles, que purent desormais échanger entre elles leurs propres produits ou ceux de la métropole L'interdiction était tou jours rigoureusement maintenue pour toutes marchandises étrangères.

Maigré la richesse fabilieuse des mines d'argent du Mexique et du Pérou, on a calculé que le revenu net annuel de l'Espagne levé en Amérique n'excelait pas, ontre 4750 et 4800, 34 millions de livres tournois, dont 42 du Mexique, et à peu pres antant du

Perou Les mines produisment annuellement dans les der ilères années du siècle, une trentaine de millions de pesos, soit 180 millions de livres<sup>1</sup>, dont le quat ou anquieme, 36 millions appartenait au roi Mais la moitié au moins de cette dernière somme restait en Amér que pour les frais d'ulmonstration. Le roi tirait donc aux revenu net il environ 18 millions de livres des mines; le reste, 42 à 43 millions, le diverses impositions

Nulle part d'alle irs la moindre infustrie sa if dans la movince de Quito, cù, à cause de la grande difficulté les com nunications, l'Espagne avait permis la fabrication de chapeaux, de cotonna les et de lamages grossiers. L'agriculture seule etait assez prospère, surtout dans les parties les plus peuplées de la Nouvelle Espagne, et ses produits commençaient vers 1780 a dépasser en importance ceux mêmes des mines. De grances richesses se trouvaient accum ilées dans les mains de quelques particuliers, surtout au Mexique. Si le bas clergé de la Nouvel c-Espagne (cinq mille seculiers, cinq mule reguliers, trois à quatre mille frères lais ou servants et sœurs converses), comme celui des autres colonies d'Espagne, était très pauvre, le revenu annuel de neuf sièges épiscopaux (Mexico, Puebla, Valladol I, Guadalajara, Durango, Monterey, Yucaian, Oajaxa, Sonora s'élevait à plus de 2 700 000 livros.

La Nouvelle-Espagne — La Nouvelle-Espagne l'emportant sur toutes les autres colonies par le chiffre de la population le nombre des voles, l'état de civilisat on, la valeur des exploitations métalliques, déja aussi par la valeur des produits lu sol. La partie vraiment riche de cette possession était toujours le plateau d'Anahuac et une partie de ses pen es vers l'ouest et le sud, mais l'empire de Montézuma, conquis par Cortès en 1521, n'égalait pas en superficie la huitieme partie de la Nouvelle Espagne du xviné siècle. La race conquérante avait éteadu peu à peu ses domaines au nord du plateau mexicain, portant l'étendard espagnol dans le bassin du Rio Grande del Norte, puis dans ceun du Rio Gila et du Colorado. Au nord-ouest de la Sonora

i La parrille for endargementoire daque année par le nouvea continent na Europe faisait plus cos nouffus un situ produt total les mines dans le monde en les.

et du Nouveau-Mexique, des imissionnaires franciscums fondaient, de 1769 à 1798, sur le rivage de la Nouvelle Californie, une douzaine de villages, dont San Jarlos de Monterey en 1770 et San Francisco en 1776.

Humbol It évaluait la production de l'agriculture du Mexique, vers 1800, à 145 millions de avres, valeur de 9 600 000 quintaux do froment, et la masse les metaux precieux recueillus annuel. lement, à la même époque, à l'équivalent de 7 400 000 quintanx de froment, soit environ 140 millions de hyres, ou 2500 090 marcs, qui passaient en Europe et en Asie par Vers Cruz et Acapulco. Plus de la moitié de ce produit était fourni par les trois districts miniers de Guana ato, do Zacatecas et de Catorce, lont les deux premiers (filons de Veta Madre et de San Barnabe, étaient exploités depuis 1548 et 1558 le dernier avait éte découvert tout récemment. Ces chiffres de production se rapportent aux vingt dernières années lu xvmº siecle, periode où le rendement des mines de la Nouvelle Espagne accusa une augmentation considéral le 4, due à la liberté commerciale relative donnée par l'Espagne a l'Amérique en 1775, à l'abaissement des puix du fer et du mercure, et à la decouverte des nouveaux filoas de Valenciana et de Catorce (1760 et 1778)

Les vice-royautés. — La grande vice royauté du Pérou, qui couvrait encore en 1700 toute l'Amérique du Sad, fut uémembrée au cours du xviir siècle par la formation en 1718 de la vice-royauté le la Nouvelle-Grenade et de celle de Buenos-Ayres en 1776. Au-dessous et à chie de ces vice royautés etaient les capitaineries générales de Gratemala, de Porto-Rico, de Caracas, du Chili, et de la Havane avec les Florides. Aucun progres dans ces pays du Pac fique, fermés à Luce luri ère du

<sup>1</sup> Les deux chiffres es poi - ereces et u. 25 fou 0 6 persos en 196 e 3 46 m en 1805 sou 188 et 198 mil on d' vires. Le ce fre en ser fat 140 à tiz en hors en 1800, contre 17 à 82 en 180, 5° à 60 en 1800 27 à 32 m 100 % de l'array dites minéraux et metaleferes estime que le sou 1100 de valenciana con la plus de 30 millions de livres chaque a mee 16 1770 à 1810. La righesse de ces mines etait note blen superceure à cele les glies à genuleres les autres tolomes me le ca Person Polés navant d' le ca Tet, en misenne, par anne que 11500 190 livres le 1556 à 15 8 et 20 200 000 le 15 m a 1730. La podiction déclina en aite 13 millions par anne cirque tame de millions par anne cirque tame de millions par anne cirque tame de millions e produit à une circs aufres un les dargent ou l'or en Anere, 11, ce qui donne le chiffie généra, moyen de 180 millions vers 1800.

denors, exploites au bené ice de quelques courusans. En 1784 celaterent au Péron les premières révoltes avant-coureu « de la prochaîne révolut on

Trois centres de peuplement dans le bassin de la Plata, Paraguay, Buenos Aires, Tuc iman. Par cette dernière province les basses régions argentines communiquaient avec le Perou. Les Jesuites y avaient su completif au giai l'ascendant, comme au Paraguay. Leur université de Cordoba était tres prospère. Lors qu'ils furent expulsés en 1767, le mo ivement de colonisation fut assez longtemps arrêté. Le gouvernemen, le Buenos-Aires avait ete constamment occupé à lutter contre eux à l'interieur, tandis qu'il conquérait pas à pas la province contre les Indiens des Andes et du Chaco.

L'Esparne ayant dû ceder en 1713 a l'Angleterre le privilège de l'assento, un gouverneur de Buenos Aires, pour lutter contro le commerce intertope qui se developpait à la fave ir de ce privilège, construisit en 1714 le fort de Montevideo, au pied duque, se forma une ville peuplée de creoles des Canaries. Buenos Aires, vers 1750, ex imptai, 17 000 na ntaufs, elle en et 35 000 en 1776, et c'est alors que l'Espagne detacha une partie lu haut Pérou, le Tucuman, le Paraguay, l'Uruguay et tout le bassin du Parana pour en former une nouvelle vice royauté dont Buenos-Aires, fut la capitale et don Pedro de Ceballos le premier itulaire.

En 144, le comte de Fren Cara etant vice roi, la Nouvelle Espagne était divisée en trois audiences et comprenai, neul divisées ou évêchés. Un recensement fait à cette époque accusa 149 000 familles indiennes dans le diocese de Mexico, 170 000 lans les trois suivants, 6 00 sculement dans la Nouvelle-Gahre, soit pour einq évêches 100 000 familles ou 1 200 000 Lodiens

Le nombre les Indiens etant évalue à 800 000 dans les quatre autres évêches, on arrive à un total de 2 milions d'Indiens, contre un milion et demi d'Espagnols et de metis D'après Robertson le nombre des Indiens au Pérou aurait été de 2 millions et demi en 1760. Le chiffre total des Indiens de race pure dans toute l'Amérique espagnole a etc évalue d'autre part à 6 mil-

hons en 1810'. Au Mexique et au Pérou on nommaît chapetones ou gachupours les blancs nés en Europe et criottes les l'ancs nes dans le pays. Le gouvernement, plein de méfiance à l'égard des créoles, donnait toutes les places, même les plus petits emplois dans les douaires ou dans la regie du tabac, nux Espagnois d'origine. Aussi existait-il entre chapetones et crecles une hame profonde qui fut un des facteurs principaux de la révolution au commencement du xix's siecle

L'antorité suprême dans loutes les possessions espagnoles e ait exercée par les vice-rois, en qui étalent réunis les pouvoirs civils, militaires et judiciaires ils nommalent aux emplois, presidalent les tribunaux, avaient ui e cour à l'image de celle le Macrid, des gardes à pied et à cheval. Dans les provinces la justice é ait rendue par les tribunaux appeles audiencias, formes sur le modèle de la chancellerie d'Espagne, au nombre de caze à la fin du xviir siècle (y compris celle de Manule aux tes Philipp nes). L'autocratie des vice rois avait pour contrepoids le droit des Audiencias de leur presentez des remontrances, es, en cas de désaccord absolu, d'en référor au roi et au Conseil les Lules.

Saint Domingue La proportion des blancs dans l'en semble de la populatior était de 20 pour 100 dans la Nouvelle Espagne, de 12 pour 100 au Pérou, descendan plus l'as encore a Saint-Domingue, mais se relevait à 40 ou 45 pour 100 a Cuba. La Nouvelle-Espagne ne comptait qu'in très petit nombre de nègres nu d'esclaves (il n'y avait guere de nours qu'a Mexico pour le service domestique), et le nombre en était encore très restreint au Perou, au Chili et dans l'Argentine. Ils composaient au contraire plus des deux chaquiemes de la population du Bresil et la plus grande majorité des nabitants des Antilles Dans la Janaique, par exemple, en 1789, sir 400 habitants, 40 étaient des blancs, 4 des noirs libres, 86 des noirs esclaves.

Dans la partie française de Saint-Domingue, la population s'était élevée entre 1763 et 1788, de 260 000 à plus de 500 000,

<sup>4</sup> Popr n on de Auri, le espagno e en 1893 hienes, 32 5.08, Indiers, 1580 000, myres 2 300 000 mells de lo tes muantes, 530 000, ensemble 18 millions

dont 30 000 blanes, 25 000 norrs aff anch s et 450 000 esclaves C'était la plus étendue et la plus florissante des colonies qui nous restament. Elle faisant à elle seule plus des trois quarts du commerce total des Antilles, qui s'élevait à plus de 400 millions de francs. La partie espagnole de l'île n'avait encore que 125 000 habitants, presque tous noirs. C'est à Saint-Domingue que la Revolution française eut son premier confre-coup en Amerique. Un decret de l'Assemblée nationale du 28 mars 4790 avant conferé les droits politiques aux milâtres, la discorde se mit dans la colonie et les noirs se soulevèrent (1791). Le comm ssaire de la République Santhonax, les déclara libres '29 août 1793). Ces affranchis furent des lors les years maîtres. de l'île et commirent des at ocités. Un de leurs chefs, Toussaint-Louverture, délivra le géneral Levaux assiégé dans Portde Para par les Anglo Espagnols, fut nommé général de brigade, puis-genéral de division, et enfin commar dant en chef en 4795. Il avait en eve successivement les principales places de la colonie française et pris possession de la partie espagnole de l'île, que l'Espagne se décida à abandonner à la France (1795, Cirq. ans plus tard, Toussaint Louverture, singeant Bonaparte, se fit nommer gouvernear à vie.

Les Guyanes. — Les Hollandais avaient fait leur première apparition sur le Demeiara, l'Essequibo, le Surmam, en 1564, les Français à Cayenne en 1604. Les premières fonderent en 1596, à l'embouchure du Demerara, un chetif établissement dont les Anglais s'emparèrent, deux siècles plus tard (1796), pour en faire, sous le nom de Georgetown, la capitale d'une Guyane oritannique. Les Hellandais fondèrent encore Parama ribo (1673), capitale de la partie de la Guyane (colonie de Surinam) qui leur est restee. Les Français firent de vaines tentatives, pendant la première moitié du xviié sie le, pour s'établir sur le territoire de Cayenne. La Compagnie les Indes Occidentales reussit enfin en 1664 à en chasser les Hollandais et a s'y maintenir. La colonie passa en 1674 dans le domaine roya. Après maintes luttes con rules Hollandais et les Espagnois.

<sup>4</sup> Dannigny, Choiseul et la France d'outre-mer.

elle ne comptait encore que 600 hancs en 1696, et ce nombre décrat ji squ'à 200 au mili u di xvii. siècle. Le gros de la population se composait d'un millier d'Indiens et de hi it à neuf mille aègres. Quelques essais de colonisation furent tentés sous le min stère de Choiseul, mais sais succès. Dès 1688, les Poutigais avaient construit au nord de l'Amazène le foit, de Macapa, sur un territoire que revendiquait la France. Le traité d'Utrecht (1713), lésigna pour limite de la Guyane et du Bresil la rivière Vincent l'inçon. Les Portugais direct que le Vincent l'inçon etait l'Ovapole, les Français soumment que c'était l'Araguary. Le l'tige est toujours pendant.

Le Bresil Le principal incident de l'instoire du Brésil au xvinº siècle fut la continuation de la lutte entre les gens de Sam Paulo et les Jésulles établis dans les « réductions » a l'est de l'Unignay, l'on ils no firent definitivement chassés que vers 1800. En 1759 ils avaien, eté expulsés de la province mêre de Sam Paulo per le fameux édit de Pombal. Rio de Janeiro, qui avait 16 a 12 000 habitants en 1700, remplaça en 1765 Bahia comme capitale du Brésil. Huit nouvelles captameries avaient éte constiliées de 4700 à 4760. Des vice rois intelligents, le conte de Bohadetla (1733-1763), le marquis de Savradio (1769-1779) favoriserent la colonisation vers Minas, Rio, Sam Paulo Des mines d'or furent explinées, la culture la cafe unit delle. Le Bresil comptait et 4780 environ de ix milhons d'habitants, le chiffre, quarante aus plus tard, avait plus que 🗀 ble.

#### BIBLIOGRAPHIE

Documents The Journal of Congress from 17% to 188 13 vol. n. 8, Philad ph. e. 1800., reprint a vol. 1881 The betates an ine secret Concentrous, by Jonathan Ediat, 5 vol. n. 8. Philadelphic, 1832 1845 nour edit., Phil., 1888. Le vol. I deque a rivers documents relatifs a la Confederata la les proces verbaux de la Confederation de 1787, les notes le l'atres, nes le dres le la vers lengues et le real l'III e. IV, les relations diverses auve mons d'État et les « Resolutions » de 1797 1798, vol. 4. le plus

i the even dama can were posts we Wranke desemborquements pour a suyane access, in it mon if the a if a and if b and if the access per point a when a is the a is the a in the a is the a in t

emportant at Jione de voe de l'hister de la teore de le 175° e journal lenn par Madison, et ses iet res à civers et 1787 et 1788. — The Federahal (Hamilton, Manison et Jay), ed de H. C. Longe, New York, 1888.

State Papers and public documents of the U.S., from 1789 to 1819, Boston, 1819 12 vo.. American State Papers, Documents log s aive and executive from 1789 to 1837, 38 vol. in fol. American Congress, from 1789 to 1824, par Gales and Seuton. 12 vol. in 8

La Conntitution fédérale et les Conntitutions des Etats Perley Poors, The federal and States Constitutions, und other organic lanef the United States. Washington, 18"8 2 vol. in 4, 2° ed., texte de toutes les constitutions anocessives des Etats et des deux constitutions federale-

· A Gourd, Les chartes coloniates et Constitutions des Etats Unis, 1885 - Woodrow Wilson, The State, 1889 Johns Mopking, Untversity studies; Jamoson, Introduction to the Constitutional and Political Mutory of the individual State, Davis, American Constitutions H-B, Adams Navyland's influence upon Land Leswons. - Preciman, History of federal government, 2 vol. Londres, 1863 . Sherman, Governmental History of the 4 S. to the adoption of the present follows: Constitution Pail , 1861. Coke, Constitutional History of the U.S. to Jackson, 1888. - Towles Analysis of the Constitution of the U.S., New York, 1871. Storne, Constitutional history and Publical development of the U.S., New York, 1882 Commentaires de Mory sur la Constitution, federale des États Unis, compl par Couley, 2 vol. in 8, loston, 1873, 4° ch., trad fr par Orient, 2 vo., 1 2 ... to 1 - Von Holat, Dar Stantswecht der Vereinigten Stanten Frei-Pomeroy, increduction to the Constitutional Law of the ! . long the co . . . 1887 - American Collapardia of Political Science, ed per Leter, 3 vol. Chicago, 1882 1884, articles diversideriske, Al Johnston etc. sor Phistoire des Éla s-Unis - Laboulaye, Etais (1928 vol. III, Paris, 1806 - Bontmy ftudes de droit constitutione. Paris, 1885

Période eritique — G. T. Curis, History of the formation and adoption of the Constitution 2 vcl., New York 186 — G. Bancroft, History of the Constitution of the U.S. 2 vol., 1880 lettres des princ paux personnages politiques, de 1781 à 1 87 — J Fishe, The critical period of the American History Boston, 1888 — J Winson Again we and Critical History of h. America, Boston, 1888 — Mc Master, History of the People of the U.S., vol. 1, 1883 — Bollon, Financial History of the U.S., from 172 to 1789, New-York, 1872 — Pelatish Wester Political Essays Ph. 179. — J C Hamilton, The Acenduc of the U.S. 7 vol. Boston, 1879.

M.-C. Tyler, History of American Literature, 2 vol. New-York, 1879.

Duychmek, Cycrepaese of American Literature, 2 vel. Phy. 1877.

Moreon Sistemen, write, par John Morse, motan ment Al. Hammon, 2° ed. 2 vo. Boston, 1879. — Jared Sparks, we de Gouverneur Morse. — Biographies citees precèdentment as Waslington, Patrick Benry, Jay Madison, Jesterson, etc. — Cyclopedia of American Biography, ed. Appleton, New-York, 5 vo. 1886.

Virginia. — Vigages a Chastellar, 1'80-1-82, de Minsol de War-virie, 1791, de La Rochefoucauld-Liancourt 1795-1797 aux Kistis-I e Baint John de Crèveomur Vennge dans la haute Pensylvanie, 1'184, Lettres d'un cuttivateur unericain, 3 vol. Paris, 1'78'. — Smyth. Tour in the U-8., 2 vol. 1-84 — Th. Cooper Information respecting America, 1 ondon, 1'794

Extension tegritorials - J. Filson, Descrey of Kentucky tr par Parreau: 1 85. - Imlay Descrip ion of the Western Territory with the Narrative of Dan e Boone — Shaler, Kentucky, a Proneer Common wealth, Boston, 1885. J. Phelan, History of Temesser, Boston, 1888 Uhio Valley Historical Series, 6 vo. Cincian 1868-1871. — Hinadale. The old Northwest New York, 1888 — Dunn. History of Indiana, Boston, 1888 Les Origines de l'État d'Ohio, par S. P. Hildreth

Histoires generales R. Hildreth, listory of the U.S., serie II. G. Tucker, History of the U.S., 4 vol. Phil., (857 Pitkin History of the U.S., 2 vol. New-Haven, 1828 Frothingham, Ruse of the Republic Boston, 1872, ch. v., — A. Moirean, Histoire des Etats Unis, depuis les Origines y squ'à la présidence de Jefferson, 2 vol. 10-8, Paris, 1892 Alex. Johnston, A listory of the U.S. for schools 1880 History of american politics. Th. W. Higginson History of the U.S. for young folks, 1875, A Larger History J.—H. Patton, Concise History of the American People, 1876. — Histoires populaires, Barnes, Ridpath, Bryant and Gay, e.c. — Var eldessus, t. VII, p. 566

Période de 1788 à 1800 J Schouler, Bistory of the U.S., vol. I, 1783-1801, Washington, 1882. — J.-B. Mc Master History of the People of the U.S., vol. II, New-York, 1886. Gibbs, Hemous of the aluministration of Washington and Adams, New York, 2 vol. 1841 Trescot, Diplomatic History of the administration of Washington and Adams. Statesman's Montal, messages presidentiels et no. ces biographiques, vol. 1, New York,

1858

Amérique anglaise - Estores du Canada dejà cuees - Vi c

ci dessis, i VII p 566

Amérique Intine. - Archives des affaires étrangères, de la marine et des colonies. Col ection de Morcal de Saint Mery Malouet, Mémoires sur l'administration des colonies, v vol. Paris, 1802 E. Daubigny, Choisent et la France d'outre mer 4 vol. Parts. 1892 - Mémo res et documents pour servir à l'instoire du H o de la Plata (Caleccion de obras y documentos recucilus et édites par D. Pedro de Angelis. " vol. ar 4. Buenos Aires, 1834-1837. - Martin de Moussy Description géographique et étatistique de ia Confédération argentine, 3 vol. in-8, Paris, 1860-1864. — Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Essagne, Voyages aux régions equinoxiales du nouveau continent, Paris, 1825, Barrère, Nouvelle relation de la France équinoxiale, Paris, 17:3. - Ternaux-Compans, Notice historique sur la Guyane française, in 8, Paris, 1848 - Palgrave, Dutch Guiano. in 8, Lorean 1876 - Southey, History of Brazil, Londres 1810 1819 -Varnhagen, Hutoria geral do Brasil, 2 vol. 2º él. 1877

## CHAPITRE XXI

# L'INDOUSTAN AFFERMISSEMENT DE LA DOMINATION ANGLAISE

De 1767 à 1799

## I. — L'Inde du Nord.

Bien que les Présidences de Madras et Bombay fussent subordonnées à celle de Calcutta ou résidaient le gouverneur général et le Conseil britanniques, elles eurent parfois à combattre les mêmes ennemis, parfois d'a lares ennemis, que le go ivernement de Calcutta. On peut donc separer, dans l'expose qui va suivre, Listoire de l'Inde-septentrionale, directement influencée par la pontique de Calculta - et l'histoire de l'Inde péninsidaire

Débuts de Warren Hastings - Après le départ de Clive (4767), le progres de l'expansion anglaise lans l'Indeseptentrionale s'arrêta sous les deux successeurs immédiats du vainqueur le Plassey : Verelst (1767-1769) et Cartier (1769-1772)\* Alors parut Warren Hastings, qui porta jusqu'à 1774 e titre de gouverneur et qui,de 1774 a 1785, fut le premier quarerneur genéral de l'Indoustan britannique

2 Voir ei dessus, t VII, p 325

s. Pour I die agence de colchapare, a faut se reporter a congres correspontant u t VII. p. 200-325

Ses panegyristes le font descendre du pirate danois Hastings. qui fut vaincu par le roi Alfred (ix' mecle, Pou importé qu'ils aient tort on raison. Warren Hastings a joué dans l'histoire un rôle autrement considérable que ce pirale. Un de ses afoux moins lein ains, zéle Tudoriste, reçut de Henri VII le comté de Hastings, qui, par la state des temps, sortit de la fam...le. Un autre Hastings for an ardent easalier, ser and pour les Stuarts : ai bien que sen manoir de Daylesford fut vendu à un marchand de Londres. Un de ses fils fut recteur d'une paroisse de campagne et eut lui même plusieurs fils, dont : un mourut aux Indes Orientales Ges de cel n'el que naquit Warren Hastings (1732). Orphelin de père et de mère, sans au une fortune, le fatur gouverneur général Lit elevé par son aïoul le recleur, nourre, vêta, hal illé comme un paysan. Il fit ses premieres études à l'école du village. A liuit ans on l'envoya dans une petite esole de Lon lres-Il avait douze ans quand son aieul mourat. Ses collatéraux, pour se débarrasser de lui, l'expedièrent aux indes Orientiles. avec un petit emploi de scribe de la Compagnie. De 4744 a 1746, nous le troovons dans un bureau de Calcutta; puis à la factorerie de Kassim Bazar, où il fut l'un des prisonuvers de Souradja-ud-Daoula, mais il ne fut pas enferme an Troy Noir (1756) to et obtient de rester prisonnier sur parole à Mourchedahad. Nous le trouvons ensuite employé dans les négociations. des Angials avec le fero e scubab. Quand airiva l'ermée vengeresse de Clive. Hustings jeta la plume de sei be et entra dans le service mil ta re. El ve devina en lui quelqu'un et lo plaça. comme résident a la cour de Mir Djafer. En 4764, Hastings devient membre du Conseil de Calcutta. De 1764 a 1769 il résida en Angleterre. En 1769, il repartit pour l'Inde et, sur le balean, a'éprend de la besle Marianne, femme du baron Imhof-L'finit par l'épousor, et en resta toujours passionnément épris Pendant son sejour en Angleterre, il avait complété ses études, appris des langues orientales, entre autres le persan.

Etat de l'Indoustan à l'arrivée de Hastings - Les puissances de l'Inde septentrionale étaient alors : l'empereur

a Yarta descis, t. VII, p. 301

Alam II, chassé de Debli et réduit aux villes de Korah et Allahabad, le radja de Benares, Sheit Singh, le nabab-vizir de l'Aoude Shoulja ad Daoula; les Robillus, dont un cl'ef était maître dans Debli, les princes radjpoutes du Radjpoutana, et enfin les Mahrattes, dont nous a irons fréquemment à parler. Les Afghans, si entreprenants au temps du Dourani, avaient cesse leurs incursions dans l'Inite depuis que s'était dressée s'ir leur route la puissance nouvelle des Sikha. En somme trois puissances musulmanes il embere ur, l'Aoule, les Robillas; irois puissances de religion incole les Radipoutes, les Sikha, les Mahrattes Cles surtout par ces dei ners que se serait accomplie la « reconquête indoue de l'Indoustan » si la puissance anglu se n'avait changé le cours des destinées

Bien que le Bengale, avec ses dependances (Béhar, Orissa, Circars), fut totalement sous la domination anglaise, il subsistait cependant, sur ce riche pays, un dualisme de pouvoir, ou plutô, le po tvoir s'était décompose en Jeux éléments : la divance on l'auministration financière depuis 1765) appartenait aux Anglais, avec la puissance militaire, le nizamut, c'est-àdire l'administration civile des indigènes y compris la justice et la police, resiait a l'ancienso iverain. Il y avait deux capitales : a Calcutta, celle de la Compagnie britannique; à Mourche labal, celle du soubab (Mou. arek-ud-Daoula depuis 1766). En outre Patna obcissait a un go iverneur particulier, Shitabroy. Les Anglais avaient placé le jeune soubab sous la tutelle d'un nathsoubab, qui avait 100 000 livres sterling de traitement et disposait de la liste civile de son pupille, 300 000 livres. Pour cet emploi i. y avait une compelition entre Mohammed-Riza, un musulman, et Nuncou ar (Nanda Koumai), er Indon. Les Anglais donnèrent la préférence au promier et par là rejeterent le second dans l'opposition et dans l'intrigue.

Difficultés dans le Bengale — Ce fut precisément sur ce point que Hastings rencontra les premières difficultés. La Cour des Directeurs à Londres estimant que le Bengale ne renfait pas assez; elle en accusait Monammed-Riza, elle enjoignit à Hastings de le destituer, de l'arrêter avec tous les siens, de proceder à une enquete sévère sur son administration, enfin de recourt aux conseils de Nuncomar Hastings connaissait celuici pour le plus perfide des Indous et avait de l'estime pour Riza-Il falut pourtant obeir : Riza fut arrête & était un coup d'État. presque une révolution le parti musulman semblai, frappé a mort, le parti indou triomphait. Foutciois Hastings n'entenda.! pas se livrer à Nuncomar il re lui confis ni le tresor da prince, ni la tutelle du souhab. Autre résultat de ce comp d'État : le dualisme de pouvoir etait detruit; il n'y avait plus dans le Bengale qu'un maître, la Compagnie Code cu, tout d'abord, realisait une economie considerable : e.le supprimait le traite ment du naib-soubab et, sous prétexte que le soubab était s. jeune, reduisit sa liste civile de 320 000 livres a 160 000. Elle cessa de payer le tribut de 300 000 livres qu'elle devait à l'empereur. L'le se ant à trafiquer des territoires et les trônes. Les nastructions de Hastings a ses agents se resument en cette phrase : « Gouvernez paternellement et envoyez beaucoup d'argent, » De ce grand l'esom d'argent fut influe acce cone la poli ique anglaise dans l'Inde du Nord-

Affaire des Rohillas - On sait que les Rohdlas, de race afghane, de religior in isalmane, orgin ses en tribus guerrieres. s'étaient emparés de l'ancienne province de Bareilly et lui avaient donné leur nom Romakhand. Un de leurs chefs Nedjeb, en 1761, avant été investi de Dels i par le Dourani victorieux, il empêcha Lempereur d'y rentrer, et, en mourant, transmit la fief a son fils, Zalica-Khan (1770). Learnice survai & (1771). l'empereur A.am II implora vainement le secours des Angla s pour reprendro Dehli. Il oblint l'app ii du souverain de l'Aoude. arma de qui lui testa t de noblesse mongole, puis son « bataillon rouge », cor s d'infanterie regulière commande par le Breton Rene Madeo , il fit appel a x Mahrattes, qui lui imposerent de dures conditions. Du moins, a put entrer dans sa capitale (25 décembre) Le nabab-vizir de l'Acade crut le moment venu d'operer la conquè e du Rohilkhand. Une premiere fois i avait essayé de la faire avec l'applit des Anglais, mais il se montra impuissant à préserver les Robillas contre les ravages des Mangattes et se Jes al ena.

<sup>.</sup> Voir cikiesses, p. 310

En septembre 1773, il eut, à Benares, une entrevue avec le gouverneur Hastings. Il demanda que les Anglais lui livrassent les Robillas, promettant beaucoup d'argent et tout d'abord 400 000 livres sterling pour solder la brigade anglaise dont il solheitait le concours. Hastings, à qui la Cour des Directeurs ne cessan de réclainer de l'argent accepta. Mais cet argent que le nabab-vizir offrait de donner aux Anglais, il entendant que de fussent les Robillas qui le fourniraient, et cela en vertu du traité d'alhance. Ils payerent, mais presque aussitôt leur pays fut envahi a la fois par les troupes du nabab et par la brigade an glaise (avril 1774. Ils se défendment bravement. A la fin, ils furent écrasés. 2000 périrent pendant la guerre, 100 000 émigrerent dans des contrées sauvages où la dent des tigres et les fièvres les décimerent.

Hastings avait donc vendu les Rohillas au nalab vizir et en avait opéré la l'vizison. Un autre marché fut conclu entre les deux chefs d'État. Les Mabraties avaient évacué Korah et Allahabad, un moment reconquis par l'empereur. Hastings ne savait que faire de ces deux villes, trop eloignées du territoire britannique pour qu'on pût aisément les defendre. Le nabab vizir offrit de les acheter. Il les paya 500 000 livres sterling, et la spoliation de l'empereur fut consommée. Macaulay a letri ce trafic de pe iples. Les plus récents historiens anglais excusent Hastings en faisant remarquer qu'après tout les Rohillas étaient des étrangers, des intrus, dans le Rohilland, et qu'ils y formaient une sorte de caste militaire par qui les populations indigènes étaient durement opprimées (quant à 1 empereur, quels égards méritaient ses éternelles variations)

Difficultés dans le Conseil de Calcutta. — D'ailleurs, la Cour des Directeurs, a qui Hastings envoyait un milition de Livres sterling, dont il avait augmente de 450 000 livres les revenus, et qui voyait grossir les dividendes, ne pouvait qu'approuver la poblique de son gouverneur. Par le Hegulating act le 1773, le parlement subordonna les deux autres presidences à celle de Calcutta et créa le titre de gouverneur générat. En 1774, Hastings fut revêtu de ce nouveau ture. Il devait être assisté de quatre conseillers Barwell, général Cla

vering, Monson, Francis), qu'il présidait avec voix prépondérante. Une cour de justice indépendante de lui ctait fondée à
Calcutta, composée d'un thief-justice et de trois juges. Tout de
suite Hastings fut en conflit avec les conseillers : il n avait pour
lui que Barwell; les trois autres (ic « triumvirat ») votaient
constammen, contre lui. Lo plus ardent était Philipp Francis,
caractère hargneux, vindicatif, vrai tempérament de pamphlétaire (probablement l'auteur des fameuses Lettres de Junius).
Les opposants condainnaient toute sa pointique indienne, s'ingéraient (ayant la majorite) de donner directement des ordres,
rappelaient son agent de l'Aoude et la brigade anglaise du
Rohilkhand, embrouillaient tout et entravaient tout, s'acharnaient à discréditer le gouverneur genéral

Ils trouvèrent un allie dans Nuncomar, furieux d'avoir été, par Hastings, écarté de la naib-soubabie. Francis accueillit une dénonciation de cet intrigant, qui accusait flastings de recevoir de l'argent pour donner les emplois et faire évader les criminels. Francis osa la produire en plein Conseil Hastings, indigne, leva la séance, les opposants la continuèrent et écouterent les autres dénonciations de Nuncomar. Ils décidèrent que Hastings avait regulate moins 40 000 livres sterbing et qu'il serait somme de les restituer. Dejà le gouverneur général avait envoyé a Londres son ami Macleam pour y remettre sa demission, deja Nancomar était eatoure d'une foule d'Indous, cour tisans, flatteurs, sol, citeurs, dénonciate irs, lorsque soudain se produisit un coup de théâtre. Nuncomar é a l'arrêté, et la Cour de Calcutta, undépendante du Conseil, faisait son proces à cet Indou comme coupable d'avoir falsifié des papiers. C'était le neuveau chief-justice, Elyah Impoy, un ami dévoue de Hastings, qui entrait en scèné. Le Conseil elast impuissant à lui arracher. sa victime : Nuncomar fut trad ni devant un jury de six Anglais, condamné à mort et pende. Hassings se retrouve maître de la situation.

Par malheur, la Cour des Directeurs à Londres, avait accel é la demission qu'apportant Machtain et nommé gouverneur le général Clavering. Mais Hastings Monson étant mort) avait, grâce à sa voix prépanderante et à la fidél té de Barwell,

reconquis la majorité dans le Conseil. Il cassa les arrêtes pris par l'ancienne majorité, destitua ses créatures. Se fondant sur la Regulating act de 1774, il fit decider par la Cour de Calcutta que sa demission n'etait point valable. Peu de comps après, Clavering mourut, et, bien qu'un nouveau conseiller hostile. Wheeler, fût arrivé d'Angleterre, Hastings garda la majorite Il fit librement sa politique a lui. On verra plus loin comment, dans l'Inde péninsulaire, il sut parer aux dangers dont la domination anglaise fut menacec par le renouvellement de la guerre avec la France et la puissance nouvelle de Haïder Ali.

Traité avec l'Aoude (1775); affaire de Bénarés (1780).

— En 1775 mourut le nabab-vizir d'Aoude. Il eut pour successeur son fils Asaf-ud Daoula. Hastings ne negligea pas une si bonne occasion pour imposer au nouveau souverain un traité qui était un acheminement au protectorat (24 mai) : il lui garantissant la possession de Korah et Allahabad; en echange, il lui faisant ceder Bénares à la Compagnier enfin Asaf-ud Daoula s'ongageant à entretenir une brigade anglaise, qui assureran sa sécurité contre les ennemis du déhois et ceux du dédans, mais à l'entretion de laquelle les revenus d'importantes provinces étaient affectés. C'est par l'entretien d'une telle « force subsidiaire » que la Compagnie anglaise à pu aimener tant d'États indous à la ruine financière, puis au démembrement, quelquefois à l'annexion totale

La clause relative à Bénarès devait avoir de grosses conséquences. Le souverain de l'Aoude cédait à la Compagnie ses droits sur la ville et la province. Mais quels etaiem ces droits? Le ralja de Bénarès, Sheit-Singh, était-il un vassal de l'Aoude, ou un souverain indépendant? La question à jamais eté bien éclaireie. Pour sûr, l'acquisition était importante Benares est, dans l'Inde, la première ville de sainteté et la première ville d'industrio : si sainte, qu'il suffit au croyant de la voir pour être débarrassé de ses pêches, que les bier heureux redescendent du ciel pour y achever leurs pointences, que des centaines de malades s'y font transporter tout exprès pour y nouvir, et que des myria les de pèlerins y accourent de toutes les régions. Elle ne comprenait pas moins de 1700 temples, pagedes ou mosquées,

sans compler les autels, les reposoirs, les idoles, à l'angle de toutes les rues. En outre, Benarès était celebre dans le monde enner par ses belles fabriques de soie. Elle est assise sur cette magnitique voie fluviale à . Gunge Elle complait 200 000 habitants, et ses richesses étaient reputées incalculables

Le tribut que devait payer Snelt-Singh avoit éte fixe une fois pour toutes. Hastings s'était engagé à ne pas l'augmenter Pourtant, outre son tribut annuel, dès 1778, on exigea de lui 50 000 livres sterling, pour entretenir chez lui trois bataillous de cipayes en 1779, la même somme, plus une amende de 2000 livres; en 1780, encore la même somme.

Il se voyait acculé a la rume. Il fit offrir 10 000 livres a Hastings. Colui-ci les accepta. Qu'en voulai al faire? Il est certain qu'il garda le secret envers ses collegues du Conseil et la Cour des Directeurs; il n'est pas moins certain qu'il versa la somme intégralement dans les caisses de la Compagnie. Puis il se remit à presser le radja de crossantes exigences. Il frappa sur lui une nouvelle amende de 10 000 livres. Il lui demanda un contingent de 2000 cavaliers, quand le prince n'en avait en tout que 1300. Sheft, comprenant qu'on voulait le détrure, offrit d'un coup 200 000 livres. Hastings en exigea 300 000.

Pour les encalsser, il marcha sur Benards avec une armée et mit Sheit en arrestation (44 noût 1781). Mais alors la population, très vigourouse, fanatique, dévouée à son prince, se levatout entière, Quatro des compagnies qui escritaient Hastings. furent aneanties, les portes du palais enfoncées, le gouverneur général, qui n'eut un moment que 30 hommes autour de lui, en péril de mort. Il ne pordit rien de son énergie. Le radja, qui s'était évadé de sa prison en se laissant glisser dans le Gange à l'aide de turbans déroules, et qui s'était réfugié sur Lautre rive, à Raunagar, lai fit porter des excuses et des offres d'argent : Hastings ne répondit même pas. La destruction d'innouveau corps anglais, qui avait assailli imprudemment Rau nagar, l'insurrection embrasant la principauté tout entière. celatant a Aoude même contre le nabab vizir gagnant le Béhai, contraignirent enfin Hastings à évacuer Benarès, a se retirer dans la forteresse de Chonar, tandis que le radja lançait un

manifeste au peuple de l'Inde, parlant de lalayer de son sol sacré les usurpateurs errangers. Enfin l'arrivée des renforts britanniques permit à Hastings de disperser les insurgés et de reoccuper Bénarès. She'it dut se refugier dans le Bundelkhand Hastings n'osa pas annexer Benares, mais le prince qu'il y établit ne fut qu'in pensionnaire, le la Compagnie. Celle-ci, a cotte opération si hasardeuse, gagna une augmentation annuelle de rever us évalure à 200 000 livres sterluig.

Affaire des Begums de l'Aoude (1782). — Le nou veau souverain de l'Aoude cut a subir les mêmes exigences que son prétendu vassal de Benaies. Au resie, c'était un veau despote asiatique : ignorant, sensuel, vicieux, à la fois rapace et proligne, haî de ses sujets, meprise de ses voisins, ne se maintenant sur le trône que par l'appui de la brigade anglaise.

Pourlan. A trouvait l'entret en le celle-ci bien lourd à sos finances. Il sollicha la réduction de cette charge Hastings refusant dy consentir, exigeant, au contraire, toujours plus d'argent, comment le nabal vizir pour a' il se tirer d'affaire? Évidemment aux dépens de tiers. La mere du prince et la mere de son père vivalent uncorn, elles avaient exercé sur le dernier souverain, leur mari et his, une grande influence, acquis un douaire splendide, d'immenses domaines de nombreux sujets, elles avaient garde le trésor du feu nabab-vizir : 3 millions de livres sterling. Elles avaient pour capitale Fizabal, tandis qu'Asaf ed Dao da residait à Luknow. Peutêtre avaient-elles eu la main dans la récente ême ite de Bera vs et dans les equatives pour renverser le souverain de l'Aoude. Excellent était le prétexte ou la raison. Bastings et Azaf ud-Daoula tombérent d'accord : le tresor des de ux princesses serait livré a la Compagnie en deduction de la dette d'Azaf-ud-Daoula. Les terres des deux princesses furent confisquees. Pour la saisie du trésor à Fizabad, des troupes britanniques vincent prêter main forte, Comme les Begums résistaleur, on arrêta leurs ennuques de confiance, deux vieillards. On les tint au cachot pendant deux mois, pentêre fu entres soumis a la torture. Pour sauver leurs serviteurs, les princesses se résiguèrent à payer 4 200 000 livres. Telle est l'histoire de la spolia.

uon des Begums, dont les historiens ont tantôt exagéré. Macaulay), tantôt par trop attênue le vilain caractère

Politique de Hastings à l'égard des Mahrattes — Sous Baladji II Badji, le troisième Péshya héréditaire des Mahrattes (1740-1761, ', avaient commence à s'émanaper les chefs des dynasties guerrieres, le Guikovar de Baroda, le Holkar d'Indore, le Sindhia de Gwalier, le Bhonsla du Bérar. Ce mouvement d'emancipation s'accentua encore sous les Péshyas Madhao Rao (1761-1772) et Madhao II Rao Narayan 1774-1795). Pendant les années de jeunesse de celui-ci, deux hommes se disputerent le pouvoir réel , le Nana Farnavis, comme tuteur du jeune prince, et son oncle Raghóba (Ragounath Rao). Balta en rase campagne par son rival Raghoba, Farmivis, fit appel aux Angleis de Bombay et, moyennant la promesse de ieur ceder le port de Bassein et l'État de Salsette, s'assura leur secours (traite de Surate). Quo que les troupes de Bombay eussent déja mis la main sur Salsette, le gouvernement de Calcutta, tout d'abord, desapprouva le tradé. Pues Hasbings fut amene à en mieux apprecier les avanlages, mais les opposants du « triumviral » persistèrent dans leurs vues. La allèrent jusqu'à donner l'ordre aux troupes anglaises de retourner a Bimbay et envoyèrent le colonel Upton à Pouna pour négocier la paix. Par le traite de Pourandnar, ils obtinrent l'ilot de Saiselle en échange d'un district voisin de Baroon (Broach), plus 1 200 000 rouples pour les frais de guerre. Le traité avec Raghóba était annulé. Or le « triumvirat » se trouvait en désaccord non seulement avec Hastings, mais avec la Cour des Directeurs, qui avait approuvé le traité de Surate. Raghoba profesta par une le lre au roi d'Angleterre. En mars 1777, arrivait à l'ouna le chevalier de Saint-Lubia, qui se donnait pour un envoyé du coi de France, et chargé de conclure une alliance, Farnavis l'accueillit avec empressement

<sup>1</sup> Rappelons la ser e des Pesinas Lereddaires, di résidad à Popos et qui avait annule la dynastie us o de 8 vid., le Brigar I, confinee à Marcara Ge ion. Bo ac., I Rao (191478). Roi Pro 1914780. Baidji II ka ji (1780-1781 Mai bro Rai (1702 Noraya) Rao, Prère du pre edeul, el assassine en 17.3 Madbao li Rao Narayan (1704-1795). Baid, Rao (1795-1868), le dernier des Peshvas. Son dis acoptif fut le cé è re Nava Sabid, Pronime le la grai Cansurreccion de 1857.

La première guerre mahratte (1778-1781) , traité de Salbař (1782) - La Présidence de Bombay s offraya de ces relations entre la France (on était a la veille de la rupture en Europe) et le régent mahratte. La Cour des Directeurs désapprouvait hautement le truité de Pourandhar. A l'approche de la guerre française, au debut de 1778. Has 11 gs occupa Chandernagor sans difficulté Il autorisa le gouvernement de Bombay à conclure une alliance avec Ragnoba contre Farnavis. Il chargea Alexandre Elliot de conclure un traite avec le Bérar. Une colonne des troupes de Calcutta, sous se colonel Leslie, se mit en marche pour opérer sur la Nerbadla, de concert avec les troupes de Bombay : le gouvernement de Madras requi l'ordre de coopérer. à cette guerro. Les diverses colonnes britanniques agurent sans beaucoup de concert Celle de Bombay, sous Egerton, arriva, en janvier 1779, 🛊 18 milies de Pouna - mais, Raghóba ne li i ayant amené qu'un renfert insignitiant, elle se trouva dans un péril extrême; harcelee par l'ennem , elle ent grand'peine a faire retraite sur le village de Wargaon; la elle eut à subir une convention numbrante [15] janvier 1778), par laquelle toutes les conquêtes faites par les Anglais depuis 1,65 durent être restituées au Pésava. La colonne du Bengale, commandée par Goddard, était arrivée sur la Nerbadda, Hastings chargea Goddard d'obtenir par voie de négociations l'annulation de la convention de Wargaon, le retour su traité de Pourandhar, et la promesse que le Peshya n accueillerait pas les Français sur son territoire. Farnavis refusa; il sit alliance avec Haïder-Ali et le Nizam, il obtint le secours di Sindhia Madhava Rac et du Holkar Toukadu. Cependant la confedération mahratte n'était pas unanime, le Bhonsla autorisait le passage des Anglais sur son territoire et le Guikovar signait avec eux un traité pour le partage du Gouzerat.

En 1780, Goddard enleva la ville forte d'An nedabad, battit deux fois les troupes du Sindhia et du Holkar, conquit le port de Bassein. Les troupes de Bombay, sous Hartley, disperserent 20 000 Mahrattes. Une nouvelle colonne du Bengale, sous Popham, envahit les États du Sindhia, enleva ses forteresses de La lár et Gwallor. En 1781 (24 mars., dans le Malva, nouvelle

défaite du Sindhia par le colonel Camac Goddaid fut moins boureux et dut battre en retraite devant 60 000 Mahrattes

Hastings estimant très dangereuse cette triple alliance entre les Français, Haïder-An, les Mahrattes, auxquels menaçait de se joindre le Nizam. A force de négociations, il parvint a détacher le Sindhia de la coalition (13 octobre 1781) et à lui persuader de s'employer a retablir la paix entre les Anglais et la cour de Pouns. En 1782 (17 mai), il conclut avec lui le traite de Salban, auquel adhérèrent la plupart des chefs mahrattes, ét, après beaucoup d'hésitations, la cour de Pouna. Par ce traité, lé l'éshva était formellement reconnu par les Anglais (Raghóba n'obtenant qu'une pension) il recouvrait Bassein et une partie du Gouxerau, le Sindhia recouvrait cous sus cerntoires, à l'exception de Gwalior. En revanche, les Mahrattes cédaient aux Anglais les flots de Salsette et d'Elephania. Ils promettaient de n'autoriser sur leur cerntoire l'établissement d'aucune factorerie européenne (cee, éta i surtoit dirigé contre les Français)

Hastings Amougoa, des lors, la plus grande estime pour la bravoure et l'esprit pontique du Sindhia. Il fit de lui le pivot de sa politique dans le Nora-Onest A que que temps de là, il reconnui ses prétentions à la possession de Baroca et du Gohad Ne croyant pas possible, pour l'instant, d'éten les la domination britannique au delà de Bévarès et de l'Aoude, il résolut de laisser le Sindhia devenir l'arbitre, le maître et, s'il se pouvait, le pacificateur du Nord Ouest. Il en endait lui laisser les mains libres dans les États de l'empereur, dans le Rul peutana et le Pendjab, dans la majeure partie des pays mahrattes, à la condition qu'il re s'attaquât ni à l'Aoude, ni au Nizam, ni aux États pénnasulaires. En un mot, il consentait à une ligne le separation et tre deax zones d'influence.

L'Inde du Nord à la retraite de Warren Hastings (1785) — Quand Hastings quala l'Ir le au printemps de 1785, il laissait le Bengale complètement soumis, Bénarès à peu pres annexé, l'Aoude à létat de pays protégé, la présidence de Bombay agrandie aux dépens des Mahrattes, la présidence de Madras préservée contre la double attaque de la puissance française et des puissances indigenes. En même temps avait commence le grand rôle du Sindhia, qui grand.ra encore seus les successeurs de Hastings, John Macpherson (1785-1786), lord Cornwallis (1786-1793) et John Shore (1793-1798), presque uniquement occupes des affaires de l'In le peninsulaire.

Puissance du Sindhia dans le Nord Ouest. — In simple patel (ou maire de village) du pays de Sattara fut le perc de Ranadji le Sindhia, qui, d'abord simple porteur de babouches du Péhsva Baladji I Visnavath, devint, grâce à lui, un chof de guerre, se rendit maître de la mortié du Malva et fonda une les plus puissantes dynasties de l'Indoustan, Ranadji eut plusieurs fils, dont l'un, Dalladji, fut loé quelque temps avant la batanie de Panipat (1761), et dont l'autre, un fils naturel, Madhava-Rao, n'échapja qu'a grand peine à cette grande tuerie, ou périrent tous ses autres freres, Madhava, âgé de trente ans, restu ainsi le seul nerit et du Sindhia, Il prit part à presque toutes les guerres du temps, notamment à la reconquête de Dehli (1774), pour le compte d'Alam II, et à la conquête du Ruhilkhand. D'abord un des soutiens de Raghópa, nous l'avons vu signer avec les Auglais la palx de Salba.

Quelle politique allait il survre envers l'empereur Alam II, restauré depuis 4771 dans Dehl.? Devalt-il, lui un Indou, de religion indoue, se faire le serviteur du trône mongol, ce monument de la conquête de l'Inde par une autre race et une autre religion? Sans doute une telle politique devait lu repugner mais, en servant une autorité devant laquelle s'étaient tant ce fois inclinés les Anglais eux mêmes, ne pouvait il faire legitimer par elle ses plus nautes ambitions?

Un nouveau grand vizir de l'empereur Alam II in Persan, le brave et habile Mirza-Naljaf, travaillait loyalement à la reconstitution de rempire. D'abord il entreprit de so imettre les Djats de Bhaitpour. Il leur livra une bataille sanglante, à Barsana. oû, de part et d'autre, les contingents européens prirent part à l'action. Du côte des Impéria ix, l'infanterie regulière commandée par René Madec., le comte de Moidavre, les chevaliers le Crécy et du Dronce; lu côté des Djâts, la brigade de Sombre.

Voir c. dessis, t. Vb, p. 266

(Reinhardt). Nadjaf fut blessé en chargeant a la tête de ses cuirassiers; mais la victoire fut pour lui Sombre, qui avait ménagé ses hommes et fait retranc en bon ordro, passa le lendemanau service du vainqueur. Ce qui empêcha Nadjaf d'achever la conquête du pays, ce fut la nouvelle que l'empereur était assiegé dans son palais de Dehli par Zabita-Khan. Il courut au secours de son souverain et battit les Robillas à Panipat (1776) En 1779, il battit les Manrattes auprès de Mirath (Meerut) avec l'aide de la fameuse brigade de Sombre (mort en 1778), commandée par sa femme la Begum Joanna, souveraine de la nababie de Sirdannah. Cette brigade, organisée a l'européenne, devint le dernier espoir de l'empire mongol; car Mirza-Nad, af mourut en 1782, et l'indolent Alam II fut de nouveau le jouet des intrigues de palais. Pourtant, s. « grand était encore le respertiqu'on gardait a la maison de Timour, assure Rere Madee, encore que la presque totalité de la Péninsule eût été soustraite à son autorité, que pas un potentat de l'Inde n'osait prendre le titre de ros ». Rene Madee, qui dut quatter l'Inde en 1780, n'avait cessé de recommander au gouvernement et aux agents de la France, comme la scule politique raisonnable, de soutenir les drous de l'empereur. Hastings écrivait presque dat s les mêmes. termes (dec. 4783); « Nous devons prendre en mains la causc de l'empereur, si nous voulons assurer notre autorité dans l'Inde. » Mais ce rôle de défenseurs de la légitimité, les Anglais n'étaient pas encore en elat de l'assumer. Nous avons vu que Hastings le destinait au Sindhia Quand le prince impérial, Javan Bakht, vii., à Lucknow (mars 1784) implorer pour son pere le secours de l'Angleterre, Hastings lui donna le conseil de s'adresser à Madbava Dao

Par malhour, le Sindhia n'avait pas soulement à s'occuper de l'empire, avant tout, il entendait maintenir sa situation a la cour de Pouna, au sein de la confederation mahratte, source de sa puissance militaire. Que de fois, dans les moments les plus critiques pour la securité de Dehli, le Sindhia se verra forcé de courir à Pouna, afin de prévenir les indiques dirigées cootre lui, car le Pésliva était jeune et Farnavis n'était point s'int

<sup>1</sup> Voir c. dass is 4 VI., p. 202

Le Sindhia et Benoît de Boigne — Cest en 4784 que ie Sindhia s'ass ira les services du Savoisien Benoît de Boigne, le plus célebre des aventuriers europeens de ce temps. Boigne né à Chambéry en 1751, avait servi Jans les garnisons de France ou dans l'île de I rance (jusqu'en 1770). Pers il avait passé au service de la Russie et pris part à la campagne de l'Archips. 4770). Fast prisonoier par les Turcs dans une descente a Ténédos, relache as bout de sept mois, il avait couru des avontures en Perse, plus en Egypte, et oafin s'a ait ombarque a Suez sur un varsseau de la Combagnie britannique. Débarque a Madras, il s'y monve sans ressource, donne pour vivre des leçons d'escrime, puls s'ongage comme enseigne dans un bataillon de cipayes britanniques (1778). Il part ensuite pour Calcutta, est blen reçu par Warren Hastings et blontêt chargé par l'autorité ai glaise de visiter le camp du Sindhia sous Gwallor, Tres mal accuedli par le Sindhia, traité comme un espion, a so met au service de l'ernemi du Sindhia, le radja de Gohad qui avait déjà . Ecossais Sangster un corps de cipayes, un train d'artillerie. Blentôt, il acquieri dans l'inde un renom d'habilete miliane, plusieurs raijas sollichent ses services, Levassouli, le second mari de la Beguin Sombre, parle de lui au Sindhia. Celui-ci, qui préparai, une expedition dans le Bui lellahand, autorise Boigne à lever deux batallons, lu assignant des subsides en conséquence (convention de Mattrah, 1784 Boigne confie à Sangster, devenu son am., la fonderie de canons. Il cree des chantiers, des magasins, des fal riques d'armes, enrôle des déserteurs européens, embauche des officers français, anguais, irlancais, etc., instruit des recrues indigence. Il se aistrigue dans tontes les campagnes du Sindhia; en 1784, dans celle du Bundelkhand, il prend d'assaut la forteresse de Kal ln ger.

Le Sindhia protecteur du Grand Mogol — Avec un auxiliaire aussi précieux que Beigne, le Sindhia peut assumer le rôle de protecteur de l'empire — En octobre 4784, les divisions entre les généraux du Grand Mogol obligent celui-ciè se confici au Sindhia. En mars 4785, Madhava-Bao fuit son entree dans Dehli, se prosterne dovant l'empore m, lui offre ses services,

et, en échange, oblint de lui deux patentes; aune accordant au Péshva le titre de vice-gérant de l'empre, l'autre attribuait au Sindhia le commandement de l'armée imperiale commo délegué du vice-géranc. Du même coup, le Sindhia mottait la main sur le peuvoir impérial et se creait le plus glorieux titre à la bienvellance du Péshva. Le revenu des provinces de Dehli et Agra était assigné à la solde le ses troupes

Luttes du Sindhia contre les musulmans et les Radipoutes - Pour assurer les communications entre Dehli et ses États du Malva, le Sadhia, lès 1789, avait voult, metire la main sur la forteresse de Bagitagurh : ce qui lui actira une guerre contre oute la confedera ion des Rad poutes. Ils mirent sur p.e.l. 100 000 hommes at 400 canons Le Sindhia marcha contre éux avec ses reguliers mahraites, un corps de cavalerie et d'infanterie mongoles, sous Mohammed et son neveu Ismail beg, géneraix de l'empereur; enfin les contingents à leuro pecane sous Boigne et Lesteneau, fout cela constituait main tenant « l'armée impériale ». Elle livra le combat de Lalsot, près de Djaipour, qui dura trois journées mai 1787). D'abord les canons et les bajonneltes de Boigne firent merveille Mais. le troisième jour, Mohammed et Ismail-beg, avec presque toutes les troupes mongolos et 80 canons, passèrent à l'ennemi. Du moins, Boigne convert la retraite du Sindhia.

Ce qui avait provoque la défection des Mongols, c'était le mécontentement de teur noblesse qui craignait de perdre ses fiefs, les antipathies entre paiens et musaimans, et auss les intrigues à la cour de Deba, auxquelles l'empereur, qui deja trouvait incommode son nouveau protecteur, ne fut pas etranger. La défaite de Lalsot fut aggravée par d'autres échets et par la révolte de plusieurs chefs musulmans. Boigne lui même désespera un moment de la forque du Sindhia et fut à grand peine reteux à son service. Le probleme pol aque et militaire semblait, en effet, insoluble i comment maintenir l'empire mongol, su la noblesse mongole et inôme l'empireure se tournaient contre son défonseur? Comment achever la « reconquête in loue », su les Indous du Radipoutana se tournaient contre les Indous du Mabrata?

Le fils de Zabita-Khan (mort en janvier 1785). Gho il un Kadir, aussi turbulent que son pere, se mit en marche sur Debli, ca chassa la garnison malicatte, obtint audience d'Alam II, et, après une vive resistance de celui-ci, obtint de suppanter le Sindhia dans la favour impériale Pendant ce temps, le Sindhia était tenu en échec sous Gwaner, ses medleures troupes assiegées dans Agra; ar Ismail beget par Ghoulan. Kadır (nov. 1787) Au combat de Chaksara, près le Bhartpour, son infanterie fut rompue par les charges de Gnoulam, tandis que les bataillons de Boigne repoussèrent celles d'Ismail Toutefois, il fallut operer une retraite que Bo gne couvrit encore Heureusement, Ghoulam Kadır fut rappelé dans ses États par une invasion des Siklis, alors alliés du Sindhia. Dans l'Inver, le armée imperial, qui n'avait pas mieux réussi a obterir le secours de lord Cornwallis qu'auparavant celui de Warren Hastings, vint a Debli cetronver son , ere et de là cavoya une lettre au 101 George III, le suppliant de « restaurer l'autorité royale, de punir les rebelles et d'assurer le repos au peuple de Dieu ». Pois, menacé par Ghoulum Kádir, il se réfugia dans Bénares, où 4 mourut en mai 1778.

Le Sin lhia fit un suprème effort pour del loquer Agra, et cette fois Boigne iui assura la victoire sur Ismaï, beg (18 juin 1778) Mais l'empereur était en relations secrètes avec tous ses ennemis Boigne renonçait à la litte et se retirait à Luknow, où il reiro ivait son ami, le général Claude Martin, de Lyon, le richissime négociant, plus tard fondateur, dans Luknow, du nagnifique collège de la Martinière, et, à Lyon, de splend des etablissements. Pendant quelque temps, Boigne, associé avec Martin, ne s'occupa que de commerce

Le Grand-Mogol détrôné par les musulmans et rétabli par le Sindhia (1788-1789) La situation du Sindhia cant devenue très manvaise. la jalousie du Holkar et du Nana Farnavis ne lui laissait plus arriver de renforts. Ghou lam-Kadir et Ismail-beg se rendirent les mattres de Dehli et de la personne impériale (18 juillet 1788). Ils pouvaient assurer la restauration le la puissance musulmane. Ils ne surent que piller le palais et écraser la ville de contributions. N'admettant pas

que le trésor put être vide, Choulam remplaça l'empere e sur le trône par un enfant quelconque proclamé sous le nom de Bedar-Bakht. Il fit fouiller les dames de harem impérial et les dépouille de leurs joyaux. Il mit à la terture les serviteurs, fit flageller le vieil empereur et ses femmes. A la fin il fit arracher les yeux au melacureux souverain (10 août). Ses excès im aliénerent même son complice Ismail-beg.

L'approche de Sindhia et de la loyale Brgu n Sombre, celleci à la tête de cinq bataulons dressés à l'europeenne et de 50 canons, détermina ce l'rigand a évacuer la ville, non sans avoir mis le feu au palais et aux poudres (14 août 1788). Chau dement poursnive pur les Mahraties, il l'it raitrape, torturé, aveugle pen lu par les soldats du Sindhia 3 mars 1789). L'empereur avait été, aussitôt après la reprise de Dehli, reinstall's par le Sindhia. Ainsi le Grand Mongol, renversé et maltraite par les musulmans, devait sa restauration a un idolâtre!

Pour maintenir l'empire et sa propre situation, il faliait au Sindhia des troupes dressées à l'européenne. Or, depuis le départ de Boigne, les hataillons ci-devant réguliers étaient tombés dans la même indiscipline que les autres. Lesteneau ne pouvait se faire obéir des siens, qui, n'étant pas payés, se mutinaient. Le Sindhia obtint le retour de Boigne, celui ci renvoya les offic era indociles, paya les soldats et retablit l'ordre il forma jusqu'a treixe bataillons (12000 hommes avec 4000 cavaliers regoliers et 60 pieces d'artillerie. Sur sa brigade flotta le drapeau de Savoie, bleu avec la croix blanche

La guerre contre Ismail leg et les Radjouces ayant recommenté, la brigade rendit les plus brillants services. A la bataille de Pâtoun ou Pâtau, 19 juin 1790, elle dispersa une armée de 43 000 hommes, appuyée de 100 canons. Boigne fit son entrée dans Adjimir, baiti, de nouveau, le 10 septembre, aupres de Merta, une armée de 30 000 Radjoutes. Des forteresses imprinables furent enlevées d'assau ou capitulerent. Les organille ix chefs du Radjoutana implicièrent la paix

L'apogée de la puissance du Sindhia — Ces succès décidérent le Sindhia à augmenter le corps de Boigne II fut presque triple On forma trois brigades (Boigne, Perron, Fri-

mont, chacule a neaf bataillous all total 30 000 lantassins, 18 000 cavaliers et 240 can ins. Cinquanto deux districts, de Deh 1 à Mado ma, furent assignés à l'entretien de ces troupes. us produisaren, un reyer i annuel de 5 milnons et denn de francs. Boigne touchait un traitement de 4800 000 trancs, et un revenu foncier d'un million. Il devint « le roi du Doab ». Il avait son quartier genéral près d'Aligarh, un arsenal à Agra, des fabriques d'armes à Pahuel, Balandsmilder, Aligarn. Ses campements s'étendalent de Mirath à Kalpi. Pour faire produire à son var e fief des revenus suffisants, il s improvisa économiste, perfectionna l'assiette, la répartition, la perception de l'impôt. Ghobal-Rao d'sait de lai : « C'est un magicien : il fait des canons avec des pierres, du riz avec du sable, des heros avec des In lous, » Parmi les officiers, des Français, comme Perron, Frimont, Drugeon, Boarquer; des Susses, comme Hessing; des Anglais, comme Sm.th, Poolman, Sutherland; des Irlandais, com ne George l'homas des Italiens, comme les Jeux Filoze James Skinner etait fils d'un Écossais et l'ane Ralipo ite. Les soldats étaient de toutes les nationalifes orientales, Hadipoutea, Sikhs, Rohillas, Afghans, Tatars, Persans. Payés à jour fixe et d'avance (ce qui ne s'était jamais vu dans l'Inde, assurés de recevour lous les secours de l'art melical (autre no ryeauté , leur devouement au général egalait leur bravoure.

L'us rument ainsi perfectionné permit de briscr tous les obstacles. Ismailleg dut se rendre à Peiron et fut envoye prisonnier à Agra. In autre adversaire se présenta en la personne du Holkar A Malnar Rao, le premier des Holkar, un des combattants de Panipa. 1761) mort en 1765 à suxante seize ans, avait succe lé une sorte de à s'aloptif, nou de la même famille, mais du même clan, désigné par la bru du vieux souveiain, l'iabile et énergique Alialya-Bai. Il s'uppelait lo ikadj. Il avait alors quarante aus et devait en régner trente. Il conçut une violent palousie contre le Sindhia. Lui aussi possedait une petite ar nee disciplinée à l'européenne, forte de 4 bata dons sons le Breton du Drenee, plus 35 canons et 30 (00 uréguliers. Dans la bataille du defilé de Lawhairi (20 septembre 1792), cette armée, commandée par le Holkar en

personne, viut se heurter à 9000 des réguliers de Boigne. Entre les officiers européens des deux camps, c'était une guerre presque civile. On n'en combathit, pour l'honneur du drapeau, qu'avec plus d'acharnement. Boigne remporta une victoire sangiante. Presque tous les officiers européens du Holkar se firent tuer; 38 de ses canons furent pris. Dès lors l'eessa de se poser en rival du Sindhia.

Le Sindhia, malgré ses victoires, gardait deux craintes : celle d'une invasion afghane qui d'ailleurs ne se produisit pas,, celle de la paissance anglaise. A plusieurs reprises, il essaya de tâter celle ca par exemple, lorsqu'il émit, au nom de l'empereur, la prétention d'intervenir dans l'Aoude. Sur les avertissements très nets qu'il reçut de Calcutta, il se tint coi. Il comprensit parfaitement, et Boigne ne lui laissait pas ignorer, qu'aver son armée régulière il pouveit battre des Mongols, des Badipoutes, même des Mahrattes et des Sikhs, mais que, n'étant qu'une copie de celle de la Compagnie, c'est-à-dire moins l'ien recrutée, oncadree et exercée, surtout bien moins nombreuse, elle ne prévaudrait pas contre les regiments natifs, encore moins contre les régiments européens de la Grande Bretagne. Il so garda de chercher un conflit et se maintint dans la zone d'activité que lui avait assignée Warren Hastings.

Fin du grand Sindhia (1794); premiers actes de son anocesseur. — Le Sindhia, maître de l'empire mongol, vain queur des Radipoutes et du Holkar, décore par Alam II des titres les plus magnifiques, n'était toujours, au sein de le confédération mahratte, que le patei de son village et le « porteur de babouches » du Péshva. Parmi ses plus grands succès, c'était toujours du côté de Pouna qu'il regardait, même à Debli il n'était que le délègué du Péshva, « vice-gerant de l'empire » En juin 1792, quand il parut à Pouna, il attendit humblement, pendant dix jours, une audience de son souverain; le jour venu, il se mit au dermer rang des officiers de la cour, appelé devant le jeune Peshva, il s'agenouilla, lui retira ses vieilles babouches, lui en chaussa de ne ives, en murmurant « Tel était l'office de mon père, et tel est aussi le mien. » On disait de lui : « Madhaya est devenu un souverain en se qualifiant de servi-

teur. • En 1794, il reparet à Pouna, et la faveur que lui lé moigna le Peshva excita au plus hant point la jalousie il i Nana Farnavis. Il mourut tout à coup le 12 fevrier. On raconta que c'était d'un acces de fièvre. In récet indigene, dans le Tarikh i Mousafari, assure qu'il succomba sous les coups d'assassins envoyés par le Nana Ainsi finit le plus grand homme qu'ait produit la terre mahratie. Ajoutons que, peu le temps après, le jeune Peshva trouva si lourde la tutelle du Nana qu'il s'y déroba par un suicide.

Le grand Sin lha, no la sant pas d'enfants. Il avait désigné pour son successeur Daoulat-Rao, fils d'un de ses neveux, et alors Age de quinzo ans. Daomat ent d'abord à s'occuper de la succession de Ponna, et, après quelques variations, se décida en faveur de Badu Rao, fils de lancien prétendant Raghóba Badji fut élu Daoulat contr.bua egalement à la disgrace du Nana, q n finit ses jours dans une demi-captivité. Moins sage, moins politique, et auss, plus vindicant et plus cruel que son grand oncle, il fut en querelle avec le nouveau Péshya, dont il pilla la capitale, avec les ministres de celui ci, dont trois furent arrêtés et décapites, avec le Holkar, qu'il poursuivit de sa haine, enfin avec le N.zam., aux bataillons duquel ceux de Boigne livrérent batalle à Boder Celle in tale tuerie entre officiers europeens degouta Boigne de son nouveau maître. Il prévit aussi le moment ou Deoulal entrerait en conflit avec la Compagnie Or nous connaissons ses pronostics sur un tel conflit. En septembre 4796, il prit conge du jeune Sandhia, laissant a Perron le commandement de ses brigades \*

En som ne si la maison des S ndh 1, entre les années 1784 et 1796, a pu jeter un grand éclat, c'est que les puissances voisines,

I be Boigne arriva or Anglowers on 1707 When realish and Under our par le commerce que par les profits de commandement, une fortune de 6.385,000 france le 11 juin 1708, il éponsa une ét gree Me d'Obmond II etanosale à in Revolution française comme son commatrique asoph de Maistre Politant II séjourna en France fan qu'il put. En 1802, il se fixa dans savi e navale. Chambery a aquene il fit en 1822 un don de 3.584,850 fr., et que in a élève le mon incre. Le fintaine des fléphants. Sons l'Empire, i fot president au Conseil genéral du « départemen du Mont-Blanc ». En 1844, il recevir. Six sisse: I fut foit comte par le roi de Samagne 1822 et mouvet le 21 un 1830 I n'ent pis d'enfarts de son mariage avec Mê d'Usinond, d'ine intérieure 1788, àvec la fille d'un commel persai procèdent les comtes le Boigne du xixè sielle.

l'empereur, l'Aoude, les Rouillas, étaient entrees en pleme decadence, que celle des Afghans ne s'exerçait plus dans I Inde, que celle des Sikhs n'avait pas commencé, que celle des Anglais observait dans le Nord-Ouest une politique d'abstention Le Sindma profita d'une sorte J'interrègne.

## II. - L'Inde péninsulaire.

État de l'Inde péninsulaire en 1767. — Les puissances de l'Inde péniusulaire au lendemain du traité de Paris 1763). etaient : les Français, reduits à la possession des cinq villes, les deux Présidences anglaises de Madras et Bombay, le nabab du Carnatic, le vieux Mohammed-Ali, dont les Anglais occupaient toutes les places fortes, mais qui, n'ayant formedement abandonné m la divanie in le nizamat, se considérait comme un prince indépendant et même comme le suzerain de la Compagnie , le Nizam, Ali, meartrier de notre protege Salabét (1761) et son successeur; es radjas de Tandjaore et de fravancore, suzerains des princes Polygars; le samorin de Calicut, et encore les Mahiratios, representes lei non par les dynasties ou Sindhia, du Holkar, du Garkovar, mais par la cour de Pouna et par le Bhonsla du Bérar Entre le N.zam e. leur protégé Mohammed-Ah, entre celui-ci et les peuts dynastes in Sud, dont il ne cessuit de convoiter les possessions, le très fa hie gouvernement de Madras avait grand'peine à maintenir la paix : il ne pit empêcher les injustes entreprises de Monammed Ali et fut même contraint de s y associer; il ne put empêcher l'invasion du Nizam dans le Carnatic en 1756, ou il commit d'als mina les ravages, ni ses guerres contre les Mahraties. Après sa secondeinvasion du Carnatic, la Presidence se crut illigée de conclure avec le Nizam le traite de Haïderabad, par lequel la Compagnie s engageait i lui payer, en échange de sa renonciation à sa suzerameté sur le Carnalie, une somme de 700 000 reupies, à mettre un corps de troupes reglées à sa disposition, à lai faire, en outre, un présent de 800 000 roupies (d'intinaturellement le nabab Monammed Ali fit les frais. Ainsi la Presidence considérait si blen le Nizam comine une palassance que non seuloment elle le couvrait d'or, mais qu'elle s'engageait, elle si peu belliqueuse alors et si demante de forces, à l'assister dans tous les actes de sa fantasque pohaque

L'ancien royaume de Maïssour. — A toutes ces puis sances relativement anciennes fendait à s'en ajouter une autre , celle de l'aventurier Haider-Al, cans le royaume de Maïssour (Mysore). Disons d'abord ce q clait le royaume. Du v° au xu° siècle, il avoit formé un Etat, morcele ensuite entre plu sieurs pet is princes, il s'était reformé en partie, grâce à la preponderance acquise par l'un d'eux, descendant d'un mustre kchatrya, le néros Viojayaraoj, auquel se rattachaient, mais seu lement par une série d'adoptions, les radjas du xvii, s'èc e.

Ce royaume, outre sa capitale d'alors, Mucara, comprenait les vides de Maissour, Dindigal, Bangalore, Seringajalam oute de Seringa ou Vichnou). La population était de race et de langue dravidiences, parlant le dialorte fondia sur la côte ouest et le minout dans la partie est. La religion était indouc et le système de gouvernement tout indien. Les raljas maissouriens du xvino siècle, tout occupes de leurs plaisirs, laissalont le pouvoir effectif à des ministres ainsi le radja Chikka Krishnaradj. 1736-1766) aux deux frères Deoradj et Nundjeradj. Ce dernier fut un fidèle ailie de Dupleix.

Débuts de Haïder-Ali. Parmi les efficiers de Nindjeradj était un aventurier mus ilman nommé Haider-Ali. Petit-fils d'un lerviche qui se pretendant de sang arabe et du sang du Prophète, fils d'un peon (soldat collecters) au service du petit nalub de Serah, Hailer-Ali était entré dans l'armée lu radja de Maïssour et s'était elevé peu a peu dans la hiérarchie militaire indoue Chargé de garder le nid d'aigle le Dindigal, il enrôla to it ce qui se présenta de descriours et le vagabonds, les entreunt par un pil age methodique du pays et aevint un grand chef de guerre. Il élait absolument illettré, mais savait calculer le tête, tenant ainsi la comptabilité de ses troupes et de sa province. Ce petit fils d'un saint était tolerant, presque indifféreit en matière de religion. Ce for un ne commit jamais de cruaulés inutiles. Très brave, il avait l'instinct de l'art

militaire, un grand sens politique, une ambition démesurée Profitant des mutineries qui ecla erent parmi les troupes du radja, des divisions entre les deux frères. Deoralj et Nundjeradj, qui se partageatent le pouvoir, il finit par s'imposet au radja, se fit inféeder, sons prétex é de payer les troupes, a moitie du royaume. Il agissait avec le radja exactement comme la Compagnie anglaise avec les dynastes de l'Inde. L'État qu'il dominait ainsi, il travaillait a l'agrandir en guerroyant contre les Mahrattes. Il profita des guerres de Lally-Tollen la pour conquérir les territoires d'Anna, le Baramutal, se fit céder par Lally celui de Tinagar (1760), hat it es troupes anglaises envoyees contre la Son intervention dans la guerre de Carnatic allait assurer la victoire à mady, qu'il l'sondain une contre révolution le rappela, lans le Maissour. La reine mère avait excité son fils contre l'incommode protecteur. Les tro ipes royales assiégèrent Haïder Ali dans le palais. Il parvint à s'échapper, à rejoindre ses troupes, mais il dut d'abord céder aux Mahrattes la province de Baramabal, lour verser 300 000 roupies. Labre alors de se teurner contre le radja, il batat les troupes royales, se fit livrer la totalité des revenus du royaume, réduisit le souvernin à la condition d'un simple pensionnaire. Il ne le détrôna pas, mais, jusqu'a 1199, la dynastie legi ime devait misérablement végeler dans Marcara, tandis que Huïder, puis son fils, régnaient effectivement dans Seringapatam. I. se passa la le même phen mene qu'entre le puissant Peshva de Pouna et la vicille dynastic mahratte de Sattara. Il y cut cette différence qu'un royaume indou venait de se transformer en un État musulman Toutefois Haïder se contenta des simples titres de nabab (gouverne ir) on de khan, saus assumer le titre royal ile sultan

La situation générale était favorable à ses ambitions Pondichery veus t de succomber (1761), mais les Anglais étaient affaiblis par leurs victoires mêmes; les Mahrattes veusient d'être écrases à Pampat, l'empereur battu sous Patna, les autres dynasties reduites à l'impuissance. Il y out là ur ensemble de circonstances favorables qui, pour Haider-Alt, dans le Sid, comme pour le grand Sindhia, dans le Nord, per-

mment a un nouvel État indigène de jouer un rôle considerable.

Haïder-Al. s'empara de Serah, Bal.pour, Gouti, Harponelly, Rai Loug, Chitaldroug, ces derniers vrais nids d'aigle. En 1762 il conquit la province maritime de Bednore, avec son poit de Mangalore, puis Souda et la nabable de Savanore, ce qui étendit ses domaines jusqu'a la Kistna. Cette acquisit on avait i inconvenient de le rendre voism des Mahrattes. A plusieurs reprises ils envahirent ses États, mi imposerent des cessions de territoires et de lourdes contributions de guerre. Eux partis, il reprenant le terrain perdu mais c'était toujours à recommencer.

## Première guerre de Haïder Ali contre les Anglais-

En 1767 se forma contre Haïder Ali une coali ion entre la cour de Pouna et le Nazam, que durent suivre les Anglais de Madras, hés par leur traité de Haîderabad, de fut la première guerre le Haïder-Ali contre les Anglais. Ceux-ci ayant cavoyé un fable corps dans le Baramanal sous le colonel Smith, un revirement s'opéra : le Nizam, inquiet, fit alliance avec Haïder, le corps de Smith, cerné à Trinomaly, fut tres maltraité. Haï let envoya dans le Carnatic 5000 cavaliers, qui ravagerent tout le pays jusque sous les murs de Madras et failment surprendre la ville. Haïder et le Nizam ayant été battus près d'Ambour, le Nizam demanda la paix. Un traité fut signé entre lui, les Anglais, le nabab du Carnatic (février 4768). Le Nizam contirmait l'autonomie du Carnatic, l'acquisition, par les Anglais, des Circars, de Balagaut, une province de Haïder. En échange, ils mettaient à sa disposition deux bataillous de cipayes et six canons, Haïder était declaré usurpateur et rebelle par le Nizam, son supérieur dans la hiérarchie mongole. Les Anglais de Bombay lui prenaient Mangalore et ses possessions du Malabar. Ceux de Madras lui faisaient la guerre sous le nom de leur nabab du Carnatic. De ce cête, ce fut Haïder qui prit l'offensive ; il battit le colonel Wood et lui pri, ses bagages (1768). En 1769, il envalut de neuveau le Carnatic, fit par deux fois visite aux Français de Pondichéry, menaça de plus près Madras. Les Anglais, terrifies du danger que courait leur métropole, traitèrent (4 avril 1769 aux conditions suivantes : restitution mutuel e des conquêtes; alhance defensive. Un traite à part fut

conclu avec les Anglais de Bombay. Haïder leur concédait le monopole du poivre; en revanche, ils lui fourniraient des canons, des fisils, des minitions. L'aventure se terminait à l'honneur et à l'avantage de Haïder. Son nom se répandit dans l'Inde et devint célèbre à Paris comme à Londres

Les Anglais ne surent même pas observer le traité du 4 avril Quand Haider fut, en 1770, attaqué pai les Mahraites, ils restèrent neutres, malgré la clause de l'albance défensive : neutres par indifférence et par impulssance Cem. Haider ne devait pas l'orbher. Comme les Anglais continuaient à soutenir leur nabab du Carnatic dans ses guerres les plus injustes contre le l'andjaore, les Polygars, etc., cela créait un monde de princes mecontents, sans parler du cri des populations rançonnées et pillees Haïder apparaissai, a tous comme un liberateur. Entin nous connaissons ses sentiments d'ain dé pour les Français. Or la guerre d'Amériq de avait commencé.

L'Inde péninsulaire pendant la guerre d'Amérique — En 1778, avant que la declara ion de guerre fût officiellement connue, les Anglais firent main basse sur les établissements français. Chandernagor, Mazulipatam, Karikal, Yanaon tombérent sans résistance. Pondiciéry fut sommée le 9 août L'escadre de Tronjoly, après un combat indecis contre l'escadre anglaise (10 août), emgla ve sue sud et ne repartit plus Au milieu d'octobre une brèche fut ouverte par les batteries anglaises dans l'enceinte de Pondichéry, le gouverneur Bellecombe fut contraint, en présence des colones d'assaut déjà prêtes, à signer une capitulation Elle fut très honorable, mais les fortifications furent rasées. Mahé succomba ensuite (mars 1779) sans avoir tiré un coup de canon.

## Deuxième guerre de Haider Ali contre les Anglais

Les Anglais de Tallitcherry avaient e icourn la colere de Haider-Ali en souter ant centre lu, un de ses vassaux rebelles Dep us longtemps il faisait ses preparatifs, recevant de France des armes et des munitions, corôlait des deserteurs europeens, disciplu ann les recrues indigénes Il avait conclu la paix avec les Mahrattes; il comptait sur le Nizam, toujours mecontent des Anglais. Tout en faisant féliciter ceux et de le ir succes à Pondi-

chery al leur avait signific son opposition à la le autaque contre Mané, attenda que celle ville elait située sur le territoire d'un de ses vassaux, le racja de Malalar. Puis il déclara qu'il ne lour permettrait pas l'ox ipei Gontour, qu'ils s'étaient fail cedet par un L'ère du Nizam. Or Contour était un port, et les Angiais entendaient fermer l'Inde à tout l'ibarquement français. Un de schement qu'us envoyerent pour occuper Gontour fut arrêté par Haïder-Ali et contraint de reculer. Une coalition se forma contre eux entre Huïder, les Mahrattes le Nizam La Presidence de Madras en oignit à ses troupes, renforcées et comman lées par le colonel Basite, de passer outre et de franchir la Kistna jun 1780). En réponse, Haller, avec 100 000 hommes, 100 canons et le corps français de Lally, qui venait de quiter le servico da Nizam, marcha dicit sur Arcote. Une seconde armée du Maissour menaçait Tall.tc.ierry et une troisieme Madoura. On annouçant que les Mahrattes du Bhonsla se prepara ent à envahir l'Orissa Fritannique. Une flot e française était en route pour l'Indous ai . La situation des Anglais devenait embque.

landis que Haider Ali assiègeait Arcote (août 1780) son his Tippou Samb écrasait le torps de Baillie. Ce général anglais, ayant vu tous ses cipayes détruits, son lieutenant Fletcher tué, n'ayant plus que 400 hommes a ito ir de lai, du capit der. Encore, la moltie des survivants furent massacrés par les Maissouriens — Lally, Pimorin et d'in res Prançais, en exposant leur vie, parvinrent a en sauver 200

Quand la nouvelle de ce l'ésastre parvint à Calcutta, Hastings se nâte d'expédier sur Midras le général Eyre Coote, avec 580 Europeens et 630 md gènes. On demanda du secours au nabab d'Atcote, qui fit la sourde oreille, au calgu de Tandjaore, qui n'avait que trop Je guels contre les Anglais. Du moins, Hastings s'assura la neutralité lu Bhonsla et, en lui restituant trontour celle du Niza u

Haider Ali avait profité de sa victoire pour presser le siège d'Arcote : la ville fut prise d'assaut le 31 octobre et la citadelle capitula le 3 novembre. Elles fucent aussitôt mises en état de défense par les mêmes ingénieurs français qui avalent aidé à la capture. Toutes les autres places du Carnatic, sauf Vellore, Vandavachy, Permacoil, Chinglepet, succommèrent. Eyre Goote, qui disposant le 70 d'hommes, dont i 700 Européens, finlever le siège de Vandavachy. Il se primarai à poursuivre ses aucces lorsqu'une flotte française apparait. Pondichery s'agnant on dut désarmer les habitants et brûler lous leurs haleaux.

l'india que la flotte française, 7 vaisseaux de ligne et 4 frégales, entrait en rade de l'ondichéry, puis se rebrait pour chercher de l'eau. Haider-Ali avait repris l'offensive. Le 18 juin 1781, Eyre Goote, ayant attaque la pagode fortifée de Chillambaram, fit repoussé avic de grosses peries.

Ce succès enhard t par trop Haïder-Ali, car, le 4" juillet, il accepta une bataille rangée aupres de Porto-Novo et la perdit

L'object I des A glass était ma ntenant Arcote. Pour sauver cette place, Haider accepts une nouvelle bataille aupres de Conjévéram. Il occupa une si bonne position et éntretint un leu si no imi sur les assaillants que la première ligne anglaise se rejeta en désordre sur la seconde Sul avait alors fait charger sa cavalerie, les Anglais étaient totalement detruits (27 juillet). La nuit les sauva. Au matin du 28, ils apprirent la retra e des Maissouriens. Les purent donc tirer les salves de victoire. Cependant il n'y avait de vivros ni dans leur camp ni mêmo à Madras. Tout le pays était contre eux, fournissait d'espions Haïder-Au, tandis qu'eux nièmes ne pouvaient rien savoir de ses mouve nents.

Un nouveau g. overneur, Macartney, Atait arrivé le 22 join 1781 a Madras. Son premier soin fut d'enlever tous les postes des Hollandais, alors alliés de la France, et d'occuper le port de Negapatain L'Inde, cette fois, était hermétiquement fermée. Il imposa au nabali lu Carnalie un trai é qui affectant tous ses revenus, pour cinq années, aux frais de la guerre.

At début le 1782, ce fut Haider qui recommença les hostilités par la prise de Chillore et le siège de Vellore. Les Anglais, au prix J'un violent combat, parvinrent a ravitailler cette l'ermère place (janvier, Mais le 10 février, Tippou, avec 10 000 cavalters, 10 000 fantassins, 20 canons, les 400 K iropéens de Lally, aneantit augres de Tarajaore la prêne année le Blanwille.

Lany décida la victoire par une charge à la baionnette. Puis il se prodigua pour sauver les vainces.

Jusqu'a cette houre les forces eu roi de France n'avaient guère aide les Maïssouriens. Ce fut seulement en avril 1782 que commença la brillante campagne pavale du bailh de Suffren 1. Eile n'intéresse la peninsule indoue que par le del arquement a Porto Novo de 2000 Français, qui y furent rejoints par l'ippou, et par la prise le Goi lelon Le 29 avril, on apprit la paix conclue par les Mahrattes a Salvair. Eyec Coote proposa au Maissour d'y accèler Haider répondit en affirment sa fillelite a l'alliance française. Or, peu de temps après la quatrième ba ai le pavale de Suffren Haïder meurait à Chittore (décembre 1782, a l'âge de quatre-vingts ans

Continuation de la guerre sous Tippou Sahib. - Son entourage tint cette mont secréte pour que son fils, occupé dans l'Ouest à combattre les Anglais de Bombay, sût le temps d'accourir. Tippou rassembla sous Veilore Larmée du Carnatic, regut le serment des officiers, paya aux soldats la solde arrierce et fut acclamé sultan le Maïssour. Il fut rejoint par un important renfort français. Il avait ma otenant 100 000 soldats indigènes et 4300 Europeens. Lyre Coote ne disposait que de 11 300 natifs et 3000 Européens. Le 13 janvier 1783, les deux armées étaient en presence a pres de Vandavachy, et il semblait que le dernier jour de la domination anglaise allait se lever, quand tout à coup Tippou demantela la forteresse d'Arcote, évacua le Carnatic et s'eloigna dans la direction de 10 iest. Il y était rappele par une invasion de l'armée anglaise de Bombay, rendue disponible par la paix avec les Mahrattes. Elle comprenait, sous le genéral Malhews, 8 l'ataillous de cipayes et 1200 Européens. Elle avait conquis Bednore, Onore, Ananpore, Mangalore, bref tout le Litoral du Maissour Le 9 avril 1783, Tippen tombast sur elle a rimproviste II reprenait la ville de Bednoré et presque toutes les places perdues Il ne restait plus d'Anglais qu'à Mangalore (696 Enropeens et 2850 natifs, Pour le siège de cette place, Tippou

<sup>1</sup> Your Joseph \* Y f p. 560 . Your Joseph ( 803

disposait de 60 000 cavaliers, 30 000 c.payes, 600 fantassins français sous le colonel de Cossigny, plusieurs corps européens, dont celui de Lally, et 100 canons

Le poste de combat qu'il avait dû al andonner dans le Carnaille était mainterant compé par le vienz Bussy, arrivé dans l'Inde avec la troisième escadre française. Il avait à défendre Gondelour contre les Anglais. Le 13 juin 1783, il reponssa un assaut, qui leur coûta 900 soldais et 62 officiers européens. Mais le 25 il échona dans une sortie, où le sergent Bernadotte, le fe tur roi de Suède, fut blessé et fait prisonnier. En somme a situation génerale restait excel en e ; su la côte du Carnatic, on résistait dans Gondeiour, sur la côte de Coromandel. Mangalore était sur le point de succomber, le 20 juin, Suffren avait livré sa cinquième bataille navale et rejeto la flotse ar glaise sur Madras. Tout à coup surviet la nouvelle le la paix de Versailles.

Par cette paix les Anglais nous rendaient les cinq villes, avec des termioires plus compacts et plus vastes qu'au traité de 1763 Mais ils sauvaient leur empire indien

l'ippou, qui, sous Mangalore, venait de livrei un assaut le 4 juillet et en préparait un nouveau pour le 11, fut desespère de cette paix. Du moins il consentit à la suspension d'armes qu'avat, acceptee Bussy. Il dut souffrir que Mangalore, où la garnison en etait réduite à dévorer les vautours et les chacals nourris de la chair des morts, fût deux fois ravitaillée par la Notte britannique. Toutefois cette garnison écait à ce point réduite par le feu et les maladies que son chef, le vaillant Campbell, offrit, non de capit der, mais de « se reurcr ». Tippou se hala d'accepter, car le siège in avant dejà pris une année et coûté la moine de ses troupes. La reddition eut heu le 2 jan vier 1784. Puis, le 12 mars, Tippou consenut a un traite de paix, sur la base de la restitution mutuelle et genérale de toutes les conquêtes. Encore une fois le Maissour sortait victorieux de son ardente lutte contre la Grande-Bretagne. Il avait battules Anglais sur les deux ravages. Il apparaissait comme la premier État militaire de la Péninsule et l'espérance de tous les opprimés Il comprenait alors, outre l'ancien Maissour, des

territoires doubles en étendue de celuser <sup>1</sup> et où re se parlaient que des diaiectes dravidiens <sup>2</sup>. Cet Etat était donc l'expression politique d'une veritable nationalité, mais qui sugnorait et s'ignore encore.

Gouvernement de lord Cornwallis (1786 1793). -Après la courte administration de Macpherson (1785-1786), le veritable successeur de Warren Hastings, a Calculta, fit lord Cornwallis Apres deux parvenus de génie, Elive et Hastings c étut un homme de la haute aristocratie, un parfait gentleman, qui arrivait au gouvernement général de l'Inde. Ne en 1738, i. avait servi lans la guetre le Sept ans, para à la cour de Fréderic II il passait pour nu militaire. En 1762, la mora de son pere le fit lord la même année, il fut nomme colonel et aide de camp le George III. Pendant la guerre d'Amerique, il remportales petits succes de Camdon et Guilfora, mais signa la mémorable capitulation de Yorktown. Dans l'Inde, il allait être surtout I homme da 101 e de William Pitt, et, par eux, maître absolu des ressources financières des royaumes britanniques et de la Compagnie, sór de recevou to yours des renfores, sán l'être toujours approuvé. Sans ave « du gen e, du noms a elect applique, froid, nabile, resolu, tres sage pointique, courtois et nomain envers l'ennemi. — Son administration de l'Inde, ceincidant avec les guerres de la Révolution, peut se résumer en ces termes : lutte contre Tigpon-Samb, l'allie de la France, galsio des colonies françaixes; constituțion aristocratique de a propriéte foncière cans le Bengale.

Caractère de Tippou-Sahib. — Lepou-Sahib, né en 1749, heritait à trente quatre ans de l'empire de Maïssour. A la différence de son pale il était un lettre. Sa mère croyait avoir of tem sa na ssauce en priant sur la tombé du saint marabout lippou, donc elle lui donnà le nom a il fut donc un dévot mus ilman, plus intolerant qu'Aureng-Zehan même.

I Andrea Massour Remore avic Mango ort Mannor avice in ord, residues to Scrah, Salan re, Souda, Karanoul, Kadapah, royanine de Courg, antien royanine de Langalore territoires d'Anikal, Jaramahat, Godd, Bellary in a chrong esc

<sup>2</sup> land a lest, ma ayolais et canarais à lor est

<sup>3</sup> Voir theresons. VI p 8:4-877

renversa des pagodes, opera de force des conversions à l'isla misme, persécuta ses sujeta du Courg et du Malabar pour extirper chez eux l'antique isage de la polyandrie, A l'occision, a fut cruel pour les idolàtres, pour ses prisonniers anglais Tres laboricux, il se levait avant le jour, voulant fout savoir, los finances, l'agriculture, les sciences de l'Europe. Il soulagéa le pauvre laboureur, releva les industries du pays canarais, se fis aimer du peuple. Les Angla s constataient que le Maïssour était l'État le mieux gouverné et le plus prospere de l'Indoustan. La cour, si simple sous son pere, devint fastueuse sous Eppou , on vantait ses jardins de Seringapatam, ses élophants richement caparaçonnes, ses tigres à colliers d'or, les joyanx de son trésor, les danses de ses bayadères. Seul des souverains de l'Inde, il osa prendre les titres royaux (sultan et padishah), frapper la monnate à son coin, en envoyer, comme par défi, à l'empereur

Il était auss, brave soldat, a issi hardi cavalier que son, ere, mais peut être moins bou stratege. Il nut dues sa politique ce que son père n'y avait pas mis, une passion fougueuse. Il haissait les Anglais . Il les méprisait pour les avoir vus battre tant de foss par son père et par lui. Il ne se rendait pas compte que les temps étaient changés et que, par l'avènement de Cornwellis, les forces d'une Compagnie de marchands allaient avoir pour reserve toutes les forces de la Grande-Bretagne Tippou fut une des victimes de la Révolution française, sar il expia les craintes qu'elle inspirant, pour l'Inde, à l'Angleterre.

Ses reformes économiques et financières lui permirent de se constituer un trésor de guerre, que certains évaluaient à deux milliards. Son armée comptait 430 000 hommes, dont beaucoup. efaient dressés à l'européenne, 2000 canons, 700 éléphants, plus les corps français, entre autres cel n de Lally. Ses principales forteresses étaient Seringapatam, Bangalore, Manga ore, sans compter les nids l'aigle de Savandroug, Holydroug, Raidroug, Outradroug, Chitraldroug.

<sup>.</sup> An Bran ask M secure or nortre an groupe on bons articide cleat an agrequi est en from de fishrer in foropéen. Le mécan sme don le jeu amass : cant le suiten Tappou s'est détraque

Première guerre anglaise contre Tippou (1790-1792). — Entre un gouverneur auss, résolu que Cornwall s et un sullan anssi ardent que Tippou, les occasions de conflit ne pouvaient manquer. Outre les Anglais. Tippo i avait trois ennemis naturels : la confederación mahratte, le Nizam, le nabab du Carnatic II comptait avant tout sur les Français Des 1787, il avait envoye trois ambassadeurs a Versailles; mais à Versailles on avait alors d'autres soucis que l'Indousian Bientôt s'éleverent des litiges a propos du radja de Chinka, vassal de Tippou, et qui tracassait l'établissement anglais de Tallitcherry, situe sur son territoire, à propos du radja de Travancore, alué de la Compagnie anglaise, en lutte contre le radja de Cocam, vassal du sultan, à propos de Cranganore et Jaycottah, établissements hollandais, que menaçait le Maissour En septembre 1788, lord Cornwillis enjoig at a Hellon I, gouverneur de Madras, de s'employer à resoudre les litiges de frontière, mais de considérer toute attaque contre Travancore comme un casus belli. Or, en décembre, la cavaler e de Tippou se mit à dévaster le nord de ce roya ime

Lord Cornwallis n'eat pas d'hésita ion. Lo 1° pain 1790, il farsait allianco avec les Manrattes, le 4 juillet, avec le Nizam. Ainsi trois paissances : chrétienne, paienne, musulmane Chacun des trois coalises ne devait conclure la paix que de consentement des deux autres; les conquêtes seraient partagees également ; les Mahrattes reconvecraient les territoires usurpés par le Maïssour, les radjas du Malabar seraient émancipés de sa s izeraració. Comme Hollond s'obsunait à prêter a Tippou des intentions pacifiques, il fut remplacé en fevrier 1790 par le général Medows. Cornwalus jugnait necessaire, en prévision d'un nouveau confit avec la France, de la priver à l'avance de toute complicité dans l'Inde A., printemps de 1790, Tippou conquérant la partie septentrionale du Travancore et faisait capituler les Hollandais de Cranganore. A Calcotta, la guerre fuaussi ôt résolue. Trois armées anglaises furent mises sur pied Celle du Carnatic, avec Medows, devait occuper Combaïtore, et par les passes de Goujalhatty, pénétrer au cœui du Maissoir, celle de Bombay, sous Abercromby, opérerait la conquête du

Malabar et ferait jonction avec la première, le reste des forces de Madras, sous le colonel Maxweil, occuperant é Baramahal. Dans l'eté de 1790, l'armec de Medows enleva une série de places fortes et se mit en devoir de forcer les passes de Gonjalhatty Le 43 septembre, ce fut Tippou qui déboucha de ces passes, cultuta la premiere brigade anglaise, celle de Floyd. et la força de repasser le Cavéry. Mettant l'armée de Medows en élat de blocus autour de Combaltore, il se porta sor le Baramahai et en chassa Maxwell (novembre 1790), qui alors rejoignit Medows Le Carnaire etai ouvert à l'ovasion des Maissourieus Tippou assiegea Tritch, napuly, enleva Trinomaly et Permacoil, apparut dovant Pondichery, entra en confe rence avec notre gouverneur, charges un Français d'une mission à Paris pour y soluciter un accours de 6000 « soldats à chapeau » La rapidaé de ses mouvements avait disloque tout le plan d'invasion anglaise; c'etait maintenant le Carnatic qui subissait l'invasion; mais, dans l'Est, Abereromby parvenait a opérer la conquête de Cananore et du Malabar.

En decembre, Cornwalls vint à Madras rappela les troupes le Me lows, contraignit le nabab à lui céder la dreame pour la durée de la guerre, et prit le commandement en chef. Il modif a le plan d'invasion, délaissent la route du sud (par Combattore, qui était trop longue, adoptant la coute de nord par Voltore, Ambour, Banga.orc) Il fallatt d'abord enloyer Bangalore. Malgré les livermons tentees par Tippou, la place fut prise d'assaut (nuit du 24 au 22 mars 1791). Les Anglais pours uvirent leur mute, enlevant les forts qui la barraient, mais au prix de souffrances inomes, perdant toutes les bê es de somme, forcés de trainer à bras les canons, hancelés et affamés. Les 10 000 cavaliers envoyes par le Nizam ne servirent qu'à augmenter la disette. Les Anglais durent se replier sur Bangalore, ou ils se ravitamerent. Ils se remirent en route et, e 43 mai 1791, on atteignit Arikéra, a 18 kilometres Je Sernogipatam Le 15 mai, se hvra la sanglante bataille d'Arikéra, les Maissouriens furent, à la heïonnette, rejetés sur Seringapatam. Mais on avait perdu leaucoup de nonde; de nouveau qui était sans vivres et sans bètes de trait. Le siège le Seringapatam parut

des lors une temérite Comwallis detruisit sa grosse artiflerie et ordonna la retraite. Il fit parvenir le même ordre à l'armée de Bomtay, qui cheminait péniblement dans les montagnes, obligee de hisser ses canons avet des poules. La retra te de Comwallis fut très laboriouse. En chemin il fut rejoint par 32 000 Mahrattes, sous les chefs Harry Pant et Pinseram-Blao. Ils avaient perdu tout leur temps à reprendre aux Maissou riens les territoires contestés. Du moins ils ravitaillèrent de bétail le camp britannique, mais ne rendirent pas d'autres services.

Tippou avait annoncé, dans tout l'Indoustan, la journée d'Arikéra comme une grande victoire; mais des le 17 mai, il avait fait des ouvertures de paix. Cornwallis les déclina Pourtant, par deux fois, l'offensive anglaise avait échoué Pour reparer ce double echec, Cornwalus deploya une activité prodigieuse saisit les fonds apportés de Chine par les vaisseur x de la Compagnie et les fit frapper en roupies, passa des traités avec les Lamouti ou Brindyarri, marchands indigènes de grain et de heiaii, transporta du Bengale à Malras 100 éléphants équil 40 000 b iffies de trait, refit son parc d'artillerie. Pour assurer les communications faciles avet le Nation et les Mahrittes, il enieva une série de places fortes Nandelroug, Savan l'oug). De son côte, Impou occupa Combaîtore dec 1791).

Le 1er fevrier 1792, on reprit la marche sur Seringapatam. Gette fois, le Nizam et les Manraties furent exacts au rendezvous. Seringapatam fut investi par les trois armées. Cette ville, sluee dans une île du Cavery, était défendue par 600 canons, 5000 cavaliers, 50 000 fantassins. Le 6 février, tornwallis resolut de faire franchir le fleuve, en trois colonnes, à l'armée du Carnatic. Il comman la tren personne la colonie du teutre, le passage, commencé vers aix heures du soir, réassit : deux redonces furent enlevées avant que Tippou fût avise de l'attaque. Il n'out que le temps de se retirer dans le fort central. De part et d'autre on passa la mait sous les armés. Au main du 8, Lippou cuvoya deux de ses prisonniers, les Leutenants Chalmers et Nash, ouverr les négociations. Puis îl les traîna en longueur. Le 16, arriva l'armée de Bombay sous Abercromby.

Le 48, che enleva un camp situé au nord de l'île. Le 23, la seconde parallèle fut terminee, 30 gros canor a mis en batterie. les mines préparées sous l'enceinte du corps de place des incendics allumés dans la ville. Le 24, Tippou reprit les négociations et signa des prelumnaires. Les conditions étaient Jures. cession de la monie de ses territo nes, con relation de guerre égale au do ible de son revenu annuel; ses deux flis livres en otages La remise des otages eut lieu le 26 Tout à coup des difficultés s'élevèrent : Tippou refusait de consenur à la cession du Courge il comprenait bien que c'eût été une enclave anglaise dans le Maissour. Alors les travaux de siège furent repris. Mais le 19 mars 1792, Tippou céda encore. Son rovaume fut commo demantelé : le nord aux Mahrattes, les nababies de Kadapah, Karnaoul, Savanore, au Nizam aux Anglais, le Baramabal (avec Salem , Dindigal, la côte de Malabar (avec Cananore et Calicut).

Toutefois i, faut constater la géneros té relative de ce traite il esait au pouvoir de Cornwallis, par un assaut, d'anéantir la prussau se de Tippou. Il ne le voulut pas ul craignait de tropaccroître celle des Mahrattes. L'existence du Maïssour lui parut nécessaire à l'équilibre de l'Inde

L'Inde française pendant la Révolution: saisie de nos colonies (1793) — Un des premiers actes de la Revolution avait été l'abolition de la Compagnie française des Indes (décret du 43 août 1790): ses bureaux de Paris furent ré inis o ceux du Tresor public, son bureau de Lorient supprime, la liquidation générale ordonnée. So is la Convention (décret du 10 octobre 1793), la vente des marchandises de la ci-devant Compagnie fut confiée aux agents de l'Etat. Un épiloque de cette mesure fut le proces intente à l'abre d'Églantire, Bazire, Chabot, Delaunay d'Angers, pour falsification du décret. Ils furent compris dans une fournée « d'avril 1794 » 1. Dans l'intervalle avait en heu, sur le rapport de Brissot, la déclaration de guerre à la Grande Bretagne. 1° fevrier 1793. Brissot en avait espéré l'anéantissement total de la demination anglaise.

<sup>1</sup> Voir cardessus, , 200 no hoti

dans l'Indoustan Ce fut la nôtre qui en disparut. Les divisions les Français dans l'Inde aidèrent à ce résultat.

Le 4º mars 1790, s'était ré mie à Pondichery une « assemblée genérale les citoyens » on avait prêté sorment « à la nation, a la loi, au roi » Un « comité représentatif » de 53 membres fut nomme pour correspondre avec l'Assemblée nationale. On élut trois députés à cette assemblec . Korjean, de l'Arche, Beylie Le 3 mars, on fit chanter le Te Deum Des 1791, me agitation se manifesta dans la population indigène. Les malabars ou commerçants indous petitionnaient, les cipayes se mutinaient, La même année ful élue une « assemblee coloniale représentat.ve \* 8 jullet A Karikal, on pretendant s'organiser en municipalite, se séparer do Pondichéry, ne relever que de la metropole. Des rixes éclatérent Le chevalier du Fresne, gou verneur de Pondichery, dut envoyer des troupes à Karikal pour rétablir l'ordre. A Mahé, le maire faisait arrêter le commandant de la garde nationale. A Yanaon, les colons chassaient le gouverneur, M. de Sommeret. A Chanderragor, le gouverneur, M. de Montigny, était destitué par une « assemblee générale » a la suprema, o de Pondichéry Jesavouce. Jusqu'alors, les indigenes avaient été exclus des revendications de liberté. Mais le 44 juillet 1792, à Pondichéry, un grand banquet patriolique réunit « fraternellement » les blancs, les « noirs » et les topass (metis. La même annee, la condamnation injuste d'un indigène par le tribunal de Pondichéry proyequait une insurrection dans la « valle nouve ». Il y ett, des blessés et des morts

Le 14 juillet 1793, une armée anglaise, sous Floyd, parut devant Pondichéry Puis la nouvelle de l'exécution du roi jeta la discorde parmi les assiègés. Les Anglais jetaient des bombes portant l'effigie de Louis XVI avec cette légende. « Je meurs innotent ». L'assemblée coloniale lécida de cesser la défense. La foule cria : « Vive le roi! Vive Louis XVII! A bas les Jacobins A has la guerre! » Il fallet capituler : la garins in resta prisonnière, les officiers gardant leur épée les propriétes et les lois étaient garanties; la municipalité, dissoute. Quand les Auglais firent leur entrée, on entendit les Indous crier. « Vivont les habits rouges, nos libérateurs! » (23 août.) Des le 6 juillet,

Mahé avait caps vie Karikal, Yanaon, Chandernagor sembèrent sans coup férir. Tels furent les derniers actes de l'administration de Cornwallis.

Gouvernement de John Shore (1793-1797) : saisie des colonies hollandalses. - Son successeur, John Shore, n'était qu'un employé civi, de la Compagnie. Son gonverne ment de l'Inde fut tres pacifique. Il coincidait avec un renouvellement presque total du personne, des gouvernants indigenes. dans le Carnatic, mort du vieux na sab Mohammed-Al., apres un règne de cinquante ans, dans le Bengale, mort du soubab-Moubarek-ed-Daoula, remplace sans bruit par son ils Aziz (28 sept. 4793); dans le Nord-Ouest, mort du grand Sindhia (1794), dans l'Aoude, mort du nabab vizir Azaf ed Daoula (1797), remplacé par son fils Vizir-Ali, puis par son neveu Saadet Ali 1798) Des grands acteurs de l'âge précédent, il ne restait debout que le sultan Tippou, qui ruminai, sa défaite, et le Nizam-Celia et était attaque par le nouveau Sindhia, mais contre les troupes européennes de celui-ci, le Nizam disposait du corps de Raymond, originaire des environs d'Auch, ancien officier de Lally-Tollendal. Ce corps avait été formé d'abord de deux, puis de vingt trois bataillons avec douze pieces de campagne. Sous des enseignes différentes, les officiers européens se heuritèrent à la bataille de Beder (mars 1795). Elle fit indécise, mais le Nizam, effraye par les cris de ses femmes, se réfugia dans le for. de Mourdla, où il dut subir un raite humiliant '. Il cédait aux Mahrattes la ville et le territoire de Daoulatapad, payait une énorme contribution de guerre, livrait en otage son principal ministre. Azini el Omra, ennemi des Mahrattes et ann des Anglais John Shore avait refusé tout secours au Nizam, magré le traité le 4769 Le Nizam, pri te, renvoya le contingent britannique qu'on avait empêché de se battre pour lur, en revanche, il accrut le corps « français » de Raymond et le cantonna sur la frontière du Carnatic, ce qui provoqua les recriminations des Anglais. Le Nizam offrait de dissoudre le corps de Raymond, s'ils voielaient a engager à le défendre contre les Mahrattes. John Shore n'osa prendre cet engagement.

<sup>1</sup> Variatelessus, p. 903

Ce f il pourtant sons ce gonvernement si timide que la plupart des établissements hollandais situés dans les mors de l'Inde tombérent aux mains des Anglais tous ceux de la péainsule indoue, tout le littora, de Ceylan, enfin les Moluques et le Cap

Gouvernement de lord Wellesley (1797-1805). — L'Irlanda's Richard Cowley, no en 1760, pair d'Irlande depuis 1781, puis membre des Communes d'Angleterre, était un déveué partisan de l'itt Nous le trouvois successivement lord de la Tresorene (1787), membre du Conseil privé 1793), lord Mournington avec pairie anglaise (1797). C'est alors qu'il fut envoye gouverneur general dens l'Inde, où il devait con querr le fitre de marquis de Wellesley. Sous ses ordres y servit, comme colonel, Arthur Cowley Wellesley (le Wellington des guerres napoléomennes). Nous n'avons a nous occuper ici que de la première partie du gouvernement de Wellesley, pour les années 1797 à 1799. Elles furent occupées presque uniquement par la luite contre l'irfluence française et contre les compagnies d'aventuriers français

Causes de la deuxième guerre anglaise contre **Tippou.** — Impou, sous le faible gouvernement de Sacre, avai, com nis corta ne actes qui servirent ensuite de monfe à une no ivelle attaque contre lui. En 1794, il avait envoyé des ambassades au sultan de Constantinople, pour réclamer son secours. En 1795, il avait encouragé contre le Nizam la révolte. de son fils Ali Djah, qui fut vaincu par le corps français de Ray ir ond Eu 1796, ambassage à Zerran Shah, souveraig de l'Afgharistan, en vac d'une alliance contre les Mabrattes et les Anglais. En avril 4797 parut a la cour de Tippou le capitaine corsane Ripand, un aventurier vantard, qui se d'innait pour na envoye la Directure. Il e a l'adduce de signer un traité d'allar ce entre Tippou et la République française e une ot indivisible ». Il flatta si luon les espérances du sudan que celu.-c. crut pouvoir stipuler le secours de 30 ou 40 000 Français, dent quel, les mi hers de véterans. Ripaud, le 5 mai, ouvrit a Seringapatam un club jacobin, et brûla solennellement les insignes de la royante. Le 14 mai, il arbora le drapeau tri

colore, que Tippou fit sal ler de 2300 co ips de canon. Le lendemain, à la plantation d'un arbre de la liberté, les clubistes, au nombre de 59, firent le serment de haine aux Anglais et à tous les rois, excepté le « citoven I.p.ou » Elu président, Rigaud redigea un code édictant la peine de mort contre « quiconque essaiera», de rélablir la royaute ». En octobre, il emmena a l'île de France deux envoyés du sultan, porteurs d'une lettre pour les Directeurs de la Répullique, « les magnifiques, les clevés en rang, les seigneurs du pouvoir exécutif ». A l'he de France, ces envoyés apprirent combien Ripaud avait abuse le sultan. Le seul ba ai lon dont disposà le gouverneur Malartic. avait eté envoyé à Batavia au secours des Hollandais. Toutefois des enrôlements fournirent 120 hommes. En outre le gouverneur Malartic lanca une proclamation (18 juin 1798) dont le seul résultat fut de faire connaître aux Anglais l'imprudente démarche de Tippou. Wellesley qui avait tous les préjugés aristocratiques et pittistes contre la Revolution, et qui au parlelement britannique ayait prononcé de virulenta discours contrele jacobinisme, ne se sentit que plus decidé contre le sultan, allie de la France et des « jacobins ». Il l'eût attaque aussitôt s il n'en avait elé empêche par la dispersion de ses propres forces. En attendant leur concentration, il entreprit d'actives negociations pour remettre sur pied la coalition de 4790

Le traité anglais avec le Nizam (1798) — Avant to it il fallait obtenir du Nizam la dissolution de son corps « français », porté alors à 14 000 hommes, mais prive de son chef par la mort de Raymond'. Wellesley promit au Nizam le secours «Cectif et permanent que n'avait osé du assurer John Shore. Voici quelles furent les stipulations du traité du 1<sup>er</sup> septemme 1798 · au heu de deux Latailleus « anglais », le Nizam en aurait six; on le soutiendrait contre toute revendication « injuste » des Mahrattes le subside pour l'entretien du corps « anglais » serait quadruplé; le corps « français » serait dissous et ses officiers livrés aux Anglais

i était mort le 6 mars 17.8 den tommesa est na pied de la fontal e de 6 monde, reconnaissable à un obsessor de grant dans lequel est pratiquée en niche, que lampe y hijó e peupe let e les

Cotto dermère clause, a res a t à l'executer. Le Mizam hésita longtemps, saist de erreur devant l'apparente difficulté de l'en treprise. Mais deja les officiers du lorgis « français » étuient en discorde, les sol lats, non payés se mutinaient et désertaient. Le corps etait réduit à 4000 hommes quand il fat cerne par 6 hataillous anglais et par la cavalerie du Nizam. Les soldats se soumirer, moyermant paiement le la solde autrerée et passèrent au service britannique. Les officiers obtuirent de conserver leur pécule. Ils furent conduits à Calcutta pour y être embarqués a destination de l'Europe

Weliesley comminique aux Mahratæs le tial é concluiavecte Nizam et les pressa l'imiter coluirer. Le jeune Sindhia décida le l'esnva à refuser; il entendait gardor son armée « française » D'ailleurs les Mahrattes s'inquiritaient le l'amini i informaçõe. Ils promirent seulement de rester neutres.

La deuxième guerre anglaise contre Tippou (1798-1799). Ce qui avai encore décidé Wellesley à se hâter, c'était la nouvelle de l'armement le Bonaparle à Toulon<sup>1</sup>, puis de son débarque ient en Égypte, d'où il ai norqui, l'intention de passer dans il lido istan \*. Le 8 novembre 1798, Wellesley Li savoir à Tippou qu'il connaissant les relations de celui ci avec les Français, à les l'indepengent comme professant des a principes d'anarchie et de confusion, propres à detruire votre propre autorité et la religion que vous révérez ». Il l'ui offrit le maint e i le la paix, moyennait qu'il renonçat à toutes relations avec les Français, leur interdît son territoire et consentit à dissoudre son corps « français ». Tippou répondit en felicitant les

\* BONAPARIE .

Voir ci-dessita, p. 555

<sup>2</sup> Meme après la l'estrada e de se franc à Analder ac at 1718, var a cossis , 4524, Be mparte espérait pouveir, our dou l'ame de le present a our lange esta mer l'Ourin eaunant e complètement ares escatres angaises. L'arre asser les aroupes lans l'Indonstan Le 25 janvaer 1759, l'ecrivait les let res au « s' l'a « do la Macque a amount de Mascate à Tippe. Sault l'art la lettre de ce ern er « l'ous avec ce à ele i strait le mor arrivée sur les bores de la mer Range, avec une armon e annivable en insulable remple au desir de l'ous delivrer du joug de fer de l'Angleierre. Je l'empresse de veus faire con mitre le césir que l'ai que vius me une expansible remple au desir de la ka, les nou elles sur las lation pourque dans la pett e le vous rouver. Je les ferais meme que vous paristez envoyer à Suez, ou au Grand Caire, i desque Lorme nitret qui est veue le Game avec leque le prisse conferêr.

Anglais de leur victoire navale d'Aboukir, mas il afformat navoir jamais eu dans son royaume plus l'une quarantaine de Français, d'aille us, ils s'éta en dispersés; il protesta i de ses intonuons par fiques. Wellesley rappela l'histoire de Lambas sace à l'île de France et somma Lippou de faire, dans les vingt quatro houres, une réponse catégorque. Il pou ne cherchait qu'a gagner du temps al avanteq i de l'île de France le gonéral du Bor et se préparaît à envoyer en France une nouvelle ambassade.

Les forces anglaises sétaient concentrées à Vellore. En février 1799. l'armee du Carnat.c, sous le general Harns, forme le plus de 40 000 hommes ', et l'armee de Bombay, sous le general Stuart, forte de 6420 hommes, dont 1617 Europeens, se mirent en mouvement. Les forces le Tippou, depins le trai é de 4792, etnient relaites à 60 000 hommes, il n'avait plus, en revenu, qu'un million de livres sterring, son espérance résidait surfout dans les fortifications de Seru gapatam, activement réparees et accines. En mars, il arrêta l'armée le Bombay. par un combat de six neures. Celle du Carnatic enleva rapidement quelques forteresses, occupa Bangalore, qui était démantelé, pars souffri, des mêmes maux qui avaient si souvent entrave I s opérations de Connwallis. Le 25 mars, s engagea la bataille de Malvelly La droite des Anglais était formée par les forces du Carnatic, leur gauche par les forces du Nizam et le 38° d'infanterie britannique commandé par Arthur Wellesley le fatur Wellington,. Ce fut sir les baionnettes du 3" que se brisa l'elan de la garde de Tippou. L'affaire coûta aux Anglais-69 hommes et a Tippou un millier. Toutefois, les Anglais ne parent le poursaivre, mêmo il se plaça sur les cerreres de l'ennemi. Les Anglais n'en franchirent pas moins le Gavéry et arriverent à 30 knometres de Seringapatam. Le 44 avril, lesdoux armées du Carantic et de Bombay opérèrent leur jonction. Le 16, un s'aperçut qu'en n'avait plus de vivies que pour d x h ii jours. A des o avertares de Tippeu, Harris, qui avait

<sup>1</sup> Navor 20 00 commes de la compagne d'unit 4331 Europeans 6500 la contingent angles qui service du Nizari 6700 des autres frei pes règit inte du Nizam, puis les contingents des Pelygars et de Francische

les instructions de Wellesley, répondit en exigeant la moine de ses États, ses quatre fils en otages. Il lui donnait quarante-huit he ires pour se decider : des que les batteries de siège auraient ouvert le fou, toute proposition de négocier serait déclinée. Tippou ne répondit point, mais il moi tra dès tors une etrange maction, négligeant même de harceler et d'affamer les envahisseurs, comme si le fatalisme musulman avait repris ses droits sur lui et comme s'il comptait uniquement sur le secours d'Allah.

Chute de Seringapatam (1799). — A partir du 24 avril. les opérations du siège se poursuivirent régulièrement. Le 28 Tippoa essaya de negocier, mais Hatris o, josa l's mêmes exigences. Le 3 ma., la breche était praticable. Le 4 au matin les colonnes d'assant prirent leurs positions, à une reure le l'aprèsm.h. le general Baird se m.t à leur tête et, sous un soleil torride, enleva successivement les deux encentes, celle de la ville et celle du fort. Tippou s'était path, comme un soldat, ne cessant de décharger sa carabine sur les Anglais. Quand la premiere enceinte fut forcée, il voul it se réfugier dans la seconde. Mais sous la porte, il fut tellement pressé par les fuyards, qui refluaient à la fois de la seconde enceinte et le la première, qual lut rester presque im noble sur son cheval. Puistes Anglais arriverent à leur tour par les deux bouts de ce passage voûte. Tippou reçut deux balles et omba de cheval. Ses hon mes le placèrent dans un palanquin ; Leutassement des blessés et des morts rendit le palanquin immobile. In sergent anglais sans reconnaître Tippou, voulut le dépout et de son riche baudrier. f it blesse par lin et riposta par une balle dans la tempe

Il restait à occuper le palais, o'i élaient les fils et le harem du sultan. S'al était entevé d'assaut, la famille de Tippou éprouve rait to ites les fare ars du soldat. Le major Allan entreprit de la sauver, parlementa, sous les coups de fusil, avec le gouverneur du palais, risqua sa vie en y pénetrant sans armes en présence d'une masse énorme de guerriers exaspéres, tinalement obtint la remise des jeunes proces. Ils furent amenés à Baird, qui leur témoigna tous les ogards dus à leur maineur. On trouva

f Lafan me le Tippon fot commute a Veliore, mais abrès, a Muling de 1806

Jana le tresor plus d'un million de livres en numé, aire ou en bijoux. Il fut distribue en batta donaticiom, à l'armée victorieuse Arthur Wellesley fut nommé gouvernour de la place conquise L'empire du Maîssour fat lémembre. On en fit justre paris : in Maïssour et le pays environnant, à peu près l'ancien royaume, furent restitués a , rejeton de la dynastie légitime, le fils de Chamraoj III (mort en 1796); cet enfant, Mummadi-Krishna radj, devait régner jusqu'en 1868. La restauration se fit sous le protectoratie, lus rigoureux, les Anglais continuant a occuper tous les forts; 🕟 🎽 les Anglais s'attribuérent deux morceaux d me part to it le liftoral de l'onest; d'autre part, dans l'intrieur, les provinces de Colmbatore, Daminpourain, Seringapatam, Bangalore, etc., -3 le Nizam acquit un territoire d'égale étendue, composé des anciennes nabalies (Kadapah, etc., -4º les Mahrattes obtennient, dans le nord, un territoire d'egale étenduc, avec Souda, etc. Comme, par méfiance des Anglais, ils refusèrent leur lot, il fut repartagé entre les Anglais (pour un tiere) et le Nizam (pour les deux tiers). Plus tard celui-ci, invité par les Anglais à lour infeoder de nouveaux territoires. pour l'entretien la carps auxilia re, préfera restauer cout ce qu'il avait reçu dans les dépouilles de Tippou

Amsi fut effacé de la carte de l'Inde le plus redoutable État de la Péninsule Cornwallis I avait menagé pour conserver un certain equilibre dans l'Inde, Wellesley préfera l'améantir. Ce qui semble Jonner raison à la plutique du premier centre celle du second, e est que la disparition de cet Etat laissa sans contrepoids la puissance mahratte. C'est contre elle que Wellesley aura a lutter dans la seconde partie de son administration.

dans occide visio, see princes faignt transferes a Calcula. Un use plus genres fils an suitan, Choulam Mohammed est mort de nos fours, en quate de juge de paix mu gene granden ent espec e des Auglais et des indigents pour se generosité so chariso son hospitable. Le corps de Tippou, retrouvé sous un amas de moras et de monants, fai, par les sous des va aqueurs, enseveu après de son pere, les maximpions du monument le representent comme un heros so un margir. Les Auglais ont même respecte les frosques du passa de Seri igapa un co. Tupou avant fai po tre ses victimes en rieux et ou las aleut representes en caricature Lovi Dabious o, visitant le poye en 1854, prit son de faire rafes cur les pentaires.

A pur ca-cessors, l'A, Cha, Ane

# III. - L'administration anglaise.

Organisation de la Compagnie des Indes — Un sait qu'à Londres la Compagnie était administrée 1 · 1º par la Courdes Propriétaires, où entraient lous les actionnaires possedant pour 500 livres sterling d'actions, 2º par la Cour des Directeurs, au nombre de 24, élus par les propriétaires. C'était comme la Chambre des communes et la Chambre des lords de la Compaguie. Celle ci, à mesure que ses territoires indous prenaient de l'extension, voyait s'accroître le nombre, la dignité et les salaires de ses agents. Elle nommant, sans aucun contrôle du gouvernement royal, les employés civils et les officiers de l'armee Elle jouissait donc d'un patronage qui menaçait de devenir plus eterdu que celui dont disposart, en Angleterre, le pouvoir royal. Il y avait pour les Anglais de la métropole un couble sujet. de préoxupations : d'une part, ils se rendaunt compte de la responsabilité morale qui pesait sur l'Angleterre par l'abandon de près de cent millions d'Indous a une Compagnie qui avai. pour principal souri d'accroître son commerce et ses dividendes, sans trop s'inquiéter du bien-être de ses sujets, d'a ure part, ils comprenaient que la substitution da pouvoir royal à celui de la Compagnie, ou simplement un contrôle plus direct de celui la sur celle-ci, aurait pour effet de mettre aux mains du roi, de ses ministres, de ses amis, l'énorme patronage de la Compagnie. c'est à dire un formidable instrument de corruption politique et parlementaire, au grand peri, des libertés britanniques. Il fallait que l'Angleterre et l'Inde restassent absolument distinctes . autrement la métropole devien frait une dépendance politique de la colonie. C etait bien assez de a que les « nababs », c'est à-dire les Anglais enriches par l'exploitation de l'Inde, rovins sent dans la metropoie tratiquer des sièges aux Communes, en surhausser les prix et, presque tous, accroître le parti des amis du rou : dans la lutte entre ceux ci et les whigs libéraux.

f Voir a lessus, t VI. p 888

combien de fois reparattront ces préoccupations! E les revenaien plus vives quand la question du privilege de la Compagnie, rei o ivolable tous les virgtans, s'inscrivait à l'ordre du jour du parlement Elle s'eleva de no ivoas peu le temps après le Regulating act de 1773, au moment où les échos de la lutte entre Warren Hastings et Francis emp rent l'Angleterre, et où la conscience hritannique se sentit inquiete des abis le toutes sortes reproches au premier '

L'India Bill de 1783 et l'India Bill de 1784. Sous le ministère Portland fut déposé l'India Bill de Fox, celuic, étant alors soutenu par Burke. Fox proposait de substituer aux deux Cours de la Compagnie un Burcau "Board de septmembres, chargé de nommer et révoquer tous les employes civils et militaires de l'Inde et le diriger son administration.
Ce Bureau, invesa d'un tel pouvoir, serait nommé par le Comité de la Chambre. Il devait rester quatre aux en fonctions, quels que fussent les changements de munistère. Ses voies scraient publics. Il présenterait des rapports annuels aux deux Chambres.

Ces sept membres seraient, au fond, nommes par les whigs alors au pouvoir Même lorsque i eux di er tomberaient, ils resteraient maîtres, par leurs sept créatires, di patronage de l'Inde. A nsi, non seulement la Compagnie etait dépondlée de ses droits, mais ceux de la Compagnie et des Chambres etaient méconnus. Fox et ses aims, s'imposant, se perpétuant, domineraient par l'Inde le roi e le parlement

Pourtant le bul passa aux Communes, alors toutes dévouées aux whigs. Le 9 décembre 1783, la discussion s'ouvrit devant les Lords. Thur le w dénouça cetie tentative pour détraire, avec « le juste équilibre de la Constitution », la liberté même de l'Angleterre : « Le roi, en fait, ôtera de sa tête son diadem pour le placer sur la tête de M. Fox » Le comte femple traita le projet de « pill infâme ».

Ayant chiene, avec Tourlow, one a idience du toi George, Temple se déclara ensuite autorisé a déclarer que quiconque voterait pour l'India Bill non seulement ne secait que l'ami

<sup>1</sup> Vorne 1881 s, p. 887 <sup>3</sup> Vorne essus, viii, p. 889 c, t, V.III p. 642

du roi, mais serait considére comme son ennemi. La violence du conflit alors soulevé entre les deux Chambres entraîna la chute de Portland et de Fox. Avec le ministère Pitt, ce fut l'avènement des amis du roi

Pitt, à son lour, eut à résoudre le probleme du gouvernement de l'Inde. A son tour, il déposa un *India Bill* (14 janvier 4784). Il donnait à l'Inde la constitution qui devait durer jusqu'en 4868. Il instituuit non un Bureau de gouvernement, mais un Bureau de contrôle qui partageait l'administration avec la Compagnie sans toucher à son patrorage. Il était nommé par le roi. Sur ce point, les Foxistes pouvaient prétendre que c'était au roi qu'on livrait le dangereux patronage. Ils combattirent le bill avec acharnement, mais ne purent l'empêcher de passer dans les deux Chambres. En 1786, le roi obtint le droit non pas le nommer, mais de révoquer le gouverneur général : cela équivalait à 1 froit de le nommer. Une partie des prévisions des Foxistes se realisa : Dundas fut nommé président du Bureau de contrôle (Indian Board). Puis lord Cornwallis fut nomme gouverneur général de l'Indoustan. Si ce n'était pas le roi qui disposant du patronage, c'était son aide de camp. - Ce fut pourtant sur les bases de l'India Bill de 1784 que la Compagnie britannique vit repouveler son privilège pour vingt ans, on cette même année 1793 où les survivants de la Compagnie f. ançaise disputaient leur avoir à la liquidation et portaient leurs têtes à l'echafau l.

Le procès de Warren Hastings (1785-1795) — Le souci que prenaient les Anglais de leur responsal thié morale dans l'Inde se révela dans le procès de Warren Hastings. Celuci avait rendu d'immenses services, detruit le dualisme des pouvous au Bengale, annexé Bénarés, placé l'Acude sous le protectorat britannique, dissous la coalition des Mahrattes (Salbaï, 1782) avec Haïder-Ali, retardé les effets de l'alliance de celui-c, avec les Français jusqu'au moment où la paix de Versailles vint sauver l'Inde anglaise. Il avait réprimé les plus criants abus commis dans le Bengale par les agents de la Compagnie, amélioré la condition du paysan indigène, ne fût-ce qu'en lomptant les princes turbulents, en réprimant les

dabaite (brigands), en faisant régner dans la majeure partie de l'Inde une paix à la romaine. L'avait dégagé de taxes vexatoires le commerce, fait renaître les industries indigenes, établ. des trib maux et des cours ressortissant à celle de Calcutta. Très lettré, orientaliste passionne, il avait encouragé les recherches scientifiques, envoyé une mission dans le Tibet, fait étudier la biterature, la théologie, la jurisprudence, les sciences des Indous. Sous son « règne » avait débuté la Société assatique de Calcutta, qui devait rendre de si éminents services. Hastings fit assez modeste pour refuser den être le président : il fit nommer William Jones, un juge de la cour de Calcutta, celebre par ses beaux travaux orientalistes . Tant de services rendus pur Hastings ne purent lui epargner l'amertume d'un long proces.

En juin 1785, il avait débarqué à Plymouth. Il se rendit à Londres, parut à la cour, fu, acqueille avec listination par le roi. La reine se montra bienveillante pour e la belle Marianne », qui lui fit accopter des diamants et un lit d'ivoire. Mais, presque à ce moment, Burke, aux Communes, avail annoncé son intention de « faire une motion concernant la conduite d'un gendeman depuis peu revenu de l'Inde > En ayri. 1786, il avait, avec l'aide de Francis, dressé la liste de ses accusations contre « le Verres indien », « le Neron, rouge du sang d'un peuple sans défense ». En juin, il développe devant les Communes le premier chef d'accusation la location de soldats anglais pour l'extermination du peuple « innocent » des Rohillas. Sur ce chef, Burke fut bat,u et Hastings absous par 190 your contre 67. Le succès fit grand bra.t. Dans les cafés de Londres on pariait qu'avant pe., Hastings serait fait lord Daylesford, pair d'Angleterre, chevalier de l'ordre da Bain, membre du Conseil privé, membre de l'Indian Board Le 30 man, Fox prononça son discours sur les affaires de Bénarès. cette fois Pitt, qui d'abord avait soutenu Hastings, declara voter pour la motion de Fox A.nsi Pittistes et Foxistes, récon-

<sup>1</sup> Traduction le la Vie de Nadir-Shah (1790 ; Grammaire persone (1714, un décelon de poèmes person, turcs, etc. 1772), traduction de Sakountala (1789 : traduction des Lois de Manon 1794), etc.

ciliés par la crainte d'une faveur trop grande de Hastings auprès du roi, étaient d'accord! Le chef d'accusation fut releng par 190 voix contre 79. L'année salvante, ce fut Sheridan, qui, par un discours éloquent sur l'affaire des Begums de l'Aonde, fit retenir encore ce chef d'accusation. On finit par en retenir amsı vingi deux : trafic pour Allahabad et Koran, affaire de Nuocomar, présents reçus, désobéissance à la Cour d's Directeurs, etc. Alors la Chambro vota la mise en accusation de Hastings devant les Lords (10 mai 1787) et designa ving, de sesmembres, presides par Burke, pour aller soutenir l'accusation a la Cuambre haute. Le 13 février 1788 commença ce procèsmonstre. Prodigieusement éloquent, d'une rhétorique pittoresque et pathétique fut le requisitoire prononcé par Burke, et qui ne dura pas moins de quatre séances. Puis Fox et Grey reprirent l'affaire de Bénarés, Sheridan celle des Beguins. Après trente-cinq jours d'audience, la maladie du roi apporta une interruption au procès; i. ne put être repris avant avril 1789, et cette année-là les Lords ne siègèrent que dix sept jours. Desincidents politiques survinrent. Burke, aux Communes, subissait un vote de censure. En 1790, les Communes furent dissoutes. Ce fut sculement au printemps de 1796, neuf ans apresses debuts, que le procès fat clos. Sur les 165 pairs qui avaient siégé à l'origine de la cause, 60 étaient morts. La Chambre des Communes s'était renouvelée. La politique avait divisé, disperse les accusateurs de Hastings : d'un côté, Burke et Windham; de l'autre, Fox, Sheridan et Grey. On etait mieux au fait des affaires de l'Inde : Cornwallis, d'abord nos ile a Has jegs, émoignait en faveur de son glorieux prédecesseur. Sur les vingtdeux chefs d'accusation. Hastings fut absous par des majorites. comprenant en moyenne les deux tiers des suffrages.

L'était absous, mais il etait ruiné par les frais du procès et les honoraires de ses défenseurs, le tout s'élevant à plus de 70 000 livres sterling. De plus il avait racheté le manoir patri monial de Daylesford et y avait dépensé une somme énorme. La Compagnie lui vota une pension de 4000 livres, plus un prêt, sans intérêts, de 50 000. Il était ruiné aussi dans ses ambitions : que n'avait-il pas espéré de la faveur du roi? mais Pitt s'était

tourné contre lui, barrait le chemin, et no tomba qu'en 1801 quand Hastings avait déja soixante-dix ans. Puis de nouveau Pitt s'était dressé, puis l'ox. Certaine, mais tardive, une réaction se faisait en faveur de Hastings. Lorsqu'en 1813 il fut mandé à la barre des Communes pour donner son avis sur le renouvellement de la charte a la Compagnie, tous les députés, debout et découverts, le saluerent de leurs acclamations. Il reçut le même accueil aux Lords L'Université d'Oxford lui conféra le titre de Doctor of tours. En 1814, il reçut la visite du roi de Prusse et du tear Alexandre Il mourut en 1818, à quatre vingt-six ans, et fut enterré dans son église seigneuriale de Daylesford.

Cornwallis et le « settlement » du Bengale (1789-1793). - La partie de l'Inde la plus compacte, en même temps la plus directement sommise aux Anglais, c'était tonjours le Bengale avec le Behar. C'est là que tout d'abord se possiun grand problème économique et social. Quel était le vrai proprictaire du sol? Eaut ce le rais root) ou laboureur, clait ce la communauté rurale, ou bien était-ce le zemindur, le percepteurfermier de l'époque mongole, cumulant cette fonction avec celle de juge et de commandant militaire, devenu par là même une s rte de seigneur? La thèse de Francis avait été que la terre appartient au paysan Celle de Cornwallis fut tout opposée . il ne vit ni le paysan, ni la communaute rurale; il ne vit que le zemindar Le gouvernement (indou, mongol, anglais) étant dans i Inde le soul proprietaire superieur, le proprietaire réel ne pouvait être que son delégué le zemindar, sous la condition d'acquitter exactement l'impôt foncier. L'illannet aristocratique de Cornwallis lui fit retrouver dans cette classe d'anciens fonctionnaires une vénital le caste de landlords, grands propriétaires terriens, une sorte de gentry à l'anglaise. C'était eile qui versait l'impôt foncier; donc c'était elle qui possédait. Il mit le paysan à sa discrétion, déposilla sans remords quarante milhons d'hommes, lit du Bengale une gran le Irlande, avec tous les abus des rachrents et des evictions. Une enquête approfondie, conduite surfout par John Shore (1786-1789), permit de déterminer l'étendue de haque zemindanc et la contribution

fonciere qu'elle devait au gouvernement britannique. C'est ce qu'on appelle le « seitlement » du Bengale II î.t d'abord essayé comme « decennial » (1789-1791) puis déclaré » permanent » (1793).

Toutefois Cornwallis interdit au zemindar de percevoir des droits de transit sur ses terres, d'exiger du paysan plus que ne permettait la coulume du pays (179) 1793'. Il lui retira la fonction judiciaire. Sous le gouvernement genéral de John Shore, ce régime fut étenan à la province de Bénaces (1795). Nous verrons que, plus tard, pour d'autres parties de l'Inde, les Angiais donneront à la question agraire une solution très différente de celle qu'avaient adoptée Cornwallis et John Shore

#### BIBLIOGRAPHIE

Histoires générales de l'Indonstan Vor ci-dessus, t. VI p 803, ct VII p 326, les indiritions sur Ch. Stewart. Price, Dubois de Janeigny, W W Hunter Poole (Staaley-Lane Orme, Barchou de Penhoën Mill edit Wasca f. IV & VI Le colonel Malleson, Fina. French Struggles, Londres, 1884 W Franklin, The history of the Reign of Shah Alam Alam III, the present emperor, Londres, 1798 - H.-G. Keene, Fall of the Methus Empire, 3º edit. 1884 - M Chr. Sprengel, Seschich c der Maratten bis auf den tetzten Frieden mit England ma. 1782. Ha is. 1786. - Tone, Aperça de la constitution p)tanque de l'empere des Mahrattes, Loucros, 4808 trad fr dans les Annales des voyages, t V J Grant Duff, History of the Mahrattas, 3 vol., 1826 Th. Pavie, Les Mahrattes de Couest, dans la Renne des Deux Mondes, 18-4 Hamilton, Historical account of the Rominus Afghans, Londres, 2 vol Brigge (H.-G , The Assam, his history and relations with the British Government, Lendres, 1861, 2 vol., Le colonel Wilks, History of the Southern India Jusqu'à 1799. J. Malcolm, Memours of the central India, Lo.d.es, 1820, 2 vol SIL John Strackey, L'Inde, trad fe J. Harn and Par 8, 1892

Documents et sucuroires — Mir Hussein Ali Khan, Punegyruque de Typpou Sahib, en persan, trad angiaise, par le colonel Miles Louires, 1842 — Le suran Tippou-Sahib, Lest es, trad angiaise par le colonel W Krkpatrik, 1811 — Merivale, Memours of sir Fir F ancis — Regalations and Acts of the Givenament of India from 1783 to 1859 — fin quieme Report of the House of Commons on the Affairs of India, 1812 Letters, Despatches and other State Papers preserved in the Foreign Department of the Government of India 1772 1785, 3 vol. in 19 edit par George W. Forrest. — Lord Cornwallia, Correspondence edit par Ch. Ress. 3 vol., 1850 — Lord Wellesloy, Despatches, Minutes and Correspondence, e.i.t. par Montgomery Martin, 2º édit., 1840 — Un choix en a eté fait par Sidney Owen, Oxford. 1878 — En Jutre, Selections from Letters, Despatches and other State Papers preserved in the Bombay Secretariat Maratha series.

t I, Bombay, 1885 Lord Wellesley, Notes relative to the late transactions in the Mahratta Empire, Fort William, 1803. Lord Wellesley, Memoirs, Landres, 1827. — Arthur Wellesley lord Wellington, Despatches t I, Inita, Londres, 1837. — George Thomas aventurier e ropéen, Memoirs, elit par W. Franklin, Calculta, 1803. — James Skinner autre avenueurop. Military Memoirs, edit par B. Fraser, Londres, 1854. James Bristow, arthueur angla s, prisonnier a Seringapa. and Narrative, 1794. — Boigne, Memoires, édit par su fils, Chambery, 1829.

Hiographics of monographies. — Macanay, Essas historiques et monographiques ford Chive Warren Hasings, trad fr. en 1860 et 1880. — Dans la codection que publis à Oxford W.-W Hunter, The Rulers of India, von les biographies de lord Chive par le colonel Malleson, de Warren Hastings, par le capita ne J. Trotter; de lord Cornwalls, par W.-S. Seton-Karr, de ord Wellesley par W.-H. Hunter; du S. Jhia Madhava Rao, par H.-S. Keene, de Halder Ali et Tippe u Sahib par Lewin B. Bowring — Sir James Stephens, Vuscomar and Impey, 1885

Sir J. Strachey, Hastings and the Bobilla War 18.72 — Castonnet des Fosses. La Revolution (francaise) et les clubs dans l'Inde extrait de la Revue de la Revolution 1883 Nautes - Beatson Viru of the War and Tipa suitan, 1800. — Life of sir John Shore, par son fils, 2 vo., 1843. L.-F. Smith, 4 sketch of rise, progress una termination of the a regular corps a, Calculta, 1815 — Les aventuriers d'Europe dans l'Inde da 18 Revue Britannique 1872

J-W Kaye, Lives of Indian officers, Londres, 1867, 2 vol. — E. Barré, Le Nabab Rene Madec, Paris, 1894 — Montchoisy, L'Inde et les Hindons chistoire le la Begum Sombre, Paris, 1893 — V. de Saint-Genis, Le general de Boigne, 1751, 1830, Poitters, 1873. — Le général A. Brialmont, Histoire de Wellington, t. I. Bruxelles, 1858.

## CHAPITRE XXII

## L'EXTRÊME-ORIENT CHINE BIRMANIE ANNAM

Jusqu'au début du XIXº siécle.

## I. - La Chine.

L'empereur Young-Tching Le grand empereur K'ang hi, mort le 20 décembre 47221, fut remilacé par son quatrième fils, qui prit comme nom de règne celui de Young-Tching; il recut comme nom de temple celui de Chi Tsoung. La crainte de l'amb non de ses frères et de quelques-uns de ses parents conduisit le nouveau monarque à sévir d'une façon rigoureuse contre ses proches, dont les uns furent emprisonnés et les autres mis a mort; l'appui qu'auraient donne les missionnaires à ces tentatives de rebellion, et en par iculier le rapport de gouverneur général du Fou-Kien et de Tche-Kiang en 1723, drugés contre eux, amenères, en 1724 un arrêt l'expulsion des missionna res qui devaient se rendre soit à Macao, soit à la cour. L'administration intérieure de Young Tching fut sage, s'occupant de l'agriculture, parant a itant que possible par des dons de riz aux magvais effets de la disette. encourageant d'une façon particulière le laboureur. Dans sa

Vote r sdessi s, s, M = 607

politique extérieure, il no fit que suivre, dans la guerre des Éleuthes, dans l'Asia contrale, lors de certaines difficultés au debut de son règne, qui ne furent résolues que par son successeur, la tradition de son père. Lettre, il ajonta en 4724, a l'ouvrage important de K'ang lu publié en 16"0 se us le nom de Ching-yu Kouang-yun, le Samt Edit Il s'occupa également d'art militaire et publiq « Dix préceptes » adressés aux gens de guerre qui ont éte traduits par le P. A n'ot Ce prince, qui avai une valeur personnelle certainement grande, mourut dans un de ses palais pres de Peking, le I octobre 1735, à cinquante-huit ans. Son règne de treize aus reste cans l'ombre, car il sert le lien aux deux règnes aussi considérables par le temps que par l'importance des faits; celui de K ang-hi, son pere, velui de K'ien-long, son fils

Latné des trois fils de l'empe-K'len-long (1736-1796). reur Young-Tching monta sur le trône à l'age de vingt-six ans, il prit co ame nom do règne qu'il devait il ustrer celui de K', en long; il recut comme nom de temple celui de Aso-tsoung Ses débuts furent tout d'abord marqués par une grande genéroshé à l'égard des princes de sa famille que le caractère ombrageux de son pere, justifié en partie par la lourde succession d'un homme comme K ang-bi, avait fait mettre en prison ou disgraciés, mais l'espace nous est trop l'initi pour que nous ne parlions que d'événements qui ont fait la grandeur de Klienlong, ce prince n'avait cerbii iement pas les capacités mintaires. de quelques-uns de ses pré lecesseurs, mais il eut la bonne fortune d'être seconde dans sa campagne principale, celle de l'Asie centrale, par de bons officiers, et il fut un grand lettré et un bon administrateur. Nous écrisons d'abord l'historique de ses campagnes asiatiques, nous retracerons ensuite la situation devenue à la fois si importan e et si difficile des Europeens a Canton au xvm\* siècle, es nous marquerons enfin le côlé ad ministratif et littéraire de ce règne, l'un des plus longs et des plus importants de l'histoire universelle

Guerre des Éleuthes. — La mort de Galdan avait laissé sans grand chef effectif la nation des Éleuthes, ses neveux, fils

<sup>1</sup> Voir chiesa s t VI, p 906-901

le son frere aîne Senghe, Tsewang Arabtan et Cherei g Donduk, assuraient l'avenir de la dynastie; le pouvoir resta lans la familie du premier et il fut exercé tour a tout par ses petits-fils Baian Adshan et Dardsha, puis pai le jeut-fils de Chereng Dondos, Tawats, qui fut le dixième souverain des Éleutnes. En 1753, un des chefs éleuthes, Amoursana, étant entré en lutte à la sinte des fantes d'Adshan qui avait remplacé comme huitième souverain son père tra dan Chererg († 1745), fils de Tsewang Atabian († 1727), un lama nomme Torgui essaya de s corpa er de pouvoir, mais fut tié. Lawaisi lit appel à l'empereur de la Chine, qui intervint en sa faveur, mais l'assa la vie à son adversaire. Amoursana, craignant de voir Tawatsi servir un jour d'instrument con re lai, géné par le contrôle des fouetionnaires chinois, leva en 1755 l'etendard de la revolte. Deux freres musulmans, descendants de Hazrat Afik, qui avaient longtemps servi d'otages aux Cannois, Burhân ed Din (Boronitou) et K odzichân (Hollo-Isitchan), designes sous les noms de Grand et de Petit Khodja, avaient été remis en liberté en 1755 Fandis que l'ainé était à hachgar, le second se rendait à Yarkand. Burhan ed-Din embrassa le parti d'Amoursana, qui, battu par le genéral chinois Tchao-Houei, fut obligé de fuir en Sibérie, ou il mourit de la petite verole. Burnân-ed-Din se réfigia chez son frere, qui refuse de le livrer aux Chinois C'était recommencer une nouvelle guerre. Malgré leur bravoure et une résistance or iniatre, les Knodja défaits se réfugièrent dans le Bacak'chân. Le sultan de ce pays fit l'un prisonnier et tua l'a dre lans une bataille livrée à la petite armée fidèle qui les sulvait Lorsque Tchao Houci les reclama, on l'in livra la tête du Petit Knodja et le cadavre du Grand K...o lja

Annexion des Tien chan. Cet e victoire rendait Kienlong maître non seulement des territoires occupés par les Eleuthes, mais a sai de teutes les villes musulmanes dont les rivières forment le Tarim. Kachgar, Ausou Yarkand La neuvelle conquête, Sin-hang, fut divisée, suivant que le pays était au nord et au sud des Tien-chan, en Then chan Pe lou et Tien chan Nan tou, administrés par des Tsiang Kun, gouverneurs mintaires, dont le premier fit designe la 27° année de Kien-

lor y (1762) et qui résidait a Ili ou Ko aldja (dont la ville chinoise. Hous, yuan, a cte pâtie en 1764). Des sous-gouverneurs militaires Is an tean Ta Tchen), placés à Ili, Turbagataï, Yarkand, relevalent du Islang aûn et avaient sous leurs ordres des Pan Che Ta Ichen, agents à Rachgar, Kharachar, Koutebe, Akseu, Khotan, Hami, et des Pang Pan Ta Tchen, sous-agents à Och et à Hami A côté d'oux les chafs ind gènes les begs (Po a'o, Pâli k eh), conservaient le urs charges d'int les plus importantes sont Ah'un-beq gouverneur local), Ishkhan-beg sous gouverneur), Chang beg percepteur), Kamanatch's beg (percepteur), 'Hatsze-beg (juge), Murabou-beg (directeur de l'agriculture)

La conquête définitive de cette région en 1759 fut suivie, en avril 1760, d'une céremonie grandiose dans laquelle les generaux Tchao Houei e. Fou te, qui avaient pris part à cette campagne, furent l'objet d'honneurs inusités de la part de l'empereur K'ien-long, désireux de conserver pour les générations futures les principales scènes de cette guerre, fit appel pour les retracer aux artistes européens qui se frouvaient comme n'es onnaires à sa cour : les jesuites Attiret, le plus remarquable de tous, Joseph Castilhon, Ignace Sichelbart, et l'augustin lechauss Jean Damascène Les planches, nu nombre de seize, furent, par decret impérial du 13 juillet 1765, envoyées en France, ou elles furent gravees sous la direction de Cochin par Masque lier, Aliamet, Le Bas, Saint-Aubin, Née, Prévost, Choffard et N de Launay, Plus tard Helman en fit une réduction

Les PP. Félix da Rocha, qui devait remplacer le P. von Hallerstein comme président lu Tribunal des mathématiques en 1774, et Joseph d'Espinha furent chargés de dresser les cartes des nouvelles régions, et ils s'acquitterent heureusement d'une tâche qui complétait l'œuvre si considerable des missionnaires de l'époque K'ang-hi

Guerre de Birmanie (Mien) - Comme on le verra plus loin, le conquerant birman Alompra laissait derrière lui sur la côte occidentale de l'Indo-Chine, c'est-à-dire dans la vallée de l'Irraouaddy, une dynastie in ayant à edouter que les Européens,

Voir ci lessus, t. VI, p. 908
 Voir ci-dess is, L. V. p. 924

0.30

parfaitement capable de résister aux exigences de ses voisins asianques, même du grand empire chinois, dont les frontières sud n avaient jamais eté paisibles depuis le principat de Ou Sankonei, c'est-à-dire jusqu'à l'époque de K'ang-h. Les campagnes de K'ien-long prouvèrent qu'elles n'étaient pas plus sûres de son temps qu'elles ne l'ayalent été sons ses prédécesseurs. La Chine ne se rendait pas compte que sa frontière sud ouest avait changé de maître et elle crut pouvoir agir en 1765 comme sous les Mongols. Elle se trompa Les Chinois s'avancèrent par la route naturelle du Yunnan, c'est à-dire par Momein, et s'emparèrent de Bhamo, au confluent du Ta ping et de l'Irraouad ly, dermer point navigable de cette rivière. Sans entrer dans lo detail de cette lutte, nous dirons que trois invasions chinoises en Birmanie se suivirent, la dernière, en 1767, sous le commandement de Ming-Jouei, qui l'aille irs perit dans la campagne. Le général birman Maha, Thinaih ira batut complètement les Chinois, et, rejoint par son collegue Mana Sithu, les contraignit a repasser la Salouen, par la vallee de liquelle la s'approvisionnaient (mars 1768) Le géneral birman regagna Ava, la capitale. K'ien-long n'était pas nomme à remporter un affront pareil. Bientôt une quatrième invasion chinoise, plus formillable que les autres, penetrait par l'Irraouaddy. Tros armées hirmanes (4769) quittaient Ava au mois de septembre : la première, sous les ordres de Thibatha, marchait par la rive gauche sur Mogaung, une seconde, commandée par Mala Thihathara, r montait le fleave, espérant retrouver l'ennemi au confluent de re dernier et du Ta-ping, à Bhamo, un troisieme groups, formé de cavaliers et l'éléphants, suivait la rive orientale de Arraquaddy, conduit par le Momit Soabwâ of Rvoteng Radja La défacte des Chinois fut complète. Ils consentirent, le 43 decembre 1769, à signer à Kaung-tun une convention de paix. d'amit e et de commerce. Ce fut un vérital le desastre : les debris de l'armée chinoise, escortes par les Birmans, mouraient de faim et de fatigue dans les hautes montagnes qui separent la Birmanic du Yun-nan. It est probable que l'artillerie birmane, dirigée pur des métis portugais et français, ne fut pas étrangère au succes de la campagne. Ces événements n'empècherent pas les Birmans

— qui s'emparaient peu de temps apres du royaume de Siam d'envoyer en 4790 une ambassade pour complimenter l'empereur K'ien-long lors du quatre-vingtieme anniversaire de sa naissance. Un envoyé chinois fut chargé de répondre a cette politesse, et il fut convenu que les Birmans enverraient tous les aix aus un tribut à la cour de Pekirg

Transmigration des Tourgoutes. - Nous avons fail plusiques fois allusion à une ambassade chinoise dirigée par Tou-La-chen qui se rendit par la Sibérie, en 4712, vers le Volga, envoyée par K'ang-hi, aux Kalmouks To irgo des, branche des Kéraïtes. Le résultat de ce voyage ne se produisit qu'en 1771. Les Russes exigeaient de ces l'atars les soldats, le ir reclamaient des otages, et causaient aux Tourgoutes, houddristes, de telles vexations à propos de leur religion, que le chef de ceux ea, Oubacha, fils de Donduk Taishi, petit fils de Chakdorshap et arrière-petit fils de ce même Ayouka que visita Tou Li chen, se déc.da a retourner dans le pays de ses ancêtres. Parti du Volga, au commence. ment de la onzième lune de la trente-un juième année de K'ien-long, il côloya le Balkhach et arriva dans le pays d'I-h a la fin de la sixieme lune de la trente sixième année de Kier. long, c'est à dire en août 47.4. L'empereur de la Chine autorisa les Tourgoules à s'établir dans la région, et il fit dellement satisfait de leur resour dans l'Asie centrale qu'il fit graver sur pierre, en quatre langues différentes, l'histoire de leur transmi-

Réduction des Mian-tseu — La Chine, loin de former, comme on le croit genéralement, un pays homogène, comprend, an dehors des éléments et inques considérables qui, malgré leurs profondes différences, consultient le peuple chinois, un grand nombre de races qui occupent non seulement les parties montagneuses de l'Empire, mais débordent encore dans l'Indo-Chine, paruculièrement dans l'Annam et le Laos Ces races sont représentees par de petits peuples dans la montagne qui généralement les mettait à l'abri des envahisseurs. A l'époque qui nous occupe (11/5), l'un des plus considérables de ces groupes

Voir el 1 ams, t. VI, p. 924
 Voir ettlessis, t. Vi. p. 442

sauvages était particulièrement répandu dans la région difficile de Kin-tchouen, sur les frontières des provinces du Se tchouen et du Kouel-tcheou. Ils étaient divisés en deux petits Elats, Slao Kin-tchouen et Ta Kin-tchouen. Chacun avait son chef, qui, lorsque le besoin de vivre se faisait sentir, n'hésitait pas à descendre des hauteurs et à lancer ses giernées sur les possessions chinoises pour se ravitailler.

Aujourd'hai encore, l'enclave des Miaotsou est une des meilleures sources de revenu de grandes y lles du Kouang si, comme Nan-ning. Il fallait réduire ces pillards; on mit à la tête des troupes impériales un général célebre, A Konen, qui s'était distingué dans la guerre des Eleutnes, sous le géneral Fou-té. Malgré des difficultés enormes de terran, les sauvages, en depit de leur résistance héroïque, furent obligés après les pertes considérabes de se soumettre Le P Felix da Rocha, qui fut président du Tribunal des mathematiques après le P. von Hallerstein, était parti de Péking le 20 août 1774, pour dresser la carte du pays des Miao-tseu. Lette campagne, que l'empereur Klien-long voulut celebrer dans un poème écrit par lui-même, fut peu d'honneur aux Chinois Kien long souilla la victoire par le massacre des chefs miao-tseu envoyés prison nurs a Peking. Le grand effort fait dans la circonstance ne correspondant pas à un résultat ut le, et les M.ac-tsen continuent encore aujourd'hui une existence moins précaire pent-être que celle des princes de la dynastie qui a cherché a les annihiler. Les peuples sauvages désignés sous le nom genérique de l'ou-Se sont nominalement administres par des fenctionnaires chiaois mais, en réalité, ce sont leurs propres chefs qui les dirigent

Le Tibet — Le Tibet est le vaste plateau d'Asie, borné au nord par les Kouen-loun, qui le séparent d'i desert de Gobi et de la vallée du Tarim, au sud, par les Himalays, qu'établissent ui e barrière formidal le entre les Indes et cette haute région d'ou descendent 1 s gran la fleuves du Sud et de l'Ouest de Extrême-Orient. Les Chinois désignent ce pays sous le noin de Si-Tsang et les indigenes sous celui de Bod-jul. Ce pays nous est signalé dans les relations arabes et persanes ainsi que

par Benjamin de Tudèle, mais il nous était surtout connu par la description de Marco Polo au xm° siècle et le voyage d'Odoric de Pordenone au x v° siècle. Depuis lors, terre restée à peu près inconnue aux Européens, le Tihet fut « redécouvert » en 1624 par le jésuite Antonio de Audrade, lequel lui donna le nom de Cathay, qui appartenait en réalité à la Chine du Nord au moyen âge. Depuis co temps, d'autres jésuites, comme Jean Grueber et Hippolyte Desiden, des capucins, tels que Francesco Orazio della Penna di Billi, le Hollandais Samuel van de Putte (mort le 27 septembre 4745), l'Anglais George Bogle (4774), ajoutèrent aux connaissances restreintes que nous avions sur ce pays.

Le bouddhisme avait pénétré au Tibet en 407, mais ce ne fut quan var siècle, sous le règne de Thisrong de Tsan, qu'il fut officiellement reconnu. Un reformateur, Tsongkhabá, né à Sining en 1447, mort en 1478, appuyé par les Ming, ramena le bouddhisme, en pleme décadence par suite de la corruption des bonzes, à uno forme plus en rapport avec les préceptes de Çakya-Mount. Isongkhabâ laissa deux disciples qui continuerent son œuvre sous les titres de Datai Loma et de Panchen Lama. Le sixième de ces Panchen Lama, Lobtsang Tanichi, fut invité par l'empereur Kien long en 1779 à venir à Péxing pour assister aux fêtes du soixante-dixième anniversaire de sa naissance. L'empereur alla au-devant du lama pasqu'à Si-ning du Kan-sou et le ramena en grande pompe à l'éking. Mal ieureusement ce grand prêtre mourut de la petite vérole le 12 rovembre 1780. Son corps fut renyoyé dans un cercueil d'or l'année suivante à Lhassa, et l'empereur fit ériger en sa mémotre un magnifique monument en markre blanc, en dehors de la ville de Péking, où l'on peut le voir encore. Cependant les incursions des habitants du Nepal obligèrent le Dalai Lama a avoir recours à l'aide puissante de son voisin chinois Kienlong profite de la circonstance pour établir son autorité personnelle dans le pays en plaçant les garnisons dans les points principaux, et en installant dans la capitale tibétoine un résident impérial, désigné sous le nom de I caou-Tsang Ta-Tchen, qui dépend du bureau du ministère désigné sous le nom de Li Fan

Youen', et qui a un rang égal au gouverneur du Se-Tchouen. En 4792, K'ien-long complèta son œuvre en lecrétant que dorénavant les dalai-lama seraient tires au sort au lieu d'être désignos par des cérémonies qui devalent indiquer quel était l'eln, censé un avatar du defunt. Le Tibot étut désormais une annexe de la Chine.

Campagne d'Annam. -- Nous aurons plus loin l'occasion de parler, a propos de l'Annam, de la grande révolte des Tây s'on, dirigée par trois frères, dont le second, Nguyên Vân Huê, avant envahi le Tong King (Tonkin), le vingt septième et dernier roi de la dynastie Le, Lê Chiêu thông (1786), fit appel à la Chine Le vice roi des deux Kouang, So in Chei et le fou-tai du Kouang-si, Soun Yong-tsing, faisaient un rapport à l'empereur sur les evenemen s. En novembre 1788, Soun-Chei était auvesti du commandement d'une armée considérable, chargé d operer contre les Tây s'on, tandis que son collegue du Yun nao et do Kouei-Icheou, Fou Kang-ngan, devait faire le ravitaillement des troupes chinoises. Soun s'empara de Hanoî, mais un retoir offensif de Huê (26 janvier 1789) le mit en faite. Son adversaire réussit à s'encendre avec le gouvernement impérial, et le malheure ix Lê Ch.èu-thông ne put accepter qu'une retrate médiocre à Péking où il mourus en 1791.

Les étrangers à Canton — L'établissement portigais de Macao 2 n'était pour les navires étrangers qu'une escale, ou pour micux dire un port l'attente , le commerce se faisait à Canton e., malgré les quelques essais dont nous parlerons plus lom, il y fut confiné jusqu'au traite de Nanking de 1842. Canton, dont le nom n'est que la forme adoptée par les Portugais de la province de Kouarg-toung, dans laquelle cette ville est située, s'appeile en chinois Kouang-tcheou : c'est la ville que les Aral es designaient au moyen age sous le nom de Sm Kilon, acopte avec des variantes à repoque mongole par les voyageurs européens comme Odoric de Pordenone. Canton est situé sur la rive nord du Tchou Kiang (rivière de la Perle), qui est forme du Si-Kiang (rivière de l'Ouest) et du Pe-Kiang

i Voir r dess - .. V, r 599 2 Voir 0. dessus, t V, p 906-907

(rivière du Nord), qui se reunissent au nord de la ville et du Toung-Kiang (rivière de l'Est), qui arrive à Whampou L'embouchure principale du fleuve s'appelle Hou-men, bouche du tigre, que les Portugais ont traduit par Bocca Tioris et les Anglais par the Bogue, A cette entrée, un nombre considerable d'iles connues sous le nom de Ladrones (voleurs), à cause des nombreux pira es qui les fréquentaient, forme des points d'attache dont Lampacao, Macao et Hongkong, un peu plus à l'est, font partie. Sauf le Portugal, dont le monopole commercial qui appartenait a la Couronne ne fut abandonné qu'une fois on 1731, les étrangers étaient représentés , il p était pas question de consuls à l'époque) par leurs grandes Compagnies. Ils n'avaient pas le droit de circuler librement dans la ville. Ils ne séjournaient A Car lon que le lemps strit, ement necessaire pour leurs affaires. c está dire pendant une période assez courte de l'année, puis ils retournaient à Macao. Il leur eût donc éte difficile, si la chose même ne leur eut été interdite par les autorités chinoises, d amener leurs families avoc eux.

Le « Co-hang » et les factoreries. Il y avail des raisons locales pour empêcher le commerce e-ranger de se rendre dans des ports plus septent.comux. Le vice-rei des deux Kouang (Kouang-toung et Kouang-a), qui réside à Canton, avail charge de l'Annam et des peuples venus le l'Ouest par mer, par conséquent des Europeens, sauf les Russes naturellement qui, venant por terre et du Nord, dependaient du Li fan youen, bureau de la capitale chargé des affaires de la Mongolie. Ce fonctionnaire fort important tirait de gros revenus des étrangers et il avait tout intérêt à ce que cette ressource ne pût lui échapper, pour passer à l'un de ses collegues du Fou-kien, du Kiang-nan, ou du Tche-li Le mandarin chargé de l'intermédiaire avec les étraugers était designé par eux sous le nom de hoppe ou de houpou, a était prendre le Pirée pour un homme ou, tout au moins. le nom d'un ministere pour celui d'un de ses agents. Le houpou, en Chine, est un des six ministères, celui des finances, qui est chargé du reccuvrement des impôts, du cadastre, etc., et l'on donnait par suito à l'agent du fisc a Canton le nom même du département ministériel chargé des droits de douane.

Les marchands étrangers étaient en quelque sorte parques cans les magasins ou hong, ranges (danois, espagnol, français americain, impérial, suedois, anglais, hodandais sur la rive gauche de la rivière de la Perle, sur une étendue de plus de 330 mêtres, formant une sorte de square.

P : réviter des relations t. op nombreuses entre les indigenes et les étrangers, dès 1702, un Chinois, appelé le Marchand de L'empereur, fut ch is peur être le seul intermed a re entre les indigènes et les Europeens Le coiffre des affaires étant extrêmement considérable, ce négociant privilegie fui obligé de céder une portion de son monopole à quelques confrères m syennant une redevance de 5000 taels par nay re que ceux ci lui payalent. Naturellement les étrangers protestèrent contre un etat de choses qui leur etait extrêmement onéreux. Les Chinois qui prenalent part à ce commerce formèrent une sorte de societá en 4720, qu'on désigna sous le nom de l'olhong ou Co-hang, présidée par le hoppe. Le nombre des membres de ce le association privilég ée varia su vant les epoques les hong merchants comme disaient les Anglais, ou marchands l'annistes. comme les appelacen les Français étacent 40 en 1777-12 en 1794, 44 en 1808, et 43 en avril 1834, époque à laquelle finit le monopole de l'East-India Company en Cline, Ces hannistes étaient responsables vis à vis des autoriles chinoises, non soulement des ransactions commerciales, mais encore les fors et gestes des officiers et de l'equipage du navire dont l'un d'eux s'était chargé. Les amendes pleuvaient dru sur eux et parfois lei rivie était menacee. D'ailleura tous res marchands s'entendale it entre e la pour la repartition des marchandises importoes et le chargement des navires,

Par sinte, ils etaient un peu le fer entre le marteau et l'enclaine, c'est-à-dire entre leurs mandarins et les étrangers. Lorsque les premiers, embarrasses pour payer leurs acttes, o casionnées souvent par l'achat de leur charge, s'adressaient au hou-pou pour avoir de l'argent, celui-ci pratiquait un squeexe sur les hannistes, qui no pouvaient échapper à la raine ou à des

i Tormes cas farm revies furent in Mens et pillees, le 12 décent ce 206, par les Chimous, a la saite et hombar ement : Canton par sir Michael Seymont

châtiments qu'en ayant recours a leur tour aux etrangers qui leur prétaient les fonds nécessaires. Les dettes des marchands hannistes vis a-vis des Occ lentaix augmentaient ainsi d'année en année, et en 1771, le Co-hang fut aboli soi cisant pour liquider la situation, mais comme les mêmes errements continuèrent, le passif des Glonois s'éleva à pres de 11 milious de livres tournois, et les Anglais intervincent en 1779 pour obtenir le reglement de leurs de tes

Les Anglais à Canton - A plusie irs reprises, les Anglais, les plus intéresses d'ailleurs dans le commerce, avaient ou maille à partir avec les ai orités locales, et l'onpourrait presque dire que chaque date que nous pouvons donner est celle d'un affront, causé moins par la haine de l'étranger que par la coalition (par exempte en 1721) entre les marchands chinois pour regler les prix d'achat et de vente des march unlises. De ix ans alus tard (1723, le subrécargue du navire Walpole découvrait à Macao que les fonctionnaires chinois, avant fait la rafle des thes, avaient, par suite, donné oux mêmes à leurs denrées une plus-value exagerée et que les malhenreux infermédiaires chinois etaient (bliges de leur emprunter de l'argent à 30 0 0 pour faire face aux difficultés de la actuation. Aussi n'est-il pas étonnant de voir les Anglais. chercher un port moins ichospitalier que celui de Canton. Amoy, sur la côte du Fou-Kien, leur offrait un abri favorable el, le 22 avril 4727, un certain nombre de negociants se décidérent à s'y rendre. Le hou pou, inquiet de ce depart et des pertes qui en resulteraient pour lui, fit de belles promesses et le projet avorta. Même comedie en 1735. En 1742, arrivait le célèbre commodore Anson, qui remonta la riviere de Canton avec le navire le Centurion, malgre le service qu'il avait rend.i en étergnant un feu dans a viole indigene, il n'obtint aucun résultat pranque. La position était vraiment incolérable, et l'on se declua à adresser des réclamations directement à Péking Un certain Flint réussit à se rendre dans la capitale en 1761; mais, grâce aux pots-de vin verses par les fonctionnaires de Canton, sa mission, bien accueillie dans la metropole, fut la cause de son emprisonnement pendant trois ans lors

de son retour dans le Kouang-toung, e l'indigenc qui avait rédige sa petition à l'empereur fut décapité. La mollesse des Anglais en cette circonstance leur attira nature.lement de nouvelles insultes. Nous avons dit plus haut que les dettes des lannistes ayant augmenté d'une façon considerable, les Anglais intervinrent ; sur l'ordre de l'amiral Sir E. Vernon, le capitaine Panton fut envoyé à Canton pour régler la question d'intérêt; par ses menaces, il oblint un arrangement par lequel il était convenu que les créanciers des Chinois se contenterment de 50 0,0 de leurs deltes qui sermient réglées par une annuité de Jix ans, sans intérêt. Les Chinois n'eurent men de plus presse que de tàcher de se dérober à leurs obligations. Sous le titre de Consoo Fund (1779) un nouve, impôt fat étalli sur les étrangers pour payer les dettes des négociants incigènes, banqueroutiers, moins par leur faute que par celle de leurs ad ministrants. Ajoutez a ces questions d'intérêt des vexations, comme la défense a tou. Chinois d'enseigner sa langue à n'importe quel diable d'Occident, la peine du talion, homme pour homme etait même appliquee dans toute sa severité. En 1713, un nommé Scot., contre lequel il c'y avait aucune prouve de crime, en 1784, un canonnier de la Lady Hughes, qui avait taé involontairement un Chinois dans que salve; en 4780, un Français, qui, dans une rixe, avait tue un Portugais, farent livrés aux autorités chinoises qui les mirent à mort. Les difficultés devaient fortément amende des revendications, qui auraient dû se produire à coups de canon , on préféra user de diplomatie; nous verrons plus loin quels furent les résultats de l'ambassade de lord Macarinev

Les Français à Canton La reunion des différents intérêts français dans une seule Compagnie des Indes Orientales, en mai 1719, n'eut pour le commerce de la Chine que de bons résultats, et il eût été à souhaiter que notre commerce n'en jamais plus souffert que dans les pires années de nos expéditions de Chine : on gagnait de 67 à 116 p 100 °. La des-

i Morella, dous son Mémoire sur la Compagnir des Indes, nois marq e l'em des benefices le l'achat a la vente du com nerce de China Teplus 1725 de 1726 à 1736, ce bénéfice est de 104 ½ p. 100, de 1736 à 1743 de 144 ½ p. 100 de 1743

t uction de la Compagnie des Indes en 1770 devait forcement nous amener à une transformation dans la manière de gerer nos interêts à Canton, c'est-a-dire a imiter notre propre exemple, quand le roi engea en construt le compteur de la Compagnie des Indes à Surate, dans le Gouzeral, à centree du goife de Cambaye. Il no restait a l'époque comme nembre de l'ancien Consed de la Direction de Canton qu'un sieur Thimotec, leuxième subrécarone depuis 1753, qui se trouvait être caef du comptoir. Il ecait d'ailleurs en fort mauvais termes avec son second, le sieur de Robien, froisième subrecargue, fort jaloux de lui - et dans les meilleurs termes avec J. Pierre Clouct, qui formait le troi sième membre du Conseil. Lorsque le roi, par ord mance da 3 février 1776, decida qu'il serait « crée un Consul Je la nation françoise à Canton ognoux en dependants, à l'instac des Consuls de la nation françoise résidents aupres des Princes de la Barbarie ». Thimotée fut nom né consul et Clouer chancelier. Pour des raisons personnelles, ces agents n'ayant pu accepter lows neuvelles fonctions, on fit choix pour les remplacer de C. Vanquelin, ancien subrécargue de la Compagnie des Indes, et de Philippe Vieillard, protegé du baron de Juigné-Lorsque Vauquelin mourut le 23 septembre 1782, Vie dard prit, commo vice consul, la gerance du Consulat, aidé par un vice-chancel er, Paul François Cosiar, fils d'un ancien secrétaire général de la Compagnie des Indes, et par un interprete, Jean-Charles-François Galbert Celui ci eut pour successeur comme Vieillard lui même, rentré en France (nous retrouvons son nom comme électeur de Paus sous la Revolution), De Guignes le fils, qui fut noure dermier agent à Canton jusqu'a la Restauration

Le fait le plus important de notre Consulat per dant les les meres années fut la mission du chevatier d'Entrenasteaux. Escortee de la Subtile, comman lée par le vicomte de la Croix de Castries, neveu du ministre de la Marine, la Résolution, battant pavillon du chevalier d'Entrecasteaux, jeta l'ancre devant Macao, le 7 février 1787, après soixante jours de traversée.

a 4756, we file  $\frac{\pi}{4}$  p. 400, on 1.60. We \$3 p for on 476% for \$1 \frac{1}{2} p. 100, on 1766, as 71 \frac{1}{2} p. 400, on 1767, as 80 p 400, ot on 4768, a 67 \frac{1}{2}, 400

depuis Batavia. M de la Perouse etait parti de Macao le 5 fevrier pour se rendre à Mamile, sans se douter que, deux jours plus taid son collègue, charge d'une mission la roi, nomberait dans les mêmes eaux quelle. Ce re fai qu'er avril, à Manine, que La Pérouse apprit avec étonnement l'arrivée d'Entrecasteaux a Canten et qu'il reçus une lett e de l'u l'informant des motifs de son voyage. Le but réel le la mission le d'Entrecasteaux et la seule partie secrete de sa mission était de faire ecanaltee a la Chare les futurs desse na des Anglais contrele gran I Empire. C'est ce que nous montre une lettre Ju P. de Grammont adressée a Péking au P. de Ventavon, que son confrere charge de prévenir le gouvernement de la capitale. Le but apparent et en somme le seul qui pôt avoir un résultat pratique etait le reglement des lettes des Chiro's envers les Français. Les plus hautes autorités de Canton otaient absentes. Le gouverneur general isong tour s'é ait ret à 1 a Tin ao Teneca pour venir au secours de son collegue de la province du Fou Kien, chargé de réprimer une insurrection formidable qui avait oc ate dats l'île le Formose, et 1786, et qui ne fai terminée. quen 1788. Le gouverneur (fou-tai) était à Peking, et, comme le dit le P de Grammont : Parmi les grands qui restent a quand but a Canton il n'y a pas une tèce, ce sont tous gens timides, embarrassés, peu verses dans les affaires, incapables d'en sa sir et d'en terminer auc mo sans prendre conseil et à qui par consequent la prudence ne permettant pas que l'on communiquât les yrais moufs de l'arrivée les deux frégates » Il idyn i done de la mission d'Entrecasteaux comme de colle au commodore Anson elle a cut pas de resultat pratique. On verra a propos le l'Annam que l'année 1787 fat part e llerement fertilé en syéne nomis

Ambassade de lord Macartney. — L'orgontaire du com reice anglas a Canton, les vixations dont avaient été l'objet dans cette ville les sujeis irrianniques, avaient fonne à lord Melville, président du Bureau au Contrôle, l'ilée d'une a massale en Chine. Une prete de mission envoyée par le colonel Catheart a bord de la Vesiale perit en mer (1788). Le 3 mai 1792, on nommait comme nouvel ambassaleur lord

George Macariney Le premier secrétaire d'ambassade était sir George Leonard Staunton, qu'accompagna ent son ils George Thomas Staunton, le sinologue hien connu, John Barrow, qui servait de secrétaire particulier à Macariney et qui fui son biographe, une escorte minaire commandée par le major Benson et les lieutenants Parish et Crewe, trois médecins, les Dr. Gillan, Scot. et D awiddie, ce dernier charge des instrumenta astronomiques destints en présents, un peut tre de portraits, M. Thomas Hickoy, un dessinateur, M. Alexander; un nombre considérable de valets de chambre, maîtres d'hôtel, ouvriers, vingt hommes de l'artillerie royale, dix chevau le, ers, vingt soldats d'infanterie en dépôt a Chatham formaient une escorte somptueuse. Trois nav res, le Lion, de 64 canons, commande par Sir Erasmus Gower, l'Hindostan, bateau de la Compagnie des Indes, com nande par le capitaine William Macintosh, et le Jackall, allege du Lion, m'rent à la voile de Portsmouth le 16 septembre 1792. Une des grosses difficultés preliminaires avait été, le choix d'ua interprete : le seul Anglais qui, malgré les défenses des Ch nors, avant pa étudier la langue à Canton, Flint, avait été, comme nous l'avons déja dit, emprisonné notre interprète, Galbert, était rentré sans le moindre desir de repartir. Les Anglais s'adressèrent sans succes tour à tour aux Lezeristes et aux Missions Etrangères. De guerre lasse, ils trouvèrent a Naples, an tollege fondé par le P. Ripa, deux jeunes Chinois qui consentirent à servir d'interprétes et dont l'inexperience ne fut pas une des moindres causes de l'insuccès de la mission. Nous nous contenterons de rappeler que cette ambassado memorable visita tour à tour Madere, Tenérisse, Rio de Janeiro, Batavia, Po lo-Condor et Tourane Des Ladrones.

I I. etan arrière penisma d'un antre George Mecorines qui avuit quitte l'hosse en 1649, pour vent sinstalier à tellast dans le comté d'Antain en brande l'ost lans ce pays du « la maison burd ale le Lesannire, que mont George Macarthey le 14 mai 1737. Il avait été et ove en mission speciale à la cour de baint-l'étersbourg pais comme secrétaire en rlance, pais comme generale la Grenade et à Madras Buffor devait occiper le poste de gouverneur general le bengale lorsqu'un un prefera lord tornwants. Neanmains, comme une sorte de compensation e comme preuve le conflance, ou ui comas, sur la recommandation de M. Dumas, secretaire i Étal, celle importante mission en Chine et, avait soi le mai, il etan nomme vicomte de Macarthey de Dervock dans le comté d'Antrim

elle se rendit à Formose, aux Clou-san et à Tien tsin. Puis. uel arquant a Toung-tereou, elle arriva à Péking le 24 août 1793 : Les instructions de lord Macartney eta ent d'obtenir le droit de faire le commerce à Ning-po, aux Chou-san et a l'ien-tsin-le droit d'établir un entrej ôt pour les marchandises à Peking, semblable à celui qu'avaicut deja posséde les Russes; la suppression des taxes de transit entre Canton et Macao et l'application stricte des drois de douane selon le tarif imperial. Cependant l'empereur était parti pour sa résidence d'été à Dje-hoi, en Mingone, ou le s avai. l'infortuné ambassadeur, sais succes d'ail curs. Le fils de Kienlong, l'empereur K'a King, a écrit depuis au roi treorge III, en 1816 . « Ten royaume, situe au loin, par delà plus ears. Océans, nous témoignant sa sincerité et tenant coestane notre influerce pour son perfectionneme il tivait précédemment, pendant la 58° année K'ien long 4793), sous le règne In cernier empereur Kao song Chouer, houang ti, fait passer La mer à ses envoyés, qui etaient venus a nobre Cour. Mus a cette epoque, les ministres envoyés par ton pays s ctaient conformés à nos rites avec exactitude et respect et a'ayaient er co tru aucunreproché au point de vue des formes presentes. Aussi avaient As été les recipiendaires déférents des faveurs et graces imperiales et avaient-ils ête appelés à contempler en audience la personne de l'Emperer r, a prendre part a des festins ordonnes par Sa Majesté et a en recevoir des dons à profision. » Le P. de Granmont, qui avant servi d'interprete au chevalier d'Entrecasteaux, donne les raisons suivantes pour l'insucces des Anglais. « Ces messieurs, comme sont tous les etrangers qui ne connaissent la Chine que par les livres, ignoraient le train, les usages, l'enque e de «cite cour Peu surcroit de matheur, ils avaient amenė avec city, un interpréte chinois cocore mon s instruit lequel a ché cause, en gran le parers, qu'ils n'ont jamais pir obtenie d'avoie aupres d'eux un mission. haire européen qui pourrait les instruire, les dinger. De là d est arrivé. 4º qu'ils sont venus du sans apporter aucun présent, un pour les ministres d'Etat, ni pour ses fils de l'empereur, 2º quills ont manqué au cérémontal du pays dans leur salu fait a l'empire ir, sans pouvoir en expliquer la raison

d'une manière satisfaisante: 3° qu'ils se son, présentes sous des Labits trop simples et trop ordinaires; 4° qu'ils n'ont pas eu soin de graisser la patte aux différentes personnes qui avaient soin de leurs affaires; 5° qu'il manqua i a leur demande le style, le ton du pays. Une autre ra'son de leur manvais succès, selon moi la principale, ce sont les intrigues d'un certain missionnaire [Joseph Bernard de Almeida] qui, s'étant imaginé que cette ambassade nuivait au contactre de son pays n'a pas manqué, en consequence, de semer l'ien des propos defavorables à la nation anglaise. Ajoutez à tout cela que i empereur est vieux, qu'il y a des cabales partielles, des artificioux dans tous les pays. D'ailleurs tous les grands, les favoris de l'impereur sent avides le prosents, des richesses. »

Quoi qu'il en soit, Macartiey, qui avent elé considéré comme on a porteur de tributs », quintait Peking au bout de quarante-sept jours, le 7 octobre 1793. Il reprenant a route du Sud, en partie par le grand canal jusqu'a Hang tcheon. De la, il gagnait les Chousan, et enfin Car o , où il trouvait le Conson fund toujours existant, le hou pou continuant ses demandes exagérées, et il descendant a Macao. Macartiney quittait définitivement le Chine le 17 mars 1794, et del arquait à Portsmouth le 5 septembre de la même année, après un voyage qui avait coûte 80 000 l vies sterling et navait men rappo le a son pays

Ambassade hollandaise de Titsingh. « Le chef du comp ur de la Compagnie des Indes hollandaises à Canton, né à Utrecht en 1709, ancien subrecargue Andre Everuel van Braam Houckgeest, après avoir servi en Linne, avait émigré aux États-Unis, lorsque vers 1784 il accepta sa nouvelle mission dans l'Extrème Orient. Il nous raconte que, le 2 avril 1794, un envoye du Isong-lou vint le trouver pour « savoir si la Compagnie des Indes nolandaises nadopterait pas l'idée d'envoyer à Pélung un député pour y féliciter l'empereur, à l'occasi m de l'anniversaire de son avénement au trône, que Sa Majesté aliait célèbrer pour la soixantième feis il ajouta que les Anglais, ainsi que les Portogais etallis à Macao avicent manifesté l'intention de prenare part a cet événement remarquable, que la nation l'ollandéise, étant l'une des pre-

9.1

indices établies à la Chine, le Trong Tou ve rait avec une véritable satisfaction que la Compagnie eût un représentant à cette solemnité » Les Angla s'au contraire, presendent que l'insuc les de l'ambassade de la commandation, connu lors de son passage à Canton, fit germer dans l'esprit de Van Braam l'ilée de reprendre pour sa nation l'entreprise anguise. Quoi qui en soit, celui-ci écrivit au Conseil général de Batavia, qui accep à fivorablement ses propositions. Il nomma comme prenner ambassadeur Isaac Titsingh, son agent au Japon, et. comme second, Van Braam.

Fishing a sembarqua à Canton le 22 novembre 1794, remon a le Kohang toung et le Kohang si jus plu Kidon Kang, pres du lac Polyang, pas, par le Houkohang, le Kiang nan et le Chandohag, arriva à Peking le 17 janvier 1795. Le Gasco des Hohandais fut aussi grand, sinch plus grand, que celu des Anglais. On let dans les notes mêmes que accompagnont le recit de l'ambassade « qu'on lrouva une difficulté presque u sur noi table à faire concevoir aux Chinois qu'il pu'sse exister in empire gouverne autromer que par un se il homme. Aussi vo lo que, malgre toules les pelles prises a cet egard, ils disent le roi de Hollande. « Titsingh quittait Peking le 15 févrir et redescendait à Canton par Hang teheon et Nan te lang, a<sub>t</sub> res in inutile voyage. Les Hollandais n'e alent donc pas plus he ireux qu'au xym² siecle.

Autres étrangers à Canton. — Les Portigais, distancés par les autres étrangers, avaient vainement essiye avant les Anglais le regagner par des ambassades à Péking le terrain qu'ils pe da ont. Nous notons au avair siè le deux le leurs ambassades dans la cau ale l'une sous Jeur V celle d'Alexan dre Me, ilo de Sousa Menezes artière à Poking le 48 mai 1727 et repartie e 16 juinet de la même année, i autre, sous Joseph E maniel, come de Francisco de Assis Pacheco de Simpaio,

Leros e de la massado e mi composi di jeung tin Braum en quabil de gent i in de trus socretaires Divis, Agre e de Cingnes e Gis, qui gent i cura con a de Canang en en espain partiername, de ni en ogra, Peu Arerre, i un montre a abtel, a vizo so intso de la set d'un versata actuare de la ser es chimose pius trus abandantes e Voir vicessais. VI più Marco  $^{2}$ 

tagais prétandirent que les jésaites français avaient fait schouer leur mission. La couronne de Portugal s'était réserve le mor o pole du commerce de l'Ocean Indien, que e n'abai donné jui me seule fois en 1731, pour permettre à un navire nortagais de se rendre a Surate et à la côte de Coronandel. En 1752, le mor opole royal cessa d'existor.

Les Espagnols avaient transporté presque toute leur acus é aux Philippines, où une Compagnie royale avait éte créée en 1733. Ce fut à Amoy, Jans le Fou-kier, plutôt qu'à Canton, qu'ils témoignèrent d'une volléité de commerce en Uhine. La lentative perielles jusqu'an jour où l'émigration des coolies donna de l'importance au mouvement des passagers de l'Estème Orient à l'île de Culta.

Les Danois créérent des Compagnies en 1612 et 1670. Le us comptoire de Tranquebar et de Serampore furent cédés par eux a l'Angleteure en 1845.

Les Saccois, des le debut du xvir siècle, visitérent l'Extrême Orient, mais ils ne navignaient pas sous leur pavillon, et seivaient les Compagnies étrangères, particulièrement la Compagale neerlandaise. Cependant, en 1627, le roi de Suède Charles IX etablit une Compagnie des Indes Orientales. Nils Matson Kicping, qui mourut en 1667, avait visité la Uhine en 1675 apres avoir successivement servi la Hollande, le abab de Perse et caff I son propre pays, sous le roi Charles Gustave, comme houtenant de vaissoau. La suspension du privilege le la Compagnic d'Ostende, arrivez en 1727, laissant sans occupation nombre de marins le différentes na jourdates, specialement des Famands et des Anglais, un habitant de Stocaholm, Henry Konig, homme entreprenant, out l'idée d'utiliser ces acmmes de mor expérimentes afin de creer une Compagnie de commerce. sue loise. Ce fut le roi l'reterie l'aqui accorda (Stocaholm, le 14 jun 1731 a Henry Konig et ses associés une charte pour a Compagnie que ceix-c. se proposaient de former a Gotheri bourg. Que ques-uns de ses agents au xviit, siècle, comme Pear-Osbeck, Olaf Toree, aumôn er, le capita de Carl Gus av Eke-

<sup>4</sup> V mr cr 1658us, t VI, p 885.

l'erg, Jakob Wallenberg, rapporterent de précieux renseignements sur a flore des régions qu'ils avaient visitées et qui firent ubbisés par l'illustre Charles Linné. La charte de la Compagnie de Suece, rencu velée quatre fois, notaminent en 1806, ne fut pas continuée après 1814. Nous ferons remarquer qu'elle rendit les plus grands services à nos agents, et a issi à La Péroi se. Souvent, pendant nes difficultes avec l'Angleterre, ce fut sur des valsseaux neutres suecols que no is embarquious à Culix l'argent des iné à notre étamissement de Canton. L'ent epôt de la Compagnie sué leise existe encore à Gothembourg, et la brapeau de la factorerie de Canton flotte sur l'un les pavillons du roi dans le pare de Dro thingholm

La Prusso, avec sa Compagnie d'Embden, faisan, aussi des voyages à Canton, mais, des plussances allemandes, ce fut l'Autrè che qui montra le plus d'activité avec ses deux Compagnies imperiales. Celle d'Osicade incorporee le 17 decembre 1722, entsa chai il suspendue pour sept ans en 1727, et cessa d'exister en 1793, après différentes peripeties, dont une faillite en 1784. La lure e ait celle de Trieste Cétait à la Compagnie imperiale que venait d'être cede le comptoir français lorsque d'Entrecasteaux fut charge de sa mission a Canton avec l'ordre de faire une enquête sur cette operation fort entiquée.

Les Americanes etnent, naturellement, arrives les dechiers en Chine Leur commerce, qui plus tard devait faire une si rude concurrence a celui de l'Angleterre, s'ouvrit par l'envoi a Canton du vaisseau Empress of China, commande par John Green. Il mit à la voile de New York le 22 févrior 1784, c'est a dire huit aus après la déclaration de l'indépendance des États-Unis a Amérique Le major Samuel Shaw fut le premier consul américain à Ganton. Les Americaine y faient très Lieu reçus por nos compatriotes, et je trouve dans la Correspondance des Affaires changères des lettres de Thomas Jefferson remoician, le cabinet de Versailles pour le bon acqueil fait par les autorités françaises de Canton à ses nationaux

Les Russes dans le Nord. Les relations établies entre les Russes et les Chinois lors fe la mission de TouL, chen

<sup>1.</sup> Voir codesses t VI, p. 918 et a v

pres les Tourgeutes eurent des suites. Tandle que les Occidenaix lutaient dans le sud de la Chine pour conserver leurs privileges commerciaux, dans le nord les Moscoviles essayalent de regagner les avan ages perdus pour eux par le trai e de Nortschanek. Sur la demando de Klang-hi, le gouverneur general de la Sibèrie îni er voya un me lecin suédois, Lorenz Lange, qui, de relour en 1748, fut de nouveau désigné pour accompagner à Pesing une ambassade dirigée par le capitaine des gardes lutsar, Leon Vasilievitch Ismailof, qui entra à Peking le 29 novelnbre 4720, accompagné d'une brillante escorte. Cha gé d'aplanir les difficultés du commerce aux frontières des deux empires, Ismailef, qui séjourna dons la capitale jusqu'au 2 mai 1721, n out guere de succes, soit par suite de la désertion de quelques Mongols qui pass'irent aux Russes, soit par suite d'intrigues des autres étrangers, soit par suite des lésordres des marchauds russes à Ourga. Lange la même, qui était reste pour veillei aux intérêts russes, fut obligé de quitter Peking ie 42 a ût 1722 Le 20 août 1727, le comte Sava Vladislavi ch signait un trane à Kiachia, Lange, qui était retourné à Pearing quelque temps auparavant, était nommé comme couse...I w de chancel lerie. V.ad.slaviich avail eu colume préfexte de son voyage l'accession au trône de Russie de Catherine I<sup>n</sup>. On remarquera que, dans, outes les circons ances, la Uhine regarde la Hussie comme sa vassale , le nom du monarque chinois procèle dans les lettres de créance celu. Ju tsar, l'avenement d'un nouveau souverain à Pélersbourg est inmediatement annoacé à Peking, les presents sent considerés comme un tribut et les unbas-aueurs sont source à des cérementes humilimtes : parfois ils sont reterus à la frontière, parfois ils sont obliges de fuce les neuf prosternations (Ko tem) en mage en time Vladislavi ch, qui n'avai pu aller à Péking, marque pourtant, par la concilisio : d'un nouveau traité, la secon le e ape des Russes lans leur conquète de l'Asie prientale. Ils obtenaient une meilleure dell' rmation de la froncere, la permission de bâtir une eglise à Péxing, et de nouveaux arrangements pour les caravages. Cetraite a éte la base que relazione de la Russie avec la Chine juyquiau xix° siecle. Un traite additionnel à cel 11 d i 20 août 4727 fut signé le 18 octobre 1768 par Ivan Kropotof Lange, retourne encore une fois avec une caravane par le en 1736 de Séling risk, arriva à Peking le 10 novembre il y resta jusqu'au 10 mai de l'année suivante, epoque a laquello il rentra l'annéement par le desert de Godi. Ses voyages, son courage, sos succes diplomatiques, lui valurent le titre de sous-gouvernour d'Irko iisk. So ivent de graves malentendas s'occverent entre les deux pavs, mais, quoique la guerre fût en maintes occasions près d'écliter, par suite s'infort de déserteu s passant aux Russes, les difficultés furent toujours pacifiquement auchontées i isqu'a i xix<sup>8</sup> siècle.

Mission de Péking; suppression des Jésuites — Un a vi qu'une mission française avait été créée à Péking par les Jesudes qu'envoya Louis XIV 1. Grâce à leur activité, le P. Charles Le Golien put commencer a Paris en 1702 le recueil sur portant des Letires édifiantes et curveuses, confin ié dep us par Du Halde et Putoui let, Jean Baptiste Du Hall, put Inimême, grace aux memoires envoyés par 27 missionnanes, rediger la L'escription de la Chine, parue en 1735 a Paris, en 4 volumes in folfo. Enfin les nombreux mémories envoyés par le P. Amiot et ses compagnons à Bertin, secrétaire d'État, permellenta Brother, Brequigny, etc., de compiler le fameux recueil des Memoires concernant l'Histoire, etc. des Chinois (Paris. 1770 1844, 16 vol. in-4. Le xviii siècle chinois nous offre, comme presidents du Tril anal des ma howatiques, a la place de Schall et de Verbiest, Kægler et Hallerstein; an historien, comme Antoine Gaubil, des grammairiens comme Gerbillon et Prémare, des artistes comme Attirel et Panzi. La suppression de la Compaguie de Jesas par Clement XIV (21 juillet 1773, ent le plus douloureux effet sur notre mission di Peking, dont elle causa la rume, et par aut sur les études suolog ques. La mavelle en parving on seglemble 1774 et le P. von Hailerstein en mourait most que le P. Bur ut. Des Carmos allemands brigument la suc-

I Var i desses a VI p. 9.4.142 Apres de P Jean de Footane, elle cel pour superiours Germ ion 40.3, d'Entrecelles 1.05, Hermen (1.19), Laube (1.36, electre Hermen (1.10), Cas en 1.35, de Ne valle 4.5, de Gad 1.72, encore le Neuvalle 1.37), Le Ferme (1.762, or la Rocce 1.769, de fon François nouve geuls le dermer de tous

cession des Jésuites, qui auraient voulu voir à leur place des prêtres des Miss ous étrangeres. Ce fut un autre Or lie toutefois, celui des Lazaristes, qui les remplaça. Les PP. Ciliot et Amiot ainsi que le P. de Ventavon, survécurent encore quelques années à la destitution de leux mission et à leur remplacement par les Lazaristes. Le dernier supérieur les Jésu les français à Peking, le P. Bourgeois, mourut le 29 juillet 1792. L'evêque de Nanking, Godefroy-Xavier von Laur beckloven, s'était éteint à Sou teheou (du laiang-sou), le 22 mai 1787. Lorsque Pie VII eut rétabli l'Ordre et que l'autreu secretaire du P. Galtriel Gruber, le Polonais Thadeee Brzozowski, eut été elu général de la Compagn e (2 sept. 1805), des anciens Jésuites il ne restait plus a Péking que les PP. Joseph Bernard de Almeida et Aloys de Poirot, pout être même le P. Jean Joseph de Grainmont, anc cu interprete du chevalier d'Entrecasteaux à Canton.

Les dernières années de K'ien long - Après un regue aussi rempli, Kien-long, estimant qu'après soixante ans de gouvernement comme son grand-père K'ang-hi, qui lui servait de modele, il était temps de prendre sa retraite, abdiqua le 8 février 1796, en faveur de son fils. Colui-si prit le nom de regne de K'ıs-K'ıng K'ıen long mourut trois ans plus tard, le 7 fevrier 1799. En dehors de ses conquêtes, K ien long signala son règne par une nouvelle division de l'empire. Un rouage important avait été ajouté vers 1730 par l'empereur Young tching par la création du Kioun Ki-tehou, granu conseil ou conseil d'État, dont le nombre de membres n'est pas fixé. C'est en réalité le conseil de l'empereur; il se réunit tous les jours et n'emploie pas moins de 60 secrétaires. K'ien long porta le nombre des provinces de l'empire de 15 à 18, le Kiang-nan fut divisé en Kinng-sou et en Ngan hoer, le Hou Kouang, en Hou pe et en Hou-nan; le Kan-sou fut détaché du Ghon si Kuen long fut également un grand lettre. Le nombre de ses poésie scélébrant ses victoires est fort grand et quelques unes ont même été traduites dans les Memoires concernant les Chinois. La plus connue est l Eloge de la ville de Moukden, berecau de sa famille, dont le P Amiot a fait publier une transcription à Paris en 1770 K'ien long fit paraître de nouvelles éditions d'ouvrages considerables,

comme le I oung Kie. Kang mou, comme le M roir ou Die tionuaire des mots manichous et chinois. Il a mérité l'estime des bibliographes par la compilation du Catalogue de la Biblio thèque imperiale. Cet ouvrage considérable, commencé en 1772. el completé en 1790, appelé K'a a tang se K'ou tstouen chou teaung mou, est divise en deux cents chapitres, répartis sous qualte divisions so hou · livres class, jues, histoire, philosophie et belles lettres. Sous ce règne, l'art chinois, par les navires de Caldon. se répandit beaucoup en Europe. Or en saisit l'influence dans la décoration des salles de quelques palais, comme ceux de Caan tilly et de Wartzburg; dans les tapisse, les de Beauvais (l'une represente le P. Schall en costume officiel, dans les éloffes des robes et des habits dont de nombreux spécimens sont arranges chronologiq iement au Musée commercial de Lyon, laine, moins belle que celle des Ming et de K'ang in, est revêtue souvent d'ornements de goût douteux, sois l'influence des commandes é iropéennes

### II. — La Birmanie.

Avenement d'Alompra. — Les rois de la dynastie de l'aungà descentaient de Bureng Naung, dont le fils Ngyaung Ram Merg prit le pouvoir en 1599 Cette dynastie birmaue, qui regna à Ava et à Hansawadi, sur la rivière Haing (Rangoun, compin ouze princes Le dernier, Mahà Dhammà Rajà Dibati, monta sur le trône en 1733 Sous le règne de ce prince, es Pégouans (Talaing) envalurent le roy une Les Birmans, vainqueurs, obligérent leurs ennemis à se retirer à Prome Le 10, du Pegou, Bonddha Ke thi Gwe meng, quita sa capitale (1746), traversa le Laos et la Cochinchine, se réfugia en Chine, part revint so fixer a Zimme, où il mount. On lui donta comme successeur un de ses généraux, Binya Dila, qui était d'origine chan et requ, en montan, sur le trône le titre le Phià mult Rajà Nava Dibati. Le nouveau souverain du Pegou

Voir ci-c ss is, V, p. 924-926.

envanit la Birmanie. Ava lut prise en 1752; cette ville, fondéc en 1364 par Ina de meng hya, fut completement bruiée. Son roi, Malià Dhammà Rajà Dibati, conduit en captivité à Pégeu, fut mis a mort leux ans plus tard par Binya bâla, qui croyait qu'il conspirait contre la Lo géneral pegouau, propre frère de codernier prince, avait reçu le titre de Yuva Baja, et s'était retire après cette brillante campagne.

Les Birmans ne devaiert pas tarder à trouver un vengear cans la personne d'un guerrier conna sous le nom d'Alompra, cure péanisé d'Ataunghgra (Bodisanva), ne vers 1714, dans le village de Mozzobo, a une viug aine de neues environ au nord d'Ava, i quelque distance de l'Iranchaddy, sur la rive droite

La retraile des Pegovais, qui d'aineurs était menacée par les Siamois, pero dia Alompra de prendre la ffonsive. Le genéral birman Talabán, inquie de ses progres, et d'une proclamation dans laquelle Alompra pretendant être le descendant de l'ancienne famille royale de Birmanie, mai 4752), altaqua le village d'Alompra. La fat oblige de faire retraite après un éched serieux. Le roi de Pégon rappela Talaban le mois suivant, pendant qu'Alompra de jaur en jour plus y currieux continuat ses succès et transformant le petit village qu'il habitant en capitale, qu'il appela i Ratanâthinga. Alompra deva i arriver à de lautes destinées. Aidé a une flotbille de l'ât, ments ronquis sur l'ennemi, et de Loupes conduites par son fils Thado Mengsoa, Alemprawit le siège devant Ava et s'en empara en occembre 1753 L'offensive fut reprise par les Pégouans, qui desirent les Birmans et assiégérent pour la seconde fois Ava. En mai 1754, les Pegouans, forcés de se retirer, attaquèrent la ville de Prome. qui, par sa position militaire importante, était un obstacle foit série ix pour la marche les Birmans Alompra, venant au secours de cette ville, en fit lever le siège en 1765 et, continuant sa marche victorieuse, après avoir envalu le l'égou, fonda la ville de Bangoun. C'est dans le cours de cette expédition. qu'il trouve Syriam occupé par les Français, et nous verrons plus loin oc qu'il en advint Toujours heureux dans ses entreprises, Alompra s'empare de la ville même de Pégou, affirme son autorité dans la partie quest de l'Indo Chine, occupe Tavoy

et Marcalan, et arrive au Siam, Jont il assiège Juthia la capitale, ou regnait Phra Chao Thinang Souriya Marin hara, frere de Châo Fa Dok Ma-Dûa, qui s'etait fait moine. La. aiteint d'une maladie mortelle, Alompra, agé de quarante six ens. mourut le 45 mai 1760, après un règne de sept ans. Ce ne fut d'ailleurs pour les Siamois qu'un repit, car, après una giorre de res de deux ans, leur capitale fut prise et incendiée en avril 1757. Nous avons parlé plus ha it de la gaerre qui celata entre a Bir name et la Chine. Alompra est le véritable fondateur de la dynastie qui la régné deplis le xvin° sièc e sur la côle occiden alc de l'Indo-Chine jusqu'à l'annexion complete de tout ce pays par les Anglais au 1er janvier 1886 1.

Les Français au Pégou Nos difficultes avec la Birmanie datent de l'époque d'Alompra. La fondation de la loge de Balassore en 1684, celle de Chandernagor en 1690 par Des landes", ava ent déterminé presque en même temps la Compagnie des Indes Omeniales a chercher à fonder un établissement dans le Pégou, entre le Bengale et le Siam. Elle fut autorisée à établir un comptoir a Syriam Ce fut du Pegou que vint le bois de teck nécessaire à nos navires, et Dunery choisit même cette ville pour y organiser les ateliers le constrution de la Compagn - a cause la bon-nacche de la main diœuvre , de ces chanhers furent lances nombre de navires employés par la Compagnie dans l'Océan Indien Darrac, le chef de la loge de Dacca, dans son histoire manuscine des étallissements français en Asie, conservée dans les Archives du Département des affaires etrangères, nous dat : « La Compagnie fit construire a Syriam Ies. grands magasins à chaux et sable, elle introduisit môme dans le pays, au moyen des ouvriers qu'elle y envoya de la côte de Coromandel, la maniero de faire les briques, inconnue chez des peuples. Cest dans ces ateliers que furent construits les valsscaux que M. Dupleix employa cana le commerce d'Inde an Inde de la mer Rouge et de Manille C'es, aussi de ces chan-

As mp a cet as a encresseurs a Na inguisign. 300, Hsenghov et eng 1.63,
 Sings Meng (1.15) Maing Maing Bulbun Meng Bodoahpra 1.781 Sagang Mong ou Phagyidon 1819 Tharawidi Meng 1837, Pagar Meng 1846, Mongdoun Meng 1833 et Taman 1878
2 Voir c. dessus, † VI, p. 894

tiers qu'elle ara t les bois tout taillés pour des bâtiments qu'elle voulait fatre construire à Chandernager. On peut voir à ce sujet la lettre de M. Brunau, rési lent au Pégou, a la date du 5 septembre 1753, par laquello il annongat au Conseil de Chander. nagor l'envoi du boot l'Oiseau, chargé de hoisages et doublages, en prévenant le Conse I par la même lettre qu'il venant de faire lancer à l'eau le vaisseau la Favorete. une autre lettre du même Brunau au Consei, de Chandernagor, en date du 10 décembre 1755, par laquelle il annonçait l'envoi du borsage. préparé pour le vaisseau le Fleurg, charge sur le Diligent qui venait d'être construit au Pegou. La prise le Chandernagor, qui mayet de près l'epoque de cette dernière lettre, dut sans doute mfluer sur le sort de l'établissement du Pegou tant que Pondichery était au pouvoir de la Compagnie, mais une autre cause, survenue quelque temps après la priso de Chandernagor, changea la destince de l'écablissement de Syriam » Dans ces différends entre Pégouans et Birmans, les Français et les Hollan lais s'étaient mis du côte des premiers, tandis que les Anglais semblaient avoir pris parti pour les seconds. Il s'ensoivit que, lorsque l'un des deux peuples était victorieux, on pillait à tour de rôle les factorerles étrangères hostiles : elles le furent ainsi toutes. L'etablissement anglais fut brîle par les Pégouans en 1743 et le résilent ra, pele en 1744. En revanche, l'évêgue barnabite de Syriam fut massacré en 1756 par ordre d'Alompra. Ce meurtre fut terrible pour la mission, si prospère depuis 1722, or la transporta en 1760 dans la ville de Rangoun-Créé en 1722, comme nous venons de le dire, le vicariat apostolique d'Ava et do Pégou, rameau du diocese le Saint-Thomas de Ménapour, comprenant la rôle de Coromandel, l'Orissa, l'Arakan et le Pégou. Co même vicariat, en 1866, forma à son tour trois vicariats birmans. Les prêtres des Missions et migères de Paris et de Milan reinglacent les Barnabites qui ont disparu.

Darrac raconte de cette façon la perte de nos espérances dans le Pégon. « Les Français établis à Syriain prirent parti dans ces affaires et se déclarerent en favour du roi du Pégon, mais, etant trop faibles pour pouvoir agir par environces, ils demandèrent du secours à Pondichéry Pondichéry à cette époque (1759) était

dans la penurie de troupes la guerre cont e les Anglais absorbait toutes ses ressources en hommes et en argent. Cependant le Conse I de Pondichery voulant sa iver les Français etal lis au l'égou, envoya une gabarre et un vaisseau de transport, pour, en cas de non succes, poutour ramener les Français Ces deux bâtiments arrivèrent la même année au l'égou, au has de la rivière de Rangoun, mas ils trouvèrent les Birmaus etablis cans la vine de ce nom. Leux-ci députerent auprès du comman dant de ces hâtiments un de leurs chefs avec des présents pour prier le commandant de rester neutre dans cette guerre. Le commandant, seit qu'il eût des ordres d'agir, soit qu'il les pril sur lui, reuvoya les députés et les présents et fut s'embosser près la vi le de Rangoun où il jeta quelques bouleis

« Les Birmans, n'ayant poin, de moyens de defense contre le canon cont ils re o maissaient même pas l'usage, firent à la lâte des radeaux chargés de go idrou et autres matières inflammanales et les f'rent douver sur les fâtiments français qui prirent feu. Les équipages, dont les secours furent inuales, durent se jeter dans des baleaux et gagner à la nage la rivo la plus proche. La totalité de l'état-major et une partie de l'équipage furent massacrés. La partie qui echappa à la mort fut faite esclave et conduite à Ava, où le roi birman se reura après avoir soumis tout le pays. Les chantiers et magasins des Français dans Syriam furent detritts. Les Hollandais qui, à colte epoque, avaient aussi un établissement au Pegou et dont la conduite para, suspecte aux Birmans, en furent chassés et n'ont point cherche depuis à s'y établir.

« A la prise de possession des établissements de l'Inde en 1766, le Conseil superieur de Pondichery envoya le sieur Lefèvre au Pegor, avec ordre de demander en urrivant dans co pays de parler au rol, faure les dugences a de sujet auprès les grands, et remettre au rou les lettres et présents dont Il était porteur; et, lors juil parviendrant auprès du rou, l'in proposer, en premier neu, de relacher tous les prisonniers français leten is au Pegou; secondement, le faire un traité de commèrce sur l'aucien pied et avec les mêmes privilèges dont les Français jouissaient au Pegou, sans être assujettis à aucun droit à l'exception des pré-

sents d'usage selon les circonstances. Le sieur Lefèvre devait aussi, si ce qu'il demandant lui etait accorde, faire en sorte l'obtemir la permission de planter le pavillon franca s sui un terrain qui lui serait accordé etc.

« La mussion du sieur Lefèvre eut en grande partie un lieureux succes. On en voit les resultats dans la lettre que le sieur Lefevre correct au Consoil de Pondichery, sous la date du 28 avril 1768, une lextre par laquelle il disait avon été sien accueilligar le rouet que cel quei avait reponen, a ses demantes « Qu'à la vérité, les Français jouissaient antrefois du droit de franchise, mais que ce droit ne leur avait pas été accordé dans le temps du regne des Birmans, mais que pour le terrain demandé. il donna des ordres. 1º pour qu'il en fât donné un à la perite de Rangoun, de 80 bambous de long sur 50 de large (le bambou contient 12 de nos pieds); 2º que je pouvas arborer le pavillon. français, avantage qui n'a point été accordé à aucune nauon, excepté la nôtre, depuis la conquête des Birmans; 3º que notre nation serait libre de construire des valsseaux sur son terrain sans paver les coutonies auxquelles les au res na ions sont soumises; 4º qu'il accorda t les prisonnièrs français et qu'ils etaient libres du moment de ma demande, 3º qu'il permettait a la nation d'avoir sur son territoire trente maisons de chretiens sans paver les droits usités (c'est à-dire gratis, Lordre me fut dényré par le premier ministre, concernant les cinq articles que le roi accordait a la nation, lequel est demeuré en déjôt qui bureau du sieur Grégoire depositaire de tout ce que le Roi accorde aux nations étrangères. L'espere que, si le Conseil a heu d'ôtre satisfait de moi, il voudra bien me renvoyer au Pégou, pour y être resident de la Compagnie Je me propose. messieurs, moyennant cent fusils par an, d'obtenii les vaisseaux sans être assojetus a aucun droit des vaisseaux patent 40 po " 400 de lour valeur aux douaues). »

c Malgré l'état malheureux auquel le traité de 1763 avait réduit la Compagnie, celle-ci crut devoir relever des magasins et des chantiers au l'égou; mais les vexations, les cutraves que son commerce éprouva au Bengale, par sulte des entreprises des Anglais et de la souveraineté qu'ils avaient usur ée dans ce

rovaume, forent des étases qui durent mécessaitement porter atternie a la prosperité de l'établissement du Pégou, dont la principale utilité etait l'art cle des hoisages et des constructions Cette utante dat salvre la marche lu commerce de la Compagnie qui, comme on l'a vu, fut chaque jour en déclinant. Cependant, quoique Le ablissement du Pogou no fût pas dans un état d'activite égal à celui dans lequel il avait i te avant la guerre, il fut neanmous utile a la Compagnie. Parini les constructions qui y furent faites, ou cite le vaisseau le Lauriston, de 4300 tonneaux, que M. Chevalier y fit const o re. Ce vaisseau fat en grande partie g éé à Chandernagor où il remonta. Il était en bois de teck, ainsi que sa mature, el percé pour 50 canons. Il fut consfruit à deux fius, pour le commerce et pour la guerre Aussi pendant la guerre de 1778, re bâtimen, arme se mit en ligne en rade de Pondichery. Il combatat avec l'escadre commandée par M. de Tronjoly et soutint le feu avec beaucoup plus d'avantage qu'ale in des laures bâtiments, quoique celui-ci eût eté le plus exposé 1, é ait commande par M. Lefèvre, le Saint Malo.

« La guerre de 1778 paralysa l'établissement du Pegou. Il dut même être abandouné faute d'unité après que les étanles sements français de l'Inde furent tombés aux mains des Anglais

« Ge. étal lissement de fut point reoccipe à la reprise de possession le 1785. Depuis cette époque le temps à tout detruit et in a existe plus aujourd hui que quelques traces de cet Établissoment. Le soul objet qui soit reste sur pied est le mon iment qui fit élève par les Français envoyés en 1766 sur l'emplacement où furent egorgés l'état-major et par le de l'equipage dus deux bâtiments envoyes de Poud chéry au secours du roi de Pégou en 1759. Le monument élève à la mêmo re du ces victimes se voit encore aujours nui, 1822, à l'entré « ce la rivière de Baugouit. »

Les Anglais au Pégou et en Birmanie - En 1685, l East-Indra Company, après quelques difficultes avec le soubab du Bengale, avant churgé : ammal Mobolson le prendre Chutageng, mais l'obligation dug ran Bengale même, à Hough, bombardé par les Anglais retarda jusquau xvi \* siècle l'interven-

tion de ces derniers dans cette région. En effet, ce ne fut qu'en 1760 que Chacagong, cette importante portion de la partie orientale de l'estuaire du Bramanoutre, fut cedé a l'East India Company, qui confournait ainsi le golfe du Bengale jusqu'a l'Arakan. Pendant le xv r' sièc e, Syr, m., on Than Lym, situé sur la rive gauche de la rivière de Pegou, clait le scul port o ivert au commerce étranger. Les Portugais d'abord, les Hollancais ensuite y eurent des comploits; plus tard, on ignore a quel moment, les Anglais s'y installèrent aussi un certain Weldon fut envoyé par e ix a l'ile de Negrais, en 1687, n'ais les choses de l'Inde n'interessaient pas à cette époque les Anglais comme elles le firent un siècle plus tard, et ce fat en 1658 que leur Compagnie des Indes, après l'enva d'une lettre adressée par le geuverneur inrman de Synam a i gouverneur anglais du fort Saint-George, a Madras, 11 plus ses clations de commence avec le Pégou. En 1695 Edward Fleetwood fut envoyé par N. Higginson, gouverneur de Madras, en ambassade au souverain d'Ava avec une leure demandant l'autorisation d'envoyer a la mousson suivante un agent a Syriam, Au retour de cette mission, les autorites placèrent à Syriam un agent, Bewyour. En 1709, nouvelle mission anglaise à Ava . Roger Allanson l'agent, élait porteur d'ine lettre du gouverneur de Madras, Thomas Pitt, grand père de lor l'Ghatham.

Les Anglais, par suite de nos dificultés, allalent pouvoir agir sar un terrain libro, resonnoms ils eurent beaucopp d'ennus, malgré une lettre adressée au roi d'Angleterre par Alonpra et confice, en 1757, à un certain Dyer, de Rangoun

Un traité signé la même année, au mois de juin, par le licute nant Newton, ou pour m'eux d're par l'enseigne Lis er, n'ame hora pas la situation.

Les agents de Negrais darent se refirer en 4759 et les Bumans massacrerent en octobré ceux qui étaient resiés. En 4760, le capitaine Alves fut envoyé par le gouverneur de Madras pour avoir raison de cet attentat et offerr en même temps des prosents pour rendre les negociations plus aisées. Mais Alves arrivait à un mauvais noment. Alompra était mort dans sa campagne de Stam. Ava en révolte était assiegé par son fils Naung-

doagyi Aussi Alves mécontent aut-u s'en retourner, après avoir éte maltraité et avoir en tous ses bagages pilles. Les Birmans poursuivaient toujours leurs conquêtes. Deux nouvelles guerres contre les Siamois, en 1774 et 1786, avaient amoné une paix signée en 4 193, qui abandounais aux Birmans la côte de Tenasserim tout entiere et les ports de Mergu, et de Tavoy Les Brinais sétaient apparavant empares de l'Arakan. La chose était importante, car, de cette province, ils pénétrèrent a Chi.tagong, apparamant and Anglais depuis 1760, Ceux-ci envoyèrent une mission speciale en Birmanie. Sir John Shore, gouverneur général des Indes 1, nomina comme agent plempotentraire Michael Symos, capitaine, casaste major az 76° regiment de Sa Majeste britannique, peur allei traiter avec Baloun. Meng, roi d'Ava, fondatene d'Amarapoura, fils d'Alompra. d'une part, et, d'autre part, s'informer dans les contrées qu'il devait parcourir de la situation des sujets anglais. Symes s'embarqua a Calculta le 24 fevrier 1795 sur le Sea Horse, croiseur armé appartenant à l'East India Company, et comman le par le capitame Thomas. Un secrétaire, Wool, un chrurgien, docteur Buckanan, le secondalent. Quaterze cipayes, conduits par un sergent et un caporal indigenes, un pandat et plasieurs subalternes accompagnaient Michael Symes dans cette mission qui comprenait plus de soixante dix personnes. Le récit de ce le mission est extrôm pient interessant, mais nous lirons seulement que, parfaitement accueil.i, reçu avec des marquos de poltesse plus ou moins vraie, l'envoyé anglais signa ou crut signer, en septembre 1795 avec le roi d'Ava, un trati qui devait assurer à la Compagnie des Inles de gran le avantages commerciaux. Aussi le gouverneur général sir Joan Shore, vousant mettre à profit les avantages resultant du voyage de Michael Symes, envoya Lannée suivante à Rangoun, comme resident, le capitaine H ram. Cox, de l'infarterie in ligène du Bongule. Arrivé a Rangoun le 8 octobre 1790, Cox fut tres Lion reçu en fevrier 1797 par Badoun Meng. Comme on le voit par le récit nême de Cox, son voyage fut très carrenx. Il raconte que,

<sup>1</sup> Voir ci-dessis p. 9±0

pour se rendre de Rangoun à Amarapoura il fut absent onze mois moins quatre jours. Le comte de Mournington (marquis de Weltesley) avait été nomme gouverneur genéral des Indes en 1797, à la place de sir John Shore. Il chargea Cox, revenu de Rangoun, il une seconde mission. Celui-ci devait aller à Chitagong pour porter secours aux nombreux refigies que la tyrannie des Birmans avait chasses de l'Arakan. Les faugues de cette seconde mission causerent sa mort.

Les difficultes augmentaient chaque année avec le gouvernement birmau. Symes, devenu colonel, est envoye pour la seconde fois par Wellesley a la cour de Badoun-Meng (1802). Cette mission, dont l'insuccès fut complet, malgré une escorte de cent cipayes, n'a jamais ese racortee. Au teste, à cette epoque, les Anglais, en guerre avec la France, impuets pour l'Indousian, è aient fort mé hocrement houreux dans certaines démarches et n'obtenaient aucun succès dans l'Extrême-Otient.

# III. - L'Annam.

Les Hollandais au Tonkin. — Les Portuguis furend naturellement les premiers étrangers qui arrivèrent dans l'Indo-Come, ils curent sorte de privi ego com nercial dans le pays, mais ils devaient y trouver bientôt des concurrents redoutables lans les Honandais. Il est probable que pendant longtemps se sont traitees au cap Pak loung, a la frontiere chinoise, les affaires commerciales de Macao, par suite de la Chine et de l'Annam Le principal point d'atterrissement paraît avoir éte l'île de Var Nicht dans le delta du Pak Nam. La corveite le Grot partie sous le commandement le Hendrick Hagenaer, en decembre 1631, semble être le premier navire qui soit irrivé au Tonkin (Tong King), en 1637 L avait visit le Jajon, et les mesures prohibilives du go avernement slogoupal a'étaient pas é rangeres à cette visite. Karet Hartsink, qui commandait le nivire, très bien reçu sinsi que ses compagnons. Vincent Romeyn et Matays ten Broceke, par le seizieme roi de la

dynasue Le, Thàn tông (4648-4643), obtint l'autorisation d'établir un comptoir, non a Than-Long (Ranoï), mais plus bas sur le Fleuve Bouge, à Pho-Khach (Marché des Étrangers) ou Pho-Hion.

Japonais aussi bion qu'Européens prenaient part au commerce du Tonkin, échangeant les premiers leurs armes, leurs laines et leurs cotons manufactures, les seconds, leur quincait leure et leurs porcclaines. Le commerce hoblandais y fut, de 1637 à 1700, administré par treize directeurs. Le dernier, Jacob van Loo, a embarqua le 8 feville à bord la Bacto pour retourner avec ses compatriotes à Batavia, abandonnant pour loujours le territoire inhospitairer de Pho-Hien, où hir et les siens avaient éte l'objet de nombreuses vexations.

Les Anglais au Tonkin. - Lors de la réunion des Liférentes compagnies an daises en une seule East Lidia Company 1702-89), nous voyons que la liste des factoreries dans l'Inde transgangétique et la péninsule malaise comprenait la ta chinchine avec Siam, Pegou, Patani, Quedah, Johore, Cam-Lodge et Ligore, Toutefois Pierre Poivie ignore ce fair car il nous dit 👉 Le hasard a amené un Anglais à la Cochinchine. l'Anglais Douffe (Duff) ; assant dans une jonque de Canton a Batavia, à la fin de 1747, fut pris d'un coap de vent entre les Paracels et la Cochinchine, qui l'oil gea de relàcuer dans ce pays. Le roi fit vemr cet Europeen et Lu demanda s'il n'étail. pas medecio. Il se trouvait être medecim et guerit le prince I une fistule fort dangereuse. Cette cure lui donna beaucoup de reputation et de credit à la cour. Il en profita pour se faire restituer quelques man bandises qui lui avaient éle volces par les mandarins et old ut la permission de voyager le long des côtes du royaume. Il fut au Cambodge, qu'il parcourut, tira les plans des anses, des baies qui lui partront commodes pour na debarquement et relourna à la cour. Il conunua à cultiver la bienvi illance du rai, qui le fit mandarin du premier ordre. Ceprioce lui offrit une galère en rete, de, les soleats. Jes domes tiques, et 4000 quans par au pour être sen mederin. Douffe,

<sup>..</sup> Var e. less is. t. V. j. 930

qui crut voir un objet de fortui e plus reelle en retournant a Macao, pour y faire un armement, remercia le roi, qui lui fit promettre en partant de revenir l'année suivante. Ce qui fit croire que cet Anglais ne comptait pas venir en Cochrichine e qu'il n'y était pas envoyé par la Compagn e d'Angleterre, c'est qu'il y a masse quelques marchandises à l'usage des Hollandais à Batavia dont on n'avait pu encore trouver la défaite à notre départ de la Cochrichine.

Les Anglats retrouvèrent à la fin du xvint siècle, une autre occasion pour se mettre en rapport avec l'empire d'Annur. Le hasard leur amena, en février 1778, deux mandarins annamites venant de Calcutla a bord d'un navire anglais, le Rumbold, ce vaisseau, en route pour la Chine, s'etait arrête au retour en Cochinchine à Tourane, où le P. Lorico i, jésuite, avait obtent du commandant un passeport pour lui et deux mindarius, ailiés à la femille royale, afin de se rendre avec eux dans la province de Saigon, ou se refugiait le roi. En 1764, le P. Lorico avait eu l'occasion de repure à Tourane de grands services aux officiers et à l'équipage de l'Admiral Pococh, refugie dans la bale par sui e l'ane violents tempête.

Le capitame du Rumbold accueillit ces trois passagers, mais un gros temps l'ayant campèche de les débarquer selon leur desir au Donnai, il fut oblige de les conduire jusqu'à Cilcutta Arrivés d'ins cette ville, le P. Lorico et ses deux compagnons furent présentes à Warren Histings, fonction trailés, et l'on mit au mois d'avril suivant à leur disposition, pour les recouluire un petit navire de 70 à 80 tonnes appartenant à Crostes et Killican, copropriétaires du Rumboid

Chapman, auquel on don le réch de cet e campagne, so resolut a les accompagner en en prevint le gouverneur guiéral la compagnie des Indes aussitôt affreta pour lui un peut navire l'Amazon, capitaine Mac Clenan, et le 46 aveit, Chapmin et lun des deux mandarins prirent la mer. Quelques jours avoit,

Le nomes, tren contaminant estrepte les Angués sont la source de renseignement et nous covons penser. El sagit un P. João de Lon en de delle boomsté auteur de la Flora Cochachmensis in rule Judio de de 48 octobre 176.

L ANNAM 974

était partie la Jenny, autre petit navire le Croftes et Kilhean, sous le commandement du capi aine Hutton, ayant à bord lautre mandarin, qui mourut pendant le trajet Le but de Charman était d'obtenir du gouvernement aunamité tous les privilèges qu'il voudrait accorder aux bitiments englais et à étabur de bonnes relations entre la Cochinchine française et la compagnie des Indes Orientales L'Amazon arriva dans la baie le Quenho'n le 13 ju llet, après s'être arrêtée à plusieurs endroits, principalement dans la Basse-Cochinchine et à Malacca. Nuae un des chefs rebelles, regul fort bite to apman et le nuau courant de quelques uns de ses futurs projets Repartie le 28 juilles, l'Amazon arriva le 2 août à Tourane

La grainte fit d'abord bien accueillir Chapman à Hué, qu'il cia I allé visiter. En peu de temps, les sentiments changèrent à son égard, c., des le mois d'octobre, il s'aperçut les mauvaises dispositions du gouverrement. Rentré à l'ord le 7 novembre, car le danger était imminent, Chaptina aperçut, le 8, ai tour de l Amazon, qui était à l'entrée de la rivière de Hue, quantité de jonques qui menaçaient d'envahir le bateau et a torre nour bre de préparatifs hostiles. Chapman ouveit le feu le 14, et, apres worressaye celui de ses ennemis pendant qualques jours, et fulli sombrer dans une tempète, il purvod, grice a la muit, a quader son mout lage Le lendemain la Jenny, fort endommagee, jetait l'ancre dans la baie de Tourance Le 18 décembre, les Augrais quettaient Tourane, l'Amazon était le 23 à Malaca. et enfin, la 16 fevrier suivant, moul sit à Calcut a, de retoir l'un voyage aussi penisle que malle neux. Lors de la celebre ambassado do lord Macartney en 1792-94, ce dermer s'arrèta à Tourane pendant son voyage d'Angleterre en Caline.

Les Français dans l'Annam — En 1384, in agent de la Compagnie française des Indes Or enfaies, nomme Le Chappelier, avait eté envoyé au Tonkin, où il put établir un comptoir, grâce aux bonnes dispositions des habitants. En 1686, Verret, un autre agent de la même Compagnie se ceud l'également en Cochinchine pour finder un autre comptoir Poule Condon lui parut favorable.

Mais les désastres le la fin du règne de Louis XIV influaient

sur le succès de los projets d'étallissements et feut restait en suspens. Tous I a rapports d'autres agen a français envoyes. depuis conclusient d'aineurs à la forma io d'un comptou soit a Poulo-Concor, soit à un au re point de la Cochinen ne En 1720, doux officiers français de la Galaice, count descendis à ærre dans un curot pour faire de l'eau, a Phanri, lans le Binh thuan, furent faits prisonners, gardes penuant un mois et seulement rel k l'és contre rançon de 420 piastres d'Espagne. Le véritable print de départ de nos relations avec la Cochchine date du voyage de Procee Poiere lans ce pays en 1749 et 1750. Son récit, extrêmement interessant, fa publié dans a Revue de l'Extrême (trient. Par 1 à bord d'1 Machault, Polyre avait pour objecuf en Cochinchine é établi, un comploir, dy ouvrir le commerce, et, par la voie de Mannile ou des places voisin, s, l'obtenir des plants de noix de muscade et de giroffe. qui devaient è re ensuite portes aux îles de France et de Bouthon Presque à la même égoque, Dupleix recevait sur le Ionkin les rerseignements les plus précis : lis lui étaient rap portés jur un membre de la Sociéte des missions étrangères. Tharles Thomas Re Sana Phalle. Use antre occasion d'aga-Jans ce pays alla i bientôt nous être fourme par la ré elhonqui éclatait en Coolinchire, celle des T y s'on-

Révolte des a Tay s'on n. — Celle terril le révolte, lite les Tay s'on, a cause des montagnes ou s'élaient cachés les premiers reheiles, éclata sons le règne la viagt-sixième roi de la lynastie Le. Lô Lien tông Lê Duy aao, 1740-1786,, et sous le gouvernement de Duè-tông (Dinh-vu'o ng. ou Huè vu'o'ng-Nguyen Phu'o'e-il nân ou Duè tong-hieu dinu Il ang-de, 1705-1718). Cette revolte, qui faillit aneantir entièrement la dynastie des Nguyen, et qui en tout cas fut la cause principale de l'unité de l'en jure d'Annam, était due à l'impopular té du gouvernemen, et à la faiblesse des Nguyen

Depuis le regne de Lê Thân tong, était établie à Qui aboin une famille tonknoise du Nghé-an, prisonnière de gierre. Un de ses moinbres, qui o ait employé des douanes à Van don, Ngiyan Vai-nhae, prit dans sa ca see pour payer ses dettes de jeu et s'enfuit. Il se refugia dans les montagnes de Tay s'on.

F #7, XVA (3)

ou, organisant une hande, i. attaqua les douaniers. Quinh'om tomba en son pouvoir.

Profitant de ces troubles, le souverain du Tonkin se rendit maître de Hué 1774). Dué tông, Chia le la Cochinchine, amsi que sim fils, fot fait prisonnier lans la Basse-Cochinchine. Les Tay s'on mirent les captifs à mort. Pendant ce temps, le chef des rebelles. Nhac, placé entre es Tonkinois et les troupes de Dué-long etait passe aux premiers en qualité de general et s'atait fait acclamer on (1777). D'autre part, Nguyen Anh (devenu Gialong depuis), neveu de Dué tông, qu'il avait àccompagné dans sa faite, etait desor nais l'heritier de la couronne. Il put reprendre Saigon (1775), et. en 1777, devenu gineral en chef et regent, il s'empara de la Basse-Cochinchine.

Les Tay son, eux ne restaient pas non plus dans l'inaction. Hue, frère de Nhae, altaquant les Tonkinois, prenait la ville de Hoé, et pénétrait à Hanoi, après une courte expedition. l'outefois, Nhac partagea la Cochinchine entre lui et ses deax freres et laissa le Tonkin à son ro. Nuae accorda a son frere Il le le pays depuis l'ourane jusqu'au Tonain, à son frere Lu. ane portion du Binh thaan et la Basse Cochinchine, que lai Lapotait Nguyen Anh, et se réserva la contree de Tomane au sul de Binh dhib. Huệ, qui eta l'fort ambitieux, marcha sur le Tonain et s'en fit elire roi. Al. Sud, Nguyen Anl., tour à tour victorieux enfin balta, force de quitter la Cochinemine. se refugia chez le coi de Siam. Per data son sejour à Saigon, il se mit en rapport avec Pigneaux de Behaine, évêque in partibus d'Alran, originaire d'Origny en l'hierache, qui le décille à implorer l'aide lu gouvernement français pour reprendre possession de ses États Nguyen Anh chargea donc le prélat français de se rendre en mission à Pondichéry, accourpagne du prince Canb, son fils, alors heritier présomptif du trône Le gouverneur, ne pouvant disposér de troupés pour ane semblable expedition, engagea le missionnaire à partir pour l'île de France, d'où il fut renvoyé à Paris. Bien reçu à Versa lles. l'évêque d'Adran ol tint un secours de 1650 bomnes, de l'artillerie, des armes, quaire frégates et deux ou trois bût. ments de transport nécessaires à l'expedition. Pigneaux de

Béhaine, de son côlé, s'engageait « n 4º faire donner a Su Majesté tres chrétienne en toute propriéte l'île qui forme le fort impripal de toute la Cochinchine appelée par les Européens le port de Tourane et par les Cochinchinois Hoi-han, pour y faire les établissements en la manière qu'il para convenable pour les biens de son service; à qu'il soit de plus accordé à la ration frança se, cor jointement avec les E schinchinois, la propriéte du alt port afin de pouvoir y construire, garder et carence. tous les vaisseaux gu'elle ugera convena, le d'v entretenir, 5º obtenir la proprieté le l'île appelée Poulo-Condor; 4º obtenir. la liberté du commerce dans tous les Eta s de loy de la Coch u chino exclusivement a toutes les altres nations européennes; 5º obtenir tous les secours dont la France pourrait avoir besom comme soldats, malelots, vivres, valsseaux, galeres, e.c., toutes les fois que le roy de la Cocharhine en serait requis et partout ou besoin seruit, bien estends que l'on aurait toujours égard à l'état des forces du roy de la Cochinchine et a la situat on de ses affaires; 6° ce que le roy de la Cochinchine s'oblige a faire constituire à ses frais, pour remettre à Sa Majes,é très chrédienne en toute propriété, le même nombre de va sseaux et de la même qualite que ceux qui auront eté employes à ce.te expédition, a raison d'un vaisseau par an, et ce & compter du jour où le roy de la Cochinchine aura é é retabli dans ses Etats 🧇 Ce truté en bonne forme fut signé par le comte de Montmorin, le 27 novembre 1787, à Versailles L'évêque d'Alran repartit pour Pondchéry, dont le gouverneur, le comte de Conway, Irlandais d'origine, devait commander l'ex ed.lion. L'historieu anglais John Burrow reconte que l'evêque d'Auran, ayant a son ar ivée rendu visite aux femmes des differents fonchonnaires. omit d'aller voir Me de Vierne, maîtresse du gouverneur et femme d'un de ses sides de camp. Fort irritée, la maîtresse de Conway aurait use de son pouvoir pour faire retarder l'envoi des tro ipes. Ce qui est plus sur, c'est que le gouverneu, peufavorable à cette expédition, qu'il ne considérait pas avantageuse pour la France, no donna pas de suite à ces projeis, et le traite de Versailles ne ful pas exécute. Des instructions secrèles, ignorées de l'évêque, laissaient à Conway toute laliL ANNAM 07.

tude. Pigneaux de Béhaine n'obtint donc que l'escorte de la fregate la Meduse pour de 12 navires de commerce qu'il arma et équipa à ses frais, au hen au secours important qui l'in avait été promis. Il partit copendant, accompagné ou rejoint par des officiers français, parmi resqueis se trouvaient quelques ingénieurs distingues.

Les citadelles de Saigon et de Hano, furent construites et la riviere de Hue fortiliée. Grâce a ces secours, Nguyen Anh, reprenant l'offensive, s'emparait de Qui-nhon, refoulail les Tays on del andes en Basse-Cochinchine et dans le Laos, et reconquerait en 1801 toute la Cochinchine

En 1802, Nguyen Anh fa sait la conquête du Tonkin en quelques semaines, et, le lermer roi Lé ayant fui en Chine, prenunt le nom de Gia long, il reunissait sous un même sceptre tous les pays de la côte orientale de l'Indo-Chine

## BIBLIOGRAPHIE

\*\*Chine\*\* Magnotes course, nameles Chinois, t. I. El uther et Tempontes t. II. Mino tseu). \*\*\* C-R. Markham Namelute of the mission of George Boyle, Londres 1876 in S. \*\*\* H. Cordier B. S. S. n. co. 264-267 et la Prance chi Chine in AVIII<sup>a</sup> siècle, voir et dessus, t. V. p. 951

**Birmanic** Phayre, History of Burnan Longres, n-8. — C Imbault-Huart, Conquete de la Burnanie Journ Assatique 1878 p. 135 148

Annam - Von les sources ritées, t. V. p. 931.

Presque tous les éléments de ca chapi re ont ma pu ses, en deuers des nyres chaleis dent la Laduction est indiquée dans la Bibliotheen Sonica lans les travaux publics ou médi side l'auteur. L'après ses recherches personnelles aux Archives nationales, des affaires étrangères et les Colonies à Paris, à l'India Office, em

. Cetal J B Chargheau. Thinppe Virtue, de Forguis, Jean Marii Dayo . Victor O livier, officier de gérie, Théodore Le Bran, ingenie i Laurena Britsy, leu chara to onot, dul ci Graet de l'is cha le, Despination de deem, et Lombeil de Jean Grin oux de chapte de ve securi

# ONT COLLABORÉ A CE VOLUME .

MM. ARNAUNE Auguste, professour à l'Écolo libre des sciences pollifques

AULARD F.A., professe ir à la Sorbonne chaire d'Histoire de la Révolution française, secrétaire de la sociele ( Histoire de la Révolution.

**BLONDEL** Georges, d'octe » es e très professeur agrége à la faculté de droit de l'inversue le Lyon

CHAMPION Econe

CHÉNON Émile , professent a goint à la faculte de droit de l'Il niversité ac Paris

**CORDIER** Henri, professeur a «Foole» es langues orientales vivantes el à l'École abre des sciences politiques

DE CRUE Frances : recent és leures, professon à : Un essix de Genevo

DESDEVISES DU DÉZERT, docteur es lettres et en droit, professeur à la facilité des fritres de la miversité de (Termont

**FAGUET** Émile, docte ir és lottres, chargé de cours à la fact te des leutres de 1 à versus, le Paris.

LAVOIX (Horiz), administratour de la labit meque Sainte Geneviève

MALET Alber agrege d'histoire et géographie, pri fesseur à l'Iyoée Ventaire

MICHEL Andre conservateur au musee du Louvre-

MOIREAU Augusts, agrege des lettles.

PINGAUD Ameri agrésé l'histoire et geographie, charge de missions scientifiques en luite

RAMBAUD Aifred , senautur, professour à la faculté des nuives de l'Université le Paris et à l'École Libre des sciences politiques.

SAYOUS (Édolard), professeur a la face te des leteres de l'Er versi e ce Besa içon.

VAST (Henri, doctour ès lettres, examinateur d'almission à Saint-Cyr

62

FISTOIDE GÉNÉRALE. VIII

# TABLE DES MATIERES

## CHAPITRE I

# LA FRANCE EN 1789 CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX LES CAHIERS

Par M E CHAMPION

# I La France en 1789

Divisions politiques du royoume, 1 — La royaute, 6 — Les iro s'ordres, 9 — Les finances 12 — La justice, 13 — L'agriculture — la perle propriete et les droits féodaux, 17. — L'industrie et le commerce, 23 — Trava x publics, 25 — Armée, manne, colonies, 25 — La religion et l'Église, ..." — L'instruction publique, 30. — Misercs de l'applieur régime, 32

II. - Convocation des Étais generaux : es Cahiers

Regiements royaux et operanons électorales, 35. - Les Prochures, 40. La redaction les Gamers, 43 — Esprit des Calners, 45 — Bibhographie, 50.

## CHAPITRE II

## L ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE

1789-1791

Par M F -A ATLANO.

## I Chute de l'ancien regime

Reamon et ouvert pro des littes géneraux, 52 — La quession du vote par tête, debats entre les trois ordres, 56 — Formation de l'Assemblée autouile 58 — Le serment du Jeu de Paume; la séance royale du 23 jain, 59 — Reumon du Clergé et le la Noblesse à l'Assemblée na tonale, 6. — Renvoir le Necker; prise de la Basulin, 62 — La révolution municipale de juillet 1789, 65 — Extension de la Revolution aux campagnes 68. — La nu di 4 août 1789, 70 — Journées des 5 e. 6 oc obre 1789, 72

# II – Lois constitutionneiles et organiques

La Consuntion de 1789-1791-72 — Organisation de pouvoir royal, 75 — Organisation de la souvera neté nanonale, 77 — Organisation de pouvoir regislatif, 78. — Organisation mun up ale, 70 — Division de la France en departemente, 81 — Administrations le lépartement et de histrict, 82 — Organisation pud claire, 82 — L'armée, la garde du roi, la genualmerie, 85 — La garde nationale les volonsaires 87

## III. La Revolution et le roi.

L'année 1790, 89. La federation du 14 juille, 1,20, 90. L'emigration 34. — La question religieuse, 34. — La fune à Varennes, 96. — L'affaire d'. Champ de Mars, 100. Le club des Jacobins, 101. — Le club des Feull'ants, 103. — Le club des Gavieners, 104. — La presse per l'aique, 105. — Organisation intérieure de l'Assemblée constituante 106. Les partis politiques dans l'Assemblée constituante, 108. Les aiusto trates extrême droite et Jroite 109. — Les monarchiels centre droit, 110. — Les partistes, les constituantes le centre, 110. — La gauche, le triumvirat, 114. L'extraine gauche 112. Mirabeau, 112. Dermières seances de l'Assemblée constituente, 114.

Bibliographie, (15,

## CJAPITRE III

# L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

2° octobre 1791. 20 septembre 1792

Par M F A AVLAND.

# I - Débats polit ques.

Formation en reuni in le l'Assemblee legislative, 419 Organisation interieure de l'Assemblee legislative, 420. — Les partis la Droile et le Centre, 420. La Gauche nes Cirondans, les Montagnards, 424. Premières seauces de l'Assemblée legislative, 423. — Les massacres d'Avignon, 424. Troubles rengieux et autres 425. — Decrets contre les emigres, 426.

## II — La Révolution et l'Europe

Causes du con lit avec l'Europe, 426 — Le ministere girondin, 428 — Politique de Dumodriez, 480 — Declaration de guerre à l'Actuche 20 avri 4792) 431 — Etat de l'armée française, 132. — Debuts natheureux de la guerre, 433 — Chate du ministere girondin, 431. — Joannée du 20 juin 4792 432. — Consequences de la journée du 20 juin, 436 Proclamation de la patrie en danger, 138 — Les federés de 1792, le manifeste de Brunsvick 439

## III . Chute de la royanté, Valmy

Préparatifs de la Revolu. on du 10 ao t, 140 — La Commune du 10 aout, 142 — Attaque e. prise des Toileries, 143 — Suspension du 10t, 145 — Alhesien de la France, 146 — L'Europe et la révolution au 10 août, 147

Linvasion de la France, 148 — Massacres de septembre, 150 — Les Prussions en Champagnet Valmy, 156 — séparation de l'Assemblée legis-lauve, 158

Bibliographie, 158

## CHAPITRE IV

## LA CONVENTION NATIONALE

HISTOIRE INTÉRIEURE

20 septembre 1792. 26 octobre 1795 (4 brumaire an IV)

Far M F -A Aut. RD

# I. - La Gironde et la Montagne

Formation, ponvoiré et mandat de la Convention namonale, 160 Abouten de la royante la Republique, 161 — Premières querenes entre la faronde et la Montagne, pontique de Danton 162 — Proces et exécution le Louis XVI, 165. Les representants en mission, 168 — Le fribinal revolutionnaire, 169 — Le première Comité de salut public, 169 — Pontique intérieure du premier Comité de salut public, 170 — Journées des 31 maier 2 para 1793, 173

# II La guerre c'ale

Les suites de la journée du 2 juin, 176. Le Fedéralisme la Constitution de 1793, 178. Chute de Danton 10 juillet 1793 ; le second Comité de sal : pot le, 180 — L'insurrection fedéraliste et royaliste : Marseille Lyon, Toulon, la Corse, 182. — La Vendée, 187

# III - Le Gouvernement revolutionna ve et la Terreur

La Terreur, 189 — Le calendrier revolutionnaire, 193 — Acceptation et ajournement de la Constitution de 1°93, 194, — Organisation du gouvernement revolutionnaire, 146

## IV Gouvernement de Robespierre.

Robespierre, Danton et les Hébertistes 499. - Chille des Hebertistes. 201. - Procès et execution de Danton, 203. - Politique de Robespierre, 204. --

# V - Chate de Robespierre

Causes et préparatifs de la révolution du 9 therm dor, 208 — Journees des 8, 9 et 10 thermidor, 209

## VI. Période thermidorienne.

Le gouvernement revont consure apres termidor. 215 — Les thermidoriens de gauche et les thermidoriens de droite 248 — Bentrée des Guondins: les salons. 219. — Reaction contre la Terreur, 220 — Journée du 12 germinal, 224 — Journées de prairiel au III 223 — La Terreur blanche 225 — Le part royaliste 226. — Vote de la constitution de l'an III, parnée du 13 vendemaire au IV, 227. — Fin de la Convenion nationale, 229

Bibliographie, 230

## CHAPITRE V

# LA CONVENTION NATIONALE

LA D PLONAT F ET LES GUERRES (4792-4798)

#### Par M. H. VAST

## I. Suite de la guerre girondine septembre 1792 janvier 1797

Connexion intima des faus de guerre et des evenements de l'imièrieur, 232. Consequences de l'établissement de la République, 233. — Politique de Dimouriez regoriations avec la l'inisse 239. Ideo des frontières naturelles, 234. — Conquête de la Savoie et de Nite 236. — Plubiscite savoissen, 235. — Etat des provinces rhénanes, 236. — Costine sai le Rhin, 237. — La Convention mayençaise, 238. — Dimouriez en Be gique, 239. Jeminapes, 240. — heorie grand le de la gierre de propagande. 242. — Decret la 49 lovembre 1792, 243.

# II. La guerre montagnarde

Théoric montagnarde 244 Decret du 13 décembre 1792, 255 Anacharsis Clooks; les tégions auxlia res, 245 — Mei I des perpues reles conquêtes rift en Belgique, 246 — 27 dans le Palatinat, 247 — Consequences deportatiques de l'execution de Louis XVI. 245 — Les déclara ions de guerre, 248 — Dumoariez en Hohande, 250 — Échecs montples Neerwinden, 251. — Tra 1181 n de Dimoariez, 252 — Hevers de Custile, 250 — Siège de Mayence, 255 — Danger extreme de la France, 257

## III - La defense nationale

Causes du salat de la France de Divisions des puissances, 200.

Angleierre, 259 — L'Autriche et la Prusse 260 — Les autres puissances 262 — 2º Energie de la Convention nationale, 264 — 3º Organisation de l'a mée, i convénients des volontaires, 364 — Les in aistres de la guerre Pache, Beurnonville, Douchotte 265 — Carnot, 267 — La levee de 310000 hommes, 26° — La levee en masse, 267. — La maigame Dibus Crance 169. — L'administration de l'armée, 270 — La tactique nouvelle 2°2 — Les representants en mission, 273 — Les nouveaux generaux, 274. — Consequences de la repression des troubles interieurs, 7. — Les succes de Hondhard a Hondschoole, 2°5 — 2º Juncan à Watarnies, 278 — 3º Hoche et Pichegru à Wissembourg, 278 — Landaires, 278 — 1 andaires.

## IV. La conquête des frontieres naturelles

debloqué, 281. Les frontières françaises degagees, 282

Po tique evangère de Banton, 282 — Negocial ous en Europe, 282. — Poulique étiangère de Robespierre 280 — Consequences de la chuie de Banton 286 — Pitt et la coalition 286 — La guerre sur mer et aux colonies, 287 — Bataille navale du 1° pl. 1795 288 — La campagne de 1794 — arince la Nord 290. — Bataille de To rening, 294 — L'armée de Sambre-ci-Mense — Fleurus, 292 — Consequences de la chuie de Ripespierre, 294 — Les diplomates du Comite de salut public, 292 — Debats sur les frontières naturelles, 295 — Conquete de la Belgique e, de la

Hodande, 29" Conquete le la rive ganche du Rhin, 298 L'armee les Aipes, 298 L'armee des Pyrenées, 299. — Impuissance de la conmon, lassim le lie l'Europe, 301 - Traites de Bâle et de La Hiye, 102
Bibliographie, 3 s

CHAPITRE VI

# L'EUROPE ORIENTALE AUTRICHE ET PRUSSE RUSSIE SUÉDE — TURQUIE POLOGNE

Јанци и 1798.

Par M. A. Ranga n.

## Guerre tu que et guerre suédouse

Relations entre les res puissances d' Nord, 309 — L'alianne austrorusse de 1781, 310 — Le « proje» gres » 311. — Causes d'une nouve, le guerre entre la Russie et la Porte, 313 — Le » gage de Catherine II dans le Sid (1781 – 343 — Débuts de la guerre turque (1787 1788) — 245 La ligue anglo-prussienne — ca diversion s'iedoise, 323 — Guerre suedoise 1788 1790 — paix de Verel — 334 — Suite de la guerre d'Oriert 1783 1.90 25 — Le plan Hertzierg, 321. — Defection de l'Autriche Reichen parin 1790 et Siscova (1791 , 328 — Les Russes continuent seuls la guerre — puix de lussy 1.00 — 24 France à Caustandiople, 332

# II - Les partages de la Pologne.

La Pologne après le premier partage, 334 — Les tentames de reformes renaissance intellectuelle, 555 — Reveil politique de la Pologne 4788-1791, 537 — Almance de la Pologne avec la Prusse 1790) 340 — La censulat on u 3 mai 1794 344 — Dargers exterieurs de la Pologne, 344 — Confederat on de Targovilsa invasion russe, 345 — Definites des Pologne, 344 — Confederat on de Targovilsa invasion russe, 345 — Definites des Pologne, 344 — Confederat on de Targovilsa invasion russe, 345 — La mête de Grodno 1793—348 — Le soul-voment na cona. Thades Koschuszko 354 — Le gouvernament national 1754 354 — Lulie des Polognes conme la Prusse et la Russie premier mege de l'actione (1794 355 — Bataille le Maission ce, assaut de Praga, soumiss on de Varsovie, 356 — Troisième i ariage de la Pologne (1795 , 359 — 35 e de la France dans les revolutions polonaises 365 — Les prisonniers, dem gration, les légious pologiases, 361

## III Casherme II et la Revolution française

Loph lott russ ter la Rev Lanch, 334 — Semiments de la Isalme, 367 — La reaction en Russie 365 — Projets de Catherine II cont e la Revolu of 355 — dopter la la France, 367 — L'emigration française en Russie de Isale de la Isale de Catherine II 368 — L'emigration de Catherine II 369 — L'emigration de Catherine II 369

Bibliographie, 3 (

## CHAPITRE VII

# LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF

₽19TO/RE INTÉR EURE (1795-1799)

Par M F A. Atan's

# I Les royalistes et les Jacobins.

La Constitution de l'an III 374 - Installation les Conseils et du Directure, 376 - Pacification de 1 Vendee 3<sup>277</sup> - État de l'opinion et des partis au début du Directoire 375 — Conspiration le Babeuf, affaire du camp de Grene le, 382 — Conspiration royaliste, 583. — Elections de lan V 384 — Coup d'Etat du 18 fruct, lor au V, 385

# II. Consequences du 18 fructidor

Le lendemain du collp d'Elat, 388 — Polliq e du Directure 389 — Bonaparte à Pans, 390 — Élections de la 1 vf., could d'Elat in 22 floreal, o9. — Linpuissance et désons deration du Directoire, 302 — Élections de la 1 VII, 394 — Collp d'Elat du 30 prantal au VII, 394

# III Reapparition de la Terres

Mesarcs violentes apres le 30 prairial 336 — Lois de l'emprunt force et des otages 397 — Les Jac bius en l'an VII 328 — Insignements royalistas 399

## IV Chate du Directoire

Bonaparto revient d'Egypte foi - Bonaparto et Sicyes, 4.2 - Li brance à la veille du 18 fri nu re, 203. - Preparauls Ju coup d'État, 104 - Journe du 18 arumuire an VII 9 novem re 1799 105 - Journe du 19 bramaire, 407 - Suppress on lu Directoire, clab issement du Consolat provisoire, 410

Bibhographie, 444

## CHAPITRE VIII

# LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF

LA DIPLOMATIE ET LES GLERRES (4795-4799)

Par WM H VAST et A RAMBA D.

# Continuation de la guerre contre l'Autriche 1796-1797.

Les armees du Directoire 443 — Esprit nouveau dans les armées, 445 Les armees eu Rain 446 - L'armée d'Italie, 446. Les généra in, 447 — Bonaparte, 449 — Continuation de la glerie, 420. — Tralison de Procegre, 420 — Campagne d'Alemagne 4796 Jourdan 421. — Moréa i 422 - L'archidur Charles, 422. — Campagne d'Allemagne de 4797, 421 Campagne d'Italie 1796, 428. — Comment s'est formé le geme de Bonaparte, 427 — Campagne contre Beauleu, 427 — Campagne contre Wurmser, 430. — Campagne contre Avnz, 432 — Campagne contre l'architec Charles, 4797), 433. — Bonaparte negociateur, 434 — Opposition entre la politique de Directoire et celle de Bonaparte 435. — Oppression de l'Isa, e, 436. — Affaire de Venise, 238 — Les Republiques italiennes, 139 — Traité de Campo Formio, 439.

# II - La lutte contre l'Angieterre 1795-1799.

Acharnement de P.H. à la guerre course la France, 441 — Mission de Malmesbury à Paris 1796 , 441. Les emigrés irlandais en Prauce Worfe Tone, 442 — Expédition de Hoche en friande 1797 , 443 — Defaite de la flotte espagnole su cap Saint-Vincent 1797 , 464. — Nouve les négociations : congres de Lule 1797, 445. — Descruction de la flotte libilandaise à Campertown 1797 446 — Descenic de Humbert en Irlande, 447 — Kulala, Castiebar, Ballinamuck 1798 , 447. — Expedition d'Egypte Malie (1798 1444 — Alexandrie, Gliebreiss, les Pyramides, 454 — Desastre nava d'Aboukir 1798 , 452 — Insurrection du Caire sou mission de la daule Fgy, te, 454 — Expelit en le Bonaparte en Syne 474 — Victoire d'Aboukir (1799), 455. Le gouvernement français en Egypte, 476 — L'Institut d'Égypte, 477 — Départ de Bonaparte 1799 , 459

## III La deuxième avalition 1798-1 39.

Avenement de Paul les en Hussie 1796, 158 - Pointique d'abord pacifique de Paul les, 409 Causes d'une rupture entre la France et la Russic, Empletements di Directoire en Europe, +00. La nouvelle Consti tution hollanduise (1798), 461 Proclamation de la République heivetique avn 1758, 461 Proclamation de la Republique remaine (fevner 1798 ; 163 Rennion de Geneve, de Mulhouse, de Monibeha, d. 463 Le roi de Sardaigue detroné, 463 — Acress en de Paul 🖭 a la coaution déc 1798 , Championnet & Naples | 1a Republique parti énopeenne \_anvier 1799 . •64 — Reorganisation des armées françaises, 465. — Declaration de guerre. à l'Accriche ,12 mars 1799 , assassinat des plenipotentiaires français 467 - Les forces respectives, ±08 - Premiers aucces des Autrichiens Stockach et Magnano mura-avri 1799) 469 — Souvorof en Italie Cassano, la Trebbia, avril juin 1799,, 470 — L'Lalie perdue, réaction napolitaine, 47≨. Bitail e de Novi 45 1001 472 Operations de Massena en Suisse les balames de Zurich, 473. Brune en Lohande des batailles de Bergen, 476. Saviation génerale as moment du retour de Bonaparte, +77 Bibliographie 478

# CHAPITRE IX

# L'ŒUYRE LÉGISLATIVE DE LA RÉVOLUTION

(1788 1799)

PRC M. E. CRENOX

## I — Legislation civile

Le droit prive sous la Révolation les projets de Cole et al 480 — Les différentes conditions sociales, 482 — Le mariage civil et le divorce, 486 — Les lois aboutives de la féodante, 488. — Lois successorales et hypothècares, 492

# II - Leg slation criminelle

Nouveaux proof pes en mauere trum welle 494 — La loi de procéd re et le todo penal de 4794, 496 — Code des deuts et des penes to 3 brumwire an 4794, 497

Bibliographie 498

## CHAPITRE X

# L'ÉGLISE ET LA RÉVOLUTION

(1789-1799)

Pot M 1 Chénox

## I Mesures reatives aux biens d'Eglise.

Suppression des dimes, 1 Secularisation des mens codesiastiques au 2

# II Mesures relatives un clerge

La Consultuion civil du clargé, 304 — Prêtres assermentes et harr-montés, 307. — Décret du 48 février 1790 au les ordres religieux, 519 — Dissol uou des religieux en août 1792 519

## III Mesures relatives an cuite

Préliminaires du culte de la Laiso 514. — Le cuite de la Baison, 516. Le cuite de l'Etre suprême, 519

## IV. Le regime de la separat on

La libera des nucles '3 vertose an III) 524 — L'anc et ne leguise consinue unelle et la loi du 44 prairial 524. Nouveile personation sous le firectoire, 525 — Le concile national de l'Eglise constituir noelle de 1°97, 527. — Les « cophoan» ripes, 27.

Bibliographie, 728

## CHAPITRE XI

# LES CRÉATIONS SCOLAIRES ET SCIENTIFIQUES DE LA RÉVOLUTION

(4789-4799)

Par M A MALET.

# 1 Plans generaux d'enseignement

Les Gamers, la Consultante, Tel eyrand #34 — Les Comites d'instruction publique à la Legislative et à la Convention 134 — Les plans genera, x condorcet, #35

## II - Ense gnement primaire et secondaire

Lor da 29 frimaire in H 49 decembre 4793) 540 — Lors d. 27 hm.maire an H. e. lu 3 bruina re an IV, 543 — Enseignement secondaire Talleyran . et Condorce., 543 — Les écoles centrales, 544

## III Laseignement supérieur.

taractères des créations, 546 — Créations originales Écule de Mars, 541 — Ecole polytechnique 547 — Ecole normale 548 — Coles reorgalise si necles de droit et de medicine 550. — Ecoles des ponts et chaussees, des mines, du gent de marine 551 — Etob. ssemions soion fiques 552 — Linsulat, 534 — T avaits se emiffiques, 555 — La science au service de la défense nationair, 555

Bibliographie, 55%

# CHAPLES XII

# LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

De 4789 à 4799

Par M. 1 Page ET

Les poètes, 558 -- La philosophie. 566 -- Les fomanciers, 564 -- Les pateurs, 567 -- Les journalistes, 575

Bibliographie, 58(

## CHAPITRE XIII

### L'ART EN FRANCE

De 1789 à 1799

Par MM. A. M CHEL et H. J AVOIN

I. - Lefarts plastiques.

Fin de l'Academie royale, 5×2. Les Sociétes populaires des ar s, 584 — Les 4 salons » de la Révolution et les concours, 556. — Les fêtes publiques, 534 — La classe de la linerature et des beaux ans de l'Institut 593

Le Museum der traduces arts et le Musee des monuments français, 595 La pelliure David jusqu'en 1800; son atcher, sa die rine, son influence, of 0 La seu pi re 608

## $H \leftarrow La$ musique.

Glack et la Bevoluta n. 609 — Les leur, Cher ibini, Méhin, 611 — Berlon et les mas ciens du deun genle, 613 — La musique révolutionne re : la Marsallasse, les chams de Mehin et de Gossec, 614 — Le Conservatoire et l'Institut, 64%.

Bibliographie, 617

## CHAP, TRE XIV

## L'ÉCONOMIE POLITIQUE

De 1789 a 1799

Par M. A. ABRAUNE.

L'agriculture, 649 — L'adustrie, 622 — Le commerce merieur 625 Le commerce extérieur 628 — Les finances publiques 634.

Bibliographie, 631

## CHAPITRE XV

## L'ANGLETERRE

De 1784 a 1799

Par M 1 Savous

# I Avant la Révolution française.

William Pat, ses collegies et son rol, 635. — Élat desastreux des fibances en 1784, 637. Beformes de Pitt, 637. Echec de la réforme parlementaire 1785, 639. Liberalisme economique à l'exteriour et à l'interieur traité de commerce de 1786-87, 650. — Quesions coloniales et himanitaires. Finde et la traite des noirs, 651. Le prince de 631 es et les debâts sur la regence. 1788, 642.

# Avant la guerre (1789 : 79°)

Fffet de la Révolution sur les « societés », 644 — Effet sur la litérat re politique Burke, Mack ntosh, Payne, 645 — Effet sur les partis parlementaires, 647 — Nouveaux se més financiers de Pitt, 648 — Progrès et recudes i lees de reformes 349 — Présages de rupture 631 — État concomque de la societé anglaise, 634. — État intercemel et morai 655

# III Perdant a guerre 1799-1799

Discours de Pitt et de Pox, 677. Lois repressives et procès poi tiques 1793 1795] 6.8 La guerre et les finances, 660 — Les anciens whigs recrutent le ministère tolly 1794, 662 — Troubles et discité de l'hiver 1795-1796, 663. — L'irlande et la Revolution francaise 1785-1796, 664 Parx ou invasion? Élan patr et que 667 — Crise financière fevrier 1797, 667 — Révolte de la flotte avril join 1797, 668 — Découragement et impopularité des whigs 1707-1799 669. — Nouvelles mesures de repression (1799, 670 — La révolte de l'Irlande 1797 1798), 674 — L'a Union » de l'Irlande prepares 1799 672 — Nouvelles charges financières, 675

Bibliographie, 676

## CHAPITRE XVI

# L'ALLEMAGNE SAINT-EMPIRE AUTRICHE PRUSSE

De 4789 à 4799

Par M G BLONDEL.

# I. L'Ailemagne à la veille de la Révolution

Sitiation politique de l'Empire avan, la Revolution 678 — Insucces des efforts de Joseph II (80 - Fredéric-Guillaume II, debuts de son regne, 684 Administration interieure edus de religion et de censure, 682 - Influence des favoriles, 685 — Le comte Je Hertzlerg, 686. — Etals accomunices de l'Allemagne, 687

## II — L'Ademagne jusqu'aux traités de Bâie

Premiers effets de la Revolition française en Allemagne i diversité des sentiments 688 Défiance des petits princes 690 - Avènement de

N . 1 . 4

Léopold II, 694 — Lonséqueines du congrès de Reichenbach, 692 — Repression des troubles en Hongrie, 693 — Avenement de Francois II, 695 — Conséquences des victoires françaises 656 — Simulation du pays rhenan, 696. — La republique de Mayence 699 — Administration des pays rhenans, 701. — Desar o de l'Allemagne, ministère le Tangua, 702

# III. - I Allemagne jusqu'en 1;39

Consequences des traites de Bâle pour l'Alemagne 100. — Situation de la Prusse, 109 — Administration de Frederic-Guillaume II, 110 — Administration de Frederic-Guillaume II, 111 — Administration de Fréderic Guillaume III, 121 - Progres de l'influence français sur l'Ellia, 714

# IV Le mouvement des esq ts

Transformation de l'esprit public, 745 — Idees d'humanile et de nationalité, 746 — Schiller et Gæthe, 748 — Ioflience de la Révolution Fighte, Herder, 720

Bibliographie, 722

## CHAPITRE XVII

## L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL

De 4789 à 4799

Par M. Desdevises du Dézert

Charles IV, 725 — La rene Marie I mise 726. Floridablanca 726 — Aranda, 728 — Godoy, 728. La guerre con rela France 729 — La paix de Bâle. 130. — L'alliance avec la France 132 — Chute de Godoy, 733 Politique inter eure de l'Espagne, 131 — Le mouvement philosophique, 737 — Tradictions l'ouvrages étra, gers 144 — Mouvement litteraire, 742 Mouvement scient fique, 744. — Le Portuga, de 178, à 1789, 741

Bibliographie, "50

## CHAPITRE XVIII

## L'ITALIE

De 1789 à 1799

Par M A Poscato

## 1. - L'Italia en 1789

Locuvro de la Révolution en Italie 75%. Situation de l'Italie en 1789 . Les pouvernements, rad = Les pouples, rad :

# II. L'Itane et la Convention nationale

France, 789. Les Etais nahens dans la countion, 764. Les premières défections, 764. Progres des doctrites revolutionnaires, 762.

## III - L'Italie et Bonaparte

Première pi ase (mars-avr., 1796) . l'occupation française en Lombardie et à Bologne, 765. — Deuxième phase (aout 1796 avril 1797 : la révolution

emilienne et la Republique c'apadare "69 — Le Milanais, 773 — Venisc, 773. — La revolution de Genes et la republique aguirienne "75 — La république cisatione. 776 Coute le Venise 777.

# IV - I Italie après Can po-Formi

P. Li que du Direttoire en Italie, 779 — Le Directoire et la Casalp de 780 — Mouvement des Acees, 782 — Outapation du Plemont, 785 — I invasion e Rome et la Republique romaine, 786 — L'invasion de Naples et la Republique parthénopeenne, 787 — Deupation de la Tostane, 796 — Résultais generaux de la péri de revolutionnaire, 790

Bibliographie 794

## CHAPITRE XIX

# LA SUISSE

Dc 4789 à 4799

Par M Fa. 18 Cath

#### I Retour sir Unistoire anterieure

La Confèderation des Ireize Cantons, 195 — Les alues et sujets, 795. Incépendance et neutralué de la Suisse, 196 — I a Suisse au xyué siècle maix de Westphane, 797 — I a Suisse et les guerres du xviné siècle, 799 — Ptal nterieur de la Suisse a la veille de la Révolution, 801

## II. - La Révolution et la Su sse

Contro de parte la Revolution française en Suisse 803: L'ambassade le Bar aclemy, 804. Affaire des regunerts a 1888, 806 — La Suisse et la promière coali ion affaires de Porentruy et de Genève, 808. Difficultes interleures \* émigrés, émissaires de la coalition et de la Révolution 811. — Detenie dans les rapports le la France et de la Suisse 814.

#### III Intervent on du Decetoire

Démêtes avec le Directoire; la Revolation en Saisse, 815 : Fréderic Cosai La Harpe, 848 : L'invasion la guerre de Berne 849 : Constitution le la Repub que le vehque guerre des petits cantons, 822 : Dictair de la Harpe, seconde coalition, patalles le Zurich, 823

Bibliographie, 825

## CHAPITRE XX

## L'AMÉRIQUE

De 1781 A 1799

Par M A M IDEA &

I - Les I tais-Unis sous la premiere Constitution federative 1781 1788

Decresse financiere, 827 Les « Articles de confederation », 828. — Essa's infruedatux de revision constitutionnelle, 831. Hamilton et Mad son, 833. — Relations commerciales avec l'Angleterre, 835. — Impulssance da Congres. 1785,  $83^{\circ}$ . — La conférence « 'Annapolis (1786), 838.

For A N PST Fine History

Para UNIVER T FM HaAy

## II . It steam a terracorrace

Popula, on, vides, voies de communication, 835 — Golfeges églises 842 — Kentarky et Tennessee, 845 — Pittsburg et le Far-West, 855 — Organisation du territoire pui lici, ordonnance de 1787-846

# III Constitutions des Litats et Constitution federa e 1787 1789

Jes Mais et le pouvoir central la question de souverainete, 847 — Les consututions des États 850, - La Convention de Philadelphie mai septembre 1°87, 852. — Le plan virginien 8 4 - Les peties Etats contre les grands, 854. — Les compromis de la Constitution — Formation des partis fédéraisses et antifedéralistes, 859 — Batification par 6 x Mais, 860, — Was lington premier president des Etats-Unis, 861

# IV. - Le gouverne rent nationa unex mans des fédéralistes (1789-1800

Lœuvre du premier Congrès fe teral. 862. — Soission dans le cabiner Jefferson, courre Hamilion, 864. — Secondo presidence de Washington 1793-1797. 863 — Relations avec la France — la mission Genet, 866 Relations avec l'Angleterre le traite Jay 867 — Presidence de John Adams 1.97-1801), 868 — Rupture avec la France : la guerre federaliste, 869 Difficultés intérieures les «Résolutions » du hentility et de la Virginie 870 — Chute du federalisme — Jefferson president, 870

# V Les possessions europeennes 1703-1703)

Le Canada, 872 — Le domaine hispano américain, 872. — Decl' 1 de l'ancien système commercia 873 — Le Nouvelle Espagne 875 — Les vice-myantés 875 — Saint Domingue, 878 — Les Guyanes, 879 — Le trésil, 880

Bibliographie, 880

# CHAPITRE XXI

# L'INDOUSTAN AFFERMISSEMENT DE LA DOMINATION ANGLAISE

De 4767 à 4799.

Par M. A. BARBA D.

# I I Inde da Nord

Décuts d. Warren Bastings, 883. État de l'Indoustan a l'arrivee de Bastings, 884. Difficul és laus le Bengale, 885. Affaire des Robillas 886. — Difficultes dans le Conseil de Calcutta, 887. Traite avec l'Aoude 1775 affaire de Benares (1780-889. — Affaire les Begums de l'Aoude 1782) 891.

Politique de Hastings à l'egard des Manraites, 892 — La première guerre mahiatte (1778-1781) — traite de Salbai (1782, 893 — L'I. de du Nord à la retraite de Watron Hastings (1783-89). — Pulssance du Sindina dans le Nord-Ouest 895 — Le Suidhia et Lenoi, de Borgne 894. — Le Sin lina protecteur du Grand Mogol, 817 — Laites du Sindhia contre les musulmans et les Radipoules, 898. — Le Grand Mogol déliroir é par les musulmans et retabli par le Sindhia (1788-1789), 899. — L'apogee de la pussance du Sindhia, 900. — Fin du grand 8 nobra (1794) première actes de son successeur, 902.

## II. — L'Inde pén.nsulaire

État de l'inde pennsulaire en 1767, 904. L'ancien royaume de Maissour 905. Debuts de Haider Am. 905. — Fremière guerre de Haider Al. contre les Anglais, 907. — L'Inde pennsulaire pendant la guerre d'Amerique, 908. — Deuxième guerre de Haider-Ah contre les Anglais 908. — Conhauation de la guerre sous Tippou-Sahib, 911. — Gouvernement de lord termwallis (1786-1793), 913. — Caractère de Tippou-Samb, 913. — Première guerre anglaise contre Tippou (1790-192), 915. — L'Inde française pen lant la Révolution saisse de nos colones (1793), 918. — Gouvernement de John Shore (1793-1797); saisse des colones (1793), 918. — Gouvernement de John Shore (1793-1797); saisse des colones (1793), 920. — Gouvernement de lord Wellesley (1121-1805), 921. — Lauses de la deuxième guerre anglaise contre Tippou, 921. — Le traite ar grais avec le Nizam (1798), 922. La deuxième guerre anglaise contre Tippou (1798-1799), 923. — Chute le Seringapatam (1799), 925.

# III Ladministration angiaise

Organisation de la Compagnie des Indes, 927 — L'India But de 1783 et l'India Bull de 1784, 928. — Le procès le Warren Hastings 4785-17931, 929. Lord Cornwallis et le « settlement of Bengal » 4789-1793), 932

Bibliographie 933

## CHAPITRE XXII

# L'EXTRÊME-ORIENT Chine - Birmanje -- Annam

Jusquau debut du XIXª siecle.

Par M. H. CORDIER.

#### I. - La Chine.

Lempereur Young Tohing 335 Kien long 1736 1796, 936 Sacrre des Éleuthes, 936. Admexion des Tren-chau, 937, — Guerre de Birmanie, 938 — Transmigration des Torregortes, 940 — Rédiction des Mao-tseu, 940. Le Tibet, 941. Campagne d'Annam, 943 — Les Grangers à Canton 943 — Les Co hang » et les factorer es 344 — Les Angiais à Cauton, 946. — Les França s'à Canton, 947 — Ambassade de lord Macartney, 943. — Ambassade hollandaise de Titsingh, 952 — Autres etrangers à Canton, 953 — Les Russes dans le Nord 955. — Mission de Pering, s'appression des Jésaltes, 957 — Les dernières années de Klenlong, 958

## II - La Birman e

Avenement d'Alompra, 959 — Les Français au Pagou, 964 — Les Anglais au Pegou et en Birmaine 965

## III. - L'Armam

Les Hodandals au Tonkin, 968. Les Anglais au Tonkin, 969. — Les Français dans l'Annam, 974. — Révolte des « Tay son », 972.

B.bliographie, 975

Communities - Imp. Part. BROJARD 263-98.

Digitizate ov NIVERSITY OF NICH GAIN Crigina . LINTY: RUTTO OF MICH GAP

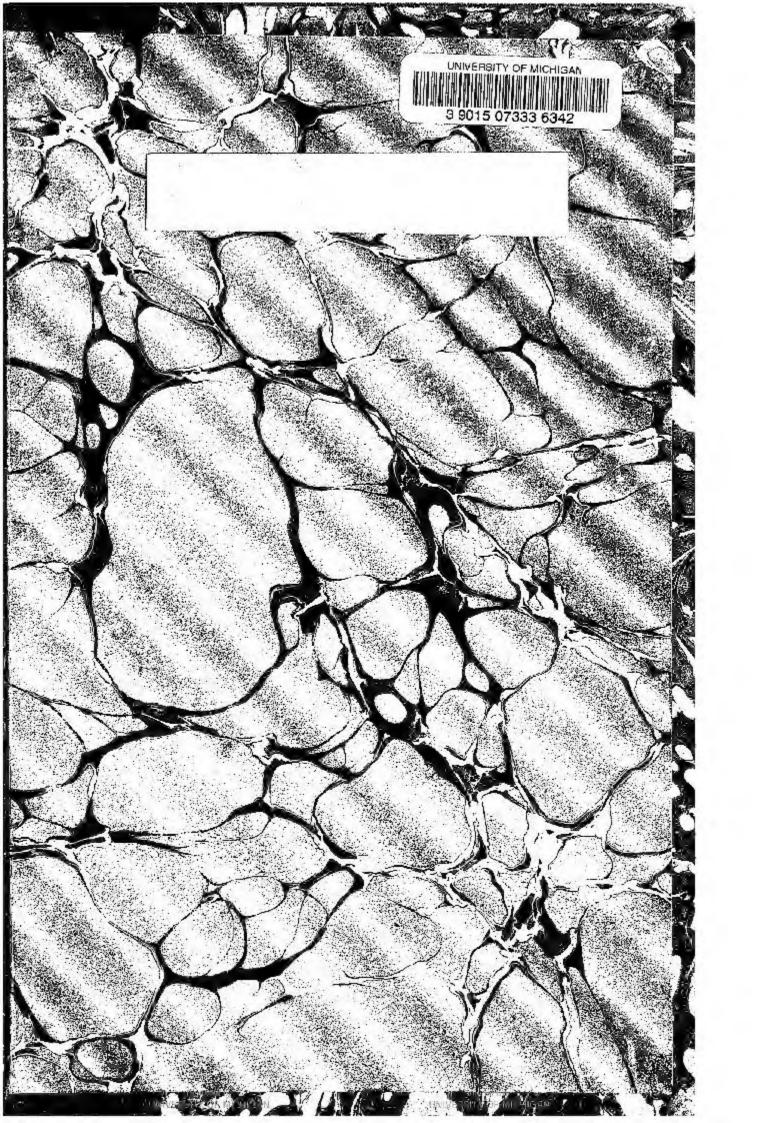

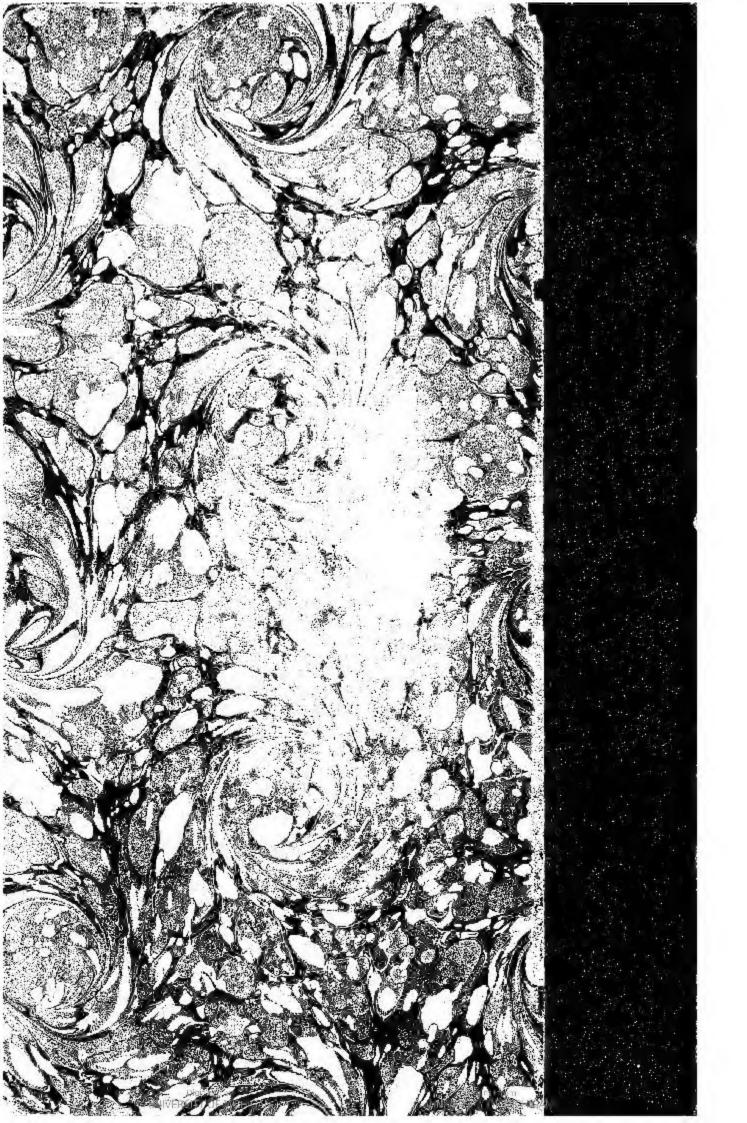